

# HISTOIRE

DE LA

NOUVELLE FRANCE.

TOME IL



FT

DESCRIPTION GENERA'E DELA

## NOUVELLE FRANCE.

AVEC

LE JOURNAL HISTORIQUE d'un Voyage fait par ordre du Roi dans l'Amérique Septentionnale.

Par le P. DE CHARLE "OIX, de la Compagnie de JESUS. TOME SECOND.



A PARIS.

Chez ROLIN Fils, Libraire, Quai des Augustins, à S. Athanase.

M. DCC. XLIV. AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROL

40



# PROJET DUN CORPS D'HISTOIRES DU NOUVEAU MONDE

Q

9-5-312

U o 1 Q v E l'on ne comprenne ordinairement sous le nom de Nouveau Monde, que la seule Amérique, je lui donne ici une signification plus étendue; car j'y comprens tous les Pays, qui étoient inconnus aux Eu-

ropéensavant le XIV. fiécle. Or voici en peu de mots le Plan de ce Corps historique, que je n'ai pas crû devoir proposer au Public, jusqu'à ce que je fusse en étar de lui annoncer que la premiere Partie est déja sous la Presse.

Je commence par faire observer que la plûpart des Provinces de ce que j'appelle le Nouveau Monde, n'ont entr'elles aucune liaison, & qu'il en est même peu, dont l'histoire puisse naturellement entrer dans celle d'une autre. Quel rapport, par exemple, va-t-il entre la Nouvelle Angleterre & la Nouvelle Espagne ? On ne peut gueres écrire l'histoire d'un seul Royaume de l'Europe, qu'on ne touche à celle de tous les autres : on ne s'aviseroit pourtant pas d'écrire une Histoire générale de toute cette partie de l'Ancien Monde; combien à plus forte raison seroit-il infensé de vouloir faire un Ouvrage suivi de celle de l'Amerique? Il en faut donc séparer les parties, qui n'ont aucune dépendance les unes des autres, réunir celles, dont on ne pourroit parler séparément, sans tomber dans des redites, ou sans les mutiler, telles que font la Nouvelle France & la Louissane, & donner au Public toutes ces Histoires l'une après l'autre. Or voici ce que j'ai imaginé pour leur donner une uniformité, qui en fasse un tout lié par la méthode qu'on y gardera.

Je mettrai à la tête de chaque Histoire un Catalogue exact de tous les Auteurs, qui auront écrit sur le même sujet, ne l'eussent ils fait qu'en passant, pourvû que ce qu'ils en ont dit, mérite qu'on y fasse quelque attention. Je marquerai en même tems les fecours, que j'aurai tirés de chacun, & les raisons, que j'aurai euës de les suivre, ou de m'en écarter, en quoi je tâcherai de faire enforte, qu'aucune prévention, ni aucun autre intérêt, que ce-

lui de la vérité, ne conduise ma plume.

A ce premier préliminaire j'en ajoûterai un second, qui sera une Notice générale du Pays. J'y ferai entrer tout ce qui regarde le caractere de la Nation, son origine, son gouvernement, sa religion, ses bonnes & ses mauvaises qualités, le climat & la nature du pays, ses principales richesses; mais je rejetterai à la fin de l'Ouvrage tous les articles de l'histoire naturelle, qui demanderont d'être traitez en détail, & toutes les pièces, qui n'auront pûavoir lieu dans le corps de l'Histoire, & qui pourront néanmoins apprendre quelque chose d'intéressant : comme ce qui regarde le Commerce & les Manufactures , les Plantes & les Animaux, la Médecine, &c.

Pour ce qui est du corps même de l'Histoire, j'y garderai le même ordre, que j'ai fuivi en écrivant l'Histoire de l'Isle de Saint Domingue, & dont il m'a paru que le Public n'étoit pas mécontent. Je n'y omettrai rien d'essentiel, mais j'y éviterai les détails inutiles. Je scai que la nature de cet Ouvrage en demande, que d'autres Histoires ne souffriroient pas. Des choses assez peu intéressantes en elles-mêmes font plaisir, quand elles viennent d'un Pays éloigné, mais je comprends qu'il faut choisir & se borner.

De cette maniere on pourra avoir une connoissance entiere de chaque Region du Nouveau Monde; de l'état où elle étoit, quand on l'a découverte : de ce qu'on a pû apprendre de l'Histoire de ses premiers habitans ; de ce qui s'y est passé de considerable, depuis que les Européens y sont entrez; de ce qu'elle renferme de plus curieux , & l'on scaura ce que l'on doit penser de ceux , qui en ont écrit jusqu'à présent. Ainsi l'Histoire du Nouveau Monde ne sera plus en danger de périr par sa propre abondance; les choses , qui sont véritablement dignes de la curiosité des Lecteurs, n'y seront plus novées dans les inutilités, pour ne rien dire de plus, ni embarassées dans les contradictions 1 & il sera aifé de faire un discernement juste de ceux d'entre les Auteurs des Relations & des Voyages, qui méritent seuls le décri, qu'ils ont attiré sur tous les autres, d'avec les Ecrivains, qui par leur fincérité, & leur application à s'instruire, se sont rendus dignes d'être regardés comme des guides fûrs & des témoins irréprochables.

Au reste, il étoit bien tems de rendre ce service au Public, tandis que nous avons encore des regles certaines de critique pour distinguer les Pieces legitimes & authentiques, de ce nombre prodigieux d'Ecrits hazardés, dont la plûpart altérent la vérité julqu'au point de la rendre méconnoissable, & qui en feroient enfin perdre absolument la trace, si on laissoit aller le débordement plus loin. Jamais en effet la demangeaison d'écrire n'a été plus loin qu'en cette matiere. Qui pourroit nombrer les Relations, les Mémoires, les Voyages, les Histoires particulieres & générales, qu'ont enfantés la curiolité de voir & l'envie de raconter ce que l'on a vû, ou ce que l'on a voulu passer pour avoir vû? Mais il nous reste encore un rayon de lumiere, à la faveur duquel nous pouvons dégager la vérité de ce monstrueux amas de fables, qui l'ont presqu'entierement éclipsée; & dont la plûpart, quoique soûtenues des agrémens du stile, & du pernicieux assaisonnement de la satyre, du libertinage & de l'irreligion, ne demeurent en possession d'être entre les mains de toures sortes de personnes, au grand préjudice des mœurs & de la pieté, que parce qu'on ne leur a encore rien opposé de meilleur.

Si dans la revûe, que je ferai de toutes les Piéces, qui ont quelque rapport à mon Ouvrage, il m'en échappe quelques-unes, ce sera pour l'ordinaire, parce qu'il n'aura pas été possible, ou que je n'aurai pas jugé qu'il convint de les tirer de l'obscurité, où elles seront demeurées ensevelies; & mon silence à leur égard scra la seule critique, qui leur convienne. S'il m'arrive pourtant d'en omettre, qui méritent de n'être pas oubliées, je reparerai ce défaut, des qu'on m'en aura averti. De cette forte, si on peut reprocher avec fondement à ces derniers siècles une licence effrénée d'écrire, plus capable d'établir parmi le commun des hommes un vrai pyrrhonisme en fait d'histoire, que d'instruire ceux, qui s'adonnent à cette lecture, & plus propre à dégrader les Héros, qui ont rempli le Nouveau Monde de l'éclat de leurs exploits, & de leurs vertus, par le fabuleux, qu'on y a mêlé, qu'à leur procurer l'immortalité, qui leur est due; on trouvera dans cet Ouvrage un remede à ce désordre : & ceux qui viendront après nous, seront plus en état, qu'on ne l'a été jusqu'ici, de rendre justice à tout le monde.

On me demandera peut être, si je me suis flatté de pouvoir exécuter un dessein si vaste, & pour lequel il semble que la plus longue vie seroit encore trop courte. A cela je réponds que la

nature de cet Ouvrage ne demande pas que toutes les parties, qui le compoferont, foient de la même main ; qu'il ne fouffiria point de la diverfité du fuit , que cette diverfité y autra même fon agrément ; & qu'il ne fera queltion que de fuivre toujours le même plan , ce qu'eit for ailé. On peut dire de cette entreprificà peu près la même chose, que de la découverte de l'Amerique. Le plus difficile étoit fait, quand el les fu ne fois commencée. Il y a donc tout lieu de croire qu'elle continuêra après moi, & que la jai l'avantage d'en avoir donné l'idée , ceux qui me succederont, auront la gloire de l'avoir perfectionnée.

Il ne me'rette plus qu'à prévenir le Public fur la dépenfe inéviable dans l'exécution d'un tel projet, afin que le prix des Volumes ne le revolte point. Premièrement, on n'y doit épargnet ni les Cartes, ni les Plans, & je fuis perfuadé que cet article ne trouvera point de contradicteurs. Rien n'ett plus néceffaire dans l'Hiftoire, dont la Géographie & la Chronologie font les deux yeux, furrout, lofqu'ul s'agit de Pays, qui ne lont pas aflez connus. En fecond lieu, on tera graver tout ce que l'Hiftoire naurelle fournira de plus curieux, mais on ne le fera que quand no pourra s'afflirer d'avoir étébien fervi. Enfin, il y a dans les différentes manières de s'abailler & de s'armer de tant de Peuples divers, dans les sérémonies de leur Religion, & dans leurs coftumes, bien des chôcs, qu'on fera fort aile de voir reprefentées au naturel; mais on aura foin de retranchet tout ce qui ne ferviroit qu'à enchetrir inutièment les Volumes.



### ARREST SERVER SERVERS SERVERS FASTES CHRONOLOGIOUES DU NOUVEAU MONDE,

ET DES ETABLISSEMENS QUE LES EUROPE'ENS Y ONT FAITS:

#### CORRIGE'S ET AUGMENTE'S.

UELQUES-UNS placent en certe année les premietes navigations au Groenland, que M. Savary nom-

me la Groenlande; mais ils fe trompent. Ce grand Pays étoir connu des Norvegiens dès le neuvième siècle, & beaucoup plus qu'il ne l'est aujour-

Guinfe.

On ne sçait pas au juste en quelle année les François ont commencé à trafiquer en Guinée, mais il est cerrain qu'en 1264, des Marchands de Dieppe avoient découvert cette Côte, & y trafiquoient. Leur mémoire y est encore très - chere aux habitans, qui se la transmerrent par tradition. La bonne conduite de ces Navigateurs, & les manieres fort oppolées des autres Européens, qu'ils ont connus depuis, ont beaucoup contribué à faire regretter les Dieppois. On a confervé le nom de Peris Dieppe à un endroit de la côte du Grain-

1 48 4.

Les Dieppois fonr un établissement dans un endroit de la même côte, où est presentement le fort de la Mine. Les guerres civiles de France fous les regnes de Charles VI. & de Charles la fuire fon droit à l'Infant de Portu-

VII. les obligerent en 1410 de l'abandonner.

1401 - 1405.

Les Isles Canaries, que quelques-uns Isles Canaries

prétendent, sans en apporter aucunes preuves fuffilantes, être les Isles Fortunées, si vantées par les Anciens, ont été ignorées des Européens jusques vers le milieu du XIV. fiécle. Des Navigateurs Genois & Catalans en ayant eu quelque connoissance vers l'an 1345, Louis de la Cerda, dont le Pere avoit été déshérité par Alphonfe X. Roy de Castille son ayeul, fut couronné peu de tems après Roy des Canaries par le Pape Clement VI; mais il ne prit point possession de ce Royaume, & les Canaries retomberent dans l'oubli. Au commencement du XV. siécle, ou vers la fin du précédent, Henry III. Roy de Castille, les donna à Jean de Bethancourt, Gentilhomme Normand, d'autres difent à Robert de Braquemont, depuis Amiral de France; lequel y envoya Jean de Bethancourt, Baron de S. Martin le Gaillard, fon parent. Celui-ci fe rendir maître en 1401. ou en 1405. des Isles de Lançarotte, de Fuerte l'entura, & de Fer, & s'y fit reconnoître pour Roy. Maciot de Bethancourt fon Parent & fon Successeur, ceda dans quel y envoya Ferdinand de Castro, Grand-Maître de sa Maison. Les Auteurs ne s'accordent pas sur le tems. auquel furent découvertes les autres Isles. Ce qui est certain, c'est que le Roy de Castille ayant reclamé contre la cession de Maciot de Bethancourt. en vertu du droit de Souveraineté. qu'il prétendoit fur les Canaries, il y eut entre ce Prince & l'Infant de Portugal un Traité, en vertu duquel ces Isles furent renduës à la Couronne de Castille, qui les possede encore aujourd'hui.

Premiere navigation des Portugais le long de la côte d'Afrique. Leurs courses se terminerent long tems au Cap de Bojador, qu'ils n'osoient doubler.

1418.

Découverte de l'Isle de Porto Santo par Triftan Vaz & Jean Gonzalez Zarco, Portugais. Ils lui donnerent ce nom, parce qu'ils y aborderent le jour de la Touffaints.

1419. Découverte de l'Isle Madere par les mêmes. Chacun donna fon nom à la pointe, où il prit terre; & Gonzalez ayant trouvé en abordant une grotte, où se retiroient des loups marins, il nomma ce lieu Cambra de Lobos marines, & prit le furnom de Cambra, & plus communément Camara, qui est demeuré à son illustre famille. Le nom de Madera fut donné à cette Isle, parce qu'elle étoit toute couverte de bois ; car Madera en Portugais signifie bois, d'où vient apparemment notre mot de Madrier. Quelques Auteurs Anglois ont avancé que Madere avoit été découverte plus de 60 ans auparavant par un homme de leur Nation, nommé Machin, que la

gal , D. Henri , Comte de Viseo , le- tempête y avoit jetté par hazard avee sa femme. Ils ajoûtent que Machin étant devenu veuf, s'étoit remis en mer, avoit donné connoissance de sa découverte aux Castillans, & que sur cet avis des Navigateurs Espagnols & François étoient allé croiser dans ce parage, qu'ils n'avoient pû trouver Madere, & qu'ils avoient fait plusieurs descentes dans les Canaries.

1419. Gil Anez, Portugais, double le Cap Bolador, de Bojador, accompagné d'Antoine Gonzalez Baldaya. On prétend que ce Promontoire est le même, qui est marqué dans Ptolomée, fous le nom de Canarea. Le nom de Bojador lui fut donné par les Portugais, à cause que pour le passer, il faut voguer assez loin à l'Ouest, puis revenir à l'Est. Bojar en portugais fignifie voguer.

Nuño Tristan, Portugais, découvre le Cap Blanc. Quelques Aureurs placent auffi en cette même année la découverte du Cap Verd, mais ce n'est pas l'opinion la plus suivie.

1442. 1443. Antoine Gonzalez , Portugais , découvre Rio del oro. L'année fuivante il découvrit les Istes d'Argum, vis-à-vis le Cap Blanc, L'Infant D. Henry y fit

bâtir un Fort, dont les Hollandois s'emparerent en 1638.

Gonzalo de Cintra, Portugais, découvrit sur la même côte de Nigritie une grande Baye, où il fut tué. On l'appella de son nom Angra de Cintra, c'est-à-dire, Baye de Cintra. Peu à peu on s'est accourumé à la nommer tout simplement Angra.

1446. Nuño Tristan , dont nous avons déja parlé, découvre le Cap Verd. Il passa devant l'embouchure du Senega, fans

le reconnoître, car le Cap Verd a le Senega au Nord, & le Gambea au Midi. Ces deux rivieres sont les principales branches du Niger. Quelquesuns attribuent la découverte du Cap Verd à Denys Fernandez; peut-être accompagnoit-il Nuño Tristan-

1447.

Lançatote, Portugais, découvre le Senega, que les gens du Pays nommoient Ovedec. Lançarote lui donna le nom de Senega, ou Sanega, qui étoit celui d'un Negre de confideration, qu'il v fit esclave, & qui se racheta. Le Portugais prit d'abord cette riviere pour un bras du Nil. Quelques-uns rejettent cette découverte à l'année fuivante.

1448. Dom Gonzalo Vello, Commandeur d'Almouros, partit cette année de Portugal pour aller reconnoître les Acorres, ainsi nommées de la quantité de Vautours, qu'on y trouva. Car Acor en Espagnol & en Portugais signifie Vautour. On appelle auti ces Isles les Terceres, du nom de la principale de toutes, laquelle étant la troisième, qu'on rencontre en venant de Portugal, fut nommée Tercera. Le Commandeur ne reconnut que les Ifles de Fayal, de Pico, de S. George, la Graciofa , la Tercera , Sainte Marie & Saint Michel. Cette derniere est célebre par la fameuse bataille navale, que le Marquis de Santa Crux y gagna en 1 582. fur Dom Antoine, qui se disoit Roy de Portugal. Celle de Flores & de Corvo n'ont été connues, que quelques années après. Toutes ces Isles étoient sans habitans, lorsque le Commandeur Portugais y aborda, excepté celle de Fayal, où des familles Flamandes étoient établies sur le bord d'une riviere. Boterus dit que les Açorres ont été découvertes en

1439. mais il y a bien de l'apparence qu'il se trompe, & que les Flamands y étoient même avant ce tems-là. C'est aux deux Isles de Flotes & de Corvo, qui font Nord & Sud, que les Portugais avoient placé d'abord leur premier meridien, fur ce qu'ils crurent avoir observé que l'aiguille aimantée ne varioit point par leur travers. D'autres Navigateurs assurent que cette observation est fausse. Ce qui est certain, c'est que les Portugais ont depuis fixé leur meridien au Pic des Acorres, & que plufieurs Nations les ont suivisen cela. Celui des François est à l'Isse de Fer, une des Canaries. On trouva dans l'Isle de Corvo , lorsqu'on la découvrit, une statuë equestre, dont on n'a pas bien pû distinguer la matiere, montée sur un pié d'estal de même, où il y avoit des caracteres, qu'on n'a pû déchifrer, & qu'on n'a pas eu le soin de conserver. Les premiers Navigateurs n'étoient pas curieux de ces sortes de monumens. Le Cavalier montroit de la main droite l'Occident, comme pour faire entendre qu'il y avoit des Terres de ce côté-là. Le Commandeur d'Almouros commença un établissement aux Açorres.

1449. Découverte des Istes du Cap Verd 1fles du par Antoine Nolli Genois, au nom Verd de l'Infant D. Henry, Comte de Vifeo. La premiere, où il aborda, fut nommée! Iste de Mai, parce qu'il y prit terre le premier jour de Mai. Il en reconnut en même tems deux autres. aufquelles il donna les noms de S. Jacques & de S. Philippe, dont on célebre la fête en ce jour. Le reste ne fut découvert qu'en 1 460, par les Portugais, qui commencerent alors à les peupler toutes, le P. du Jarric fe

trompe, quand il dit, que les Portu-

gais firent cette découverte en 1446. n'est pas bien prouvé. Il est certain & Sanut , lorfqu'il l'attribue à Louys de Cadamosto, noble Venitien, envoyé, dit-il, par l'Infant de Portugal pour découvrir de nouvelles Terres : à moins qu'on ne dife que Cadamosto commandoit l'Escadre, qui reconnut en 1460, celles de ces Isles, que Nolli n'avoit point vûës. Quelques Aureurs prennent ces Isles pour les Gorgones de Pomponius Mela: d'autres, pour les Gorgades de Pline : d'autres, pour les Hesperides, si vantées par les Anciens : d'autres enfin, pour les Isles Fortunées, & ces divers fentimens ont quelque vraifemblance; mais ils n'ont que cela. Je pancherois plus à croire que les Canaries étoient les Hesperides, & les Isles du Cap Verd, les Fortunées : mais le nom de Fortuné convient beaucoup mieux au Cap Verd même, qu'aux Isles, auf-

quelles il a donné le nom ; où l'air n'est pas sain, & qui n'ont rien de recommandable.

Iffes de Jean de Santaren , & Pierre de Efcovar , Portugais , envoyés par Dom mé & Jn Fernand Gomez, découvrent l'Isle de Le Cap de S. Thomé , celle du Prince, & le Cap de Catheri-Sainte Catherine, qui fut ainsi nommé, parce qu'ils le reconnurent le jour de la Fête de cette Sainte. Ils trouverent fur toute cette côte beaucoup de mines d'or, ce qui lui fit don-

ner le nom de la Mine.

Les mêmes découvrirent le pre-16e d'Anno- mier jour de l'année fuivante une lfle. bon. qu'ils appellerent Anno bueno , à caufe de la circonstance du jour. On l'appelle vulgairement Anno-bon.

1477.

Mine,

Eftoti-On prétend qu'en cette année Jean Scalve, Polonois, reconnut l'Effori-Labraland, & la Terre de Labrador ; maiscela

au moins qu'il n'y fit aucun établissement. On convient même aujourd'hui que l'Estoriland est un Pays chimerique.

1481.

Diego de Azambuja, Portugais, barit le Fort de S. Georges de la Mine Mine. à l'endroit, où un fiécle auparavant les

François en avoient eu un. 1484.

Diego Cam, Portugais, découvre le Royaume de Congo, lequel com- Prêtre prenoit alors ceux d'Angola, de Ma- han. tamba, & plusieurs autres, qui en ont été séparés depuis. Il paroît que c'est à son retour, dumoins c'est dans le même voyage, qu'il entra dans le Royaume de Benin. Il y eut avis que le Roy de Benin recevoit d'un Prince plus puissant que lui l'investiture de son Royaume, par le Manteau Royal, & un Bâton, où il y avoit une Croix semblable à celle de Malte; & que les Erats de ce grand Monarque étoient éloignés de deux cent cinquante lieuës du Benin. Il en instruisir à son retour le Roy son Maître, qui crut que c'étoit le Prêtre Jean. & trois ans après Pierre de Covillam, & Alphonfe de Payva furent envoyés yers ce Prince, qu'on ne doutoit point qu'il ne fût l'Empereur des Abyffins. Les deux Députés allerent s'embarquer à Adem, port de l'Arabie Heureuse; puis s'étant séparés, Payva prir la route d'Abyssinie, & mourut en chemin. Covillam prit celle des Indes, alla à Cananor, à Goa, à Calicut, retourna en Afrique, prit terre au Royaume de Sofala, passa de là à Ormuz, d'où il se rendit à la Cour de l'Empereur des Abyffins.

1486. Barthelemi Diaz, Pierre Diaz, fon Cop de frere, & Jean Infante, Portugais, esperandécouvrent ce.

#### FASTES CHRONOLOGIQUES. l'honneur de la Reine de Castille.

découvrent le Cap de Bonne Esperance. Ils le nommerent Cap des Tourmentes, tempêtes; mais le Roy de Portugal,

1494

qui portoit ce nom.

parce qu'ils y essuyerent de violentes qui comprit que cette découverte lui ouvroit le chemin des Indes, changeace nom en celui, qu'il a toujours porté depuis.

Christophe Colomb découvre la Jamaz.

1492. redécou

Jamaique le quatorziéme de Mars. Il quilui donna le nom de Santrago: mais celui de Jamaica, qu'elle portoit, a prévalu. Il s'affura dans le même voyage que Cuba étoit une Ifle. 1496.

Christophe Colomb, Genois, découvre l'onzième d'Octobre la premiere Terre de l'Amerique, & en prend possession au nom de la Couronne de Castille. C'étoit une des Isles Lucayes, qui se nommoit Guanahani, & à laquelle il donna le nom de San Salvador. Il en reconnut enfuite plufieurs autres, puis celle de Cuba, & enfin l'Isle Hayti, qu'il nomma l'Isle Espagnole. Les François l'appellent S. Domingue, du nom de fa Capitale.

1493. Le Pape Alexandre VI. fait tracer la fameuse ligne du Demarcation . pour mettre d'accord les Espagnols & les Portugais au fujet de leuts découvertes. Elle passoit par le milieu de l'espace de mer , qui est entre les Acorres & les Isles du Cap Verd; mais dans la suite elle sut reculée de 370 lieuës à l'Ouest.

Au mois d'Octobre de la même année Christophe Colomb découvrit la plûpart des petites Antilles, & la plûpart des noms, qu'il leur donna, fe font conservés jusqu'à present. Il reconnut ensuite l'Isle Boriquen , & l'appella l'Isle de S. Jean-Baptiste. On y a depuis ajoûté le surnom de Puerto Ricco. Les François la nomment Porto

De-là il passa à l'Isle Espagnole, où k,lapre il bâtit la premiere Ville, que les Euville du ropéens ayent eue dans le Nouveau Monde, & la nomma Isabelle, en

Le cinquiéme de Mars Henry VII. Terre-Roy d'Angleterre, accorda une Paten- Neuve, te à Jean Cabot, ou Gabato, Veni-dor. tien, & à ses trois Fils, pour aller à land. la découverte des nouvelles Terres. Les conditions étoient qu'après tous les frais deduits, ils donneroient au Roy le cinquiéme des profits. Ceci est certain par les Actes publics d'Angleterre. Ce qui suit, ne l'est pas autant. On prétend que les Cabots reconnurent l'Isle de Terre Neure, puis une partie du Continent de Labrador ou Laborador. Ils s'éleverent, dit-on, juíqu'aux 55 degrés de latitude Nord, & en ramenerent en Angleterre quatre Sauvages. Cependant de bons Auteurs ont affüré qu'ils n'avoient débarqué en aucun endroit, ni du Continent, ni des Isles. D'autres ont prétendu depuis que l'Efforiland , qu'on plaçoit au Nord ou à l'Ouest de Labrador, avoit été découvert en 1390. par des Pecheurs du Frissend. Antoine Zani, dit-on, noble Venitien, & Nicolas Zani, son Frere, étant partis des côtes d'Irlande, avoient été poullés par la tempête sur le Frisland, qu'on croit faire partie du Groenland, & là eurent connois-

te relation est visiblement un roman. Le huitième de Juillet de la même Premier année, qui étoit un Samedi, Dom Vas- voyage

fance de cette découverte. Ils font dans leur relation une description

magnifique de l'Estotiland; mais cet-

co de Gama partit de Lisbonne, pour aller en Ethiopie & aux Indes par le Terre de Cap de Bonne Esperance. Le jour de

Nocl il découvrit une Terre, qu'il nomma la Terre de Natal , à cause de la circonstance du jour de cette découverte.

1498.

Riviere

Le sixième de Janvier il apperçut un grand fleuve, qu'il nomma la Riviere des Roys; enfuite le Mozambie, puis les Royaumes de Quiloa, de Mombaça , de Melinde , & de Sofala : il prit en plusieurs endroits possession du Pays au nom de la Couronne de Portugal. Le vingtième de May il arriva à Calicut. Barros dit qu'il partit du Mozambique le 24. d'Aouit, & qu'il arriva en 22, jours à Calicut. S'il dit vrai, ce fut le 16. & non le 20. qu'il mouilla devant cette Ville. Il est le premier qui ait passe aux Indes par cette route.

Le dernier jour de Juillet de la mê-

me année Christophe Colomb découvrit l'Iste de la Trinité. Les uns difent qu'il lui donna ce nom , parce que d'abord elle lui parut comme une Montagne à trois têtes. D'autres prétendent qu'il avoit fait vœu de nommet ainsi la premiere Terre qu'il appercevroit. Le douzième d'Août il descendit à terre, & il se convainquit bien-tôt que la Trinité étoit une Ifle.

L'onziéme il avoit vû une autre

Décou verte du Contil'Amérique. l'aria,

Terre, qu'il prit aussi d'abord pour une life, & qu'il nomma Illa Santa; mais il reconnut bientôt que c'étoit le Continent, & il donna i toute cette côte, qu'il rangea à la vue, le nom de Paria, ou il trouva que les Habitans la nommoient ainfi. Quelques jours après, ayant couru un grand danger dans une des embouchures de l'Orenoque, il l'appella Boca del Drago.

De-là il passa au Golphe des Perles . & decouvrit trois Isles; il nomma la premiere la Marguerite, à cause des perles, qu'on pêchoit dans ce Golphe : les deux autresse nommoient Cochem & Cubagua : celle-ci, où étoit la plus grande pêche des perles, en a longtems porté le nom.

Le seizième de May, Alphonse de Le Cap Ojeda, Gentil-homme Efpagnol, ac- 12. Ve-

compagné d'Americ Vespuce, Flo-peruela, rentin, & de Jean de la Cofa, le plus nu. habile Pilote, qui fut alors en Elpagne, aborda au Continent de l'Amerique à 200. lieuës à l'Orient de l'Orenoque; parcourut la côte l'espace de 200 lieues jusqu'à un Cap, auquel il donna le nom de la Vela; découvrit le Golphe de Maracaibo, & donna le nom de Venezuela, c'est-à-dire, de petite Venise, à une Bourgade, qu'il trouva bâtie fur l'eau, à peu près comme cette grande Ville. Ce nom a depuis été étendu à toute la Province. Enfin il reconnut toute la côte de Cumana. Americ Vefpuce, qui n'étoit que Bourgeois sur l'Éscadre, que commandoit Ojeda, publia la relation de cette découverte, dont il se donna tout l'honneur; & pout perfuader au Public, qu'il avoit le premier de tous les Européens abordé au Continent du Nouveau Monde, il osa avancer que son voyage avoit été de vingtcinq mois. Ojeda interrogé juridiquement fur ce fait , le dementit ; mais comme il en avoit été cru d'abord fur sa parole, on s'étoit accoûtumé à donner son nom au Nouveau Monde, & l'erreur a prévalu fur la

Sur la fin de la même année Chriftophe Guerra, & Pero Alonfo Niño d'Ayola, découvrirent la pointe de Ayola, qui est Nord & Sud de la painte occiden-

tale de la Marguerire ; & ils y trouverent de fort belles falines.

1 (00. Vincent Yanez Pincon, Espagnol, qui avoit accompagné Christophe Colomb à son premier voyage, étant parti d'Espagne à la fin de Decembre de l'année précedente, découvrit le 26. de Janvier un Cap du Brefil, qu'il nomma le Cap de Consolation, & en prir polfession au nom de la Couronne de Castille. Les Portugais lui ont depuis donné celui de S. Augustin. Pincon crut enfuite appercevoir l'embouchure d'une grande riviere, qu'il nomma Maragnaon; on a depuis reconnu que ce n'étoit qu'une Baye, dans le fond de laquelle il y a une Isle, qui porte aujourd hui le nom de Maragnaon, qu'elle a donné à toute une Province du Brefil. Trois Rivieres affez belles fe déchargent dans la Baye, mais aucune ne porte le nom de Maragnaon. Le P. Christophe d'Acuña, dans la description de la Riviere des Amazones, prétend qu'une Riviere, qu'il nomme Maragnon, fort de ce grand Fleuve, & va se jetter dans la Baye, dont nous venons de parler: mais il se trompe. Des Capucins François ont eu une Mission dans l'Isle de Maragnaon, qu'ils écrivent Maragnan, fuivant la prononciation Portugaife, au lieu que les Espagnols écrivent & prononcent Maragnon.

Le huitiéme de Mars de la même année, & selon quelques-uns, le neuviéme, Dom Pero Alvarez Cabral partit de Lisbonne pour le second voyage des Indes. La veille de Pâques, après avoir essuyé une horrible rempête, qui diffipa une partie de sa flotte, & enfit perir quelques navires, il fur jetté avec le reste sur la côte de Bréfil, entra dans un Port, qu'il appelle Porto securo: il donna ensuite à tout le Pays le nom de Sainte Croix . & en prit possession au nom du Roy de Portugal, ton Maître. Le nom de Brefil, ou, comme on disoit alors, de Brafil, est celui, que lui donnoient les naturels du Pays ; & il a prévalu fur celui de Sainte Croix. Cabral reprit enfuite sa route vers les Indes, arriva à Calicur le 13 de Septembre, de-là il passa à Cananor, ensuire à Cochim.

Au reste rien n'est plus fabuleux que le bruit, qui courut alors en Efpagne, & auquel les envieux de Christophe Colomb donnerent beaucoup de vogue ; à scavoir, qu'une caravelle, qui portoit en Angleterre des vins d'Espagne, après avoir été long-rems contrariée par les vents, fut contrainte de courir au Sud, puis à l'Ouest, & se trouva à la fin près d'une Isle, où l'équipage alla se reposer des farigues de la Mer: d'autres disent que c'étoit la côte de Fernambouc, mais tous conviennent que c'étoit au Brefil. On ajoûtoit que le Pilote Andaloux , Bifcaven, ou Portugais, car on varie fur cela; étant repailé en Europe, aprés avoir perdu presque rout son équipage, étoit mort dans l'Isle de Porto Santo chez Colomb, qui y étoit établi , & à qui il laissa rous ses mémoires, dont celui-ci avoit profiré pour découvrir le Nouveau Monde. Cette affaire fut dans la suite examinée au Conseil des Indes, & l'imposture y fut confonduë, D'ailleurs Colomb, s'il avoit eu ces mémoires, auroit passe la ligne équinoxiale, ce

ou'il ne fit jamais. Cette même année Gaspard de Correreal, Genrilhomme Porrugais, Neuve. aborda à l'Isle de Terre-Neuve, dans une Baye, à laquelle il donna le nom de la Conception , qu'elle garde encore aujourd'hui ; il vilita enfuite toute

xii la côte orientale de cette grande Isle. On lui arrribué encore d'autres découvertes dans le Continent voisin, où les anciennes Cartes placent une Terre de Cortereal. Ce qui est certain, c'est qu'accoûtuné à des climars plus doux, & l'esprit rempli de l'idée des richesses de l'Afrique, & des Indes, il se dégoûta bientôt d'un Pays, où il ne voyoir que des rochers affreux couverts de neiges, des rivieres, & une mer glacée, & où il n'y avoit point d'autre commerce à faire, que celui d'un Poisson, dont on ne connoissoit point encore le prix, & qui étoit même apparemment inconnu alors. Il reprit donc la roure de Portugal, & périt en chemin. Champlain prétend que Correreal fit deux voyages en Terre Neuve, & périt au second, sans que l'on fache ni où, ni comment. Il ajoûte que Michel de Cortereal, fon Frere, ayant voulu continuer la même en-

treprise, cut le même sort. 1 501. Au commencement de Janvier de cette année Rodrigue de Bastidas, Espagnol , accompagné de Jean de la Cosa, dont j'ai deja parlé, partit de Cadix pour faire de nouvelles découvertes; & après avoir passe le Golphe de Maracaïbo, découvrit plus de cent lieuës de côtes au-delà du Cap de la Vela, qui avoit été le terme des découvertes d'Ojeda; entra dans le Golphe d'Uraba, & poussa jusqu'à l'endroit, où fur depuis bâtie la Ville de Carthagéne. Il n'est pas bien cerrain qu'il air donné à la Baye de Carthagene le nom , qu'elle porre aujourd'hui, comme quelques-uns l'ont

cru. Dans le même tems Dom Juan de Nova partit de Lisbonne pour le troifieme voyage des Indes, & chemin failant découvrit, par les vingt dégrés

de latitude Nord, une Isle, qu'il nomma la Conception. Ayant enfuite doublé le Cap de Bonne - Esperance, il découvrit une autre Isle, vers les sept ou huit dégrés de latitude-Sud, & lui donna fon nom, qu'elle porte encore aujourd'hui.

1 (02. Dom Juan de Nova, revenant des Indes, découvrit la fameuse sse de Helene, Sainte Heléne, à laquelle il donna ce nom. Quelques Carres en marquent une seconde du même nom, sous les mêmes paralleles, & beaucoup plus à l'Orient, découverte, dit-on, depuis peu; mais les plus habiles Navigareurs la croyent fabuleuse.

Au mois de Mars de la même année, D. Vasco de Gama, qui avoir fair le premier voyage des Indes par Mer, parrir pour le quatriéme. Etant arrivé à Cochim, il y recut des Amballadeurs des Chrétiens de Meliapor, qui lui demanderent à être recus fous la protection des Rois de Portu-

Au mois d'Août Christophe Colomb découvrir le Cap & le Golphe de Honduras. Le douzieme de Septem- belo. bre il reconnut un autre Cap, qu'il nomma Gracias a Dios , & le second de Novembre un Port, qu'il appella Puerto bello: communément appellé Porto belo. Il entra enfuite dans quel ques autres Ports de la même côte, dont quelques-uns ont depuis changé

Le sixième de Janvier suivant il entra dans une Riviere, à laquelle il gua. donna le nom de Bethleem, en mémoire de l'entrée des Mages à Bethléem de Juda. De-là il patfa dans celle de Viragua, qui n'en est qu'à une lieuë, & où il trouva des mines d'or. La Province de Veragua fut dans la

les noms, qu'il leur avoit imposés.

suite érigée en Duché en faveur de Louys Colomb, Petit-fils de Christophe, & ce Duché est tombé par les Filles, premierement dans la maifon de Bragance, & en detnier lieu dans celle de Liria-Barwich.

Grand

Banc de

Terre-

Neuve.

La même année D. Alphonfe d'Al-Guarda- buquetque, surnommé le Grand ; D. François d'Albuquerque, son Frere; & D. Antoine de Saldaña partirent chacun avec une Escadre pour le quatrieme voyage des Indes. Dans ce voyage Diego Fernandez Peteyra, qui commandoit un des Vaisseaux de l'Escadte de Saldaña, découvrit l'Isle de Socotora. Alphonfe d'Albuquerque mouilla lui-même au Cap de Guardafu, le plus oriental de l'Afrique , & étant arrivé aux Indes , il bâtit dans l'Isle de Cochim une Forteresse, à laquelle il donna le nom de Sant-Yago.

1504

Des Pêcheurs Basques, Normands & Bretons failoient alors & depuis quelque tems, la pêche des morues fur le grand bane de Terre Neuve, & fur les côtes de cette Isle, du Continent voifin , & de tout le Golphe de Saint Laurent. On ne scait pas au juste en quel tems ils commencerent à frcquenter ces Mers, ni quand on découvrit le grand Banc.

1505

Pedro de Añaya, Portugais, étant dans le Royaume de Sofala, eut cette année la premiere connoiffance de l'Empire de Monomotapa en Afrique.

> Cette même année une Compagnie de Marchands de Rouen, arma quelques vaisseaux pour allet aux Indes Orientales . & en donna le commandement au fieur Binet Paulmier de Gonneville. Ce Capitaine étant arrivé au Cap de Bonne esperance, le courant, & les tempêtes de cette

Mer orageuse, le pousserent fort loin vers le l'ole Auftral. Il y découvrit un très-beau Pays, dont les Habitans le requrent avec respect & admiration. Selon la relation de ce voyage, ces Peuples sont doux, sociables, bienfaits. Gonneville amena en France le Fils d'un de leurs Rois, auquel il avoit promis de le remener dans vingt Lunes. Mais les guerres civiles l'empêcherent de tenir sa parole; & pour ne point laitler (ans apuy un jeune homme, qui lui avoit été confic de si bonne grace, il en fit son Gendre & son héritier. L'Auteur du voyage dans les Terres Australes étoit né du mariage de la fille de Gonneville avec cet Etranger.

1406. En cette année Jean Denis de Hon- Canada, fleur publia une Carte des côtes de l'Isle de Terre Neuve & des envi-

La même année D. Lautent d'Almeyda, Fils du Viceroy des Indes, D. François d'Almeyda, ayant eu otdre d'aller reconnoître les Maldives, fit d'abord la déconverte de Ceylan, On prétend qu'il découvrit ensuite les Maldives, & cela est beaucoup plus vraisemblable, que ce qu'on ajoûte, qu'il découvrir la même année l'Isse

Madagascar, & lui donna le nom de S. Laurent. Car il paroît certain que depuis la découverte de Ceylan ce jeune Seigneur n'a point quitté les Indes.

Quelques Auteurs prétendent que l'Isle de Madagascar fut découverte en 1505. mais ils ne disent point par qui elle le fut. Ce qui est certain , c'est Tristan da Curia,

que sur la fin de cette année 1 506. D. Tristan da Cuña, Portugais, sur le rapport, que lui fit Rui Pereyra, un de ses Capitaines, qu'il avoit touché à Madagascar, & qu'on tronvoit du poivre dans cette lile, s'y transporta-

viv en personne. Marc Pol de Venise a parlé de Madagascar, quel esChinois connoissoient long - tems avant les Européens. On affure même qu'ils y ont envoyé des Colonies. Plufieurs croyent que cette Isle est la Cerné de Pline, & la Mamuthias dePtolomée. Lorfque D. Triftan da Cuña paffa à Madagascar, il commandoit sa cinquiéme flotte, que le Roy de Portugal envoya aux Indes : avant que de doubler le Cap de Bonne Esperance, il

découvrit des Isles, qui portent en-

core aujourd'hui fon nom. La même année Jean Diaz de Solis, & Vincent Yanez Pincon pénétrerent dans le fond de la Baye de Honduras , & lui donnerent le nom de la Nativité. Ils reconnurent ensuite une partie de l'Tucaran, dont Christophe Colomb avoit eu quelque connoissance, lorsqu'il découvrit la Baye de Honduras; mais ils ne firent que le ranger à la vûë.

1508.

Dom Diego Lopez de Siqueyra découvrel'Isle de Sumatra, qu'on croit affez communément être l'ancienne Trapobane. De-là il passa à Malaca. On prétend qu'il découvrit aussi alors le Cap de Guardafu ; peut - être en prit-il une connoissance plus exacte, que n'avoit fait D. Alphonfe d'Albu-

La même année on vit en France un Sauvage du Canada, qu'un Pilote de Dieppe, nommé Thomas Aubert,

v avoit amené. 1 (09.

Jean Diaz de Solis, & Vincent Yanez Pinçon , passent la ligne , cotovent la Terre du Brefil, & mettent par tout des marques de prise de poslession pour la Couronne de Castille.

La même année Jean de Esquibel fit un établiffement à la Jamaique pat ordre & au nom de l'Amiral des Indes, Dom Diegue Colomb, Fils aine & fuccesseur de Christophe Colomb.

Le seizième de Fevrier de cette année le grand Albuquerque se rendit maître de la Ville de Goa. Cette Ville fut reprise par les Indiens jusqu'à deux fois, & toujours reconquise par les Portugais, qui en ont fait la Capitale de leur Empire dans les

La même année Jean Ponce de Portorie. Leon, Espagnol, fit la conquêre de l'Isle de Portorico, par ordre de D.

Diegue Colomb.

La même année Alphonse de Oje- Nogretda & Diego de Nicuella partirent de le Anda l'Isle Espagnole pour aller établir, celui-ci la Caftille d'or , celui-là , la non- d'Or. velle Andalousie, qui leur avoient été concedées à cette condition, & dont ils avoient été nommés Gouverneurs. La nouvelle Andalousie devoit commencer au Cap de la Vela; la Castille d'or devoit se terminer au Cap de Gracias à Dios. Le milieu du Golphe d'Uraba devoit faire la séparation de l'une & de l'autre. Ojeda bâtit la même année la Ville de S. Sebastien de buena vista: Nicuella commença un 5. Sebapetit établissement à Nombre de Dios. Bonne Quelque tems après le Bachelier En- voe. cifo, un des Capitaines d'Ojeda, fort Marie da la Ville de Sainte Marie l'Ancien- l'ancienne fur les bords du Darien, qui se decharge dans le Golphe d'Uraba. Cette Ville, qui a été la premiere du Continent de l'Amérique honorée du titre de Ville Episcopale, n'a subsisté que neuf ans, au bout desquels tous les Habitans, & le siège Episcopal ont été transportés à Panama. Au reste Ojeda & Nicuessa n'ayant pas

réussi dans leur entreprise, le nom de

Castille d'or est rombé avec celui-ci,

& c'est une erreur des Géographes de le marquet sur les Cartes. Celui de nouvelle Andalousie a été transporté, du moins par quelques Géographes, vets la côte de Cumana.

Diego Velasquez s'empare de l'Isle de Cuba au nom de l'Amital D. Diego Colomb, qui lui en donna le Gouvernement.

Malera.

Au mois d'Août de cette même année le grand Albuquerque se rendit maître de Malaca, & y recut des Ambassadeurs du Roy de Siam, qui venoient le complimentet fur cette conquête.

Enfuite de ce siége François Serrano, & Diego de Abreu, qui y avoient servi avec distinction, furent envoyés à la découverte des Moluques. Ils se sépaterent, Abreu prit d'abord terre à l'Isle de Jara, puis découvrit l'Isle d'Amboine, laquelle est environnée d'autres petites Isles, qu'on appelle les Amboines. Il paffa enfuite aux Isles de Banda, & n'alla pas plus loin. Serrano pénétra jusqu'à Ternate. On divise les Moluques en grandes & petites. Celles-ci font les Moluques proprement dites : les principales iont Ternate , Tidor ou Tadura , Molir , Machim & Bachian, Les grandes font Gilolo, ou l'Isle du Maure; les Portugais la nomment aussi Patochine: les petites Molugues, qui en font proche sont marquées dans les Cartes sous le nom d'Archipel du Maure. Les autres grandes Moluques sont Amboine . Banda . Timor : & Celebes . ou Macaçar, ainsi nommée des deux Royaumes, qui la partagent.

Floride Les Mar-

Jean Pon ce deLeon , le Conquerant de Portoric, cherchant une fontaine de Jouvence, qu'on lui avoit dit être dans l'Isle de Bimini , une des

Lucayes, se trouva par hazard à la vûc d'une grande Terre ; il y aborda, & la nomma Floride, les uns disent parce qu'on étoit dans la semaine de Pâques fleuries, selon les autres, parce qu'il en trouva les campagnes émaillées de fleuts. Il découvrit enfuite plufieuts petites Ifles, qu'il appella les Martres. Elles sont à l'entrée du nouveau Canal de Bahama, & bordent la partie occidentale du Cap de la Floride. Le Canal de Bahama est la décharge du Golphe Mexique dans la Mer du Nord, & tire son nom d'une des Isles Lucayes. Il n'y a point de Riviere, dont le courant foit ausli fort que celui de ce Canal. L'Isle de Bahama forme deux canaux. Ou palfoit d'abord par celui, qui est à l'Est, & c'est ce qu'on appelle le vieux Canal : le courant n'en est pas si fort, mais il est dangereux par les écueils, dont il est seme. C'est ce qui l'a fait abandon-

1 (13.

Le vingt-cinquiéme de Septembre Vasco Nugnez de Balboa, qui com- Sud. mandoità Sainte Marie l'Ancienne de des. Mi-Darien , découvrit la Mer du Sud. Il chel en prit possession le 29. au nom de la Perles. Castille, y étant entré jusqu'à la ceinture, tenant fon boucliet d'une main, & son épée de l'autre. Le même jour il donna le nom de S. Michel , dont on célébroit la Fête, àun Golphe, que fait la Mer du Sud en cet endroir. Il y découvtit aussi plusieurs Isles, où l'on pêchoit des perles, & il les nomma Ifles des perles. Il avoit eu quelque tems aupatavant connoissance du Perou. En retournant à Sainte Marie, il reconnut toutes les Terres, qui sont entre cette Ville & la Mer du Sud.

1514 Un Ambassadeur de David, Empercur des Abyllins, arrive à Lisbonne. Abyllins

ALisbon Sainte Marthe. xvi

La même année Dom Pedrarias, ou Pedro Arias Davila, Gouverneur de la Province de Darien, commença des établiffemens dans les Provinces de Sainte Marthe & de Carthagene, dont il découvrit la plus grande partie.

1515.

Perou. Alonzo Perez de la Rua, Espagnol, commence la découverte du Peron. La même année Diego de Albirez, LeCha- Espagnol , découvrir la Riviere du Chagre, qui est navigable assez loin au-dessus de son embouchure, qui prend sa source assez près de la Mer du Sud, & qui traverse en tournoyant la plus grande partie de l'Isthme de Panama.

1516. Nata . Le Licencić Espinosa fonde la Ville Ville Ef. de Nata dans la Province de Veragua. C'est la premiere Ville, que les Mcr du Espagnols ayent euë fur la Mer du

Sud. Rio Je-Le premier jour de la même année Bio de Jean Diaz de Solis, dont j'ai déja parlé, entra dans une Riviere du Brela Plata. fil , qu'il nomma Rio Genero ou Enero. Riviete de Janvier. Les Portugais, qui sont aujourd'hui maîtres de rout ce grand Pays , la nomment Rio Janeiro. Diaz découvrir enfuire une autre Riviere beaucoup plus grande, qu'il appella de son nom , Rio de Solis, & qui dans la fuire fur nommée Rio de la Plata. Etant descendu à terre, il fut tué par les Sauvages. A proprement parler Rio de la Plata n'est qu'une longue Baye, formée par le confluant du Parana & de l'Urusuar. Le Parana reçoit deux-cens lieues plus haut le Paraguay.

Le huitième de Février François Fer-Campé. nandez de Cordouë s'embarqua à la Havane par orcire de Diego Velasquez Gouverneur de Cuba. Il découvrit enfuite toute la côte de l'Tucatan, depuis le Cap de Cotoche, jusqu'à Potonchan. Il trouva dans cet intervalle une Bourgade nommée Kimpech , où depuis l'on a bâti la Ville de Campse

Au mois d'Août de cette même an- Les Pornée Fernand d'Andrada, Porrugais, la Chiarriva à la Chine. C'est le premier ne Cavoyage, que les Pottugais ayent fait G dans ce grand Empire, dont la par- lutie la plus occidentale & la plus septenttionale portoit autrefois le nom de Caray. Cambalu, Capitale du Ca-

tay, est la même que Pekin. 1 518.

François Fernandez de Cordouë Nouvelétant mort à son retour de l'Yucatan , le Lipa-Jean de Grijalva fur envoyé par Velafquez pour continuer ses découvertes. Il découvrir d'abord l'Isle de Cozumel, & la nomma l'Isle de Sainte Croix ; puis la Riviere de Tabasco, à laquelle il donna fon nom; enfuire l'Ifle, ou la Caye des Sacrifices , ainsi nommée , parce qu'il y trouva des hommes, qui venoient d'y être sactifiés aux Idoles. Un peu plus loin il découvrit l'Isle d'Ulua, à laquelle il donna le nom de S. Jean, & qu'on appelle encore l'Isle de S. Jean d'Ulua. Elle est vis-àvis de la Vera Cruz, dont elle forme le Port. Il s'avanca enfuire jusqu'à la Province de Panuco, & donna à toutes ces nouvelles découvertes le nom de Nouvelle Espagne.

La même année D. Pedrarias Da- Panama, vila envoya le Licencié Diego de Efpinofa à Panama, pour y fonder une Ville, ou plûtôt pour y transporter les Habitans & les materiaux de Sainte Marie l'Ancienne du Darien. La Ville de Panama a depuis changé de place, on l'a un peu reculée à l'Ouest. Son Evêque prend la qualité de Pri-



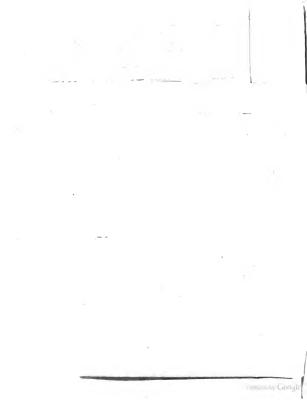

mat de Terre-ferme, quoique fuffragant de Lima, parce que Sainte Marie l'Ancienne, dont Panama a pris la place, étoit le premier Evêché du Continent du Nouveau Monde; ce qui n'empêche point que l'Archevêque de San Domingo, dans l'Isle Efpagnole, dont le fiège est encore plus ancien, ne soit reconnu pour le Primat de toute l'Amerique Éspagnole.

1 ( 19.

La Vera Ctuz

Détroit

gellan.

Le dixième de Février de cette année Fernand Cortez partit de la Havane pour la conquête de la nouvelle Espagne. Il alla debarquer endeçà de S. Jean d'Ulua, y fonda dans le Continentune Ville, qu'il appelle Villa Ricca de la vera Cruz, parce qu'il y arriva le Vendredy Saint. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancienne Vera Cruz. La nouvelle est trois lieues plus à l'Est, vis-à-vis de l'Isle de S. Jean d'Ulua. Erant arrivé la même année à Mexico, il envoya Diego de Ordas reconnoître le Volcan de Popocotapec, dans la Province de Tlascala.

1520. Décou-

Ferdinand de Maghaillans, plus connu fous le nom de Magellan, Capitaine Portugais, qui avoit servi au liége de Malaca fous le grand Albuquerque, & qui s'étoit depuis donné au Roy d'Espagne pour quelques méconrentemens, qu'il avoit recus de la Cour de Portugal, propofa au Roy Catholique la conquête des Moluques, & la proposition fut acceptée. On lui donna quelques vaisseaux avec lesquels il fir voiles le dixiéme d'Août 1519. Au mois de May de l'année fuivante il découvrit une Isle, qu'il appella l'Isle de los Tuberones , des Chiens marins, l'Isle de S. Pierre, l'Isle des Cocos , qu'il appella les Isles infortunées , parce qu'il les trouva defertes & incultes. Arrivé à l'entrée du

fameux Détroit, qui porte son nom, il donna le nom de Cap des Vierges à la premiere terre, qu'il y découvrit, parce qu'il la reconnut le jour de lainte Urfule. le 7. de Novembre il entra dans le Dérroit : le 27. il se trouva dans la Mer du Sud , qu'il nomma la Mer pacifique. Le nom de Terre de fen, qu'on a donné au Pays, qui borne ce détroit au Sud, paroît plus moderne. Il vient, dit-on, de ce que des Voyageurs y ont apperçu quantité de feux. C'étoit peut - être des éclairs, car rout ce Pays est sujet à de grands tonnerres, à cause des vapeurs, que le soleil y attire des deux Mers, & fans doute aussi à cause de la nature du terrein. Il paroît par les Memoires des Hollandois, qui ont voyagé de ce côté-là , que ce n'est qu'un amas d'Isles, entre lesquelles il y a passage pour des navires.

La même année Fernand Cortez envoya Gonzalo de Umbria recon- du Muxinoitre la côte méridionnale de la que. Nouvelle Espagne, & François Pizarro avec Diego de Ordas, pour visiter la côte septentrionnale. On découvrit en même tems des mines dans ce Pays, & Motezuma, Empereur du Mexique, se reconnut vasfal du Roy

d'Espagne, & lui envoya un tribut. Le Licencié Luc Vafquez d'Ayllon Floride, entreprit cette même année de continuer la découverte de la Floride : il découvrit en effet le Cap de Sainte Helene, & la Province de Chicora. Ce

Cap de Sainte Helene est à l'entrée d'une affez grande Riviere, qui a été depuis nommée le Jourdain.

Découverte des Isles des Larrons par Mesdes Magellan. Il les appella encore l'Ar- Cebu. chipel de S. Lazare, C'est ce qu'on ap- Macan. pelle aujourd'hui les Isles Marianes. Magellan reconnut enfuite l'Isle de

xviii Cebu, puis celle de Matan, où il fut tué. Après sa mort Gonzalo Gonicz de Espinosa sur reconnu Chef de l'Escadre. Il ne garda de ses navires, que la Trinité & la Victoire, & ayant rencontréun Jone Chinois, qui alloit aux Moluques, il en reçut un Pilote, qui le conduisit à Tidor, où il arriva le huitième de Novembre : Oforio dit que ce fut fur la fin d'Octobre. De-là il repassa en Espagne par les Indes avec la Villoire. C'est le premier na-

vire, qui air fair le tour du monde, & il se conserve encore à Seville. Cetre même année Fernand Correz Mexico. se rendit maître de Mexico, & la

conquête de cette Capitale mit fin à l'Empire des Mexiquains.

1 (22. Un Soldat de l'Armée de Fernand Cortez, nommé Parillas, découvre la Nicara. Province de Mechoacan. Cette décou. verte fut fuivie la même année de plusieurs autres dans la nouvelle Efpagne, & en particulier de celle du Nicaragua: Gil Gonzalez Davila y étoit entré quelque tems auparavant par la Province de Darien, & avoit découvert le Canton de Nicoya.

La même année le corps de S. Thomas Apôtre fut trouvé à Meliapor, & rransporté à Goa par ordre d'Edouard de Menefez, ce qui n'empêcha point qu'on ne rebâtit la Ville de Meliapor fous le nom de S. Thomé.

Jean Verazani, Florentin, qui s'é-Premier voyage toit mis au fervice de François I. Roy de France, fit en cette année un premier voyage dans l'Amerique Septentrionnale. Peu d'Aureurs ont parlé de cette expédition, dont on n'a eu connoissance, que par une lettre de Verazani même au Roy, dattée de

Dieppe, du huiriéme de Juillet; of il suppose que Sa Majesté étoit instruite du succès de cette premiere tentative. Il se pourroit pourtant bien faire que ce fût moins une tentative pour faire des découvertes, que des courses sur les Espagnols; car on sçait qu'il en a fait plus d'une.

1524-Verazani repartit l'année fuivante pour commencer, ou pour continuer Toyage. fes découvertes. Il arriva au mois de Mars à la vûë des Terres de la Floride : il fit enfuite co lieuës au Sud, & fe trouva par les 34 dégrez de latitude-Nord. Il remonta au Nord, rangea route la côte jusqu'à une Isle, que les Bretons avoient découverte, & qu'il dit être par les co dégrez. Si c'étoit l'Isle de Cap Breton, aujourd'hui l'Iste Royale, il se trompoit dans son estime; mais il se peut bien faire qu'il ait abordé à l'Isle de Terre-neuve, où les Bretons faisoient la pêche depuis plusieurs années.

Au mois de Novembre de cette année François Pizarro partit de Panama pour achever la découverte, &

tenter la conquête du Perou.

1525. Troisième voyage de Verazani. On n'a point sçu quel en avoit été le succès, parce qu'il y périt. On ignore par quel accident. Un Historien moderne (a)s'est assurément trompé en difant que Verazani fut pris en 1524. près des Canaries par les Espagnols, & pendu comme Pirate. Si ce malheur lui est arrivé, ce ne peut être qu'en 1 (25, au retour de fon troifiéme voyage.

La même année D. Garcias de Loy- S. Mar. fa, Espagnol, découvrit l'Isle de S. thies. Matthieu , à l'Ouest de celle d'Anno-

( a ) D. Andrés Gonzalez de Barcia , Enfayo Cronologico para la Historia de la Florida.

llet; où t instrui-

re tentabien faientative que des t on icate

fuivante scool ontinuer topic mois de 1 Flori-Sud, & e latitud . tan-

fle, que rte , & z. Sick ourd'hui dans for aire qu'il -neuve, che de-

le cette de Parte, &

mi.On le fucore par noderen di-

[ { 1 4 · mols, malit erre roifie-

c Loy. s. Mr. de S. dies LIDOgrida.

Hic Mataçar. Hin de

Perou.

Para-

guay.

Minda-

87. ans auparavant des Portugais y avoient abordé. Antoine de Britto, & Garcias Henriquez, Portugais, qui commandoient aux Moluques, envoyerent

cette année à la découverte de l'Isle Celebes, ou Macaçar. Ceux qui furent charges de cette commission, voulant, après l'avoir executée, regagner les Moluques, furent jettés au large par les vents, & se trouverent à la vûe de plusieurs Isles, où ils ne purent prendre terre , & les nommerent les Ifles de Mey.

Diego de Almagro partit ausii la même année de Panama, pour aller joindre Pizarro , son Associé à la conquête du Perou.

1526. Parana,

Sebastien Gabor ou Gabaro, Venitien, qui avoit quitté le service du Roy d'Angleterre, & s'étoit donné au Roy Catholique, entra cette année dans Rio de Solis , qu'il nomma Rio de la Plata; remonta le Parana, & même le Paraguay. Ce qui lui fit donner le nom de Riviere d'argent à ce grand Fleuve, c'est que sur les bords du Paraguay il trouva beaucoup d'argent entre les mains de quelques Sauvages ; il crut que cet argent se tiroit du Pays même , mais ces Sauvages l'avoient enlevé à des Portugais du Brefil, qui revenoient de la Province de los Charcas, frontiere du Perou. J'ai déja observé, que dans la rigueur on n'appelle Rio de la Plata, que la Baye, où le Parana, déja joint au Paraguay, recoit encore la grande Riviere d'Uruguay.

Martin Yñiguez de Corquizano, Espagnol, découvrit la même année l'Isle Mindanao. D'autres Espagnols, qui en 1521 alloient aux Moluques,

bon. On y trouva, dit-on, sur un ar- y avoient deja pris terre, mais ils bre, une infeription, qui portoit que n'en avoient donné aucune notice.

1 527. François de Montejo, Espagnol, Yucaran.

nommé Gouverneur de l'Tucaran, parrit cette année pour en faire la conquêre, & y établir une Colonie. Tout cela fut exécuté avant la fin de

l'année suivante. Ce fut cette même année, ou peu 14 Verde tems auparavant, que Jean Ber- muie. mudez, Espagnol, découvrir une petite Isle, à saquelle il donna son nom. On l'appelle communément la Ver-

mude, quoiqu'on écrive quelquefois Bermude. La même année Pizarro, après Quito. avoit découvert environ 200. lieues de la côte du Perou, jusqu'au Port de

Sama, au-delà du district de Quito, retourna à Panama. Bantam, dans l'Isse de Java est con-

quife par D. Pedro Mascareñas. Cette Ville fut peu de tems après renduë à fon Roy, a condition de payer tribut à la Couronne de Portugal.

Vers le même tems Edouard Conil, de la Portugais, découvrit les Isles & le Dé- sonde. troit de la Sonde. Ce Capitaine étoit fous les otdres de François Sa, lequel s'étoit embarqué pour faite cette découverte: mais dont le vaisseau fut écarté par la tempête.

1528. Expédirion de Pamphile de Narvaés, Espagnol, dans la Floride. Le 5. ches. de Juin il découvrit le Pays des Apa-

La même année André da Vidane- Nouvelta, Espagnol, découvrit la Nouvelle Guinée, entre l'Asie & l'Amerique. On ne sçait pas encore bien certainement si ce Pays est un Continent ou une Isle. Toutefois quelques Auteurs ont avancé qu'on en avoit depuis peu fait le tour par Mer. Jean de Laët

prétend que ce fut en 1517 que la fe de la ressemblance de sa situation Nouvelle Guinée sut découverte par avec celle de Carthagene d'Espagne-Alvare de Saavedra, qui y fut jetté pat la tempête, en revenant des Moluques, où Cottez l'avoit envoyé.

1 529.

Découvertes d'Ambroise Alfinger, Vene-Allemand, dans la Province de Venezuela, qui avoit été concedée par l'Empereur Charle-Quint aux Velfers, riches Négocians d'Ausbourg.

1 ( 10. Perou.

François Pizarro s'embarque à Nombre de Dios, pour continuer la conquête du Perou.

Nouvelle Gali-

La même année D. Nuño de Guzman fit plusieurs découvertes dans la Culua-Nouvelle Espagne ducôré de la Mer du Sud. Christophe de Onate, un de fes Capitaines, fonda par son ordre la Ville de Guadalanara dans la Nouvelle Galice, qui étoit une de ces nouvelles découvertes, & qui porte quelquefois les noms de Guada!axara & de Xatifco, fa principale Province. Guzman étoir natif de Guadalaxara en Castille. Il fit dans le même tems la découverte de la Province de Culuacan.

Vers le même tenis Diego de Or-Chiapdas, Espagnol, découvrit la Province de Chiappa, dans la Nouvelle Efpagne.

E ( 3 2 .

Le même Diego de Ordas entra que. peu de tems après dans l'Orenoque, & fit quelques découvertes en remontant ce Fleuve. Elles furent continuées les années suivantes par d'autres Capitaines Espagnols.

Cette même année Dom Nuño de Cinalea. Guzman découvrit la Province de Ci-

nalea , dans la nouvelle Galice. Vers le même tems, Dom Pedro de

Heredia, Espagnol, bâtit la Ville de Carthagene. Il lui donna ce nom à cauCe lieu se nommoit auparavant Calemori. Ojeda & Nicuella s'y étoient battus avec les Indiens du Pays.

1533.

François Pizarro fait mourir Ata- Permu hualpa, Roy du Perou, & met fin à l'Empire des Incar-

1534.

L'année fuivante il entra dans la Carco. Province de Cuzco & la foumit. La même année Fernand Correz fit Acapul-

découvrir toute la côte de la Mer du Sud, où est sirué le Port d'Acapulco.

Ce fut aussi certe même année que Canadas Philippe de Chabot, Amiral de France, ayanr engagé le Roy François I. à reprendre le dessein des découvertes, commençées par Verazani, en donna la committion à Jacques Carrier, Maloin, habile Pilote. Carrier s'embarqua à S. Malo le vingtiéme d'Avril, & le dixiéme de May il arriva au Capde Bonne Vifte dans l'Isle de Terre-Neuve, par les 48, dégrés de latitude Nord. Puis ayant fait cinq lieues au Sud Sud-Est, il entra dans un autre Port, qu'il nomma Sainte Catherine. De-là il vogua au Sud, traversa le Golphe, & entra dans une grande Baye, où il fouffrir beaucoup du chaud, & qu'il nomma Baye deschaleurs. Quelques Mémoites disent que des Espagnols y étoient allés avant lai, & il est certain qu'on l'a quelquefois appelle la Baye des Espagnols. Il côroya ensuite une bonne partie du Golphe, prit possession de tous les Pays, qu'il avoit reconnus, & retourna en France.

François Pizarro fonde la Ville de Lina. Lima le jour de l'Epiphanie, & la nomme la Ville des Roix. C'est le nom, qu'elle porte encore dans les

actes publics : Lima est le nom de la toute l'Isle. On ne connoît point de vallée, où elle est située.

Pedro de Mendoça , Efpagnol , Ayrés. bâtit la Ville de Buenos Ayres tur la rive occidentale de la Plata. On la nomme aussi la Ville de la Trinité. Elle a été deux fois abandonnée; & ce n'est qu'en 1582 qu'on l'a rebâtie comme elle est presentement.

La même année Cortez s'étant mis Califorlui-même en mer , découvrit la Californie, à laquelle il donna le nom de S. Philippe. On a cru julqu'au commencement de ce sécle que c'étoit une Iffe.

Le dix-neuviéme de May de cette même année Jacques Cartier partit de S. Malo pour continuer ses découvertes. Le dixiéme d'Août étant entré dans le Golphe, qu'il avoit parcouru l'année précédente, il lui donna le nom de S. Laurent, en mémoire du S. Martyr, dont on célébre la fête en ce jour. Ce nom s'est depuis étendu au Fleuve, qui se décharge dans ce Golphe. Celui de Canada, qu'il portoit, est celus que donnoient les Sauvages à tout ce Pays.

Le quinzième il découvrit à l'entrée du Fleuve une Isle fort longue, que les Sauvages nommoient Natifcorec . & il lui donna le nom de l'Affomption. Elle porte plus communément celui d'Anticoffy, qui vient, à ce qu'on croit, des Anglois. Cartier remonta enfuite le Fleuve; & le premier de Septembre, après y avoir vogué 90 lieues, il se trouva à l'embouchure du Saquenay, grande Riviere, qui vient du Nord. Il navigua encore 90. autres lieuës fur le Fleuve, & arriva à Hechelaga, grande Bourgade de Sauvages, bâtie dans une Isle, au pied d'une Montagne, qu'il nomma Mont-royal. On l'appelle aujourd'hui Montreal, & ce nom s'est étendu à Fleuve, qui conserve aussi long-tems une fi grande largeur, ni qui foit auffi long-tems naviguable pour les plus grands vaiffeaux, que celui-cy. Les navires de 60. canons le peuvent remonter jusqu'à Quebec, qui est à sixvingr lieuës de la Mer, & de grandes barques peuvent aller encore 60: lieuës au-delà, jusqu'à l'Isle de Mont-

1536-1537-

Diego de Almagro, un des Con- Chiffi. querans du Petou, fait la découverte du Chili.

Sebastien Belalcaçar, Espagnol, Nouvelle découvre la Province de Popayan, le Gremqui fait partie de la Nouvelle Grena- de. de, communément appellée Nuevo Rerno. Il découvrit en même tems la fource de la grande Riviere de la Magdeleine, dont tout le cours fut reconnu quelque tems après par D. Ferdinand de Lugo, Amiral des Canaries. Cette découverte, & celle, que le même Amiral fit du reste de la Nouvelle Grenade, ne furentachevées que l'année suivante 1537. Nicolas Ferderman, ou Uredeman, Allemand, v étoit entré l'année précédente par le Coriane, qui est un Can-

Jean de Ayola, Espagnol, continuc les découvertes sur le Paraguay, guay. & dans les Provinces des environs de ce Fleuve.

ton de la Province de Venezuela.

LeP. Marc de Niza, Franciscain cibele.

Espagnol, étant parti cette année de S. Michel de Culuacan, dans la Nouvelle Galice, découvrit le Royaume de Cibola. On ne fit pas grand fond fur les Mémoires de ce Religieux. mais ils donnerent occasion à de nouvelles découvertes.

Le douzième de May de cette mê- Florida-

un pouce de terre.

La même année Fernand Cortez Califorpartant pour l'Espagne, envoya Francois de Tello achever le découverte de la Californie, dont ce Capitaine Espagnol rangea presque toute la côte occidentale. Il fit ensuite plusieurs autres découvertes en ces quartiers-

t 548. Gonzales Pizarro, Gouverneur de Riviere det Anna- la Province de Quito, la plus Septen-Lones. trionnale du Perou , découvre le Pays de los Quixos, dans l'intérieur de cette Province, puis celui, qu'on ap-

pelloit la Canelle. A la fuite de cette expédition Francois Orellana, Lieutenant de Pizarro, ayant été envoyé pour chercher des vivres, découvrit un grand Fleuve, qu'il descendit jusqu'à la Mer, sans s'embartasser de son Commandant, il donna son nom à ce Fleuve, connu depuis sous les noms des Amazones

& de Maragnon.

Cibola, La même année François Valquez Quivira Cornero, ou Cornedo, Espagnol, envoyé par Dom Antoine de Mendoza, Viceroy de la Nouvelle Espagne, pour continuer la découverte de la Californie, découvrir les Royaumes · de Cibola & de Quivira.

1541.

Pedro de Valdivia continue la déconverte du Chili . & v fait plusieurs établissemens.

Cette même année Jean - François de la Roque, Seigneur de Roberval, Gentilhomme Picard, fit un établiffement dans l'Isle de Cap Breton, aujourd'hui l'Isle Reyale, & envoya un nommé Alphonse, reconnoître le Nord du Canada, au-dessus de Labrador : maison n'a point scû le détail de ce voyage.

Antoine de Faria y Soufa, Portugais, découvrit dans le même tems les boye. Royaumes de Camboye & de Champea, l'Isle de Poulecondor, celles de les Le-Lequies , & d'Haynan, avec quelques Haynan, autres plus petites, qu'on appelle

Puertas de Liampo.

Enfin ce fut cette même année, que Ruy Lopez de Villalobos, Espagnol, fit la découverte des Isles de Lucon, que Magellan avoit commencé de découvrir. Il donna à tout cet Archipel le nom de Philippines, en l'honneur du Prince d'Espagne, qui fut depuis Philippes II.

Le sixième de May de cette année Japon. S. François Xavier atriva à Goa, & dans le même tems on découvrit le Japon, dont il devoit être le premier Apôtre. Cette découverte fut faite dans la même année par deux endroits differens, Fernand Mendès Pinto, Diego Zeimotto, & Christophe Borello, d'une part; Antoine Mota, François Zimotto, & Antoine Pexota de l'autre, tous Portugais, arriverent à l'inscu les uns des auttes ; les premiers, venant de Macao, à l'Isle de Tanuxima, d'où Pinto pénétra jusques dans le Royaume de Bungo. Les seconds étant partis de l'Isle Macaçar, furent jettés pat la tempête dans le Port de Cangoxima, au Royaume de Saxuma. Aucun d'eux n'a marqué ni le jour, ni le mois de leur avanture, Mais par le recit de Pinto on voit qu'il arriva au Japon au mois de May. Ces liles font les mêmes, dont parle Matc Pol de Venise sous le nom de Zipangri.

Nouvel.

Grenade.

Grenade

Grenade par Fernand Perez de Quefold

fada.

La même année Alvare Nugnez

Cabeça de Vaca rétablit pour la feconde fois la Ville de Buens Apres,
remonta le Parana & le Paraguay, &
fit quelques établiffemen dans ces

Provinces.

Cry

Dans le même tems Jean Ruys

Abrillo J. Portugais, qui étoit au férivice de Charle Quint, fre pludieurs découvertes fur les côtes de la Californie. Il arriva jufqu'au nap, qui eft
par les 44 dégrés de latitude Nord,
de qu'il nomas Mémbiens, en l'honneur de D. Antoine de Mendoca, Viceroi de la Nouvelle Efragne. Nos

Cartes Françoises l'appellent Cap
Mendote.

Tuen.

Découverte du Tucuman, par Diego de Rojas, Espagnol.

Louys de Mofcolo de Alvarado, qui avoir fuccede à Fredinand de Soto, mora I embouchue de la Rivirere 
rouge dans le Mrisifipa, & dont le 
corps fut pried dans ce Fleuve, le defcend jufqu'à la Mer. Garcilafio de la 
Vega, dans fon Hilibrer de la conquiete de la Floride, donne à ce Fleuve le nom de Creagua, & Ele Efgagnols de la Floride le nomment encore aujourd mu i Pa Biglior d'hai Pa Pafigurd d'hai Pagigurd d'hai Pagigurd

Découverte des mines du Potofi au mois d'Avril de cette année, par Villaroël, Efpagnol, qui commença dès la même année à y faire travailler.

Philippi Michel Lopez de Lagaspi, Bisnes. cayen, commença cette année à faire des établissemens dans les Philippines.

Sanca Nuflo de Chavez, Espagnol, dé-

couvre pluficurs Provinces à l'Oseft Com<sup>2</sup> et Rio de la Pauge de Rio de la Pauge de Baseau de Rio de la Plarz de d'Parague de La Sirra, elle a été depuis placée plus au Nord, & eff devenue la Capitale d'un des quatre Gouvernemens particuliers, qui paragent le Paraguy. Les trois autres font le Treuman au Midi, 1/Momprio du Paraguy à l'Orient, & Rio de la Plata au Midi de ce derina.

Ce fur en certe année, que l'on Tucucommença des établiflemens dans le man. Tucuman, & dans les Provinces voi-

Jean de Villagas, Espagnol, Gouverneur de la Province de Venezueve. La pour les Velsers, découvre tour le Pays, où fut depuis bâtie *la Nouvelle* 

Segovie. Premiere tentative pour trouverun passage à la Chine par le Nord, par le Chevalier Hugh Willoughy, An logs, on glois. Ce Chevalier fut obligé par le loughy. mauvaistems d'entrer dans un Port de la Lapponie, nommé Arzena, où il mourut de froid avec tout son équipage. On a sçu par ses Journaux que s'érant élevé julqu'au 71 dégrés de latitude Nord , il avoit vû une Terre , qui se trouve matquée sous son nom dans quelques Cartes: quelques - uns la nomment Terre de Willops; mais on l'a depuis inutilement cherchée à l'endroit, où elle devoit être fuivant l'indication : c'étoit à l'Ouest de la Nouvelle Zemble, qui n'étoit pas encore connuë.

François de Ybarra, Efpagnol, découvre les Mines de Sainte Barbe, de S. Jean, & plusieurs autres dans la de Sainte Nouvelle Bifeaye. Il fit ensuite plu-Nouvelle Bifeaye. 1c Bifcase.

sieurs établissemens dans les Provinces de Tapia & de Cinalea, qui appartiennent, aufli-bien que la Nouvelle Biscaye, à la Nouvelle Galice. 1555.

François

Nicolas Durand de Villegagnon, au Breil. François, Chevalier de Malte, partit le 14 de May de cette année du Havre de Grace, pour aller faire un établissement au Bresil, & le 10 de Novembre il arriva à Rio Janeyro, que les Naturels du Pays nommoient Ganabara. Il y établit une Colonie Françoife, toute composée de Huguenots, mais qui ne se conserva pas lontems, après que lui-même l'eut abandonnée, & fut rentré dans le fein de l'Eglise Romaine.

1556. Etienne Barroug, Anglois, cherchant un passage à la Chine par le Nord, decouvre le Detroit de Waeigatz, entre la partie meridionnale de la Nouvelle Zemble, & le Pays des Samoiedes. Il s'imagina qu'un Golphe, qui est à l'Est de ce Detroit, étoit une Mer libre, & crut avoir trouvé le passage, qu'il cherchoit; mais le peu de succès des rentatives suivantes, a fait voir qu'il se trompoit,

Jean de Ribaud, François, part de Dieppe avec une commission de l'Amiral de Coligni, pour aller faire un établiffement en Floride. Il mouilla d'abord à un Cap, qu'il nomma Cap François, vers les 30. degrés d'élevation de Pole. C'étoit le même endroit, où Verazani avoit pris terre à fon second voyage. Le premier jour de May il entra dans une Riviere, qu'il nomma la Riviere de May, & il v arbora les armes de France. Il vifita ensuite la Côte l'espace de 60. lieuës, remontant toujours au Nord, & découvrit plusieurs autres Rivieres, auf-

quelles il donna les noms de plusieurs Rivieres de France. Enfin arrivé à une derniere , qu'il appella Port Royal, il y batit un Fort, qu'il nomma Charlesfort. C'est assez près de-là qu'est aujourd'hui la Ville de Charles Tovyn dans la Caroline.

René de Laudonniere, François, arriva dans la Floride Françoise, qui avoit éré abandonnée l'année précédente par les gens, que Ribaud y avoit laisses. Le 29, de Juin il entra dans la Riviere de May, où il bâtit une Fortereffe , qu'il nomma la Caroline.

1565. Michel Lopez de Lagaspi, bâtit Coba, dans l'Isle de Cebu, la premiere des Philippines découverte par Magellan, une Ville du même nom.

Le 10. Janvier 1567. Alvaro de Mes de

Mendagna, cousin du Licencie Castro, Gouverneur du Perou , partit du Callao, ayant pour premier Pilote Hernand de Gallego. Après avoir couru 1800. lieues à l'Ouest, il découvrit par les 7. degrés 30. minutes de latitude meridionale une très-grande Ifle, il y mouilla dans un Port qu'il nomma Santa Isabella de la Estrella. Il y sejourna longtems, & envoya reconnoître pluseurs Isles voisines de differentes grandeurs. Il en vit une entre autres, qui lui parut fort grande, & dont il ne reconnut que la Côte du Nord. Il nomma celle qu'il aborda la premiere , l'Isle de Sainte Elisabeth, estimant qu'elle pouvoit avoir 95. lieues de longueur, & appella l'autre l'Iste de Guadalcanar. Il donna des noms à plusieurs autres des Isles voisines, & toutes ces Isles ensemble furent nommées les Isles de Salo-

On peut voir là-dessus l'Histoire du Marquis

Marquis de Canete Viceroy du Pe- le nom d'Angleterre Occidentale. Il prérou.

1571. Fondation de Manile dans l'Isle de Luçon. C'est aujourd'hui la Capitale des Philippines.

Découverte des Istes de Jean Fer-Jean Fer. nandez dans la Mer du Sud, ainsi appellées du nom de l'Espagnol, qui les découvrit. On n'en compte ordinairement que deux : mais les Cartes en marquent deux autres plus au Nord, fous les noms de S. Felix & de S. Ambroise, & on les comprend quelquefois sous le même nom d'Isles de Jean Fernandez. Les premieres sont par les 34. degrez de latitude Australe, par le travers du Chili. Les Espagnols nomment celle, qui est plus au large , Ifte de Fuera , & l'autre , Ifte de Tierra, & toutes deux Defaventuradas, c'est-à-dire Infortunées. Ican de Laët paroît être du sentiment que ces deux líles, & les deux autres sont

1576.

les mêmes.

Le Chevalier Marrin de Frobisher Détroit Anglois, découvre entre le Nord du Groenland, & une grande life, qui est au Sud, un Detroit, qui porte son nom. Il en rapporta en Angleterre de la Mine.

> Frobisher fit dans un second voyage dans les mêmes Mers, plusieurs découvertes au-delà de son Detroit, & leur imposa les noms, qui sont marqués dans les Cartes.

1578. Troisième voyage de Frobisher. Il partit d'Angleterre le dernier jour de May avec quinze Vaisseaux. Le 20. de Jain il reconnut la Terre d'Oueffri e, & en prit pollession au nom de la Reine Elizabeth, après lui avoir donné

tendit que c'étoit la même Terre, que les deux Freres Zani, Venitiens, avoient nomme Fridfland.

1576. François Drack, Anglois, décou- Nouvelvre la Nouvelle Albion au Nord de la le Al-Californie. Les Anglois prétendent Déroit qu'elle forme un même continent d'Ausa. avec le Detroit d'Teffe; mais on croit affez communément aujourd'hui que la Nouvelle Albion est fabuleuse. Drack affüra aufli à la Reine Elizabeth, qu'il étoit entré cette même année dans le Detroit d'Anian, & qu'il y avoit pénétré vingt lieuës. On ne convient pas encote de la situation de ce Detroit, dont on parle diversement. Mais il a bien de l'apparence, s'il existe, qu'il est à l'Est d'Yesso, & peu éloigné de ce grand Pays.

1580. Artur Patt , & Charles Jackman , Nouvel-Anglois, fuivent, par ordre de la le tenta-Reine Elizabeth , la même route , Anche qu'avoir tenue vingt-quatre ans aupa- pour alravant Estienne Burroug; passent le chie Detroit de Vaeigarz, entrent dans la par le Met à l'Est de ce Detroit, & la trouvent tellement couverte de glaces, qu'après y avoir couru de grands dangers, ils font contraints de retourner fur leurs pas, sans avoir rien fait. Le mauvais tems les écarra enfuite, on n'a point depuis entenda parler de Patt.

1581.

LeFrere Augustin Ruys, Francisquain Espagnol, ayant fair en 1 (80. vem Me & 81 plusieuts découvertes au Nord de la Nouvelle Espagne, Antoine de Espejo, Espagnol, les continue, découvre plus de quinze P ovinces, & donne à tout ce grand Pays le nom de Nouv. an Mexique.

1,8,.

Gilbert Humphrey, Chevaliet Anglois, fait voiles vent I'llide de Terre-Weuve à l'infligation du Secretaire de East Walfingham en prend polifie fon au nom de la Reine Elizabeth , & y établit la pêtche des Noruës, dont 'Anglettere a tier plus de profit, que ficette ille avoit éét remplie de mimes d'or. D'ailleurs on ne perd point d'hommes en faifant ce commette, & rein n'ett plus capable de formet

de bons Matelots.

Anglois

Richard Grainville, Anglois, fait
par ordre de la Reine Elizabeth un
établiffement en Floride, un peu audeflous de S. Juan de Piños. Il n'apas

duré longtems.

1584-1585.

Virel- Philippes Amidas & Arri

Philippes Amidas & Arthur Barlow, Anglois, envoyés par le Chevalier Walter Raleig , partirent au mois de Mars 1584, & prirent terre à l'Isle de Roenoque. A leur retour en Anglererre, ils dirent tant de biens de ce Pays-là, que la Reine Elizaberh lui donna le nom de l'irginie. pour immortaliser la memoire de son celibat. L'année suivante on fit un érabliffement dans l'Ifle de Roënoque, mais il n'a pas duré, le Pays ne s'étant pas trouvé auffi bon, qu'on l'avoir cru d'abord. Et le nom de Virginie ne lui est pas demeuré; car l'Isle de Roënoque est du Gouvernement de la Caroline Septentrionnale.

Cette même année 1,85, Jean Davis, Anglois, eut otdre de la Reine Elizabeth de continuer les Découvertes du Chevalier Martin Frobisher; ce qu'il fit avec fucès cette année & les fuivantes.

1586

Après pluseurs découvertes de ce qu'on appelloit alors la Mer d'Esteriland, il avança jusqu'à un Cap, où il essuya bien des tourmentes, & courut de grands dangers. Il le nomma Cap de Désolation.

1587.

Il découvre un Détroit, auquel il Détroit
onne fon nom, & qui le porte encode Davis.

donne fon nom, & qui le porte encore aujourd'hui.

1 589.

Dom Pedro de Sarmiento, Efra-

gnol, envoyé par Dom François de la Tolede, Viceroy du Perou, contre l'Indoor Perançois Draze, qui defoloit toute la Côte depuis les 49, degres de latinuté Auftrale jusqu'au Déttoit de Magellan, qu'il paffa. Il prit par tour possegnide du Pays pour la Couronne de Cafrille.

La plûpart des Auteurs Anglois Détroit placent en cette année la découverte de Detroit de Davids. Ce Détroit eft fitté entre le Groenland , & une Ille , berland que Davis nomme Camberland.

1191.
On précend qu'en cette année un Banois, nommé Frederic Anfchild, féach hyverna dans la Baje à Hudjon, y fit un grand commerce de Pellerries, & recourna en Dannemarc richement chargé, mais fans avoir fait aucun

établiffement.

Le Chevalier Mchard Hawkins, Anglois, syamt enterpris de fairle les tour du monde, découvrir au Sud-Oueft du Déroit de Magellan, par les 48. degrés de latitude Meridionale, une grande Terre, qui s'étendoit d'un côré au-delà du Détroit de Maire, & de l'autre judges vis-à-vis le Cap de Bonne-Esperance. Il reconnur auffi, ajoûte-t-on, que les Terres, qui font au Sud du Détroit de Magellan, ne font qu'un amas d'If-

Director Google

Le Comte Maurice de Nassau ayant repris le dessein abandonné par les Anglois, de découvrir un chemin à Maurice. la Chine par le Nord, y destina trois Vaiifeaux fous le commandement de Cornelis Cornelisznay, qui montoit le Cygne de Veere en Zelande : le fecond Vaisseau nommé le Mercure d'Enchuse, étoit commandé par Brandt-Ysbrandtz, ou Tergales; & le troisième, appellé le Bot d'Amsterdam, avoit pour Capitaine Guillaume Barentsz de Ter Schellings, Bourgeois d'Amsterdam. Jean Huighen de Linschooten étoit Commis sur le Mercure, & nous a donné le Journal de ee voyage. Ils partirent du Texel le cinquieme de Juin. Le 24. ils reconnurent l'Isle de Kildorn, où ils mouillerent. Elle est par les 69. dégrés 40. minutes à peu près de latitu-de-Nord. Ils y établirent leur rendezvous pour le retour, & le Bot d'Amsterdam se sépara pour tourner du côté de la Nouvelle Zemble, qui étoit déja connue, & dont quelques Geographes attribuent mal à propos la déconverte à Barentsz, qui montoit ce Bâtiment. Le 21. de Jullet les deux Vailleaux apperçarent une Terre, qui , suivant seur estime , devoit être l'Isle, ou la Terre de Waeigatz, & le 22. une ouverture, qu'ils crurent être le Détroit de même nom. Ils y entrerent , & le nommerent Derroit de Naffan. Il y coururent de grands dangers par les glaces. Au fortir de-là ils entrerent dans la Mer de Tartarie, & la trouverent si belle, qu'ils ne douterent plus qu'elle ne les dût conduire à la Chine & au Japon. Ils s'avancerent ensuite jusqu'au-delà de l'embouchure du Fleuve Oby , puis retournerent fur leurs pas, & ayant repasse le Détroit de Nallau, ils mouillerent

1594.

le 16. d'Août au Nord d'une Isle, qu'ils appellerent Isle Maurice. Barentsz les rejoignit en cet endroit, s'étant élevé jusqu'aux 78. degrez, & ayant reconnu la plus grande partie des côtes de la Nouvelle Zemble. Les glaces l'avoient empêché d'aller plus loin, & il cherchoit un passage au Sud. Cornelis lui dit qu'il croyoit l'avoir trouvé par le Détroit de Nassau. Au Nord de l'Isse Maurice il y en a une autre , qui fut nommée l'Ille d'Orange. Ces isles sont vers les 69. degrés 30. minutes. La Terre, qui est au-delà du Golphe, plus à l'Est, fut appellee Nouvelle Frise Occidentale. L'Isle de Wacigarz, fut appellée l'Isle d'Enchuse, & tout le Pays, qui est au Midi du Détroit de Nassau, jusqu'au Fleuve Oby , la Nouvelle Hollande. Le 15. de Septembre, ils mouillerent au Texel.

Alvaro de Mendaña part le 11. Marquid'Avril du Callao pour aller aux Isles Mendode Salomon avec 4. Vaisseaux, ayant 54 , la pour premier Pilote Pierre Fernand Garien de Quiros. Après avoir fait plus de de Saia-1100. lieues à l'Ouest, ils découvrirent par la latitude de 10. dégrés plufieurs Isles peu considerables, qu'ils nommerent les Marqui/es de Mendoça: continuant leur route à l'Ouest, ils rencontrerent encore quelques petites Isles, & enfin le 7. Septembre ils en découvrirent une grande, où ils aborderent dans une Baye, & ils la nommerent la Graciense. Dans le sejour qu'ils firent dans cette Isle, ils en parcoururent les Côtes. Elle leur parut avoir 300. lieues de tour. Ils reconnurent plusieurs Isles voisines de cette grande, qu'ils nommerent Ifles de Sainte

Expédition & découverte du Che- Guyants valier Walter Raleig dans la Guyane.

Les trois Officiers nommés dans l'article de l'année précédente, partirent du Texel le 2, de Juillet avec fept Navires, pour continuer leurs découvertes, mais ils trouverent beaucoup plus de glaces, & retournerent en Hollande avec moins d'esperance

de trouver ce qu'ils cherchoient. 1596. Guillaume Barentsz entreprend de passer à la Chine par le Nord de la Nouvelle Zemble: mais après avoir découvert le Spitzberg , qu'il crut être une Isle, & que les Anglois regardent comme une partie du Groenland, il perdit fon Navire dans les glaces, & hyverna dans la Nouvelle Zemble. Il voulut enfuite gagner Cola en Lapponie, &il mourur en chemin, toujours petfuadé qu'à 20. lieuës au Nord de la Nouvelle Zemble il n'y a plus de glaces, ni rien, qui empêche de pénétrer jusqu'à la Chine. En effet, si ce que dit l'Aureur d'une relation du naufrage d'un Vaisseau Hollandois arrivé en 1653, sur l'Isle de Onelpaerts, est vrai; à sçavoir, qu'on a vû dans la Mer de Corée des Baleines, qui avoient dans le corps des harpons de Gascogne, dont on se sert dans la peche fur les côtes du Groenland, on ne

peut douter que Barentsz n'ait con-\$598.

jecturé juste.

Jacques Mahu, Simon de Corde, sebald de Wert, & quelques autres Hollandois ayant voulu tenter le paffage du Détroit de Magellan, furent obligés par les vents contraires de retourner fur leurs pas, fans avoir pû gagner la Mer du Sud, excepté le Vaisseau, où étoit Guillaume Adams, Anglois, en qualité de premier Pilote de l'Escadre, lequel alla échouer fur la Côte Orientale du Japon. Se-

bald de Wert au fortir du Détroit, découvrit le 24. Fevrier, trois Isles, qui portent fon nom. Il s'estimoit par les so. dégrés so minutes de latitude-Sud. Quelques Auteurs mettent cette découverte en 1600.

Le Marquis de la Roche, Breton, s'étant fait donner par Henry IV. sable. Roy de France, la commission de continuer les découvertes commencées par Jacques Cartier, découvrie cette même année l'Ifle de Sable , & une partie des Côtes de l'Acadie. On prétend que Gilbert Humphrey, dont j'ai déja parlé, avoit perdu trois Navires à l'Isse de Sable en 1581.

1599. Dom Jean de Onnate fait de grandes conquêtes dans le Nouveau Mexi- veau Me que ; batit la Ville de S. Jean, & de- Jean. couvre beaucoup de mines.

1601. Les Etats Généraux réunissent en compa une toutes les Compagnies particu- gnie des lieres du Commerce , & en forment Holianla fameuse Compagnie des Indes de. Orientales.

Pierre de Guaît, Sieur de Monts, Acadie, & Samuel de Champlain, François, achevent la découverte de l'Acadie, commencée par le Marquis de la Roche, puis découvrent la Côte Meridionnale du Canada, qui est separée de l'Acadie par la Baye Françoise. Ils firent la même année un établissement à l'Ifte de Sainte Croix. L'hyver fuivant Champlain poulla cette découverte juiqu'au-delà de Pentogoet.

1605. Les mêmes, continuant leurs decouvertes, reconnoissent le Quinibequi, lebare, ou Canibequi , Riviere des Canibas , cold. Nation Abenaquife, puis le Cap-Malehare, vis à vis du Cap, que les François appellent Cap Blane, & les

FASTES CHRONOLOGIQUES,

Anglois Cap Cood, auprès duquel a été depuis bâtie la Ville de Boston, que les François prononcent Bafton, aujourd'hui Capitale de la Nouvelle Angleterre. Champlain planta une Croix au Cap Malebare, & en prit possession au nom du Roy son Maitte.

1607.

Jean Smitz, Anglois, découvre la Baye de Chesapeat, & la Riviere de Powaran, qui s'y décharge. Il bârit fur la Riviere un Fort, qui est devenu une Ville , nommée Jamestewn , aujourd'hui Capitale de la Virginie. Il donna aussi à la Riviere le nom de James en l'honneur de Jacques I. Roy de la Grande Bretagne; mais son premier nom est plus en usage.

Les Hols'écablif-

Cette même année les Hollandois chasserent les Portugais de l'Isle d'Amboyne, une des grandes Moluques, les Indes. & y firent leur premier établissement dans les Indes Orientales.

Le Capitaine Dom Pierre Fernand de Quiros, Espagnol, partit du Callao le 21. Decembre 1605. pour découvrir les Terres Australes avec deux Vaiffeaux. Il fit route à l'Ouest Sud-Ouest, & le 26. Janvier 1606, se faifant à 1000. lieuës des Côtes du Perou par la latitude Méridionnale de 25. dégrés, il apperçut une Isle d'environ 4. lieues de tour. Il continua de voir plufieurs Isles & des Terres affez étenduës pendant l'espace d'environ 400. lieues, & jusques par les 10. à 11. degrés de latitude, mais détachées & éloignées les unes des autres : ainsi mal à propos quelques Geographes ont-ils marqué en cet endroit une continuité de Côtes d'environ 800.

Il dirigea ensuite sa route à l'Ouest, & le 25. Avril il découvrit un grand Continent, qu'il nomma Terre Aufirale du S. Efprit. Il y mouilla dans plusieurs Ports, ausquels il donna des noms. C'est ce qu'on nomme communément Terre de Quir.

Il est aise de connoître que ces Terres sont au Sud de l'extremité Orientale de la Nouvelle Guinée, & forment les Côtes de l'Est de la Terre de Carpenterie.

1608.

Le troisième de Juillet de cette an- Quebec, née Samuel de Champlain fonda la Ville de Quebec , Capitale de la Nonvelle France, fur la Rive Septentrionnale du Fleuve S. Laurenr, à fix-vingt lieues de la Mer, entre une petite Riviere, qui porte le nom de S. Charles, & un gros Cap, qu'on appelle le Cap aux Diamants, parce qu'on y trouvoir alors quantité de diamans affez femblables à ceux d'Alençon. Les Sauvages donnoient à cet endroit le nom de Quebeio ou Quelibec, qui dans les Langues Algonquine & Abenaquife fignifie Retreciffement , parce que le Fleuve s'y retrecit , jusqu'à n'avoir plus qu'un mille de large, au lieur qu'immédiatement au-dessous de l'I/le d'Oreans , c'est-à-dire , à dix lieues au-deffous, il a encore quatre ou cinqlieuës.

1609.

Henri Hudson , Anglois , après Nouvelavoir pareouru les Côtes de la Virgi- le Yorknie & de la Nouvelle Angleterre, trouve que le Cap Codd étoit à vingt lieues plus à l'Ouest, qu'on ne l'avoit eru. Il découvrir enfuite par les 40dégrés de latitude Nord une grande Baye, dans laquelle se décharge une grande Riviere, qu'il appella Manbatte, du nom des Sauvages, qu'il y trouva. Ce Capitaine étoit au service des Hollandois, qui ont été pendant quelque rems en possession de ce Paya,

qu'ils appellerent Nouvelle Belgique. Ce furent eux, qui bătirent la Ville de Manhatte & le Fort d'Orange fur la même Riviere. Ce Pays porte aujourd'hui le nom de Nouvelle Tork, & appartient aux Anglois, qui donnent aufi le même nom à la Ville de Man-

On lit dans quelques Memoires, qu'en 1609, un Navire parti d'Acapulco, Port du Mexique fur la Mer du Sud, fur furpris d'une violente rempères, qui lui risperde la route e qu'au bourde deux mois il fe trouva à Dubine ni Irande, d'où s'exarrendu à Lisbonne, le Roy d'Elpagne fit jetter aufeu tous les Sournaux des Pilores, afin d'ôter aux Etrangers la connoil fance de la route, qu'avoit remulé e Bàtiment, qu'on luippolé être venu, qu'avoit remulé e Bàtiment, qu'on luippolé être venu,

par le Nord du Canada.

Détroit d'aluEnfin Ia même année Henri Hudón, & Guillaume Baffings, Angleis, pénétreent fort loin vers le Nordbuet au-deflis du Canada, oi l'année fuivante ils découvrient, à ce que prétendent les Anglois, le Pays, qui portent encore leur nom; masi il eft certain qu'ils n'y frient aucun étabilifement; que Nelfon, p'iene auleur de Hudfon, n'a poiot pris plolote de Hudfon, n'a poiot pris plolote de Hudfon, n'a poiot pris popoffeffion de ce que les Anglois apopellent le Pan Nafies à la Core Pellent le Pan Nafies à la Core

dentale de la Baje d'Hudjon.

1611.

Samuel de Champlain pénétre
dans le Pays des Iroquois, & découre fur la route un grand Lac, qui
une porte encore aujourd hui fon nom.

Dom Jean de Onnate, Espagnol, de couvre la Riviere du Nord, que quelques-uns appellent Rio Colorado, & le Lac des Conibas, au-dessus du Nouveau Mexique.

Baye de Dans le même tems Thomas Button, Anglois, découvrir au Nord du

Canada un grand Pays, qu'il appella Nem w nies, Nouveau Pays de Cialles, il parcourtu enfuire route la Baye, qui porte son nom, puis l'îste de Diggs, & ensin un autre Pays trèsvalte, qu'il nomma Carys Strans Ness.

Jacques Hall, Anglois, découvre Détroit de Cockmau Nord du Ca-kin.

nada, par les 65. dégrés de latitude.

1613.

Des Anglois découvrent au Nord me d'un Groenland une Ille , qu'ils appel, penauce. lent l'Ille d'Eperance. Quelques-uns ont cru que c'étoit la même que Willougby avoir découverte en 1553. mais cela ne paroît pas yesi.

Samuel de Champlain entre dans Hurons. le Pays des Hurons en Canada, & employe l'hyver à le parcourir.

C'eft en cette même année que les Mouvel-Hollandois commencerent à s'etablir des Brustere de Manhatte, & donnerent à ce Pays-là le nom de Neurel-

le Belgaque.

Le quastorzième de Juin Guillaume paire.

Schouten, & Jacques ou Jacob le mone.

Schouten, de Jacques ou Jacob le mone.

Maire, Hollandous partiernet l'Ice al et de l'extende par l'extende par l'arche de l'extende de l'Aurent Belga de l'Allendous de l'extende de l'Aurent Belga de Martin Belga de Martin Belga de l'extende de celle d'Aurent Belga dont jui faire que le martin Belga de Martin Belga d'un present par qui elles ont été découverir que le les ont été découver de l'extende de l'extende

1616.
Le 25. de Janvier Schouren & le delle Maire se trouverent à l'entrée d'un Maire. Détroit au Sud de celui de Magellan. Des deux Terres, qui bordent cette entrée, ils nommerent celle, qui étoit à l'eur gauche, à l'Eff-Sud-Eif, Terre de Essay, & celle qu'ils avoienn à leur de Essay, & celle qu'ils avoienn à leur

be auab, knoogli

FASTES CHRONOLOGIQUES.

Concorde.

droite , à l'Ouest , Terre de Maurice de Naffau. Ils pénétrerent le même jour dans le Détroit. Le 29. ils découvrirent plusieurs petites Isles, qu'ils appellerent Isles de Barneveld, en l'honneur de Jean Van Orden Barneveld, Confeiller Pensionnaire de Hollande, & d'Ouest-Frise. Le même jour ils appercurent un Cap, que Schouten appelle Cap de Horn, du nom de sa Patrie. Le 12. de Fevrier ils fe trouverent hors du Détroit, qu'ils appellerent Detroit de le Maire , parceque Ifaac le Maire, pere de Jacob, étoit le principal intéresse dans l'armement. En retournant par les Moluques en Europe, ils découvrirent plufieurs Isles, la plûpart habitées, & toute la Côte Septentrionnale de la Nouvelle Guinée. A leur arrivée en Hollande, après avoir fait le tour du Monde, ils trouverent qu'ils comptoient un jour de moins qu'il ne falloit, car felon leur compte ils fe croyoient au Lundy , & ils étoient au Mardy.

Mardy.

Cette même année Thomas Edd'ider.

ger , Anglois , découvrit au Nord du
Groenland une Ifle, à laquelle il don-

na fon nom.

1617.

Autre Isle découverte au Nord du Groenland par un Gentilhomme An-

glois, nommé Wiches, qui lui donna auffi fon nom. 1618. Sources Le P. Pierre Païs ou Paëz, Jefuite de Nil. Portugais, étant allé au Royaume de

Portugais, étant allé au Royaume de Gojam à la fuite de l'Empereur des Abytlins, y découvrit les fources du Nil.

Nouvelle Holdécouverte de la Nouvelle Hellande affez près des Terres Auftrales. On doute même encore un peu fi elle n'y touche point, auffi-bien que les Ter-

res de Janz Tafmen , de Diamant, la Nouvelle Zelande , la Carpentaria , & la Nouvelle Guinée : la première Terre de la Nouvelle Hollande , qu'on apperçut , fut appellée Terre de

1619.

Jean Munt , Danois, ayant entrepris de chercher un puffige à la China au-deffins de Canada par le Nois-Cord finn la roste de l'robisher, s'èccents de la companie de la companie de la Cord finn la roste de l'robisher, s'ècles de la companie de faviere, a l'aquelle il donna fon noma. Il appella enfuite cette Mer, La Mer Chriftiana, & cour le Pays, qu'il dé-

couvrit, le Nouveau Danemark.

Terre d'Edels, découverte dans la Terre
Nouvelle Hollande, elle porte appaétails.
remment le nom de celui, qui la découvrit.

1620.

Le P. Jerôme de Angelis , Jesuire Yessa. Sicilien , entre dans le Pays d'Y sse, oo acum Européen n'avoir encore pénérré , il y alla par Mer , & aborda ala Ville de Matsamai. Il crut alors

que ce Paysétoit un Continent.

Fondation de *Bataria* par les HolBataria,
landois dans l'Isle de Java, sur les
ruines de l'ancienne Ville de Jaca-

Des Anglois partis du Port de Pleymouth, au mois de Septembre de cetreame année, fondent le Nouveau mouth.
Pleymouth, qui fut la premiere Ville
de la Nouvelle Angleterre.

Le P. de Angelis étant retoutné à valo, Matfumay, cru dans ce fecond voyage, lans pourtant l'affuer, que cette Ville étoit dans une Ifle. Les Japonnois paroillent être aussi dans cette opinion.

Lines 15 Long

Guillaume Baffings, felon la plus Safings commune opinion, ne découvrit qu'en cette année, & non pas en 1617, comme l'ont crû quelquesuns, la Baye qui porte son nom, & qui est au Nord du Détroit de Davids.

Découverte de la Terre de Limins dans la Nouvelle Hollande.

Le P. Antoine de Andrada, Jesui-E. Tai. te Portugais, découvre la source du Gange, & ensuire le Thibet. Marc Pol de Venise a parlé de deux Thibers, qui se touchent, mais on ne sçavoit pas où ils étoient firués. C'est le grand Thibet, que le P. de Andrada découvrit.

1624.

Premier établissement des François dans l'Isle de Carenne. Ils en ont éré plusieurs fois chasses par les Hollandois, mais depuis l'an 1677, que le Comre d'Etrées la reprit, elle leur est demeurée, avec tour le Continent de la Guyane proprement dire.

S. Chri-

Cette même année des François & des Anglois aborderent à l'Isle de S. Christophe, le même jour en differens quartiers, sans avoir connoissance les uns des autres, & s'y établirent. Ils en furent chasses peu de tems après par les Espagnols; mais ils y rerournerent bientôr. Les François commencerent aussi alors un établissement à l'Ille de S. Eustache, & peu de tems après d'aucres dans les Isles voisines.

1617.

Pierre de Nuits, Hollandois, découvte entre la Nouvelle Hollande & la Nouvelle Guinée une Terre, qui porte fon nom. Tous ces Pays font

encore très-peu connus. 1631.

Le Capitaine James, Anglois, découvre plusieurs Terres au Nord de

la Baye d'Hudson . Il appella tout ce tes se qui est à l'entrée de la Baye New Cana Souts Wales. Il reconnut ensuire le Cap Henriette Marie, l'Isle de Milord Wefton , l'Ille du Comte de Briftol , l'Isle du Chevalier Thomas Roe, l'Isle du Comte de Danby , l'Isle de Charleton. Cerre derniere est à la hauteur de 12. dégrés Nord.

1633.

Cecile Calvert, Anglois Catholique, Lord Baltemore, ayant obtenu du Roy de la Grande Bretagne, Charles L la proprieré d'un grand Pays, qui est au Nord de la Baye de Chesapeak, entre la Virginie & la Caroline, y envoya fon Fils, qui y commerça en cette année un établissement. Ce Pays fut nomme Mariland, en l'honneur de Marie de France, Reine d'Angleterre.

1637. 38. 39.

Deux Freres Francisquains, nom- Riviera més Dominique de Britto & André des Amas de Tolede, étant partis de Quito, & s'étant embarqués fut une Riviere, qui en est fort proche, se laisserent deriver au gré du courant, & entrerent par-là dans le Fleuve des Amazones, qu'ils descendirent jusqu'à la Mer. Sur leur rapport, qui ne donna point de grandes lumieres, D. Pedro de Texeyra partit de Para, Province du Brefil, le 25. de Decembre de la même année, pour remonter ce Fleuve, dont il prir une plus grande connoil-

fance. Les Espagnols voulant encore mieux connoître le cours de cette grande Riviere, le Gouverneur de Quiro engagea les PP. Christophe d'Acuña, & André d'Artieda , Jesuires , 1 accompagner D. Pedro Texcyra à fon retour à Para. Ces deux Missionnaires, après avoir exactement observé tout le Pays, qu'arrosent le Fleuve,

### FASTES CHRONOLOGIQUES,

& les Rivieres, qui s'y déchargent, en allerent rendte compte au Roy Catholique. Nous avons le Journal de ce voyage par le P. d'Acuña, traduit en François par M. de Gomberville de l'Academie Françoise. J'ai déja observé que le P. d'Acuna s'étoit trompé en marquant dans fa Carte une Riviete, ou plûtôt un bras, qui fort de ce Fleuve lous le nom de Maragnon, & qui · fe décharge dans la Baye de Mara-

gnaon au Brefil.

On avoit été jusqu'ici dans une erreur touchant la fource de ce grand Fleuve, qu'on croyoit être auprès de Quito, mais on avoit pris une Riviere, qui s'y décharge, pour sa source. Le P. Samuel Fritz, Jesuire Allemand, la découvrit en 1707, au Perou, dans un Lac, appellé Laurichoca, affez près de la Ville de Guanuco, par les onze dégrés de latitude Australe. Suivant ce Missionnaire , le vrai nom de ce Fleuve, dont il nous a donné une très-belle Carte, qu'on trouve dans le douzième Recueil des Lettres édifiantes & curicules, est Maragnon. Au forrir de sa source elle coule au Nord environ cent lieuës, puis tourne à l'Est, & se décharge dans la Mer du Nord par 84. embouchures, qui font une largeur de 84. lieuës. Il ajoûte qu'il conserve ses eaux douces plus de trente lieuës dans la Mer.

Fondation de la Nouvelle Suéde & le Suelle. de la Ville de Cristina, entre la Virginie & la Nouvelle York, alors nommée la Nouvelle Belgique, & occupée par les Hollandois. Ceux-ci avoient même des établiflemens dans la Nouvelle Suéde, lotfque les Suédois y arriverent, & ces deux Nations y vécurent d'abord affez tranquillement. Les Hollandois s'attachoient au Commerce, & les Suédois à la culture des terres. Au bout de quelque

tems ils se brouillerent, mais en 1655. Jean Rifing, qui en étoit Gouverneur pour les Suédois, fit à Pierre Stuyveland, Gouverneur pour les Provinces-Unies, un transport de tous fes droits.

Découverte des Terres de Die- Terre de mens & de Tazmann par Abel Taz- & de mann, Hollandois. On prétend que Tazla Côte Septentrionnale de la premiere avoit déja été découverte par un autre Hollandois, nommé Ze-

chaen. Cette même année les François allerent à l'Isle Madagascar, & y firent un établissement. Ils donnerent à cette Isle le nom d'Isle Dauphine, mais

ils l'ont abandonnée au bout de quelques années.

1643. Paffage de Brouwer, à l'Est du Dé- Paffage troit de le Maire, entre la Terre des vret. Etats, & une autre grande Terre. Ce passage porte le nom de celui, qui l'a découvert. On l'appelle simplement Paffage, parce qu'on ne sçait pas encore bien, fi c'est un nouveau Détroir, ou s'il ne rentre pas dans celui de le Maire.

La même année Martin Heritszoon de Uriez Hollandois , montant le Mesdes Castricoom, Vaisseau de la Compa- Terre de gnie Hollandoise des Indes, entreprit la Comde reconnoitre le Pays d'Teffe. S'étant Décroit élevé au-dessus du Japon jusques vers d'Urien,

les 45. dégrés de latitude Nord, il découvrit deux Terres séparées par un -Détroit de 14. lieuës de large, auquel il donna son nom, & que l'on appelle encore Détroit d'Uriez. Des deux Terres, qui le bordent, l'une fut nommée Ifles des Etats, & l'autre Terre de la

Compagnie. 1656.

Le sieur Bourdon, Habitant de la

Nouvelle France, envoyé par le Gouverneur Général dans le Nord, entra dans la Baye d'Hudson, où personne, que l'on scache, n'avoir encore pénétté, & en prit possession au nom du Roy Très-Chrétien. 1660.

Caroli-

Charles II. Roy de la Grande Bretagne, concéde au Duc d'Albemarle, Georges Monck; & à cinq autres Seigneurs Anglois cette partie de la Floride, qui s'étend depuis la Virginie, julqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle Georgie. Ils partagetent entr'eux tout ce Pays, & lui donnerent le nom de Caroline.

1667. Zacharie Ghillam, Anglois, s'étant élevé dans la Baye de Baffings jusqu'à la hauteur de 75. degrés, descendirensuite jusques dans le fond de celle d'Hudson, entra dans une Riviete, qui s'y décharge venant du Canada, & qu'il nomma Riviere de Rupere. Peu d'années auparavant quelques Anglois avoient remonté cerre Riviere jufqu'au Lac Nemiscau.

E ly iere

1668. Deux Navites Danois tentent un établissement au Nord de la Baye d'Hudson, & découvrent une Riviere , qu'ils nomment Riviere Danoise. .Son embouchure est par les 59. dégrés Nord. Ils l'abandonnerent l'année fuivante.

1671. Le P. Charles Albanel , Jesuire François, & le Sieur Denys de S. Simon, Gentilhomme Canadien, envoyés par le Gouverneur Général de la Nouvelle France dans le Nord du Canada, pénétrent dans la Baye d'Hudson par un chemin, qui n'avoit point encore été ptatiqué, & en prennent possession au nom du Roy Très-Chrétien.

1674.

Le P. Pierre Marquette, Jesuite Michi-François, & le Sieur Joliet, Habi- Pitant de la Nouvelle France, découvrent le Micissipi. Ils y entrerent par la Riviere Ouisconfing, qui s'y décharge, venant du Canada, & le descendirent julqu'aux Akanfas.

1674. Les PP, Grillet & Bechamel , Je- Guyane, fuites François, pénétrent dans l'intérieut de la Guyane, à l'Ouest de l'Isle Cayenne, où aucun Européen n'étoit encote allé, & y font plusieurs

. 1675-

découvertes.

Vets ce tems-là le P. Cyptien Baraze, Jesuite Espagnol, entra dans le Pays des Moxes , litué entre les dix & quinze dégrés de latitude Australe, dans l'intérieur du Petou. Un Frere Jesuite, nommé del Castillo, y avoit fair une course avant ce Missionnaire. On affûta au P. Bataze, qu'à l'Orient des Moxes il y avoit un Pays habité pat des femmes belliqueuses. Il entra enfuire dans le Pays des Baures, qui confine à celui des Moxes, & il y fur

martyrisë en 1682. aptès avoir établi un très-grand nombre de Missions dans ces vaftes Provinces.

1676. Les Capitaines Jean Vood, & Guil- Nouvellaume Flawes, Anglois, voulant fui- nve pour vre le Passage indiqué par Batentsz, aller à la pout aller à la Chine par le Nord, furent arrêtés tout court par les glaces. Vood prétend dans son Journal qu'il n'y a point de paffage entre la Nouvelle Zemble & le Groenland, & que ces deux Terres ne sont qu'un même Continent; cat, dit-il, s'il y avoit un paffage, il y auroit un courant reglé, & il n'y trouva qu'une marée, qui monte environ huit pieds , & qui porte à l'Est-Sud-Est...

# FASTES CHRONOLOGIQUES.

1680.

Robert Cavelier, Sieur de la Salle, natif de Rouen, ayant entrepris de continuer la découverte du Micifipi, envoye un Canadien , nommé Dacan, accompagné du P. Louys Hennepin, Recollet Flamand, pour remonter ce Fleuve, depuis la Riviere des Illinois jusqu'à sa source. Ces deux voyageurs allerent jusqu'au 46°. degré Nord, & se trouverent arrêtés par une chute d'eau fort haute, qui occupe toute la largeur du Fleuve, & qu'ils nommerent le Sault de S. Antoine de Padoue.

Barbadoes,

Cette même année & la suivante le Capitaine Sharp, Hollandois, ayant inurilement essayé de passer par le Détroit de Magellan, par celui de le Maire, & par le passage de Brouwer dans la Mer du Sud , chercha un chemin plus au Sud, mais il y trouva plusieurs Isles couvertes de glaces, beaucoup de neiges, & quantité de Baleines. Après s'être arrêté quelque tems dans une Isle, qu'il nomma Isle du Duc d'Tork, il courut plus de 800. lieuës à l'Est, puis aurant à l'Ouest, & découvrir une Isle, à laquelle il donna le nom de Barbadoës.

Penivi-

Etablissement de la Pensylvanie, dans le Pays, qui avoir porté le nom de Nouvelle Suéde. Cette Colonie a reçu fon nom de fon Fondateur, le Chevalier Guillaume Penn, Anglois, à qui Charles II. Roy de la Grande Bretagne, conceda ce Pays en 1680. & qui cette année 1681. y mena les Quakers, ou Trembleurs d'Angleterre, dont il étoit le Chef. Lorsqu'il y arriva, il y trouva un grand nombre de Hollandois & de Suedois. Les premiers pour la plupart occupoient les

endroits fitués le long du Golphe ; & les seconds, les bords de la Riviere de Laware, ou du Midi. Il paroit par une de ses lettres, qu'il n'étoit pas content des Hollandois; mais il dit que les Suédois étoient une Nation fimple, fans malice, industrieuse, robufte, se souciant peu de l'abondance, & se contenrant du nécessaire.

D. Antoine de Saravia premier Gouverneur des Isles Mariannes, en

prend possession au nom du Roy Catholique dans l'Isle de Guaban qui en est la principale. Magellan avoit fait la premiere découverte de ces Ifles en 1521. & les avoit nommées d'abord l'Archipel de S. Lazare, puis les Isles des Larrons , parceque quelques Infulaires, qui n'avoient jamais vû de fer , lui volerent quelques inftrumens de ce métal. En 1563. l'Amiral Dom Miguel Lopez de Lagafpé en prit possession au nom du Roy d'Espagne, mais il n'y fir point d'établiffement. On les nommoit alors Iflas de las Velas, parceque toutes lesfois que les Infulaires apercevoient

des Navires Espagnols, ils alloient

en forr grand nombre leur porter des rafraichissemens, & que la Mer paroissoit couverte de petits Barimens. qui alloient à la voile. En 1668, le P. Diego Louys de San Vitorés, Jefuite Elpagnol, accompagné de plufieurs autres Religieux de sa Compagnie, y entra & y ht un si grand nombre de conversions, que des l'an 1671. les principaux Habitans se mirent fous la prorection du Roy Carholique. Dès l'entrée du P. de San Vitorés ces Isles furent nommées Isles Mariannes, en l'honneur de Marianne d'Autriche Reine d'Espagne. Enfin le huitième de Septembre 1681. D. An-

roine de Saravia recur le ferment de fidélité des Gouverneurs & des princ ij

FASTES CHRONOLOGIQUES.

" cipaux Officiers de l'Isle de Guahan & les autres suivirent peu après le même exemple. Dès l'année 1672. le P. de San Vitorés avoit arrofé l'Isle de Guahan de fon fang, & couronna ainsi son Apostolar par un glorieux Marryre.

1682.

Le Sieur de la Salle descend le Micissipi jusqu'à la Mer , & prend possesfion au nom du Roy Trés-Chrétien de tous les Pays, que ce grand Fleuve arrose, ausquels il donna le nom de Louyfiane. Cette Province, qui forme aujourd'hui un Gouvernement indépendant de celui de la Nouvelle France, est borné au Septentrion par l'embouchute de la Riviere des Illinois, qui se décharge dans le Micissipi.

Fleuve

Dans la même année deux François Habitansdela Nouvelle France, nommés des Grofelliers & Radisson, découvrirent le Fleuve Bourbon & la Riviere de Sainte Therese, qui se dé-Therefe. chargent ensemble dans une petite Baye de la Côte Occidentale de la Baye d'Hudson, par les 56. dégrés de latitude Nord. C'est ce que les Anglois appellent Port Nelfon, prétendant que Nelson Pilote de Henri Hudson, l'avoit reconnu en 1611.& en avoit psis possession au nom de la Couronne d'Angleterre; ce qui n'a aucune apparence.

1684.

Un Navire Japonnois, envoyé par l'Empereur du Japon , pour reconnoître tout le Pays d'Yesso, entre dans le Canal, qu'on croit séparer l'Isle de Masmanska ou de Massumay. d'avec le Continent d'Yesso. Ce Capitaine ayant observé que le courant y portoit toujours au Nord, au lieu qu'au rapport du P. de Angelis, ce-

lui qui est à l'Ouest d'Yesso, porte toujours au Sud, en conclut de même que ce Missionnaire, que certe Mer communique avec une autre. Depuisce tems-là, mais on ne dit pas en quelle année, un autre Navite Japonnois fut encore envoyé pour le même dessein, & celui, qui le montoit, ayant apperçu un grand Continent, il s'en approcha, & passa l'hyver dans un Port, qu'il y trouva. A son retour il rapporta que la Terre s'étendoit beaucoup au Nord-Est, & conjectura que c'étoit le Continent de l'Amerique.

Depuis les dernieres découvertes des Ruffiens, on croit que le Pays d'Yesso est la partie Meridionnale de Kamısıbarka, qui forme un même Continent avec la Siberie. Cependant quelques uns placent Kamtschatka au Nord-Est d'Yesso; ce qui ne paroît pas s'accorder avec ce que difent les Russiens, que la partie meridionnale de ce grand Pays est habitée par les Kurilskis, originairement Japonnois, & tributaires de l'Empereur du Ja-

pon.

1696.

Le 18. de Decembre de cette an- tiles pas née, des Sauvages inconnus, arriverent à l'Isle de Samal, une des Isles de los Pintados, dépendante des Philippines. Ils y avoient été jettés par un mauvais tems; ils y rencontrerent deux Femmes de leur Nation, qu'un pareil accident y avoit dégradées quelques années auparavant, & l'un d'eux avoit déja été obligé de la même maniere de prendre terre à l'Isle de Caragene, voifine de Mindanao. On fout d'eux que leurs Isles se nommoient Palaos; qu'elles étoient au nombre de 32. & ilsmarquerent leurs noms, leur grandeur, & la distance,

FASTES CHRONOLOGIOUES.

où elles font les unes des autres. Elles font fituées à l'Est des Philippines, & au Nord-Est des Moluques. On crut d'abord que c'étoit une de ces Isles, qu'un Navire Espagnol avoit apperçue en 1686. & que le Capitaine avoit nommé Caroline, en l'honneur de Charles II. Roy d'Espagne, & que d'autres avoient appellé l'Isle de S. Barnabé, parce qu'elle avoit été découverte le jour seu on célébre la Fête de cet Apôtre ; mais la fuite a montré, qu'on se trompoit. La langue des Insulaires, dont il est question, est très-differente de celle des anciens Habitans des Philippines, & même de celle des Isles Mariannes, qui en font plus près , & qui font les Isles des Larrons, ou l'Archipel de S. Lazare. Leur prononciation approche de celle des Arabes. On les a nommées Nouvelles Philippines; mais les rentatives qu'on a faires en 1710. & en 1711. pour les reconnoître, ont été inutiles, & ont coûté la vie à plufieurs Jesuites, qui ont péri, les uns fur Met, & les autres en abordant à quelques-unes de ces Ifles.

1700.

On a donné le nom d'Isles Nouvelles à plusieurs Terres, dont on a eu les premieres connoissances en cette année, & qui font fituées par les 51. à 52. dégrés de latitude Meridionnale; environ à 50. ou 55. lieuës au Nord Nord - Est du Détroit de le Maire. Les Vaisseaux de la Compagnie des Indes la Maurepas & le S. Louys en 1707. & 1708. partant de l'Isle des Erats, rangerent la partie Meridionnale de ces Terres; le S. Lours y mouilla même du côté de l'Eft, & fit de l'eau à un petit Erang peu éloigné du bord de la Mer. Cette cau étoit un peu roulle & fade , bonne cependant pour la Mer. En 1711. le Vaisseau le S. Jean-Baprifle, commandé par le Capitaine Doublet, du Havre de Grace, les côtoya de plus près, qu'on n'avoit encore fait, & cherchant à passer dans un assez grand enfoncement, qu'il appercevoit au milieu, il trouva plusicurs petites Ifles cachées presque à fleur d'eau, qui l'obligerent à revirer de bord. Cette fuite d'Isles sont les mêmes, que M. Fouquet de S. Malo découvrit, & qu'il appella les Istes d'Anican , du nom de Ion Armareur.

La partie Septentrionnale de ces Terres fut découverte le 16. Juillet 1708. par le Capitaine Peré, de S. Malo, commandant le Vaisseau l'Asfomption, dont il donna le nom à cette Côte. Il la parcoutut deux fois pour la mieux reconnoître, & jugea qu'elle pouvoir avoir 50. lieues Est-Sud-Eft, & Ouest Nord-Ouest. Il y a lieu de croire que ces Isles sont les mêmes, que le Chevalier Richard Hawxins découvrit en 1593. Ce Chevalier étant à l'Est de la Côte deserte, ou des Patagons, par les 50. dégrés de latitude Australe, fut jetté par une tempête sur une Terre inconnuc. & courut le long des Côres environ 60.

Quelques-uns ont cru que ces Ter- schild. res & les Isles de Sebald étoient la même chofe, & que les trois, qui portent ce nom, étoient ainfi marquées à volonté, faute d'une connoisfance plus parfaite: mais le Vaisseau l'Incarnation, de S. Malo, a reconnues celles-cien 1711. par untrès-beau tems, Ce font effectivement trois petites Ifles, d'enviton une demie-lieue de long, rangées en triangle.' Ce Vaiffeau n'en passa qu'à trois lieues, & n'eut aucune connoissance d'autres Terres, quoique le Ciel fût très-fe-

rein. Ce qui prouve qu'elles font separtes des tips. Nuwritter, a un union su u'un Thibet, qu'on appelle aufil Tude sept à huit lieuës. M. de Beauchè tet, Tangour, Baranusla, Se Bustan. ne relaicha en 1701. aux Illes de Sebald, sans avoir connoillance des sfiles Nouvelles, dont la partie Occidentale ett encor inconnuis.

1701.

Califor-

Le P. Eufebe François Kino, Jefuite Allemand , étant parti en 1698. des Missions de Cinaloa & de Sonora, au Nouveau Mexique, s'avança au Nord le-long de la Mer, jusqu'à la Montagne de Sainte Claire, & voyant que la Côte tournoit de l'Est à l'Ouest, au lieu de la suivre, comme il avoit fait jusques-là, il avança dans les Terres, marchant du Sud-Est au Nord-Oueft, En 1699, il découvrit la Riviere bleuë, ou Rio azul, qui, après avoir reçû les eaux de la Hila, va porter les siennes de l'Est à l'Ouest dans le grand Fleuve du Nord, ou Rio colorado. Il passa ensuite ce Fleuve. & en 1701, il se trouva dans la Californie. Il y apprit qu'à 30. lieuës de l'endroit, où il étoit, Rio colorado se decharge dans une large Baye à la Côte Occidentale de la Californie, laquelle n'est ainsi séparée du Nouveau Mexique, que par ce Fleuve.

La même année le Sieur le Moine d'Iberville, Gentilhomme Canadien, Capitaine de Vaiiscau, découvrit l'embouchure du Micisspi, que le Sieur de la Salle avoir manquée en 1684.

1716.

Thibet.

Le P. Hippolyte Desideri, Jesuite Florentin, entre dans le second Thibet. Ce Missionnaire étori parti le 17. d'Août 1715, de Ladak, où reside le Roy du Grand Thibet, découvert en 1624, par le P. de Andrada, & arriva à Lassa, Capitale de celui-ci, le 18. qui a Thiber, qu'on appelle aufil Tuber, Franguet, Baronele, S. Ebutan.
Loríque le P. de Andrada y entra en
1624, ce Pays obeifloir à un Roy fort
1624, ce Pays de la lace de la race
1624, ce puis le Crand Lama devint comme le Souverain du
1716, ce faiglicif à teridence à Laf162, ou Lafa, le lierf le plus facré du
1724, sa cust de la grande Pagode,
qu'on y vient vifiter de toutes parts.
Perfentement le Thibet releve de la
Chine. Il est aufli quelquefois nommé le Rossame des Etubis.

1718.

Voici une découverte, qui a bien l'air d'être imaginaire. Un Vaisseau Levris. Marchand, dit-on, commandé par le Sieur Perrin, étant parti cette année de la Rochelle pour aller à Quebec, fit naufrage; un nommé Jean - Baptiste Loysel, de Rennes en Bretagne, se sauva dans une Isle inconnue, où il fut bien reçu & bien traité des Habitans, & y mourut vers l'an 1732. Un Navire Anglois, ajoûte-t-on, étant parti d'Angletetre au mois d'Août 1744. pour la Nouvelle Georgie, fut ausli jetté par la tempête sur la même Isle. Le Capitaine, qui se nommoit Lepis, fut conduit dans une Cabane, où une infeription tracée avec un couteau, l'instruisit de l'aventure de Loysel, dont on lui montra les habits & la sépulture. On ne nous dit rien de la situation de cette Isle, à laquelle le Capitaine Lewis donna fon nom, après en avoir pris possession. Loysel, dans l'inscription , dont j'ai parlé , dit qu'elle lui paroît avoir 20. lieues d'étenduë; qu'il croit qu'on y trouvera des mines, qu'elle produit plusieurs

Tround In Google

plantes précieuses; & que le terrein en est fort bon.

Terresa

Ifics Ca-Deux Bârimens remplis de Sauvan ges inconnus, abordent à l'Isle de Guahan la plus grande des Isles Mariannes, en deux endroits differens, l'un le dix-neuf, & l'autre le vingtunième de Juin. Ils étoient partis enfemble d'une Isle, qu'ils nommoient Sarreflop, pour aller à une autre, qu'ils appelloient Ulée. Après qu'on les eut interrogés à loifir, on reconnut que leur Pays étoit un affez grand Archipel, où étoit comprise l'Isle, qui en 1686, avoit été nommée l'Ille Caroline, & l'Isle de S. Barnabé; & que cet Archipel est divisé en cina Provinces. Le P. de Cantova, Jesuite Espagnol, en a dresse une Carte, qui se trouve dans le xv111e. Recueil des Lettres édifiantes & curieufes des Missions de la Compagnie de Jesus. Il place toutes ces Isles entre le fixiéme & l'onzieme dégrés de latitude Septentrionnale, de maniere qu'elles courent par les 30. dégrés de longitude à l'Est du Cap du S. Esprit. Il y a parmi ces Infulaires beaucoup de Noirs, que l'on conjecture y être venus de la Nouvelle Guinée; des Mestices, & des Blancs. On juge que ceux-ci font descendus de certains Espagnols, qui allant de la Nouvelle Espagne aux Philippines en 1566. furent dégradés dans une de ces Isles, pour avoir conspiré contre leur Commandant. On se préparoit en 1722. aux Mariannes à reconnoître plus particulierement ces Isles, aufquelles on a donné le nom d'Istes Carolines : mais on n'a eu aucune nouvelle du succès de cette entreprise. On prétend qu'il y a des mines d'argent dans une de ces Isles.

1732.

Etablissement de la Nouvelle Geor- Nouvelgie par M. Oglethorpe , au nom du le Geor-Roy d'Angleterre, entre la Caroline Bie. & la Floride Espagnole. Tout ce Pays étoit de la Floride Françoise, qui s'étendoit vers le Nord julqu'à Charles-Town dans la Caroline. Cette Nouvelle Colonie est bornée au Septentrion par la Riviere de Savanah, & au Midi par celle d'Alatamaha, & n'a que 60. à 70. milles d'Angleterre de Longueur fur la Côte entre les 31. dégrés & demi ; & les 32. 45. minutes d'élevation du Pole: mais elle s'élar-

git à mesure qu'on remonte dans les 1738.39.

Au mois de Juillet de l'année 1738. deux Vaisseaux François de la Compagnie des Indes, commandés par le Sieur Bouvet, partirent du Port de l'Orient pour découvrir les Terres Australes, & le premier de Janvier 1739. ce Capitaine apperçut par les 54. dégrés de latitude Meridionnale, & les 17. à 18. dégrés de longitude . une Terre fott haute, couverte de neiges, & fort embrumée, qu'il nomma le Cap de Consolation. Les brumes & les glaces l'empêcherent d'y abordet, & de la rangermême affez près, pour sçavoir li c'étoit une Isle, ou un Continent. Il remarqua feulement qu'elle s'étendoit huit à dix lieues. dans l'Est-Nord-Est.

1739.

Au commencement de l'année 1740. on eut avis à Petetsbourg que le Capitaine Spanberg naviguant au Nord du Japon avoit découvert 35. Isles, de differentes grandeurs, dont les Habitans, dès qu'ils l'apperçurent, l'en-

#### FASTES CHRONOLOGIQUES. χl

lation que ces Peuples ressemblent Isles. fort aux Japonnois, & qu'ils lui ont

voyerent reconnoître par six Chalou-montré une grande quantité d'or & pes. Il alla lui-même prendre terre à de cuivre. Il envoya en même tems à une de ces ssles, & sur reçû des Insu-la Caarine quelques-unes de leurs laires avec de grandes demonstra- monnoyes. On n'a point encore martions de joye. Il marque dans sa re- ,qué précisement la situation de ces



# LISTE ET EXAMEN DES AUTEURS

## OUE J'AI CONSULTE'S POUR COMPOSER CET OUVRAGE.

OMME nous n'avons point encore d'Histoire suivie & complette de la Nouvelle France, & que les rela-

tions de ce grand Pays, qui ont eu le plus de cours, ne sont pas les plus exactes, ni les plus fidéles, il n'est pas furprenant que les Cosmographes, les Géographes, & les Dictionnaires. Géographiques & Historiques en ayent parlé peu correctement. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que les plus anciens font pour l'ordinaire moins remplis de fautes, que les modernes. Il est vrai que loriqu'ils ont paru, les Colonies Françoises de l'Amérique Septentrionnale étoient trèspeu de chose; mais, toutes proportions gardées, ils en ont plus exactement parlé que ceux, qui les ont suivis . & qui ont voulu les corriger. C'est qu'ils n'avoient devant les yeux que peu de Memoires, dont les Auteurs se bornoient presque à rapporter ce qu'ils avoient vû, ou appris de rémoins oculaires, & ne pouvoient guére être taxés que de quelque exag-

Ainfi le grand Atlas imprimé à Amfrerdam chez Jean Blaeu en 1677. ayant été compolé particulierement fur l'India Occidentalis de Jean de Laet, qui n'avoit guére travaillé luimême que d'après Jean Verazani, Jacques Carthier , Samuel de Cham-

plain, René de Laudonniere, & Marc Lescarbot, tous Auteurs, communément parlant, affez veridiques, étoit pour le tems ce qu'on pouvoit avoir de meilleur en ce genre. Il est vrai Legrard que ceux, qui l'avoient précédé, com- Théatre me le Theatre du Monde de Jean & de At-Guillaume Blacu , l'Arcano del Ma- cano del Mare. re de Robert Dudley Duc de Not- Merci thumberland & Comte de Watwick, tor. The-[ Atlas de Gerard Mercator ; le Mon- vity. de de Davity & la Geographie de Thever, &cc. foir que ces Auteurs ayent voulu trop abreger, foit qu'ils n'avent pas étudie à ce sujet toures les sources. où ilspouvoient puifer, font beaucoup plus imparfaits, tant dans les Carres, que dans les discours; mais par cela même qu'ils nous apprenoient trèspeu de choses, ils ne pouvoient pas nous jetter dans de grandes erreurs.

M. Corneille dans fon Dictionnaire Th Géographique ayant voulu ajoûter à la ce que M. l'Abbé Baudrand & Maty avoient dit del Amérique Françoise, s'est principalement attaché aux Voyages du Baron de la Hontan, mauvais guide, comme nous le verrons bientot : cependant comme il s'est sur-

tout appliqué à faire connoître les differens Peuples, qui habitent ce grand Continent, & qu'il a beaucoup abregé ce qu'en a dit la Hontan, il est arrivé, par une espèce de hazard, qu'il n'en a tiré que ce que ce

Voyageur a écris de plus paffable, & fon article du Canada n'eth pa la el plus défectueur de son Dictionnaire. Il a n'en eth pas de même de pluséeurs autres articles particuliers, où il n'a possibien chois s'es garants. On ne comprend pas même comment il a put s'haire que le Nites d'a l'Egypte. Taire que le Nites d'a l'Egypte. Plateure na partant de la Louystane, ne fait nulle mention du Micissipi, de dans l'article de ce Fleuve ne nomme

Gendre

pas même la Louvfinne. Dans le fixiéme Tome de l'Atlas de Geudreville, imprimé en 1719, à Amsterdam chez l'Honnoré & Châtelain, on trouve d'abord une Differtation générale sur l'Amérique, où il y a des fautes d'Histoire & de Géographie, qu'on ne pardonneroit pas à un Ecolier. Est-il permis, par exemple, à un homme, qui fait imprimer à fi grands frais un cours entier de Géographie, de dire que la Guadeloupe, qu'il appelle Gardeloupe, est environ à dix lieues des Isles Lucaves ? La differtation, qui fuit fur le Canada, n'est pas plus exacte; ce n'est qu'un abregé mal digeré des Mémoires de la Hontan, & on y reconnoît fans peine le style informe, fouvent barbare, & les termes indécens de ce Voyageur. Aussi passe-t-il pour constant que c'est Geudreville ui-même, qui a retouché la derniere Edition de ses Voyages. Enfin une troisieme Differration, qui traite de la Louyfiane, est si superficielle, & l'Auteur y confond tellement le vrai & le faux, qu'il n'y a que ceux, qui connoillent bien le Pays, qui pursent entendre ce qu'il veut dire. Les noms propres y sont surrout entiérement défigurés.

Robbe, la Marti-

M. Robbe & M. la Martiniere partagent la Nouvelle France en deux Provinces, qui sont le Canada particulter, & la Province du Saguenay. Ce parrage est imaginaire, & d'aileus fort mai imaginaire, & de cape la Ville de Quebee, Capitale du Canada François, y est piaced dans la Province du Saguenay, x². En ce que cuer présendie Province de Saguecuer présendie Province de Saguecuer présendie Province de Saguecuer présendie de la Vierre de Saguenay, jusques dans le Colphe de S. Lauren, & a-desfius de Quebee; jul-Lauren, & a-desfius de Quebee; jul-

ques par-delà les Lacs.

M. la Martiniere s'est beaucoup plus étendu que M. Corneille dans tous les articles, qui ont rapport à mon Histoire, & cite presque toujours ses Aureurs, mais pour l'ordinaire iln'est pas heureux dans le choix. M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy l'a jetté dans l'erreur par la division du Canada en partie Orientale & Occidentale , ou Louviane. Cette division suppose que cette derniere Province est à l'Occident du Canada, ce qui est faux, puisqu'elle est retminée au Nord par la Riviere des Illinois, qui se jette dans le Miciffipi vers les 19. dégrés de laritude Septentrionnale, & que ce qui est au-delà vers le Nord est de la Nouvelle France ; d'où il s'enfuit que la Lonysiane est au Sud & au Sud-Ouest du Canada. Je ne sçai pas non plus fur quel fondement le Géographe du Roy d'Espagne compte parmi les Provinces, qui appartiennent aux Anglois dans ce Continent, les Norimbegne : ce qu'on nommoit ains autrefois est entre l'Acadie & la Nouvelle Angleterre; or ce grand Pays n'a point été cedé à la Grande Bretagne, comme il le suppose, par le Traité d'Utrecht.

Il nous donne ensuite une Table des Nations Sauvages de la partie Oriennale de la Caroline Angloife, la

deçà du Miciffipi. Certe Table est copice des Voyages de la Hontan, & auroit besoin d'un bon Errata, aussibien que ce que l'Auteur a tiré de la même fource par rapport à l'Histoire naturelle du Pays, aux mœuts & au caractere des Peuples, qui l'habitent, à l'Etat de la Colonie Françoise, aux revenus & au pouvoir du Gouverneur général & de l'Intendant. Dans l'article du Cap Breton M. la Martiniere reprend fort bien M. l'Abbé Baudrand, qui avoit avancé que Gafpé est le véritable nom de cette Isle. Mais en 1730. qu'il imprimoit le Volume de son Dictionnaire, où cet article est contenu, il devoit sçavoir

tale du Canada, c'est-à-dire, de tou-

tes celles, que nous connoissons en

qu'elle a changé son ancien nom en celui d'Ifle Royale.

M. l'Abbé Lenglet du Frenoy, dans la premiere édition de la Méthode pour étudier la Géographie, avoit dir que la Caroline doit son nom à Charles II. Roy de la Grande Bretagne, fous le regne & avec le confentement duquel cette Colonie a été fondée par quelques Seigneurs Anglois. M. la Martiniere lui a reproché de s'être trompé, & il a été affez docile pour corriger cette prétendué faute, en marquant dans une feconde édition que c'étoit en l'honneur de Charles IX. Roy de France, qu'on l'avoit ainsi nommée : mais il peut en toute surerérevenir à son premier senriment. Excepté la partie Meridionnale de la Caroline, ce Pays n'a jamais appartenu à la France. L'équivoque vient d'une Forteresse bâtie dans la Riviere de May par M. de Laudonniere, & qui porte aujourd'hui le nom de San Matthee. La Colonie Françoise établie sous Charles IX. & qui comprenoit la partie MeridionNouvelle Georgie d'aujour d'hui ; San Martheo, S. Augustin, & tour ce que les Espagnols ont sur cette côte jusqu'au Cap François, n'a jamais été appellée, ni par Champlain, quoiqu'en dife M. la Martiniere, ni par aucun Auteur François, autrement que la Floride Françoise, ou la Nonvelle France, ou la France Occidenta-M. la Martiniere s'est encore trom-

pé loríqu'il a dit que M. de Ribaut avoir bâti un Fort dans la Riviere de May, & lui avoit donné le nom de Charles : la verité est que Ribaut étant entré dans la Riviere de May, y planra une borne, où il mit les armes de France, mais il ne s'y arrêta point. Il remonta au Nord, & entra dans une autre Riviere, qu'il nomma le Pert Royal; il v construisit une Forteresse. à laquelle il donna le noni de Charlesfort. Cette Riviere est dans la Caroline Angloife. Deux ans après M. de Laudonniere bâtit la Caroline dans la Riviere de May, qui n'a jamais été dans la Caroline Angloife, par conféquent n'a pu lui donner son nom.

Je suis bien aise aussi d'avertir ici qu'aucun Espagnol, ni même aucun Européen, n'ayant paru dans ce Pays, avant les François, qu'y mena M. de Ribaut en 1562. il est surprenant que le scavant Géographe du Roy Catholique air prétendu que les Espagnols avoient droit de regarder ces François de la Floride, qui avoient commission du Roy leur Maître, comme des Pirates, & qu'on n'auroit rien eu à leur reprocher, s'ils les avoient traités en prisonniers de guerre. Premierement il y a ici une contradiction, qui faute aux yeux, car si les Espagnols avoient eu droit de regarder les François de la Floride comme des Pirates, on n'auroit pû leur reprocher de ne les avoir pas traités comme tels. En second lieu, en vertu de quoi auroient-ils regardé comme Pirares des Sujets envoyés par leur propre Souverain dans un Pays, que des François avoient reconnu les premiers, & où aucune autre Nation ne s'étoit établie avant eux? Suffit-il qu'il leur ait plu d'appeller Floride presque toure l'Amerique Septentrionnale, pour traiter d'usurpateurs & de Pirates tous ceux, qui se sont établis dans quelques Cantons d'un Pays immense, dont ils ne connoissoient point la dixième partie, & où ils n'avoient jamais eu aucun établissement ?

J'aurois bien d'autres remarques à faire sur quantité d'articles du nouveau Dictionnaire Géographique, où il y a d'ailleurs beaucoup d'excellentes chofes. En général l'Aureur est fort mal instruit des Pays, dont j'écris l'Histoire. La seule inspection des Cartes auroit cependant dû l'empêcher de dire, par exemple, que le Lac du S. Sacrement reçoit les eaux du Lac Champlain, puisque c'est au contraire le Lac Champlain qui reçoit celles du Lac du S. Sacrement. Il ne paroît guete mieux au fait des grands Lacs du Canada, & il a tort de placer le Lac Champlain dans le Pays des Iroquois. Ce qui l'a trompé, c'est que ce Lac est formé par la Riviere de Sorel, qu'on appelloit autrefois la Riviere des Iroquois; maison ne l'avoitainsi nommée, que parce que les Iroquois descendoient souvent par cette Riviere dans la Colonie Françoise. J'ai aussi été fort surpris de trouver deux articles for Michillimakimac & Miffilli makinac , lesquels ne fignifient que la même chose. L'erreur vient de ce que quelques faiseurs de Relation

ont voulu adoucir le mot propre mi Michillimaxinae, & on écrit Missillimakinac.

M. de Lille a fait dans fon Arlas bien des recherches, & d'affez heureuses découvertes; mais sa Carre du Canada est bien défectueuse : celle de la Louysiane l'est un peu moins; cependant il avoit bien raison de n'ètre content ni de l'une ni de l'autre. & ie scai que quand il mourur, il prenoit de très - bonnes mesures pour nous en donner de meilleures.

L'article du Canada dans les deux dernieres éditions du Dictionnaire Historique de Moreri, & celui de la Louysiane, approchent beaucoup du vrai, & il y manqueroit peu de chofes, files Imprimeurs avoient mieux profité des Memoires, qu'on leur avoit donnés. L'article de la Caroline, & quelques autres articles particuliers y font entiérement défigurés.

De Gallorum expeditione in Floridam, & clade ab Hifpanis non minus injufta, quam immaniter ipsis illata ann. 1578. 1565. brevis Historia. Cette relation est tirée en bonne partie d'une Histoire Françoise, qui paroît être d'un nommé Nicolas Challus. On la trouve imprimée à la fuite d'un Opvrage de Jerôme Benzoni, traduit de l'Italien en Latin, pat Urbain Cauveron, fous ce titte; Nova novi orbis Hifleria; Geneva, apud Eustachium Vignon 1578. Elle est suivie d'un brief difcours de la Floride, qui dit à peu près les mêmes choses. On a fait en 1600. une nouvelle édition de ce Livre à

Histoire de la Floride, contenant les Laudon. trois voyages faits en icelle par des Capitaines & Pilotes François en 1562. 1584. 1564. 6 1565. decrine par le Capitaine Laudonniere. Plus un quarrieme fait par le Capitaine Gourgues : mis en lu-

Genéve.

On peut compter fur tout ce que le Sieur de Laudonniere a vû par luimême. Je dirai dans la fuire ce qu'on

re par Bazanier : octavo. Paris 1 (86.

doit penfer du reste.

Dans le premier Volume de l'India De Bry. T. D. Occidentalis, imprimé aux frais de Théodore de Bry en 1590, on trou-1590. ve 10. Brevis narratio corum, que in Florida America Provincia Gallis acciderunt secunda in illam navigatione Duce Renato de Laudonniere classis Prafecto, anno 1564. Addita figura & incelarum icones ibidem ad vivum expreffa. Brevis item declaratio Religionis, rituum, vivendique rationis ipsorum. Ausore Jacobo le Moyne de Morgues, Laudonierum in bas navigatione secuto: nunc primum gallico fermone à Theo-

> 2º. Libellus , five Epistola supplicatoria Regi Gallorum Carolo IX. oblata per viduas, orphanos, cognasos, affines, & ipfi Francia Occidentalis Regi fubditos , quorum confanguinei per Hifpanos , in ea Gallia Antarctica parte, qua vulgo Florida nomen invenit, crudeliter trucidati perierunt. Anno 1565.

doro de Bry Leadiense in lucem edita ,

Latio vero donata à CC A.

1º. De quarta Gallorum in Floridam navigatione sub Gourguefio anno 1567. L'Aureur n'en est pas connu-

40. Parergon continens quedam, que ad precedentis narrationis elucidationem non erunt forfan inutilia. Tout ce qui regarde ce fujet a été traité avec plus d'ordre, & affez aulong, par Marc Lefcarbot, dont je parlerai bientôt, & plus en abregé par Champlain, sur les mêmes Memoires. Mais ces deux Auteurs n'ont eu garde de donner à la Floride Françoise le nom de France Antardique, comme a fait l'Anteur de la Supplique adressée à Charles IX.

phe des François de la Caroline, Las Meaprès que cette Place eut été prise par D. Pedro Menendez, a été conté d'une maniere bien differente dans les Ouvrages, que je viens de citer, & par

le Docteur Solis de las Meras, Beaufrere de Menendez même, & qui l'accompagna dans son expédition. Sa relation, qui étoit demeurée manuscritre, a été inserée toute entiere dans l'Enfayo Chronologico para la Hiftoria de la Florida , imprime à Madrid en 1723. dont je parlerai en son

La Florida del Ynca , o Historia del Sarcia lafio de Adelamado Hernando de Soto Go- la Vega. vernador y Capitan General del Reyno de la Florida, y des otros beroicos Cavalleros, Españoles e Indios, escrita por el Ynca Garcilasso de la Vega, Capitan de Sa Magestad , nasural de la gran Cindad del Cuzco, Cabeça de los Reynos y Provincia del Peru , dirigida al Serenistimo Principe , Duque de Bragança, en Lisbona empreffa por Pedro Crasbeeck 1605. in-octavo.

La même, traduite en François par les Pierre Richelet en deux volumes indouze à Paris chez Clousier 1670. Cet Ouvrage est estimé par la maniere. dont il est écrit en Espagnol, & même pour le fond des choses; c'est-àdire, pour la suite & l'ordre des expeditions de Ferdinand de Soto, & de Louys de Moscoso, son successeur ; mais l'Auteur y a visiblement exaggeré les richesses & la puissance des Peuples de la Floride. Ils sont aujourd'hui fort connus des François du Canada & de la Louyliane; & quoique nous convenions que du tems de Soto ils étoient plus nombreux, qu'ils ne le font aujourd'hui, comme il est arrivé à tous ceux de ce Continent , nous feavons, à n'en point douter.

qu'ils n'ont jamais été à beaucoup

Ce qui regarde la funeste catastro-

xlvi

près aussi riches, ni aussi puissans que l'Historien les reptesente.

Historia general de los Hechos de los Antonio

Castellanos en las Illus y Tierra firme del Mar Oceano, escrita per Antonio 1601. de Herrera , Coronista mayor de Sa Mazestad de las Indias , y Coronista de Caffella , tolio , Madrid en la empreffa real. 1605. Cer Ouvrage eit en quatre volumes, qui contiennent huit decades, mais il n'y a que les deux premiers volumes, qui foient de l'Imprimerie Royale, & de 1601. Les deux derniers furent imprimés à Madrid en 1615, par Jean de la Coste. On en a fait depuis quelques années une nouvelle édition en cinq volumes, mais sans y ajoûter qu'un index tres-detaillé, qui manquoit. Les deux premieres Decades ont été traduites en François fans nom d'Auteur. L'Historien Espagnol est un Annaliste exact, cenfé, judicieux & impartial. Son Ouvrage finit, par rapport à la Floride, à la Million des PP. de S. Dominique en 1549, six ans après la retraire de Louys de Molcolo.

Rames

Dans le troisième volume du grand Recueil de Jean-Baptiste Ramusio, imprimé à Venise en 1606. in-folio, 1606. on trouve 10. Discorso sopra la Terra ferma dell' Indie Occidentali dette del Laborador , de los Baccallaos , & della Nuova Francia. C'est très-peu de cho-

Veraza-

2º. Al Christianismo Re di Francia Francisco Primo Relatione di Giouanni de Verazzano della Terra da lui scoparta in nome di fua Maefta , feritta in Dieppa a di Octavo di Luglio 1524. On n'apprend guere par cette lettre que la datte du premier voyage de Verazani.

30. Discorso d'un gran Capitano di Mare, Francese, del Luogo di Dieppa, sopra le Navigationi fatte alla Terra Nuova dell' Indie Occidentali , chiamata la Nuova Francia, da gradi quaranta , fino a gradi quaranta fette foito il Polo Artico, & fopra la Terra del Brasil, Guinea, Isola di San Lorenzo, aquella di Summatra , fine alle quali banno navigato le caravalle & navi Francese. Ramusio fait grand cas de cette pièce, dont il regrette de n'avoir pu connoître l'Auteur.

4º. Prima relatione di Jacques Carthier della Terra Nuova, detta la Nuova Francia , trovata nell' anno 1534. Cette datte n'est pas juste, puisqu'il est certain que le premier voyage de Verazani fut en 1523. & que des les premieres années de ce ficcle - là les Bretons, les Normands & les Bafques faisoient la pêche sur les Côtes de Terre-Neuve & du Golphe de S. Laurent. Il est pourtant vrai que Carthier est le premier, qui ait pénétré

dans ce Fleuve. 50. Secunda , breve & succinta narratione della navigatione fatta per ordine della Maesta Christianishma all Isole di Canada, Hochelaga, Saguenay & altre, al presente dette la Nuova Francia, con particolari coffumi & cerimonie devli babitanti. Ce dernier article se reduit à très-peu de chose, Carrhier n'avoit pas eu le tems de bien connoître des Peuples, dont il ignoroit la langue, & avec qui il avoit eu très - peu de commerce. Il est aussi très-surprenant que ce Navigateur donne le nom d'Isle à un Pays, dans lequel il avoit remonté 180, lieuës un Fleuve telque celui de S. Laurent. On avoit imprimé à Rouen en 1 598, un de ses Ouvrages in-othere fous ce titre : Difcours d'un voyage fait par le Capitaine Jacques Carthier aux Tertes neuves du

Canada, ou Nouvelle France. Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables

del Cielo y Elementos , Metales , Plantas , y Animales dellas : y los Ritos y Ceremonias , Leges , y Govierno, y Guerras de los Indios. Compuesta por el Padre Joseph de Acosta Religioso de la Compañia di Jelus, dirigida a la Serenissima Infante Doña Habela-Clara-Eugenià de Austria, octavo 1608. Impressa en Madrid en casa de Alonso Martin. Je n'ai parlé de cet Auteur, qui est très-estime, qu'à l'occasion de l'origine des Amériquains.

Lefcar-

Histoire de la Nouvelle France, contenant les navigations , découvertes , & babitations faites par les François ès Indes Occidentales & Nonvelle France fons l'aven & autorité de nos Roix Très-Chrétiens , & les nouvelles fortunes d'iceux en l'exécution de ces choses depuis cent ans jufqu'a bui : en quoi eft comprise l'Histoire morale, naturelle & geographique de ladite Province, avec les Tables & figures d'icelle, par Marc Lescarbot . Avocat en Parlement . témoin oculaire d'une partie des choses y recitées. octavo, à Paris chez Jean Milet . sur les degres de la grand Sa'e du Palais 1609. Cet Auteur a ramasse avec beaucoup de soin rout ce qui avoir eré écrit avant lui touchant les premieres découvertes des François dans l'Amerique : tout ce qui s'est passe dans la Floride Françoise, l'expédition du Chevalier de Villegagnon au Brefil, & le premier établiffement de l'Acadie par M. de Monts. Il paroit fincere, bien instruit, cense & impartial.

Cham-1611 1631,

Les voyages de la Nouvelle France Occidentale , ditte Canada , faits par le Sieur de Champlain, Xainsongeois , Capicaine pour le Roy en la Marine du Ponent , & toutes les découvertes , qu'il a faites en ce Pars depuis l'an 1603. jufqu'a l'an 1629. ou fe veit comme ce Pays a été premierement déconvert qu'il n'ait vû par lui-même, ou que

par les François sous l'autorité de nos Roix Tres-Chrétiens jufqu'a ce regne de Sa Majefte a present Regnante Louvs XIII. Roy de France & de Navarre, avec un traite des qualités & conditions requises ann bon & parfait Navigateur, pour connoître la diverfué des effirmes . qui fe font en la navigation , les marques & enseignemens, que la Providence de Dieu a mises dans la Mer pour redresfer les Mariniers en leurs routes , fans lesquelles ils tombergient en de grands dangers , & la maniere de bien deshuer les Cartes Marines , avec leurs ports , rades , Iftes , fondes & autres chofes neceffaires a la navigation. Ensemble une Carre generale de la description dudit Pays en son Meridien , selon la declinaifon de la Guide Ayman, & un Catechifme on Instruction traduite du François en langage des Peuples Sauvages de quelque contrée , avec ce qui s'eft paffe en ladite Nonvelle France en l'année 16:1. a Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu. In-quarto. A Paris chez. Pierre le Mur dans la Grand'Sale du Palais 1622.

M. de Champlain est proprement le fondareur de la Nouvelle France : c'est lui, qui a bâti la Ville de Quebec. Il a éré le premier Gouverneur de cette Colonie, pour l'établissement de laquelle il s'est donné des peines infinies. Il étoit habile Navigareur, homme de tête & de refolution, définterellé, plein de zéle pour la Religion & pour l'Etat. On ne peut lui reprocher qu'un peu trop de credulité pour des contes, qu'on lui faifoit; ce qui ne l'a pourtant jetté dans aucune erreur importante. D'ailleurs ses Memoires sont excellens pour le fond des choses, & pour la maniere simple & naturelle, dont ils sont écrits. Il n'a presque rien dit, fur des relations originales de personnes sures; comme ce qu'il a rapporté, d'une maniere plus abregée que Lescarbot, des expéditions de MM. de Ribaut, de Laudonniere, & du Chevalier de Gourgues dans la Floride Françoife.

Dès l'année 1613, il publia ses premiers voyages en un volume inquarto, divifé en deux livres, & imprimé à Paris chez Jean Berion. En 1610, il en donna la continuation en un petit volume in-octavo, imprimé à Paris chez C. Collet. Enfin dans l'édition, dont je viens de donner le ritre, il reprend route l'Histoire depuis les premieres découvertes de Verazani, julqu'à l'an 1631. Il y a joint un Traité de la navigation & du devoir d'un bon Marinier, & un abregé de la Doctrine Chrétienne du P. Ledelma Jeluite, traduit en Huron par le P. Jean de Brebeuf, avec le François à côté.

On trouve dans le Mercure Francois de l'année 1616, une lettre du P. Charles Lallemanr écritte de Quebec le premier d'Août de cette année, dans laquelle ce Miffionnaire denne une notice abregée & fort 1611. exacte de ce Pays, où les Jesuires ne

1616.

1618 1641

> faisoient que de s'établir. Dans celui de 1618. l'érection d'une nouvelle Compagnie pour le commerce du Canada, & la revocation des articles accordés au Sieur de Caën. C'est ce qu'on a appellé la Compagnie de cent Affocies, qui avoient à leur tête le Cardinal de Richelieu.

> Dans celui de 1632. il y a une relation du vorage fait en Canada pour la prife de possession du Fort de Quebec. Les Anglois s'étoient rendus maitres de Ouebec & de tout le Canada en 1629. Ils le restituerent en 1632. & les François en furent remis en

possession la même année. La relation, donr il s'agit contient des détails affez intéreffans.

Dans celui de 1633. on trouve une relation de ce qui s'est passe en la Nouvelle France, on Canada; & une autre relation du Sieur de Champlain de la Nouvelle France, ou Canada.

Brieve relation du voyage de la Nonvelle France, fait au mois d'Avril dernier par le P. Paul de Jeune de la Compagnie de Jelus , brochure in-octavo. A Paris chez Sebaftien Cramoifi , Impri- Jefones meur du Roy 1632. C'est la premiere depuis des relations, que les Jesuires ne dif- juiqu'en continuerent point d'imprimer fur la Nouvelle France depuis cette année jusqu'en 1672. Comme ces Peres étoient répandus dans toures les Nations, avec qui les François étoient en coinmerce; & que leurs Missions les obligeoient d'entrer dans toures les affaires de la Colonie, on peut dire que leurs Memoires en renfermoienr une Histoire fort détaillée. Il n'y a pas même d'aurre source, où l'on puille puiler pour être instruir des progrés de la Religion parmi les Sauvages, & pour connoître ces Peuples, dont ils parloient toutes les langues. Le stile de ces relations est extrémement simple; mais cette simpliciré même n'a pas moins contribué à leur donner un grand cours, que les choses curieuses & édifiantes, dont

Norus orbis, feu descriptionis India De Latte Occidentalis libri XVIII. Autore Joan- ne de Laët Amuerpiensi , novis tabulis 1633. Geographicis, & variis animantium, plantarum , fructnumque iconibus illuferats, folio, Lugdun. Bataverum apud Elzeverios. 1633. Cet Ouvrage, qui fut bientôt traduit en François, & imprimé chez les mêmes Elzevirs 1640. est rempli d'excellentes recherches.

elles font remplies.

tion des

cherches, tant par tapport aux érabiliflemens des Europeens dans l'Amérique, que pour l'Hifloite naturelle, le carachére de les meurs decelle, le carachére de les meurs deles bonnes fources. Il évoit d'alles habile hompse, & fait parofire par tou un grand difectement, « tou un grand diféctement », est utrès-bonne critique; excepté en quelques endoris», où il n'a conflate, de des Auceus Proteflans, & s'eft trop livréa un préngelé de fa Reigion.

Il traite dans le second Livre de l'Isle de Terre-Neuve, du grand Banc, de l'Isse de Sable, de l'Isse de Cap Breton, aujourd'hui l'Isle Royale, & qu'il appelle l'Isse de S. Laurent, ou des Bretons : des autres Isles du Golphe de S. Laurent, & en parti-\* culier de celle d'Anticofty , du Port de Tadoussac, & de la Riviere de Saguenay: du grand Fleuve du Canada. ou de S. Laurent, dont il donne une description affez exacte pour le tems : de la Ville de Quebec, des Sauvages les plus connus alors; de l'Acadie, de toute la Côte Méridionnale de la Nouvelle France, & de rout ce qui s'étoit passe dans ce Pays-là jusqu'à son tems entre les François & les Anglois.

Dans le quatriéme Livre il fait une assez bonne description de la Floride, qu'il a tirée principalement des Annales d'Antoine de Herrera. Il nous apprend toutes les tentatives des Espagnols, pour s'y établir fous la conduite de Jean Ponce de Leon, du Licencié Luc Vasquez d'Ayllon, de Pamphile de Narvaez, de Ferdinand de Soto, & de Louys de Moscoso: les expédirions des François dans cette partie de la Floride, qui est aujourd hui partagée entre les Anglois & les Efpagnols; l'établiffement de S. Auguftin par D. Pedro Menendez, après que ce Général eut chasse les François de la Floride, & la guerre qu'il eur à foûtenir contre le Chevalier François Drack, Anglois.

Hilloire du Canada, & Voyages, que les Freres Mineurs Recollets y ont fait pour la conversion des Infidéles; où est amplement traité des choses principales arrivees dans ce Pars depuis l'an 1614. jufqu'à la prife , qui en a été faite par les Anglois : des biens & commodités , qu'ox en peut esperer : des mœurs , cérémonies, créances , loix & coûtumes merveilleuses de ses Habitans : des conversions & Bapteme de plusieurs , & des moyens nécoffires pour les amener à la connoiffance de Dieu : l'entretien ordinaire de nos Mariniers , & autres particularités . qui se remarquent en la suite de l'Histoire. Fait & compose par le Frere Gabriel Sagard Théodat, Mineur Recollet de la Province de Paris , octavo. A Parischez Claude Sonnier 1686.

L'Auteur de cet Ouvrage avoit demeuré quelque tems parmi les Hurons, & raconte naivement tout ce qu'il a vû, & oui dire sur les lieux, mais il n'a pas eu le tems de voir afsez bien les choses, encore moins de verifier tout ce qu'on lui avoit dit. Le Vocabulaire Huron, qu'il nous a laifse, prouve que ni lui, ni aucun de ceux, qu'il a pu consulter, ne sçavoient bien cette langue, laquelle est très-difficile; par consequent que les conversions des Sauvages n'ont pas été en grand nombre de son tems. D'ailleurs il paroît homme fort judicieux, & très-zélé, non-seulement pour le salut des ames, mais encore pour le progrès d'une Colonie, qu'il avoit presque vû naître, & qu'ila vue presque étoustée dans son berceau, par l'invasion des Anglois. Du reste il nous apprend peu de choses intéressantes.

Hugonis Grotii de origine gentium

Segard.

Grotius. 1641. 1641. Late 1641. 1644

Americanarum differentie. In-quarto, 1642. Le sentiment de Grotius ne fut pas approuvé, & dès l'année suivante on en vit paroître une critique sous ce titre. Joannis de Laët Antuerpieufis nota ad differtationem Hugonis Grotti de origine gentium Americanarum , & observationes aliquot ad melicrem indaginem difficillima bujus queflionis. Parifiis, apud Viduam Guillelmi Pelé, vià Jacobea, sub signo Crucis auree 1642. Jean de Laët ne s'en tient pas à la censure de l'opinion de Grotius, il rapporte les sentimens du P. Joseph de Acosta , Jesuite Espagnol , de Marc Lescatbot, & d'Edouard de de Brerevood Anglois, fur le même fujet, & les refute pareillement.

Grotius repliqua avec hauteur, & dès la même année il publia sa replique fous ce titre, Hugonis Grotii de origine gentium Americanarum differtatto altera adversus obtrectatorem. Parifiis and Sebaftianum Cramoify . Archipypographum Regium, via Jacobes, sub Ciconiis 1643. Laet repondit en 1644, pat un écrit intitulé, Joannis de Lact Antuerpiani responsio ad differtationem secundam Hugonis Grotii de origine gentium Americanarum , cum indice ad utrumque libellum , Amftelrodami apid Ludovicum Elzeverium 1643.

Poisson.

La même année on imprima à Paris un petit Ouvrage sous ce titre. Animadversio Joannis B. Poissonis, Andegavi ad ea, que celeberrimi viri Hugo Grotius & Joannes Lahetius de Frigine gentium Peruvianarum & Mexicanarum feripferunt : five Prodromus Commentarii in decinium-octavum caput Efaia. Parifiis 1644. Mais c'est très-peu de chose, que cet écrit.

Les voyages fameux du Sieur Vincent le Blanc , Marfeillois , qu'il a fait depuis l'age de douze ans jufqu'à foixan-

te aux quatre parties du Monde : à fexpoir , aux Indes Orientales & Occidentales , en Perfe & Pegu ; aux Royaumes de Fez , de Maroc & de Guinee , & dans toute l'Afrique intérieure, depuis le Cap de Bonne - Esperance jusques en Alexandrie, par les Terres de Monomotapa . du Prête-Jan . & de l'Egypte ; anx Istes de la Mediterranée, & anx principales Provinces de l'Europe . &c. rédiges fidelement sur ses Memoires & Registres , tirés de la Bibliothéque de M. de Peiresc . Conseiller au Parlement de Provence , & enrichis de très-curieufes Observations , par Piette Betgeton Parifien , in-quarto , à Paris chez Gervais Clousier, an Palais, sur les dégrés de la Sainte Chapelle, 1648, Dans la troisième partie de cet Ouvrage il est parlé de presque tous les Pays, dont je donne l'Histoire, mais en très-peu de mots, d'une maniere confuse, peu exacte, & fans ordre.

Georgi Horni de Originibus Ame- Horning. ricanis Libri quatuor. Haga Comitis, sumptibus Adriani Ulaco. 1652. Cet 1652. Auteur refute affez bien les opinions de ceux, qui avoient traité ce fujet avant lui, mais pour établir fon propre sistème il donne dans des conjectures si frivoles, & si denuces de vraisemblance, qu'on est surpris qu'elles ayent pu sortir de la tête d'un Homme, qui fait paroître dans

son Ouvrage beaucoup de capacité. Breve relatione d'alcune Mishoni di Breffant. Padri della Compagnia di Gielu nella -Nuova Francia del P. Francisco Giuseppe Bressani della medesima Compagma , all Eminentiffimo & Reverendissimo Signor Cardinale de Lugo. In Macerata, per gli heredi d'Agoftino Grifci. 1653. in-quarto. Le P. Breffani, Romain de naissance, fut un des plus illustres Missionnaires du Cana-

da, où il a souffert une rude captivi-

#### LISTE DES

té, & det tourmens inouis. Il parle peu de lui dans fon Hiloire, qui etb ben écrite, mais qui ne traite guére que de la Miffion des Flurons, ouil a tra-vaillé avec beaucoup de zêle, tant qu'elle a fuibifiét. Après la deffundion prefque entiere de certe Nation, & la diperfion de ce qui tefloir, il retourna en Italie, ou il a préché juid fui mont par qu'il portoit dans le mains muilées de gloicrelles marques de fruit, qu'il portoit dans le mains muilées de gloicrelles marques de

son Apostolat parmi les Infideles. Histoire véritable & naturelle des mœurs & productions du Pays de la Nouvelle France, vulgairement ditte le Canada. Petit in - douze, à Paris, chez. Florentin Lambert rue S. Jacques à l'Image S. Paul 1664. L'Auteur de ce petit Ouvrage, n'est pas le P. Pierre Boucher, Jesuite, comme l'a cru M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy, mais le Sieur Pierre Boucher, Gouverneur des Trois Rivieres, un des premiers Habitans de la Nouvelle France, où imitateur de la simplicité & de la pieté des Patriarches, il a participé aux bénédictions, que Dieu a répandues sut eux, ayant vu sa nombreuse & florissante postérité jusqu'à la cinquieme génération. Il est mort âgé de près de cent ans, & sa veuve, qui lui a survêca de quelques années, a vû les petits Fils de ses petits Fils. Il avoit été député à la Cout pout reptefenter les besoins spirituels & temporels de la Colonie, & ce fut dans ce voyage, qu'il fit imprimer la petite relation, dont il s'agit, & qui ne comprend qu'une notice affez fuper-

ficielle, mais fort fidélé du Canada. Historia Canadensis, seu nova Francia, Libri decem ad annum usque 1656. Autore Patre Francisco Creuxio é Secietate Jesu, in-quarto, Parsisis, apud Sebastianum Cramoily, & Sebastianum

Creaz.

AUTEURS.

Mabre Cramoify , Typegraphus Regues via Jasches , job Cromity a.

1664, Cet Ouvrage extrêmement difitu a éci compole persqu'uniquement fur les relations des Jelaites. Le P. du Creux n'a pas fait aillez d'attention que des éctails, qu'in ovui explaifir dans une Lettre, ne font point importables dans une Hitoire fuivie , furrout quand ils ont perdu l'agrément de la nouveauré.

Clares Fannet de la Compolité de la Compolité de Jeliu en Sautinal, Iteras y "zet de les almas, per el Padre Alondo de Andrada, dela mijona Compolité. Folio o, Madrid. 1666. Dans les deux Volumes de prefigue tocer (Ouvrage il el pagié de prefigue totous les Jeliutes , qui ont factible leurs vies pour le faltst des Peuples du Canada; mais en 178-peu de mors. S' fans aucun déail. Il n' en eft pas de

même de l'Ouvrage suivant.

Mortes illuftre ér gefta cerum, sie Scietzets [chi., opt in oldsum Fishe ab Ethnicis, Hareticis, vel silis, igue, frare, ant morte alis, vel silis, igue, fraconficit fan; Autore Philippo Alegambe, Bruxellenfi; ex cadem Seitzetet extremen alapout annen, surrefique illuftres, usque ad annum 1664, adjecti Joannes Nadal), ejuldem Seitzetsi

Jelu, Reme 1667. Folio.

Toutes ces vies sont écrites avec béaucoup d'ordre, & sur de bons Memoites; plusicairs mêmes sont fort détaillées. On y trouve presque toutes celles des Jesuites, qui ont péri d'une mort violente dans l'exercice de leur Ministére au Canada.

Description geographique & bissorique des Côtes de l'Amerique Septentrionnale, avec l'Hissoire naturelle du Pays; par M. Denys, Gouvernenr, Lieutenant Genéral pour le Rey, & propriesaire de toutes les Terres & Isles, qui sont depais le Cap de Campseux,

Anira-

Als.

C absup

jusqu'au Cap des Rosters. Deux Volumes in donze, a Paris chez Claude Barbin 1672. L'Auteur de cet Ouvrage étoit un homme de mérite, qui eût fait un très bon établissement dans la Nouvelle France, s'il n'eût point été traversé dans ses entreprises, & qui ne dit rien , qu'il n'ait vû par lui-même. Il nous donne dans son premier Volume une description fort exacte de tout le Pays, qui s'étend depuis la Riviere de Pentagoët, en fuivant la Côte, jusqu'au Cap des Rosiers, qui est la pointe méridionnale de l'embouchure du Fleuve S. Laureur. Le fecond Volume comprend l'Histoire naturelle du même Pays, & en particulier tout ce qui regarde la pêche de la moruë. L'Historien y traite en peu de mots des Sauvages de ces Canrons, de la nature & des richesses du Pays, des Animaux, des Rivieres, de la qualité des bois : & il y a ajoûté quelques traits historiques touchant les établissemens de ceux, qui partageoient avec lui la proprieté & le Gouvernement de l'Acadie & des en-

Descriptio ac delineatio geographica detectionis Freti , five transitus ad Occa-1673. fum supra terras Americanas in Chinam inventi ab Henrico Hudion, Amftelo-

dami 1673. inquarto. L'Aureur, comme il paroît par le titre de cet Ouvrage, se flattoit que le passage à la Chine étoit trouvé par le Dérroit d'Hudfon. Mais on a reconnu dans la fuite qu'il étoit encore bien loin de son compte.

Societas Jefu ufque ad fanguinis pro-\_\_\_ fusionem in Europa , Afia , Africa & America militans , five vita & mortes corum , qui in cauta Fidei interempti funt , cum iconibus fingulerum. Autore Mathia Tanneto S. J. Prage 1573. folio. On rrouve dans cet Ouvrage

l'Histoire plus abregée, ou plûtôt l'éloge de quelques-uns des mêmes Miffionnaires du Canada, dont les PP. Alegambe & Nadafi ont parlé plus amplement & plus historiquement.

Motifs de la Societé de Montreal. Brechure in-quarto. A Paris, fans nom real. d'Imprimeur, 1674. Cette brochure expole les motifs, qui ont porté plufieurs personnes de pieté à faire à Montreal un établissement , lequel avoit pour objet principal la converfion des Sauvages, & la confervation

de ceux, qui étoient déja Chrétiens. La Vie de la vénérable Mere Marie de Mar-

de l'Incarnation , premiere Supérieure tia. des Ursulines de la Nouvelle France, tiree de ses leures & de ses écrits , inquarto, à Paris, chez Louys Billaine 1677. L'Aureur est D. Claude-Martin, fils de la Mere Marie de l'Incarnation; fon Ouvrage n'a d'autre défaut, que de contenir bien des chofes étrangeres au fujer. C'est ce qui m'a engagéen 1724. de publier une nouvelle Vie de cette excellente Religieule, qui fut nommée la Sainte Therese de France, & dont nous avons plusieurs ouvrages. Cette nouvelle Vie fut imprimée à Paris chez Briaffon in-offare. Au refte dans l'un & l'autre Ouvrage c'est presque toûjours la Mete de l'Incarnation, qui raconte elle - même tout ce qui s'est paffé entre Dieu & elle, & qui rapporte les divers évenemens de sa vie . à peu près comme a fait Sainte Therefe.

Lettres de la Mere Marie de l'Incarnation , premiere Supérseure des Ur-Sulines de la Nouvelle France, in-quar- tion. to, a Paris, thez Louys Billaine 1681. Ces lettres, qui fant bien écrittes & dignes de la grande reputation de fainteré, d'esprit, & d'habileté dans toutes forres d'affaires , & futtout

me admirable, contiennent plusieurs faits historiques, arrivés pendant les trente-deux années, qu'elle a vécu au Canada, où elle prit terre en 1640. Curv le Histoire de la conquête de la Floride

dans la vie spirituelle de cette Fem-

ction l'est aussi beaucoup.

Mar. Découverse de quelques Pays & Naquette. sions de l'Amerique Septentrionnale.

3687.

Tienna

1488.

1698.

PID.

tions de l'Amerique Septentionnale. Ceft le Journal, que fit le P. Masquette, Jefuite, de lon voyage du Miculipi, Joséqu'il decouvrit ce gi de Fleuve en 1673, avec le Sieur Jolice. On le trouve dans un Reaseil der 1913 est de M. Thevenot désié an Roy, Grappiné a Paris ébez 1 homas Moette, re de la Picile Bouletrie a S. Miebel.

in-quarto 168 /-

ment decouverte au S. O. de la N. France par ordre du Roy, avec la Carte du Par Jes meurs & la maniere de vivre des Sauvager, dedice a Sa Majelle par le P. Louys Hennepin Mijlennaire Recollet & Notaire Apoflodque. In-douze, à Paris chez. Amable Auroy, rue S. Jaques à l'Image S. Jerime 168;

Description de la Louzsiane nouvelle-

Le P. Hennepin avoir été fort lié avec M. de la Sale , & l'avoir fuivi aux Illinois , d'où ce Voyageur l'envoya avec le Sieur Dean remonterle Micifipi, C'eft ce voyage, qu'il d'ect ite. Le tire, que porte ce Colvarge, n'et pas jufte; car le Paye, que le P. Recollet c'e Le Sieur Dazandécouvrirent en remontant ce Fleuve, de puis la Riviere des Illinois jufqu'au Sault Saine Antoine, n'et pas de Louystage, mais de la Nouvelle Fran-

ce. Celui d'un second Ouvrage du P. Hennepin, qui se trouve dans le V. Recueil des voyages au Nord, ne l'est pas davantage, a porte: Vojage en un Pass plus grand que l'Europe entre la Mer glaciale & le Nonveau Mexique. Car si loin qu'on ait remonté le Miciflipi, on a encore été bien éloigné de la Mer glaciale. Lorfque l'Auteur publia cette seconde relation, il étoit brouillé avec M. de la Sale. Il paroît même qu'il avoit défense de retourner dans l'Amérique, & que ce fut le chagrin, qu'il en conçut, qui le porta às'en aller en Hollande, où il fit imprimer un troisième Ouvrage intitule : Nouvelle description d'un trèsgrand Pays fitue dans l'Amérique entre le Nouveau Mexique & la Mer glaciale , depuis l'an 1670, jusqu'en 1681. avec des Reflexions fur les entreprifes de M. Cavelier de la Sale, & autres choses concernant la description & l'Histoire de l'Amerique Septentrionnale. In-douze, à Utrecht 1697, L'année fuivante on le réimprima au même endroit en deux Volumes, sous le titre, Voyage, on decouverte d'un tresgrand Pays, &c. Au reste l'un & l'autre ne sont que des éditions augmentées du second Ouvrage de l'Auteur. Il n'y décharge pas seulement son chagrin fur le Sieur de la Sale, il le fait encore retomber fur la France, dont il se crovoit maltraité, & croit fauver son honneur en déclarant qu'il étoit né sujet du Roy Catholique. Mais il devoit se souvenir que c'éroit aux frais de la France, qu'il avoit voyagé dans l'Amérique, & que c'étoit au nom du Roy Très-Chtétien, que lui & le Sieur Dacan avoient pris possession des Pays, qu'ils avoient découverts. Il ne craignit pas même d'avancer que c'étoit avec l'agrément du Roy Catholique, fon premier Souverain, qu'il dédioit son Livre au Roy d'Angleterre Guillaume III. & qu'il follicitoit ce Monarque à faire la conquête de ces vastes Regions, à y en-voyer des Colonies, & à y faire prêcher l'Evangile aux Infidéles ; démarche, qui fcandalità les Catholiques, & fir rire les Protestans mêmes, surpris de voir un Religieux, qui se difoit Missionnaire & Notaire Apostolique, exhorter un Prince Hérêtique à fonder une Eglise dans le Nouveau Monde. Du reite tous ces Ouvrages font écrits d'un style de déclamation, qui choque par son enflure, & révolte par les libertés, que se donne l'Auteur, & par ses invectives indécentes. Pour ce qui est du fond des choses , le P. Hennepin a cru pouvoir profiter du privilege des Voyageurs : Aussi est-il fort décrié en Canada , ceux qui l'avoient accompagné , ayant fouvent protesté qu'il n'étoit rien moins que véritable dans ses-Histoires.

M, de S. Valser,

Etat present de l'Eglise & de la Colonie Françoise dans la Nouvelle France , par M. l'Eveque de Quebec, octavo . a Paris , chez Robert Pepie , rue S. Jacques à S. Bafile. 1688. M. de S. Valier ayant été nommé à l'Evêché de Quebec, vacant par la démission de M. de Laval, voulut, avant que d'être sacré, prendre connoissance de fon Diocese, & s'embarqua en 1685. pour le Canada. L'année fuivanre il retourna en France, & composa en forme de lettre une relation de son voyage, où il exposoit la situation prefente de la Nouvelle France. Ce petit Ouvrage est bien écrit, & digne de son Auteur, qui a gouverné plus de quarante ans cette Eglife, & y a laisse d'illustres marques de sa charité, de sa pieté, de son défintéressement & de fon zele.

Premier etablissement de la Foy dans la Nouvelle France, contenant la publication de l'Evangile, l'Histoire des Colonies Françoifes , & les fameufes deconvertes depuis le Fleuve S. Laurent. la Lourfiane , & le Fleuve Colbert , jusqu'au Golphe Mexique, achevées fous la conduite de fen M. de la Sale, par ordre du Roy ; avec les victoires remportées en Canada par les armes de Sa Majelté fur les Anglois & les Iroqueis en 1690. dédié à M. le Comte de Frontenac . Gouverneur & Lieutenant General de la Nouvelle France ; par le P. Chrétion le Cletcq, Missionnaire Recoller de la Province de S. Antoine de Pade en Artois , Gardien des Recollets de Lens, deux volumes in-douze, a Paris, chez. able Auroy, rue S. Jacques à S. Jerome. 1691. Cet Ouvrage, où l'on a lieu de croire que le Comte de Frontenac a mis la main, est communément affez bien écrit, quoiqu'il y regne un goût de déclamation, qui ne previent pas en faveur de l'Auteur. Le P. le Clercq n'y traite guére des affaires de la Religion , qu'autant que les Religieux de son Ordre y ont eu part ; de l'Histoire de la Colonie , que par raport au Comte de Frontenac ; & des découvertes , que de celles, où ses Confreres avoient accompagné le Sieur de la Sale.

Navette Relative de la Gaspette, sou contrien les manes d'e la Reigion des Samages Gaspetiens », porte-Creix , doureures de Seleil, d'é diarres Peu-ples de l'Amérique Septentrimante, ditte Canada, d'affeit à Madame la Princepé d'Epinov, par le P. Chrécien le Cleccq, Messimante Revoltet de la Cleccq, Messimante de Pade en Artost, d'Gardien du Convent d'Enn, sindouez, à Pair , torze Arnable Autory, vité S. Jacques al timage S. Jerime. 1637 une Côte décrete, quelques petités Une Côte décrete, quelques petités

Isles, & des Havres, où l'on fait la péche ; des Sauvages, qui vont & viennent de l'Acadie & des environs; voilà ce que c'elt que la Garpefie, & les Gaipefiens, que l'Aucut appetle Parie - Creix , fur une faustie tradition ; & ce n'eft pes de quoi remplit un Volume de 600, paves de choles fort inérécfiants.

1.4 Hou-

Frygge du Bron de la Honta, an Australia de la Honta, an Australia Sperationnelle Sperationnelle au Calming Sperationnelle au Calming Sperationnelle au Calming Consistence une relation des different les laur Gouvernament, leur commerce, leurs consistents, leur Gouvernament, leur commerce, leurs consistents, leur les gautres : l'immérit des Français de la Leur Laurie de gaine de la Augustia dans le commerce, qu'ils fant avec cest Nations : L'avantage, qu'ils de l'appetit de fastrers. Institute de l'avantage de l'avant

Menoires de l'Amirique Sopentrionnel, eu la fisir des voyages des de la Hontan, qui continente la decripion du negrende tiendui de Pay-la ce Contineus, l'intérêt des l'Amples, tente de Anglois, tente commerce, leur anaiguiens, let maure de les Chémens des Saurages, d'ex avec un peir Dillosnaire de la Langue du Pays, Seconde cities augencies d'une correctaion de l'Asteur, avec un Saurage diffiqué; l' Volume in-douize à Amblethom, par

Janat I Homoré à la Haye 1795, L'Aueur, quoi qu'homme de condition, fir d'abord Soldat en Canada. Il fir fair enituire Obhiere, & ayant éé envoyé en Terte-Neuv en quatité de Lieutenant de Roy de Plaifance, il fe bouilla avec le Gouverens, fir est est de la contra de la plaine, a bacacque on contra de la plune, a beacque opontible d'en lier (on Livre, & l'a fair techercher le avec avidité par tour, où l'on n'étoir

pas à portée de scavoir que le vrai y est tellement contondu avec le faux, qu'il est nécessaire d'être bien instruit de l'Histoire du Canada, pour l'en demêler, & que par contéquent il n'apprend tien aux uns, & ne peut que jetter les autres dans l'erreur. En effet presque tous les noms propres y sont estropiés, la plûpart des faits y font défigurés, & l'on y trouve des épisodes entiers, qui sont des pures fictions, tel qu'est le voyage sur la Riviere Longue, ausli fabulcuse que l'ifle Barataria, dont Sancho Panfa fut fait Gouverneur, Cependant en Fran-·ce & ailleurs le plus grand nombre a regardé ces Memoires comme le fruit des voyages d'un Cavalier, qui écrivoit mal, quoi qu'affez legerement, & qui n'avoir point de religion, mais qui racontoit affez fincérement ce qu'il avoit vû; d'où il est arrivé que les Auteurs des Dictionnaires Historiques & Géographiques les ont presque toujours suivis & cités preferablement aux autres Memoires plus fidéles, qu'ils ne se sont pas même donné la peine de confulter. On leur a rendu plus de justice en Canada, où l'Auteur passe communément pout un Romancier.

On a retranché dans cette édition le voyage de Portugal & de Dannemarck, où le Baron de la Hontan fe lai voir aufil manavais François, que mauvais Chrécien, & l'on y a reton-té fon flyt e mbarrafié & fouvent batbare. Il s'en fiaur pourant bien que ce foit encore un Ouvrage bien erie. C'est peut-tree la conformité de flyts, aquoi vy cmarque avec ce de flyts, aquoi vy cmarque avec ce de flyts, aquoi vy cmarque avec ce fait juger que c'étoir par les mains de c'hon e Apolia, qu'il avoir paffe. Le Dictionnaire de la Langue du Pays, annoncé dans le tirre, comme

s'il n'y avoit qu'une Langue en Canada, n'est qu'un assez méchant vocabulaite de la Langue Algonquine; & les converfations avec le Sauvage Adario, n'est qu'une supposition de l'Aureur, qui a voulu nous apprendre ce qu'il pensoit sur la Religion.

Historia Societatis Jelu pars quinta, Tomus posterior ab anno Christi 1591. ad annum 1616. Autore Josepho Juvencio, Societatis ejustem Sacerdote.

Folio, Roma 1710.

On ne trouve dans cet Ouvrage, par rapport à mon Histoire, que l'expédition des Jesuites en Acadie & à Pentagoet en 1611. C'est au livre des Illinois. Elle contient diverses XV. à la fin duquel l'Auteur donne en abregé une notice du Canada & des Sauvages, tirée des relations des Jefuires.

Journal historique du dernier voyage, que feu M. de la Sale fit dans le Golphe Mexique pour trouver l'embouchure de la Riviere de Micissipi, nommée à present la Riviere de S. Louys , qui traverfela Louyfiane ; où l'on voit l'Hifloire tragique de sa mort , & plufieurs choses curicules du Nouveau Monde par M. Jourel , l'un des Compagnons de ce voyage ; redigé & mis en ordre , par M. de Michel , petit in-douze. A Paris , chez Etienne Robinot , Quay des Auguftins, à l'Ange Gardien 4713. Jai vů M. Joutel à Rouën en 1723. C'étoit un fort honnête homme, & le feul de la Troupe de M. de la Sale, sur qui ce célébre Voyageur pût compter ; auffi Joutel lui a-t-il rendu d'importans services. Il se plaignoit qu'en retouchant fon Ouvrage, on l'avoit un peu alteré. Mais il ne paroît pas qu'on ait fait de changemens essentiels.

Lettres édifiantes & curieuses écrittes des Missions étrangeres par quelques Missionnaires de la Compagnie de Je-

fus. Volumes in-douze. Dans le dixiéme volume imprimé à Paris chez 1715. Jean Barbou, ruë S. Jacques aux Cigognes 1712. il y a une lettre du P. Gabriel Marêt, où il décrit le voyage, qu'il avoit fait en 1694, avec M. d'Iberville à la Baye d'Hudson, & cette lettre contient plusieurs particularités touchant ces quattiers Septentrionnaux.

Dans l'onzieme, imprimé à Paris chez Nicolas le Cletc, ruë S. Jacques en 1715. Il y a une autre lettre du même Missionnaire, darrée du neuviéme de Novembre 1712. du Pays circonstances de l'établissement des François, & de la Religion Chrétienne parmi ces Sauvages, dont une partie étoit dessors sur le Micissipi.

Dans le douziéme, imprimé chez le même en 1717, on en trouve une du P. le Cholenec, Missionnaire parmi les Iroquois, fur la vie & la fainteté de Catherine Tegabkouita, Vicrge Iroquoile, furnommée la Bonne Catherine , & dont le tombeau est devenu célébre par un grand nontbre de miracles.

Dans le treiziéme, imprimé chez le même en 1720. il y en a une autre du P. le Cholenec, où ce Missionnaire rapporte la mort précieuse de quelques Neophytes Iroquois de l'un & de l'autre sexe, qui ont enduré les fupplices les plus affreux, & donné leur sang pour J. C.

Dans le dix - septiéme, imprimé chez le même & chez le Mercier Fils en 1736. on trouve une lettre du P. Sebaftien Rafle, écritte de la Mission de Narantíoak, où il y a un détail curieux de ce qui s'est passé entre les Anglois & les Sauvages Abenaquis au sujet du Traité d'Utrecht , jusqu'à la mort de ce Missionnaire, qui avoit

déia été tué par les Anglois, lorsque la lettre arriva en France. Une autre lettre du P. de la Chasse, Supérieur général des Missions de la Compagnie de Jesus dans la Nouvelle France, éctitte de Quebec le 19. Octobre 1714. & qui est insérée dans le même Volume, nous apprend les circonstances de cette mort.

Le vingtième Volume, imprimé chez les mêmes Libraires en 1781. nous instruit dans l'Epitre dédicatoire du P. du Halde, & dans une lettre du P. le Petit Supérieur des Jesuites de la Louysiane, de la mort de deux Millionnaires Jesuites, massacrés par les Yasous & les Nathez avec un trèsgrand nombre de François. Le P. le Petit nous y donne aussi une notice affez détaillée de la Nation de Na-

Dans le vingt-troisiéme, imprimé chez G. le Mercier ruë S. Jacques au Livre d'or en 1738. il y a une lettre du P. Rasses, écritte quelque tems avant sa mort, où il rapporte plu-Geurs coûtumes & manieres de differentes Nations Sauvages, parmi lefquelles il avoit vêcu.

Recueil des voyages au Nord , conte-

nant divers Memoires tres - utiles au commerce & à la navigation. Trois Volumes in-douze à Amsterdam chez Fréderic Bernard 1715, réimprimé chez les mêmes avec une augmentation de eing autres Volumes. On trouve par rapport aux sujets, que je traite ; dans le troisième Volume , 10. une relation de Terre-Neuve traduite de l'Anglois de White, enrichie d'une très-belle Carte de Guillaume de l'Isle de tout l'hémisphère Septentrionnal. Cette relation est affez instructive pour la pêche des Moruës, qui fait toute la richelle de l'Isle de Terre-Neuve. L'Auteur parle enfuite de l'Isle Royale, nommée alors I'sle de Cap Breton, mais il n'en paroit pas bien instruit. 20. Un Memoire touchant Terre-Neuve & le Golphe de S. Laurent, extrait des meilleurs Journaux de Mer par l'Auteur de la Relation précédente. Ce Mémoire est pareillement accompagné d'une Carte. & il n'est proprement lui-même qu'un routier, où le gisement des Terres paroît affez exactement marqué.

Tout le cinquiéme Volume a rapport à mon Histoire, mais je n'en ai pas tiré beaucoup de secours. Il comprend 10. une relation de la Louyfiane, ou Micifipi, écritte à une Dame par un Officier de Marine, fort honnête homme, & qui ne dit guére que ce qu'il a vû, ou appris sur les lieux; mais il n'a pas eu le tems de s'instruire beaucoup de la nature du Paysi encore moins de l'histoire de la Colonie.

2º. Relation de la Louvsiane, on du Micifipi par le Chevalier de Tonti, Gouverneur du Fort de S. Louys aux Illinois. Cet Officier étoit bien capable de nous donner de fort bons Mémoires touchant cette Colonie, à l'établiffement de laquelle il a travaillé plus que personne; mais il a désavoué certe Relation, qui ne lui feroit honneur par aucun endroit.

30. Voyage en un Pays plus grand que l'Europe , &cc. J'ai parlé ailleurs de cet Ouvrage du P. Hennepin.

4º. Relation des voyages de Gosnol, Prince & Gilbert à la Virginie en 1601. 6 1603. Ce n'est qu'un Journal de Marine, qui peut être de quelque utilité aux Pilotes.

5º. Relation du Détroit & de la Baye d Hudfon par M. Jeremie. J'ai connu l'Aureur, qui étoit un fort honnête homme, & un habile voyageur. Ce fut lui, qui après la paix d'Utrecht remit aux Anglois le Fort Boutbon, ou Port-Nelson, dans la Baye d'Hudson, où il commandoit depuis lviii

fix ans. Sa Relation eft fort inftructi-

ve , & judicieusement écritte. 6°. Les trois navigations du Chevalier Martin Frobisher. Ce Navigateur avoit été chargé par la Reine d'Angleterre Elizabeth de chercher un chemin au Japon & à la Chine par le Nord du Canada: il fit pour cela à grands frais trois tentatives très-inutiles, fice n'est qu'il découvrit plufieurs Pays au Nord de la Baye d'Hud-

La Potherie. 2711.

Histoire de l'Amérique Septentrionnale par M. de Bacqueville de la Potherie, né à la Guadaloupe dans l'Amérique Méridionnale, Aide-Major dans ladite Ifle. Quatre Volumes in-douze enrichis de figures : à Paris chez Jean Luc Nion au premier Pavillon des quatre Nations, à Sainte Monique, & François Didot, a l'entrée du Quay des Augustins à la Bible d'or 1711. Cet Ouvrage, qui est écrit en forme de lettres, excepté le second Volume, qui est distribué par Chapitres, renferme des Mémoires affez peu digerés & mal écrirs fur une bonne partie de l'Histoire du Canada. On peut compter fur ce que l'Auteur dit comme temoin oculaire ; il paroîr fincere & fanspaffion, mais if n'a pas toujours été bien instruit sur le reste.

Mœurs des Sauvages Amériquains comparées aux mours des premiers tems . par le P. Laffitau de la Compagnie de Jesus. Ouvrage enrichi de figures en taille douce. Deux Volumes in-quarto : à Paris chez, Saugrain l'ainé , & Charles-Estienne Hochereau 1713. L'année fuivante cet Ouvrage fut réimprimé à Rouen affez mal en quatre Volumes in-douze, au nom des mêmes Libraires. On y trouve un grand détail des mœurs, des courumes & de la religion des Sauvages de l'Amérique, furtout de ceux du Canada, que l'Auteur avoit vûs de plus près, ayant été Mis-

fionnaire parmi les Iroquois. Auffi n'avions-nous rien de si exact sur ce fujet. Le parallele des anciens Peuples avec les Amériquains a paru fort ingenieux, & suppose une grande connoissance de l'antiquiré.

Barcia. 1723.

Enfaro cronologico para la Historia general de la Florida desde el año de 1512. que descubrio la Florida Juan Ponce de Leon , hasta al de 1722. efcritto por D. Gabriel de Cardenas Z. Cano. dedicado al Principe nuestro Senor. En Madrid en la officina Real va costa de Nicolas Rodriguez Franco Impresor de Libros. Folio. Año de 1713. Le nom de l'Auteur, que porte ce titre, est un nom feint ; l'Ouvrage cft de D. André GONZALEZ DE BAR-CIA de l'Academie Espagnole, Auditeur du Conseil Suprême de la guerre, & Président de la Sale, un des plus sçavans hommes d'Espagne. Comme il comprend fous le nom de Floride tout le Continent & les Isles adjacentes de l'Amérique Septentrionnale, depuis la Riviere de Panuco, qui borne le Mexique à l'Orient, il rapporte par année tout ce qui est artivé dans ces vastes Contrées depuis 1512. jusqu'en 1722. Ainsi il parle de tous les Pays, dont je donne l'histoire.

Chryfis del Enfayo cronologico para la Salezar. historia general de la Florida, por un Foraftero. In-quarto. En Alcala de Henarez 1725. C'est une crizique peu mesurée de l'Ouvrage précédent. L'Auteur y reprend affez bien quelquefois, mais il paroît picqué & ne ménage point les termes : cet Auteur , déguile sous le nom d'un étranger, est D. Joseph de Salazar, Chevalier de S. Jacques, du Confeil des Ordres du Roy, Historiographe d'Espagne & des Indes.

Origen de los Indios de el Nuevo Mon-Barcia. do ; e Indias Occidentales , averiguado

con discurso de opiniones , por el Pedro presentado Fr. Gregorio Garcia de la Orden de Predicadores. Tratan fe en efte Libro varias cofas y puntos curiofos , tocantes a diverfas ciencias , y facultades , conque se varia bistoria de mucho gusto para el ingenio y entendimiento de hombres agudos y curiofos. Segunda imprefion emendada, y affadida de algunas opiniones , o cofas notables , en mayor prueba de lo que contiene, con trestablas mui pontuales de los capitalos, de las materias , y Autores , que las traten : dirigido al Angelico Dottor S. Thomas de Aquino, con privilegio real. En Madrid, en la impresa de Francisco Martinez Abad. Folio.

1729. L'Ouvrage du Pere Garcia imprimé en 1607. à Valence en Espagne, en un volume in-quarto, avec les additions de l'Editeur, qui est l'Auteur de l'Enfayo Cronologico para la Historia general de la Florida, est devenu un volume in-folio à deux colonnes. Aussi tout ce qu'on a jamais imaginé sur l'origine des Amériquains, & sur la maniere, dont ce Nouveau Monde a été peuplé, s'y trouve ramasse, & expose avec une érudition infinie, mais qui n'est pas toujours nécessaire.

Methode pour etudier [ Hiftoire, avec nn catalogue des principaux Historiens, & des remarques fur la bonte de leurs Ouvrages , & fur le choix des meilleures éditions , par M. l'Abbé Lenglet du Freinoy, nouvelle édition , augmentée & ornée de Cartes geographiques. A Paris chez Pierre Gandouin , Quay des Auguftins, à la Belle Image. Quatre Votumes in-quarto. Tout ce que l'on peut dire de cet Ouvrage par rapport à mon fujer, c'est que l'Auteur est bien peu au fait de l'Histoire du Nouveau

Monde, & de ceux, qui en ont écrit Camby, jusqu'à present. The natural Histori , &c. Histoire

naturelle de la Caroline , de la Floride & des Istes Bahama, contenant,les Desfeins des Orfeaux , Animaux , Porffons , Serpens, Infeiles & Plantes : & en particulier des arbres des Forets , arbriffeaux & autres Plantes , qui n'ont point eté decrites jufqu'a prefent par les Auteurt, ou peu exactement defines , avec leur description en François & en Anglois ; à quoi on a ajouté des Observations sur l'Air, le Sel & les Eaux; avec des Remarques sur l'Agriculture , les Grains , les Legnmese les Racines, &c. Le sous est précede d'une Carte nonvelle & exacte des Pays, dont il s'agie , par M. Catelby , de la Societé Royale. T. I. Londres 1731. & fe vend à Paris chez, Hippolyte - Louis Guerin, rue S. Jacques, a S. Thomas. Il en a paru depuis un second volume. Les Figures sont toutes a vec les couleurs naturelles. La plupart des Animaux & des Plantes, dont il y est parlé, se trouvent dans la Nouvelle France, ou dans

la Louysiane. Introduction à l'Histoire de l'Afie , de La Macde fuite à l'Introduction à l'Histoire du 1715.

l'Afrique & de l'Amétique , pont fervir Baron de Pufendork , par M. Bruzen la Martiniere , Geographe de Sa Majefte Catholique. A Amfterdam, chez Zacharie Chatelain , deux volumes in-douze 1735. Dans le second volume de cette continuation l'Auteur parle avec beaucoup de précision & d'exactitude des découvertes & des établiffemens des François, Anglois, Hollandois, Suedois, & Danois dans les Isles & le Conrinent de l'Amérique Septentrionnale. Il tranche néanmoins un peu court sur l'Histoire de la Nouvelle France. Il n'a pas non plus suivi les meilleurs Mémoires sur la découverte du Micissipi, non plus que sur les découvertes & les établisfemens des Anglois dans le Nord du Canada, & spécialement dans la Baye d'Hudson.

Lenglet BOY. 1716.

Méthode pour étudier la Géographie, où l'on donne une description exacte de l'Univers, formée sur les observations del Académie Rosale des Sciences, avecun Difcours préliminaire sur l'étude de cette science, & un catalogue des Cartes géographiques, desrelations, voiaves, & defcriptions les plus nécessaires pour la Géographie. Par M.I Abbé Lenglet du Frefnoy, cinq volumes in-douze, feconde édition. A Paris chez Rollin fils & de Bure l'ainé , Ouar des Augustins 1736. Il s'en faut bien que l'exécution de cet Ouvrage réponde aux promesses annoncées dans le titre . & aux reflexions judicienses de l'Auteur dans fon discours préliminaire. M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy semble n'avoir pas même lû les Livres, qu'il cite touchant l'Histoire du Nouveau Monde, & ne choisit pas bien toujours

ceux, qu'il doit citer. nelo Barcia.

Epitome de la Bibliotheca Oviental y Occidental, nautica y geographica de D. Antonio de Leon Pinelo, del Confejo de Su Mageftad en la Cafa de la Contractation de Sevilla, y Coronifta Mayor de las Indias , anadido y enmendado nuevamente, &c. trois volumes in-folio à trois colonnes , à Madrid de l'Imprimerie de François Martinés Abad. Rue del Olivo baxo. 1737.

L'épitome de D. Antonio de Leon Pinelo fut imprimé à Madrid en 1629. in-quarto. Il y déclaroit dans sa préface que ce n'étoit que l'abregé d'un plus grand Ouvrage, qu'il se promettoit de donner au Public, & dans lequel il se proposoir de dire son fentiment fur tous les Ecrivains, qui ont écrit sur les Indes. Les grandes affaires, dont il fut toujours occupé dans la fuire, ne lui ont apparemment pas permis d'exécuter son projet, & il ne l'a été qu'en 1737, par le sçavant & infatigable D. André Gonzalez de Barcia, à l'exception de la

critique des Auteurs, qu'il ne s'est pas permife. Il est étonnant que, cet article retranché, l'Ouvrage ait si prodigieusement grossi entre ses mains; mais il auroit pu s'épargner au moins les trois quarts de la peine, qu'il a prife, en se bornant aux Ouvrages imprimés & manuscrits, qu'on doit s'attendre de trouver dans une pareille Bibliothéque, en lui ôtant même le titre d'Epitome, qui ne convient nullement à celle ci. Au reste on y trouvera beaucoup d'ordre. Les Auteurs y sont aises à trouver dans les Tables & rangés dans le corps du Livre sous le titre des Pays, dont ils ont parlé; mais les noms propres y

font fouvent défigurés. Principes de l'Histoire pour l'éduca- Lengles tion par années & par leçons , par M. por. l'Abbé Lenglet du Fresnoy. Six volu-

mes in-douze. Premiere année à Paris chez Musier Pere , Quay des Augustins à l'Olivier 1726. Seconde & troifieme année , chez le même deux volumes 1727. Ouatrieme année , chez Rollin Fils , Ouay des Augnstins à S. Athanase 1737. Cinquieme année, chez de Bure l'ainé, Quay des Augustins à S. Paul 1737. Sixieme année, chez, le même 1739. Ce sont des abregés d'Hiftoire affez bien fairs. Mais par rapport à mon Ouvrage, je n'y ai rien trouvé. L'Auteur y a fait moins de fautes au sujet du Nouveau Monde, parce qu'il n'en a presque point parlé, pas même dans le dernier volume, qui regarde l'Histoire Ecclesiastique, à laquelle le Nouvéau Monde fournissoit

cependant une affez ample matiere. Lai encore profité de deux manuscrits, dont le premier m'a été communiqué par M. Begon, Intendant du Havre, lorsqu'il étoit Intendant de la Nouvelle France. Il est d'un voyageur de Canada, nommé Nicolas PE-ROT, qui a parcouru longtems pref-

que route la Nouvelle France, qui y a été fouvent employé par les Gouverneurs Généraux, à caufe de fon habileté à manier l'efprit des Sauvages, dont il parloit routes les langues, & qui s'éroit infituit avec foin de leurs ulages. Il étoit d'ailleurs homme de beaucoup d'efprit.

J'ai reçul 'autre de M. d'Artaguere s, qui a' été Commilláire Ordonateur de la Louyfiane, & qui le tenoit d'un nommé Pesteat y. lequel a demeuré lao. ans dans ce Pays, & y a voyagé pendant roue re tens-là. C'étoit un homme de bon fens, qui s'étoit acquis un grand credif fur la plipart des Sauvages de ce Continent, & qui a tendud de bons fervices à la Colle. J'ai trouvé dans ces deux manufcrirs bien des éclaireissemens, que s'avois provain cherché dans les Livres impri-

més. Cependant il y auroit eu de grands vuides dans mon Histoire, si je n'avois trouvé de quoi les remplir, dans les piéces originales, qui le confervent au dépôt de la Marine, dont la garde étoit confiée à feu M. de Clerambaut Généalogiste des Ordres du Roy. J'en ai encore tiré une grande utilité, c'est qu'elles m'ont servi de guides pour pouvoir prendre fûrement une vraye route, lorsque les Auteurs, que je confultois, me mettotent en danger de m'égarer. A la verité toutes ces piéces ne sont pas également autentiques ; mais outre qu'en les lifant avec attention, & confrontant les unes avec les autres, on trouve aifement à quoi s'en tenit, il yen a un très-grand nombre, dont il n'est pas possible de revoquer en doute l'autorité. Telles sont en particulier les lettres, que M. le Chevalier de Callieres écrivoit regulierement chaque année aux Ministres dans le tems, qu'il étoit Gouverneur

de Montreal, & après qu'il eut été chargé du Gouvernement général de la Nouvelle France. On y voit un Officier intelligent, fincere, impartial, allant uniquement au bien, & l'on y trouve ordinairement l'éclaircissement des doutes, qui surviennent en lisant les dépêches des Gouverneurs Généraux & des Intendans. presque toujours peu d'accord entre eux. Ces mêmes dépêches, furtout celles des premiers Gouverneurs, de MM. de Denonville, de Frontenac, de Vaudreuil, de Champigni, de Beauharnois, Raudot & Begon font d'ailleurs le véritable fond, où j'ai puilé tout ce qui regarde le Gouvernement politique & militaire de la Nouvelle France ; & je puis dire à proportion la même choie des Commandans particuliers, & de ceux, qui ont gouverné la Louysiane, depuis qu'elle fait un Gouvernement indépendant.

Le dépôt des Plans de la Marine ne m'a pas été moins utile, pour ce qui regarde la partie géographique de mon Ouvrage. Il m'étoit même encore plus nécessaire, parceque se n'aurois pas trouvé ailleurs dequoi y suppléer. On jugera par le grand nombre de Plans & de Carres, dont cet Ouvrage est enrichi, quel thrésor renferme ce dépôt. J'ai obligation de ce que j'ai tiré de l'un & de l'autre . premierement à M. le Comte de Maurepas, qui a bien voulu m'en permettre l'entrée, ensuite à M. de Clerambaut pout le premier ; à M. le Chevalier d'Albert, qui à la direction du second. Le Public comprendra auffi-bien que moi que toutes les richesses de ce dernier avoient besoin pour êtte mises en ordre d'une aussi. habile main, que celle de M. Bellin Ingenieur en Chef dans ce dépôt.

### TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS.

A Costa. xlvj Alegambe. Andrada. li BArcia. Iviij. lix Bellin. lxj Benzoni, xliv Blacu. xli Le Blanc. Boucher. " li Brebauf. xlviii Breffani. 1

CArtier. xlvj Catesby. lix Challus. xliv Champlain. xlvij De Charlevoix. ij De la Chaffe, lvij Le Cholenec. lvj Citry de la Guette. Le Clercq. liv Corneille. xlj Du Creux. lj

Avity. xlj De Lille. xliv Denys. lj Dudley. xlj Du Halde. lvj lvij

FRobisher. Iviij GArcia. ix'

Garcilasso de la Vega. xlv Gendreville. xlij Gilbert. lvij Gosnol. Ivij Grotius. xlix

HEnnepin. Herrera, xlv La Hontan. ly Hornius, 1 Hudson, lij

Eremie. lvij Jesuites, xlviii

Aët. xlviij Laffitau. lviij Laudonniere. Lenglet du Fresnoy. xliij lx Lescarbot, xlvij MArets. lvj Marie de l'Incarnation. lij Marquette. liij Martin. lij La Martiniere. xlij. lix Mary. xlj Mercator. xlj

Le Jeune. xlviij l Joutel. lvj

xliv

Jouvenci. lvj

Mercure François. xlviii Le Moyne de Morgues. xlv Moreri, xliv NAdafi. lj

Penicaut. 1x Le Perit. Ivij Perrot. Ix Pinelo. lx Poiffon. 1 La Potherie. lviij Prince. Ivij

R Amusio. xlvj Rafle. lvj lvij Richelet, xly Robbe. xlij

SAgard. xlix S. Vallier. liv Salazar. Iviij Societé de Montreal, lii Solis de las Meras. xlv.

TAnner. lij Thever. xlj Tonti. Ivij

VErazani. xlvj De Whire. lvij

#### enchenchenousenchenienchenochenochenchenchen

### PERMISSION DU R. P. PROVINCIAL.

E Couffigné Provincial de la Compagnie de Jefus en la Province de France, fuivant le pouvoir, que jui reçu de notre R. P. Général, permets au P. Pierre-Françou-Xavier de Charlevoix, de la même Compagnie, de faire imprimer un Luvre initiale Influer de Definyion génerale de la Naverlle France, qu'il a composse, & qui a ée appost, & qui a ée appost en par en Françou. A Moulins ce 13. Juillet 1740.

de la Compagnie de Jesus.

### APPROBATION.

J'A 1 lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manuscrit, qui a pour titre, Hylieire & Description de la Nouvelle France, par le P. de Charlevoix, & j'ai cru qu'on en pouvoit permetre l'impression. A Versailles le 1<sup>rd</sup> de Février 1741.

HARDION.

#### PRIVILEGE DU ROT

O U IS par la Grace de Dieu , Roi de France & de Navarre , à nos amez & feaux Conseillers , les Gens renans nos Cours de Parlement , Maitres des Requêres ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs . Senechaux , leurs Lieutenans Civils & antres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé Pisana-Françots Gisfart, Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, Nous aiancfait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manuscrit, qui a pout titre Hiftotre & Description générale de la Nouvelle France par le P. DE CHARLEVOIX , qu'il fouhaiteron faire imprimer & donner au public, s'il nous plaisoit lui accordet nos Lettres de Privilege fur ce necessaires. A ces Gauses, voulant traiter favorablement ledit expofant , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledie Ouvrage ei-deffus specifié en un ou plusieurs volumes conjointement ou separément, & autant de fois que bon lui femblera , fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & arrachée pour modéle fous le Contre-Seel des Présentes , & de le vendre , faire vendre & debiter par rout notre Roiaume pendant le tems de neuf années confecutives , à comprer du jour de la date deidites Prefentes ; faisons defenses à toures sortes de personnes de que qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangore dans aucun lieu de notre obéillance ; comme anfii à tous Libraires , Imprimeurs & aurres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci desfus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque rerexte que ce foit d'augmentation , correction , changement de titre . on autrement, fans la permillion expresse & par écrit dudit Exposant, ou de cenx, qui auront droit de lui, à peine de confileation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun

des Contrevenans , dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , l'autre tiers medit Expolant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge queces Presentes seront enregiltrées ront au long sur le Registre de la Communanté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles, que l'impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Rojamme & non ailleurs, & que l'Impetrant se conformera en tout aux Regle-mens de la Librairie, & notamment à celni du dix Avril mil sept cens vingt cinq, & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit on Imprimé, qui aura servi de copie à l'impression dudir Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & feal Chevalier , le Sieur Daguesseau , Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaites dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Châtcau dn Louvre , & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier le Sieur Daguessean , Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres. le rout à peine de nullité des Prefentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses aiant-cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aueun trouble on empêchement : voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée tout an long au commencement on à la fin dudie Ouvrage, soit tenuë pour duëment fignissée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Hnissier, on Sergent de faire, pour l'execution d'icelles, tous actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires, CAR rel est notre plaisir. DONNE' à Paris le trentième jour de Mars l'an de grace mil sept cens quarante un, & de notre Regne SAINSON. le vingt-fixiéme. Par le Roi, en sou Conseil.

Registré sur le Registre dix de la Chambre Reyale des Libraires & Imprimeurs de Paris Nº. 493. fol. 494. conformément aux ancient Resteuent confirmés par celus du 28 Fevrier 1725. A Paris ce 8 May 1741. 5 A UGR A I N. 5 Notic.



TABLE

# TABLE DES SOMMAIRES

DU SECOND TOME.

#### LIVRE TREIZIE ME.

ROJET de M. de la Sale propose à M. de Seignelai. Il est approuvé : Commission, qu'on donne à son Auteur. Son Armement, & qui étoient ceux, qui l'accompagnerent. Son départ de la Rochelle. L'Escadre relache en France: Elle se remet en Mer. MM. de Beaujeu & de la Sale se brouillent. Bâtiment perdu par la faute de M. de Beaujeu. On découvre la Floride. M. de la Sale passe devant l'embouchure du Micissipi, sans s'en appercevoir. Il arrive à la Baye Saint Bernard, sans sçavoir, où il est. Il perd sa Flûte: Suites de ce malheur. M. de Beaujeu retourne en France ; ses mauvaises manieres avec M. de la Sale. Celui-ci bâtit deux Forts. Conspiration contre Joutel. Triste situation de la Colonie. Sévérité outrée de M. de la Sale, & ce qui en arrive, Les Sauvages incommodent les François. Caradere des Clamcoets. Qualité du Pais des Cénis. Des Ayennis. M. de la Sale veut chercher le Micissipi par Mer. Plusieurs François sont massacrés par les Sauvages. Naufrage de la Fregate. Mutineries & complots dans l'Habitation de S. Louis. Voiage de M. de la Sale aux Cénis. Il perd une partie de ses Gens. Il tombe malade. Il part pour aller chercher les Illinois. Moranget, le Laquais & le Chasseur de M. de la Sale sont assassinés. Mort tragique de M. de la Sale. Son caradere. Calomnies publiées contre lui. Ce qui se passe après sa mort. Les Assassins s'emparent de l'aurorité. Joutel est envoie chez les Cénis. Réception , qu'on lui fait. Tome II.

François Déforeurs parmi les Cinis. Les Meurriers de M. de la Sale [è sparent des autres. Mort funeste de Duhaut & de Liotot. Quelques François vont en guerre avec les Cénis, & leur font remporter une visioire complette. Cruauté des Vainqueurs. 
Leurs réjoisifiances Parit, que pernennt les François. Les uns vont aux Illinois. Ils arrivent chez les Akansas: Comment ils en sont rest Bury des Ellinois, & font accroire aux François, qu'ils y rencontrent, que M. de la Sale étois plein de vie. Ils sont obligés d'hyverner dans ce Fort. 
Ils passent François qu'ils y rencontrent, Que M. de la Sale. 
Louys. Diverse avenures de quelques François, Réstexions sur la conduite de M. de la Sale.

#### LIVRE QUATORZIEME.

ROJET & Préparatifs du Comte de Frontenac. Expédi-📘 tion de Corlar. Cette Place est surprise & forcée. La perte des François plus grande dans la retraite, qu'à la prise de Corlar. Effet, que produisit cette conquête. Nos Alliés se battent les uns contre les autres, fans se reconnoître. Mort du Grand Agnier. Son éloge, son histoire, sa conversion. Embarras, où se trouve M. de Frontenac après ce mal-entendu, & comment il s'en tire. Prise de Sementels par M. Hertel sur les Anglois. Ils sont forces sur un Pont. Hertel se joint à M. de Portneuf. Siege de Kaskebé. Les Anglois abandonnent quatre Forts. Kaskebe se rend , & la Garnison demeure Prisonnière de Guerre. Les Anglois arrivent trop tard pour le secourir. Grand convoi envoie à Michillimakinac, d'où M. de la Durantaye est rappellé : son éloge. Le convoi est attaqué par les Iroquois. Ils sont défaits. Effet de cette victoire. Perfidie des Iroquois. Nouvelles hostilités de leur part. Arrivée d'un grand Convoi de Michillimakinac. M. de Frontenac est averti de l'approche d'une Armée d'Anglois & d'Iroquois. Allarme à Montreal. Grand conseil, & ce qui s'y passe. Quelques François se laissent surprendre. M. de Frontenac congédie ses Allies. Nouveaux échecs de la part des Iroquois, Reproches de M. de Frontenac à Oureouharé. Réponse de ce Sauvage. Une Flotte Angloise se dispose à faire le Siège de Quebec : Ce qui fut cause que M. de Frontenac sut surpris. Etat, où se trouvoit alors l'Acadie. Elle est attaquée par les Anglois. Le

#### DES SOMMAIRES.

Gouverneur se rend par capitulation. La capitulation n'est point gardée. M. Perrot est poursuivi par les Anglois. M. de Villebon arrive au Port Roïal, & n'y trouve plus les Anglois. Belle action du Sieur de Montorgueil. Les Anglois à l'Isle Percée. M. Perrot est pris par les Anglois, qui le traitent indignement. Il est repris. Zele desintéresse & sidelité des Abénaquis. Etat de l'Isle de Terre-Neuve au commencement de cette année. Plaisance surpris & pillé par les Anglois. M. de Frontenac arrive à Quebec. Dispositions pour la desfense de la Ville. Prévoiance du Gouverneur Genéral, Fortifications de la Place, La Flotte Angloise mouille devant Quebec. L'Amiral Anglois envoie sommer le Comte de Frontenac. Réponse de ce Général. Belle action de quelques Canadiens. Plan de M. de Frontenac pour la deffense de la Place. Combat du côté de Beauport; Les Ennemis canonnent la Ville sans succès. Ils sont obligés de s'éloigner fort en desordre. Les Troupes débarquées sont repoussées de nouveau. M. de Sainte Helène est blesse à mort. Troisième action plus décisive, que les deux Premieres. Les Ennemis se rembarquent, & laissent leur Canon. Une diversion manquée du côté de Montreal sauve Ouebec. Le Siège est levé. On échange les Prisonniers : mauvais état & nouvelles pertes de la Flotte Angloise. Nouvelles preuves de la fidelité des Abénaquis. Les Vaisseaux de France arrivent à Quebec. Famine, & zele des Habitans. Les Abénaquis font de grands ravages dans la Nouvelle Angleterre. Négociations simulées des Iroquois. Lettre de M. de Frontenac à M. de Pontchartrain. Nouvelles hostilités des Iroquois. Combat de Saint Sulpice , ou de Repentigny. Qui étoient MM. de Crisasy. Un Parti Iroquois échappe aux François par la faute des Sauvages du Sault S. Louis. Soupçons de M. de Frontenac à ce sujet. Faux principe de ce Général. Nouvelles intrigues des Iroquois. Fidelité des Iroquois Chrétiens. Nos Alliés continuent de pousser les Iroquois. Entreprise sur le Port Nelson differée, & pourquoi. Grands préparatifs des Ennemis. Les Ennemis approchent de Montreal, Disposition de M. de Callieres pour se deffendre. Combat de la Prairie de la Madeleine. Belle adion de M. de Valrenes. Défaite des Ennemis, Perte des deux Partis.

#### LIVRE QUINZIE'ME.

Es Anglois, proposent la neutralité. Ce qui les y engageoit. Réponse du Comte de Frontenac. Belle action d'Oureouharé. Grand Parti contre les Agniers , inutile. Nouvelles de l'Acadie. Le Chevalier de Villebon y est établi Commandant. Il prend possession du Port Roial. Les Iroquois veulent surprendre le Sault S. Louis. Diverses Hostilités. Les Iroquois empêchent la Navigation de la grande Riviere. Ils défont un Parti de François & de Sauvages: on les laisse échaper. On court après, & on remporte fur eux quelque avantage. M. de Frontenac propose aux Outaouais une Expédition, & ils n'y acquiescent point. Nouveau bruit d'un Armement des Anglois. Le Roi envoie une Escadre en Terre-Neuve, & elle manque son coup. Plaisance est attaquée par les Anglois. Ils envoient sommer le Gouverneur. Les attaques commencent. Le Siège est levé. Le Gouverneur Général de la nouvelle Angleterre veut faire enlever le Chevalier de Villebon. Il manque son coup. Entreprise sur Pemkuit. Elle est manquée. Etat, où se trouvoit alors la nouvelle France. Plaintes contre M. de Frontenac. Inquietudes de ce Général, & surquoi elles étoient fondées. Huit-cent Iroquois viennent attaquer la Colonie. Précautions, que prend M. de Callieres. Les Iroquois se retirent sans rien faire. Irruption dans le Canton d'Agnier. Succès de cette expédition. Les Nôtres sont attaqués dans la Retraise. Nouveaux avis d'un grand Armement des Anglois contre le Canada. Embarras de M. de Frontenac. Propositions de paix par un Capitaine Onneyouth. Réponse du Général, Huit cent Iroquois s'approchent de Mont-Réal. Ils se retirent sans rien faire. Ce que devint la Flotte Angloise, qui menaçoit le Canada. Arrivée d'un grand Convoi de Pelleteries à Mont-réal. M. de Frontenac empêche les Miamis de trafiquer avec les Anglois. Les Anglois reprennent le Fort de Sainte-Anne dans la Baye d'Hudson. Belle retraite de deux François. Les Anglois obligés de se retirer de devant la Martinique en mauvais ordre. Une Iroquoise vient à Quebec pour voir le Comte de Frontenac. Conversion & Eloge de cette Femme. Nouvelles propositions du

LXIX

Capitaine Onneyouth. Réponse de M. Frontenac : pourquoi il differe de pousser les Iroquois à bout. Zele & bons offices de trois Sauvages. Conduite des Anglois & des Iroquois à notre égard. Comment M. Frontenac en profitoit. Les Iroquois font de nouveau mine de vouloir la paix. On est averti de se désier d'eux. Députés Iroquois à Quebec : Effet de cette députation. M. de Frontenac tente inutilement le rétablissement du Fort de Catarocouy; ce qui fait échouer ce projet. Nouvelles négociations avec les Iroquois. Derniere réponse du Comte de Frontenac. Il renvoie les Députés fort contens. Retour du P. Milet & de Tareha. Raisons, qui engageoient le Général à traiter avec les Iroquois. Quelques Abénaquis traitent avec les Anglois : le Sieur de Villieu rompt la Négociation. Expédition hardie & heureuse de cet Officier. Belle action d'un Abénaqui. Soulevement à Baston. Ce qui se passa entre le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & les Sauvages alliés des François. Les Sauvages sont ébranlés, Un de leurs Missionnaires les empêche de traiter avec les Anglois. Description du Port-Nelson. MM. d'Iberville & de Serigny en font le Siege. Le Gouverneur se rend par Capitulation, Suite de cette vidoire. Les Iroquois continuent d'amuser les Francois. Le Roy est d'avis qu'on les pousse à bout. Ils recommencent leurs Hostilités. Insolentes propositions de ces Barbares. M. de Frontenac veut, contre l'avis de tout le monde, & du Roy même, rétablir le Fort de Catarocouy. Conduite admirable du Chevalier de Crisaly dans le rétablissement de ce Fort. On est averti fort à propos que les Iroquois sont en Campagne : ils sont défaits par M. de la Durantaye, & par M. de Courtemanche. Trahison d'un Chef Huron. Politique du Sieur de la Motte Cadillac. Ce qui se passa entre les Députés de nos Allies, & le Comie de Frontenac. Un Siou demande à ce Général sa protedion. Trahison faite par les Anglois aux Abénaquis. Ils prennent la réfolution de s'en venger. MM. de Frontenac & de Champigny proposent d'attaquer Baston. Projet de la Campagne pour l'année 1696. Ce que le Roy pense de la Guerre des Iroquois. Mauvaise disposition de de nos Allies à notre égard. M. de la Motte-Cadillac engage les Outaouais à faire la Guerre aux Iroquois, Ceux-ci sont défaits. Suite de cette défaite.

#### LIVRE SEIZIE'ME.

Ivers avis touchant l'Expédition contre les Iroquois. Expédition du Sieur de Louvigny sur les Glaces. Les Iroquois paroissent dans la Colonie. Mort du Chevalier de Crisaly. Préparatifs pour la Campagne prochaine. Disposition de l'Armée. Elle part de la Chine. Sa marche. Elle court un grand risque, & elle est sauvée par l'habileté de M. de Callieres. Elle arrive à Onnontagué. Les Onnontagués avoient été avertis par un Tranfuge. Ruse du Chevalier de Callieres, & ce qu'elle produit. Les Onnontagués brûlent leur grand Village. On n'y trouve personne. Négligence des Ennemis. Les Onneyouths demandent la paix. M. de Vaudreuil marche dans ce Canton. Conftance d'un Vieillard brûlé par nos Sauvages. Ce que fait le Chevalier de Vaudreuil à Onneyouth. On délibere sur le parti, qu'on doit prendre. M. de Frontenac, contre le sentiment de tout le Monde, laisse son Expédition imparfaite. Soupçons contre lui. L'Armée retourne à Mont-Réal. Pourquoi nos Alliés ne furent point de cette Expédition. M. de Frontenac veut obliger les Iroquois à demander la paix. Préparatifs pour l'Attaque de Pemkuit. Nouvelle trahison faite aux Abenaquis par les Anglois. MM. d'Iberville & de Bonaventure arrivent en Acadie. Ils prennent un Vaisseau Anglois. Ils attaquent le Fort de Pemkuit. Ils s'en rendent les maîtres. On envoie à Baston une partie des Prisonniers. Les deux Navires François évitent une Escadre Angloise. Ils arrivent à Plaisance. M. de Villebon est pris par les Anglois. Ceux-ci exercent en Acadie plusieurs Hostilités contre le droit des Gens. Ils font le Siège de Naxoat. Diligences de M. de Villebon. Résolution de la Garnison. Attaque du Fort. Le Siège est levé. Etat des François & des Anglois en Terre-neuve. Caractere du Gouverneur de Plaisance. Il part pour attaquer S. Jean. Il n'y peut entrer. Il se saisit de plusieurs Postes. Il se brouille avec M. d'Iberville. Les Canadiens se soulevent en faveur de celui-ci. Les deux Commandans se réconcilient. Ils partent pour S. Jean. Ils se brouillent de nouveau. Ils se reconcilient encore. Mauvaise foi & nouvelle prétention de M. de Brouillan. On s'appaise encore réciproquement. L'Armée marche à S. Jean. Adion de vigueur de M. d'Iberville. Belles actions du Sieur de Montigny. Un Corps d'Ennemis défait. Siége du Fort de S. Jean. Le Gouverneur veut amuser les François. dans l'esperance d'un prompt secours. Il se rend. Etat de la Place. Situation de S. Jean. Il est brûlé & abandonné. Conquête des Canadiens en Terre-Neuve. Fautes des François & des Anglois dans leurs Colonies. Pourquoi M. d'Iberville n'acheva point la conquête de Terre-Neuve. Plusieurs projets contre les Iroquois, sans effet. Les François reçoivent quelques échecs. Des Onneyouths viennent pour s'établir dans la Colonie. Reception, qu'on leur fait. Les autres Cantons en prennent ombrage. M. de Frontenac refuse aux Iroquois Chrétiens la permission d'aller en guerre, & pourquoi. Avis, que ce Géneral reçoit de la Cour. Les Iroquois recommencent leurs hostilités. Les Anglois se rendent Maîtres du Fort Bourbon. Ils violent la capitulation. M. d'Iberville part pour la Baye d'Hudson. Il perd un de ses Bâtimens dans les Glaces. Il est separé des autres. Il se bat contre trois Navires Anglois. Succès de ce combat. Combat d'une Flûte Françoise contre trois Navires Anglois. Naufrage de M. d'Iberville. Il est joint par ses trois Navires. Prise du Fort Bourbon. M. d'Iberville retourne en France. Importance de sa conquête.

#### LIVRE DIX-SEPTIE ME.

Les Iroquois veulent amufer M. de Frontenac. Ils recommenent leurs hoftilités. Defortre arrivé parmi nos Alliés
par la faute des Coureurs de Bois. Embarras de M. de Frontenac: comment il s'en tire. Nos Alliés viennent su fectours de la
Colonie. Belle adion d'un Chef Huron, Plaine des Sauvages.
Réponfe de M. de Frontenac. Quelle étoit l'Entreprife, pour la
quelle on lui avoit mandé de fentir prés. Nos avis fur ce ProiPlan de l'Entreprife fur Baflon. Ce qui fait manquer cette Entreprife. Le Parti, que prend M. de Nôfmond. Il retourne en
France. Projet d'une Peche fedentaire dans le Fleuve S. Lauren. Defeription de Montlouis; son utilité. Ce qui fait échoure
ce projet. Effe des grands Préparaitifs de M. de Frontenac. Ce
General leve un Parti, è le congèdie. Nouvelle Ordonnance du
Roy contre les Coureurs de Bois. M. de Frontenac.

ses remontrances. Réponse de M. de Pontchartrain. Divers avantages de nos Alliés. Belle action de trente jeunes Gens Algonquins. Mort d'Oureouharé. Son éloge. On reçoit en Canada le premier avis de la paix. Lettre du Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre à M. de Frontenac : Réponse de ce Géneral. Conduite des Agniers à l'égard du Chevalier de Bellomont, Proposition de ce Gouverneur aux Iroquois. Les Iroquois paroissent disposes à la paix. M. de Frontenac entreprend de les gagner. Seconde Lettre du Chevalier de Bellomont au Comte de Frontenac. Réflexions du Géneral François sur cette Lettre : Réponse , qu'il y fait. Autres prétentions des Anglois. Affaires de l'Acadie. Réglement des Limites pour les Côtes méridionnales de la Nouvelle France. Mort de M. de Frontenac. Les Iroquois veulent surprendre le Chevalier de Callieres. Conduite de ce Gouverneur. Il est nommé Gouverneur Géneral. Son caractere. M. de Vaudreuil est nommé Gouverneur de Montreal, Prétentions du Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre sur les Canibas. A quelles conditions ces Sauvages veulent traiter avec lui. M. de la Valliere & le P. Bruyas sont envoyés à Baston. Le Chevalier de Bellomont veut toujours se rendre Arbitre de la Paix. Politique de M. de Callieres, pour obliger les Iroquois à la faire sans lui. Les Cantons s'y determinent. Ils reçoivent un échec de la part des Outaouais. Ce qui se passe entre eux & M. de Callieres. Députés Iroquois à Montreal. Leurs propositions. Réponse du Gouverneur Géneral. Reception faite à Onnontagué aux Ambassadeurs François. Discours du P. Bruyas. Le Chevalier de Bellomont tâche de traverser cette Négociation. Plusieurs Prisonniers François refusent de retourner dans la Colonie. Discours de Teganissorens aux Ambassadeurs François. Mission d'un Ministre Anglois chez les Agniers. Les Ambassadeurs retournent à Mont-réal. Nouveaux efforts du Chevalier de Bellomont pour traverser la paix. Réception faite aux Députés Iroquois à Montréal. Leurs discours dans le Conseil, Réponse du Chevalier de Callieres. Traité provisionnel signé de part & d'autre. Diligences de M. de Callieres pour affermir la paix. Le Chevalier de Bellomont veut obliger les Iroquois à recevoir des Ministres pour Missionnaires. L'Etablissement de Mont-Louys échoue encore une fois. Etat de l'Acadie. L'établissement de Naxoat transferé au Port-Roial,

LIVRE

#### LIVRE DIX-HUITIE ME.

T Ouvelle entreprise pour découvrir l'Embouchure du Micifsipi. MM. de Chateaumorand & d'Iberville ne sont point recus à Pensacola. Découvertes de Monsieur d'Iberville. Il entre dans le Micissipi. Il remonte ce Fleuve. Temples des Bayagoulas. M. d'Iberville trouve une Lettre de Chevalier du Tonti à M. de la Sale, Anglois sur le Micissipi : Nouvelle prise de possession de ce Fleuve. Ce qui avoit attiré les Anglois dans ce Pais. Des Refugiés François s'offrent de le peupler : leur offre est rejettée. Conduite des Espagnols au sujet de la Louysiane. Faute des François. Objet du Commerce de la Louysiane. Attention du Roi pour l'instruction des Sauvages de la Louystane. Caractere des Illinois. Premier Etablissement parmi les Illinois. Mission parmi ces Sauvages. Mission infrudueuse parmi les Mascoutins. Mesures de M. de Callieres pour la paix générale. Nouvelles brouilleries entre les Iroquois & les Outaouais. Les Iroquois font leurs plaintes à M. de Callieres. Nouvelles plaintes des Iroquois. Réponse de M. de Callieres. Les Anglois traversent de nouveau la paix. Discours du Pere Bruyas aux Iroquois. Réponse de ces Sauvages. Mauvaises dispositions de plusieurs. Les Députés des Cantons arrivent à Mont-réal. Ils sont suivis de ceux de nos Alliés. En quelle disposition étoient ceux-ci. Conferences préliminaires. M. de Callieres donne Audience à plusieurs Députés. Premiere conference publique. Discours du fameux Capitaine Huron le Rat. Sa mort & son éloge. Ses obseques. Les Iroquois se plaignent qu'on se défie d'eux. La maladie le met parmi les Sauvages, & à quoi ils l'attribuent. Derniere Assemblée générale. Discours de M. de Callieres. Equipage bizarre de quelques-uns des Députés, & leurs discours. Audience donnée aux Nations d'en-haut, & aux Iroquois. Les Agniers accedent au Traité. Mort de Garakonthié. Missionnaires aux Iroquois. Hostilités des Anglois. Divers projets pour l'Acadie, sans effet. Les Anglois menacent la nouvelle France. Mouvevemens parmi les Sauvages contre nos interéts. Mort du Chevalier de Callieres. M. de Vaudreuil lui succede. Députation des Tsonnonthouans. Teganissorens à Mont-réal, & ce qu'il y fait. Expédition dans la Nouvelle Angleterre. Belle adion d'un Tome II.

Officier François en Terre-neuve. Tentative des Anglois fur gues des Anglois parmi les Iroquois. Les Sauvages du Détroit mal-intentionnés. Conduite des Iroquois en cette occasson. Le Gouverneur d'Orange fait de nouveaux essorts pour attirer les Iroquois Chrètiens dans la Nouvelle York. Expédition du Sieur de Montigny contre les Anglois. Plus ques avis donné par la Cour à ce sique. On fait is qu'illeurs Abénaquis s'étabilsen à Békancourt. Politique des Iroquois: avis donné par la Cour à ce sique. On fait is qu'illea aux Cannos d'une insplite des Outaouais. Belle action d'un Partisan François. Les Anglois attaquen le Port Roial. Ils fretirent. Mort de M. de Brouillar, M. de Suberafe sui fuccede. Expédition de ce denire en Irereneuve. Prise de M. de Quebec de d'un Vaissau du Roi. Négociations pour l'échange des Prisonniers.

#### LIVRE DIX-NEUVIE'ME.

MOnsieur de Vaudreuil réconcilie les Outaouais avec les M Iroquois, Projet pour le Commerce & le foulagement du Peuple de la Colonie. Les Outaouais font satisfaction aux Iroquois. Hostilité des Miamis contre les Outaouais. Ceux-ci prennent ombrage des François. Indiscretion de deux Officiers. Les Outaouais se vengent des Miamis. Un P. Recollet & un Soldat François sont tués par les Outaouais. Embarras du Marquis de Vaudreuil. Le parti, qu'il prend. Imprudence de M. de la Motte Cadillac. Deputés des Outaouais à Mont-réal. Difcours du Chef de la Députation. Réponse de M. de Vaudreuil. Conduite de M. de la Motte Cadillac désapprouvée. Nouvelle Entreprise des Anglois sur l'Acadie. Bonne conduite de M. de Subercase. Les Anglois sont battus par-tout. Ils ouvrent la Tranchée devant le Port-Roial. Ils levent le Siege & se retirent. Causes du mauvais succès de leur Entreprise. Résolutions du Conseil de Baston. La Flotte Angloise retourne beaucoup plus forte au Port-Roial. Fermeté & diligences du Gouverneur, Les Anglois font leur descente. Differentes attaques sans succès. Combat très-vif. Le Siege est levé: Perte des François & des Anglois. L'Acadie plus négligée que jamais. Nouveau désordre arrivé au Détroit. Mauvaise conduite du Commandant. Bonne conduite du Sieur de Joncaire parmi les Iroquois. Les Iroquois-

LXXV

Chrétiens se laissent séduire par le Gouverneur d'Orange, Projet d'un grand Parti de Guerre. Les Iroquois & les Hurons abandonnent les François. Les Abénaquis ne se trouvent point au rendes vous. Prise d'une Bourgade Angloise. Les Vainqueurs tombent dans une embuscade. Elle est forcée. Belle action de quelques Officiers. Nouvelle intrigue du Gouverneur d'Orange. Infidelité des Iroquois Chrétiens. Ils réparent leur faute. Ce qui se passe entre M. de Vaudreuil & le Gouverneur d'Orange. Les Angiois veulent nous débaucher les Sauvages de la Louysiane. Projet d'une Expédition en Terre-Neuve. Attaque & Prise de Saint Jean. M. de Saint Ovide, après s'en être rendu Maitre, dépêche un Courier à Plaisance, & un Navire en France. Saint Jean est abandonné. M. de Vaudreuil trompé par un Iroquois. Les Cantons se déclarent contre nous. Diligences de M. de Vaudreuil. Préparatifs des Anglois pour attaquer la Colonie. M. de Ramezai marche contre eux. Peu de succès de son Expédition, & quelle en est la cause. M. de Vaudreuil campe à Chambly. Les Ennemis se retirent. Ce qui sit échouer l'Entreprise des Anglois. Politique des Iroquois. Ils font perir l'Armée Angloife. Pourquoi la Flotte Angloise ne vint point à Quebec. Les Iroquois envoient des Deputés à M. de Vaudreuil. Entreprise malheureuse dans la Baye d'Hudson, Nouvel Armement à Baston. Les Iroquois refusent de se déclarer contre nous, & les Abenaquis de demeurer neutres. Projet de M. de Subercase pour fortisier l'Acadie. Les Anglois résolus de s'emparer de l'Acadie à quelque prix que ce soit. Conduite étrange du Gouverneur. Arrivée de la Flotte Angloise au Port Roial. En quelle disposition étoit la Garnison. Les Ennemis en font le Siege. Murmures & Désertion parmi les Assiegés. Le Gouverneur rend la Place. Quesques Expéditions en Terre-Neuve. Lettre de M. Nicolson à M. de Vaudreuil. Réponse de ce Géneral. Le Baron de Saint Castin Commandant en Acadie. Les Sauvages de ce Païs-là réfroidis à l'égard des François. M. de Vaudreuil fait visiter les Habitans de l'Acadie. Diverses autres précautions de ce Géneral. MM. de Longueuil & de Joncaire sont envoiés aux Iroquois. Succès de leur Voiage. Préparatifs des Anglois de la Nouvelle York. Arrivée des Sauvages d'en-haut. On manque de reprendre l'Acadie. Une Flotte Angloise se prépare à faire le Siège de Quebec. Discours de M. de Vaudreuil aux Députés Iroquois. Les Sauvages nos Alliés chantent la guerre. Zele des Sauvages domiciliés.

#### LIVRE VINTIE'ME.

E que devint la Flotte Angloise, qui devoit assiéger Quebec. Retraite de l'Armée de Terre. Naufrage de la Flotte Angloise. Manifeste de l'Amiral. Ce qui fut cause de sa perte. Providence de Dieu sur le Canada. Efforts inutiles pour recouvrer l'Acadie. Belle adion d'une Troupe de Sauvages. On manque de nouveau le Port-Roïal. Génerosité des Habitans de Quebec. M. de Vaudreuil traite avec les Iroquois. Caradere des Outagamis. Ils entreprennent de brûler le Détroit. Diligences du Sieur du BUISSON. Il est secouru à propos par nos Alliés. Difcours, qu'ils lui tiennent. Les Outagamis sont assiégés dans leur Fort. Ils se défendent fort bien. Ils demandent la paix. Discours d'un Chef Illinois à leurs Députés. Le Siège continue. Les Afsiègeans se rebutent. Le Commandant empéche qu'on ne massacre les Députés. Les Affiegés se sauvent, & sont poursuivis. Ils sont presque tous massacrés. Fruit de cette victoire. Source de la décadence du Commerce en Canada. Pais cedés aux Anglois par le Traité d'Utrecht. Les Iroquois se maintiennent dans leur indépendance. Prétentions des Anglois sur les Abénaquis. Un Ministre Anglois entreprend de séduire ces Peuples. Ce qui se passe entre ce Ministre & le P. RASLE. Le Premier quitte la Partie. Plusieurs Anglois s'établissent sur les Bords du Kinibequi. Les Abénaquis protestent de leur independance. Ils sont trahis par les Anglois. Lettre de ces Sauvages au Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre, Les Anglois enlevent le Baron de Saint . Castin. Il est relaché. Les Anglois veulent enlever le Pere Rasse. & le manquent. Les Abénaquis leur declarent la guerre. Ils la font avec succès. Le Pere Rasle refuse de se retirer à Quebec. Il est tué par les Anglois. Son Eloge. Les Anglois sont obligés de laisser les Sauvages en repos. Description de l'Isle de Cap Breton. Son Climat: nature du Pais, ses richesses, ses Ports. Projet de MM. Raudot pour un Établissement dans cette Isle. Moyens de faire cet Etablissement, & réponses aux difficultés. Pourquoi ce Projet ne fut pas executé alors. Description du Havre-à-l'Anglois , depuis nommé Louysbourg. Description du du Port de Sainte Anne, autrement, le Port Dauphin. On se détermine au premier. Les François de l'Acadie refusent de se

xuj transporter à l'Isle Roiale. Ils sont inquietés par les Anglois. Ils tiennent bon, & on les laisse en repos. Etablissement dans l'Isle de Saint Jean. Pourquoi il ne réussit pas. Les Iroquois renouvellent leur alliance avec nous. Etat de la Nouvelle France. Projet du Gouverneur pour la peupler. Les Anglois tâchent inutilement de s'attacher les Abenaquis. Etat, où se trouvoit la Baye d'Hudson à la paix. Plusieurs François y sont massacrés par les Sauvages. Expédition sans fruit contre les Outagamis. Naufrage du Chameau. Mort de M. de Vaudreuil.

#### LIVRE VINT-UNIEME.

IVERS jugemens, qu'on a portes de la Louysiane. Etat de la Louysiane en 1700. Mine de Cuivre chez les Sioux. Observations remarquables. Description de la Mine. Etablissement de la Maubile, & de l'Isle Dauphine. Peu de progrès de la Colonie. Arrivée d'un Commissaire Ordonnateur. L'Isle Dauphine pillée par un Corfaire. Ceffion de la Louysiane a M. Crozat. Etablissement d'un Conseil Superieur. Les Espagnols refusent de permettre le Commerce entre la Louystane & le Mexique. Voiage de M. de Saint Denys au Mexique par Terre. Il est mis en Prison à Mexico. Il refuse d'entrer au Service des Espagnols. Ses aventures. Il rend un grand service aux Espagnols. Son Mariage avec une Espagnole. Les Anglois travaillent à nous débaucher les Sauvages. Irruption des Sauvages dans la Caroline. M. de la Motte Cadillac fait alliance avec plusieurs Nations. Trahison des Natchez. MM. de la Loire leur échapent. Le Chef des Tonicas refuse d'entrer dans leur complot. M. de Bienville est envoie pour en tirer raison. Il forme un camp aux Tonicas, Ce qui se passe entre lui & les Natchez. Il fait la paix avec eux. Etablissement parmi ces Sauvages. Fort bâti aux Natchitoches. Etat du Commerce de la Louysiane en 1616. Propositions & plaintes de M. de Crozat. Il remet au Roy son Privilege. S. M. le transporte à la Compagnie d'Occident : à quelles conditions. M. de l'Epinay Gouverneur de la Louysiane. Réception, que lui font les Sauvages. Le Port de l'Isle Dauphine se ferme. Commencement de la Nouvelle Orleans. On fait entrer un Vaisseau dans le Micissipi. Arrivée des premieres Concessions. La Baye de Saint Joseph occupée par les François, & abandonnée presqu'aussitôt, Description de Pensacole. Ce Port est pris par les François. Les François, qui conduisent la Garnison Espagnole à la Havane, y sont arrêtés. Les Espagnols se préparent à reprendre Pensacole. Ils arrivent à la vue de la Baye. Prise de la Place. Les Espagnols sont défaits auprès de la Maubile. M. de Serigny est somme de rendre le Saint Philippe. Les Espagnols sont repousses de l'Isle Dauphine. Ils fortifient Pensacole. Arrivée de M. de Champmélin avec une Escadre. Dispositions pour l'Attaque de Pensacole. L'Escadre entre dans la Baye. Prise du Fort de la Pointe, & des Navires Espagnols. Le Fort de Saint Charles est pris, & la Garnison Prisonniere de guerre. Perte des Ennemis. Dureté des Espagnols envers les Prisonniers François. Comment M. de Champmelin s'en venge. On démolit en partie le Fort de Pensacole. Presens faits aux Sauvages. On a de nouveaux avis de l'approche d'une Escadre Espagnole. M. de Champmélin part pour France. M. de Saujon en arrive. Départ de M. de Sérigny. Arrivée de deux Navires du Roy. M. de Saint Denys aux Natchitoches. Premiers avis de la paix. Entreprise sur la Baye Saint Bernard, sans succès. Pensacole reslitué à l'Espagne. Le Quartier Géneral transporté à la Nouvelle Orleans. Intrigues des Anglois. Fidelité des Tchadas. Causes des Désertions. Ouragan, & les effets. Les Chicachas demandent la paix. Hostilités des Natchez. Les Illinois se réunissent tous sur le Micissipi. Les Natchez font la paix avec les François.

#### LIVRE VINT-DEUXIEME.

E TABLISSEMENT des PP. Capucins à la Louysfane. On penfe de s'Affonse des Missionaires aux Sauvages.. On yenvoie des I-fluites. M. PERRIER Commandant Gineral de la Louysfane. Il demande inutitiement du sécours. Configiration des Sauvages conne les François. Comment elle fut déconcerde. Trahison des Tchastas y confiance des François. Tous ceux, qui exicient dablis aux Natches, Jontutés, ou pris par ces Sauvages. Le même arrive aux Yafous. Causse de la mort du Pere Souez, put figuire. Fidelit des Offigoulus Un Missionaire est anaque des Yasous, & leur échappe comme par miracle. Ditigences de M. Perire à la nouvelle du massacrarivé aux Natchez, Comment il est insfruit du complo géneral contre la François, De-

couragement de toute la Colonie. Conduite singuliere des Tchadas. M. Perrier met les Habitations Françoises hors d'insulte. Disposition, où sont plusieurs Nations Sauvages. L'Armée Françoise s'assemble aux Tonicas. Propositions insolentes des Natchez. Les Tchadas commandes par M. le Sueur, remportent un grand avantage sur eux, mais ils ne finissent point la guerre, parce qu'ils ne se concertent point avec les François. M. de LOUBOIS attaque les Natchez dans leurs Forts. Ils font une sortie . & nétoyent la tranchée. Ils sont repoussés par le Chevalier d'Artaguette. Ce qui sauve les Assiegés. Ils rendent les Prisonniers Francois . & on leve le Siege. Fort bâti aux Natchez : le Chevalier d'Artaguette en a le Commandement. Insolence des Tchadas, Les Chicachas tentent inutilement la fidelité de nos Alliés. Les Anglois ne sont pas plus heureux. Les Natchez recommencent leurs courses. M. Perrier traite avec les Tchaclas. Arrivée du secours de France. Départ & Ordre de l'Armée. Les Natchez attaquent une Pirogue, & seize François y sont tués, ou blesses. Indocilité des Sauvages alliés. L'Armée arrive à la vûe des Ennemis. Ils demandent la paix. Ils renvoient tout ce qu'ils avoient encore de Negres pris sur les François. On continue de parlementer, Le Grand Chef, son Successeur designé, & un autre Chef se rendent au Camp. Ils sont arrêtés. Un des Chefs se sauve, & engage plusieurs à le suivre. D'autres se rendent aux François. Le plus grand nombre s'échappe. Nos Sauvages refusent de les poursuivre. L'Armée décampe. Forces des Natchez après ce Siege. Le Grand Chef des Tonicas se laisse surprendre par les Natchez, & y perit. Plusieurs Natchez sont tues en differentes occasions. D'autres affiegent M. de Saint Denys aux Natchitoches, & sont battus. Forces des Chicachas. Leurs intrigues pour faire revolter nos Negres. Ces Derniers conspirent contre nous; la Conspiration est découverte, & ils sont punis. Les Akansas & les Illinois refusent de se liguer avec les Chicachas. La Compagnie des Indes retrocede la Louysiane au Roy: à quelles conditions. Sa Majesté en donne le Gouvernement à M. Perrier. Ce Gouverneur retourne en France. M. de Bienville lui succede. Commencement de la guerre des Chicachas. Belle adion d'un Jesuite. Mort héroique d'un Officier Canadien. Belle retraite d'un jeune Homme de seize ans.

Fin de la Table des Sommaires.

#### FAUTES A CORRIGER dans ce Volume.

Page 18. ligne 11. après, lifez peu de tems après. Page 49. ligne 11. il fiu reglé, lifez il fiu enfin reglé.

Page 50. ligne 10. Pefcadouet, lifez Pefcadoué.

Page 57. ligne 8. fc mit , lifez fc mirent. ligne 14. Gemaraye , lifez Gemeraye.

Page 61. ligne 17. alloient , lifez allerent. Page 64. ligne 16. Prevôt, lifez' Provôt

Page 70. dans la nete Jembac, lifez Jemfac.

Page 89. ligne 36. des le dernier jour , lifez les derniers jours.

Page 117. ligne 10. avec ordre, ajentez au Capitaine. ligne 11. ce Bâtiment, lifez cet

Page 114. ligne 14. des Personnes, lifez de Personnes. Page 126. ligne 16. il fe lassa lui même, & reprit la route de son Pays, lifer ils se lasso-

rent eux-mêmes, & reprirent la route de leur Pays. Page 184. ligne 34 L'Elcadre, lifez La seconde.

Page 191, ligne 15, leur Maison, lifez leurs Maisons, ligne 16, la rebâtir, let les

Page 102. ligne 33. quatre cent, lifez quarante. Page 207. ligne 5. le Navire, lifez les Navires. Ligne 6. il se trouva crevé & pleia. d'eau, lifez ils se trouverent crevés & pleins d'eau.

Page 115. étez le chiffre 189. Page 139. ligne 18. tout ce que l'expérience peut , lifez tout ce qu'elles peuvent.

Page 185. ligne 31. qui pur, lifez qui puffent. Ligne 33. par ses bonnes manieres, lifez par leurs bonnes manieres,

Page 111, ligne premiere. le déconcerta, lifez les déconcerta. Page 111, ligne 16, de monter un petit Bâtiment, lifez de s'embarquer fur un petit

Batiment. Page 403, ligne 35. Fauxfonniers, lifez Fauxfauniers. Corrigez de même Page 434.

ligne 11. Page 417. ligne 12. avoit, lifez, avoient.

Page 411. ligne 13. Yafons, lifez Yafous. Page 430. ligne 3. fur les Navires , lifez fur fes Navires.

Page 441. ligne 13. pieds & les mains liés, lifez pieds & mains liés.

Page 444. Ugne 25. qui étoient, étez qui.

Page 446. ligne 3. & cette Chaloupe, lifez & que cette Chaloupe. Page 483. ligne 12. Chalubes, lifez Chalubles.

HISTOIRE



# HISTOIRE

ET

DESCRIPTION GENERALE

DE LA

## NOUVELLE FRANCE.

### LIVRE TREIZIEME.



L n'est point de vertu, qui ne soit melde de quelque défaut : c'est le sort ordinaire de l'humanité. Ce qui met le comble à notre humiliation, c'est que les plus grands défauts accompagnent souvent les plus éminentes qualités , & que la jalousse , que celles-ci infipirent, trouve presque tou-

jours dans ceux - là un spécieux prétexte pour couvrir ce que cette passion a de bas & d'injuste. C'est a ceux, qui sont étailis pour gouverner les Hommes, à se faire jour, pour sortir de ce labyrinthe, à dégager le vrai des téchores, dont Tome II.

#### HISTOIRE GENERALE

la passion veut l'offusquer, & à connoître si bien ceux, dont ils veulent se servir, qu'en leur donnant lieu de faire usage de ce qu'ils ont de bon, is se précautionnent contre ce qu'ils ont de mauvais.

Projet de M.

C'est à quoi s'appliqua particulierement M. de Seignelay de la Sale pré- au sujet de M. de la Sale , lorsqu'il fut question d'agréer ses Seignelay, qui services. Prévenu contre les par les Lettres de M. de la l'approuve. Barre, il voulut le connoître par lui-même; & après l'avoir

entretenu plufieurs fois, il jugea qu'en supposant qu'une partie des griefs, dont on le chargeoit, n'étoit pas sans fondement, il avoit des talens, qui pouvoient le rendre utile "à l'Etat, & il lui donna des grandes marques d'effime. La Sale, encouragé par ce bon accueil, proposa au Ministre le desfein , qu'it à soit forme de reconnoître par Mer l'embouchure du Miciffipi, afin d'en frayer le chemin aux Vaisseaux François, & d'y faire un Etablissement. Son projet sut approuvé, & il eut ordre de faire ses préparatifs.

Il y employa tout l'hyver, & lorsqu'ils furent achevés. eu on lui don- M. de Seignelay lui fit délivrer sa Commission. Elle portoit que tous les François & Sauvages, qui se trouveroient depuis le Fort de S. Louis des Illinois jusqu'à la Nouvelle Biscaye, seroient sous ses ordres, & que le Commandant de l'Escadre, qui le porteroit de France en Amérique, exécuteroit tout ce qu'il lui prescriroit sur la route, & lui donneroit à son débarquement tous les fecours, dont il le requereroit, pourvû qu'ils ne puffent préjudicier en rien à la fûreté des Vaiffeaux du Roy.

étoient ceux , gnerent.

Quatre Bâtimens de différentes grandeurs furent armés à mant, & qui Rochefort, & on y embarqua deux cent quatre-vint Personqui l'accompar nes, y compris les Equipages. Le refte étoit composé de cent Soldats; d'une Famille Canadienne, dont le Chef se nommoit TALON; d'environ trente Volontaires, parmi lesquels il y avoit quelques Gentilshommes; de quelques Filles; & d'un certain nombre d'Engagés & d'Ouvriers : mais il faut avouer que le choix de tous ces Gens-là ne fut pas fait avec soin. La plûpart des Soldats étoient des Miférables, qui demandoient l'aumône; plusieurs étoient contrefaits, & ne sçavoient pas même tirer un coup de Mousquet. Les Ouvriers ne valoient pas mieux, & quand on voulut les mettre en œuvre, on reconnut, mais trop tard, qu'il n'y en avoit presque pas un, qui scût son métier.

I. Fougere qui porte des Baves.



II. Esprès de l'Amérique.



#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII.

Deux Neveux de M. de la Sale, CAVELIER & MORAN-GET, étoient parmi les Volontaires; le Premier n'avoir que quatorze ans. Trois Ecclefiaftiques de S. Sulpice, M.M. Cavelier . Frere de M. de la Sale ; CHEFDEVILLE , fon Parent . & MAJULLE (a). Quatre Peres Recollers, le P. Zenobe Mambré, qui avoit déja accompagné M. de la Sale dans ses découvertes; le P. Maxime LECLECQ, qui avoit demeuré quelque tems en Canada; le P. Anastase Douar, & le P. Denvs MARQUET, étoient destinés, les uns à demeurer dans l'Habitation, que l'on projettoit d'établir à l'entrée du Miciffipi, & les autres à faire des Missions parmi les Sauvages ; mais le P. Marquet s'étant trouvé mal dès le premier jour de la navigation, on fut obligé de le débarquer, & il ne fit point le voyage. Enfin un Bourgeois de Rouen, nommé JOUTEL, qui avoit été lontems Soldat, honnête Homme, & dont nous avons la feule Relation de cette Expédition , fur laquelle on puisse compter, se donna aussi à M. de la Sale, lequel lui reconnoissant beaucoup de capacité & un bon efprit, en fit comme son Intendant, & s'en est toujours très-

Les quatre Bâtimens, qui devoient porter cette petite Co- Son Départ de Ionie, étoient le Joli, Fregate d'environ quarante Canons, la Rochelle. commandée par M. de BEAUJEU, lequel avoit pour son Lieutenant le Chevalier d'HERE, & pour son Enseigne le Sieur DU HAMEL. Une autre Fregate de six Canons, nommée la Belle, que le Roy avoit donnée à M. de la Sale, & dont celui-ci avoit confié le Commandement à deux Capitaines de Barque. La Flûte l'Aimable du port de trois-cent Tonneaux, appartenante à un Marchand de la Rochelle, nommé MASSIOT, & montée par le Sieur AIGRON, fur laquelle étoient tous les effets de M. de la Sale, & une Caiche de trente Tonneaux, chargée de munitions & de marchandises. frettée pour S. Domingue.

Cette petite Escadre partit de la Rochelle le vint quatre L'Escadre rede Juillet 1684. en Compagnie de la Flotte des Isles & du liche en Fran-Canada, qui devoit rester sous les ordres de M. de Beaujeu jusqu'à la vûe des Terres d'Espagne; mais l'on n'étoit guére qu'à cinquante lieues du Port, que, par le plus beau tems du monde, le mât de Beaupré de Joli caffa tout à coup.

(4) D'autres Relations le nomment DAIMANVILLE.

bien trouvé.

#### HISTOIRE GENERALE

1684-90

On raifonna beaucoup fur cet accident, & comme il y avoit diguelques femences de brouilleries entre M. de Beaujeu & M. de la Sale, quelques-uns s'imaginerent que cela avoit été concerté. On délibera fi l'on iroit en Portugal, ou fi on relacheroit à la Rochelle, & ce dernier avis prévalut. Les trois autres Bâtimens fuivirent le Joli, , & l'on ne put remette à la voile, que le premier d'Août.

Elle fe remer

Le feizieme on découvrit Madere, & M. de Beaujeu propos à M. de la Sale d'y aller mouiller pour faire de l'eau, è & acheter des rafraichiffemens. M. de la Sale lui répondi qu'il n'y avoir que quinze jours, qu'on étoit en Mer, par confequent qu'on ne devoit manquer, ni d'eau, ni de provifions: qu'on ne pouvoit aller à Madere, s'ans perdre au moins hui jours inutiement; que leur Entreprife demandoit un grand secret, s'urtout par raport aux Espagnols, qui ne pouvoit de l'entre de l'ombrage, s'il en étoient instruits, & ausquels il feroit difficile de la cenir cachée, si on se montroit dans une Ille si vossime des Canaries, dont le Roy d'Espagne étoit le Souverain: en un mot que ce n'étoit pas l'intention de Sa Majesté, dont Personne ne pouvoit ètre mieux instruit que lui.

MM.de Beatjeu & de la Sale fe brouillent. mieux infruit que lui.
Cette réponfe déplut fort à M. de Beaujeu, & mit l'Equipage de mauvaife humeur contre M. de la Sale. Il y eut méme un Pafager Huguenot, nommé PAGET, qui parla en cette rencontre à cellu-ci a vée beaucoup d'emportement. La Sale demanda au Commandant fi c'étoit par fon ordre qu'un Homme de cette forte lui perdoit ainfi le répect ? M. de Beaujeu lui répondu froidement que non, & ne fe mit nullement en peine de lui faire faire réparation de cette infulte. La Sale diffinula fon reffentiment; mais il ny eut Perfonnefur le Vaifeau, qui ne commongât à augurer mal d'une Expédition, dont les Chefs paroificient avoir des vûes & des intérêts fi opporés.

Te fut bien pis encore, quand on fut arrivé à S. Domingue; M. de la Sale avoit des ordres du Ministre pour M. de Cusst, qui commandoit dans cette Ille pour le Roy, & ces ordres regardoient son Entreprise. M. de Cussi fassiot ordinairement s'artidience au Port de Paix, qui est sur la Côte Septentrionnale de l'Isle, & il étoit naturel qu'en y allât prende Terre. M. de Beaujeu ne le trouva pas à propos, & alla



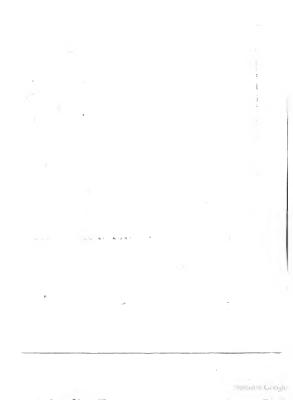

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII. 5

mouiller au petit Goave fur la Côte Occidentale, où il arriva le vint-sept de Septembre. Il v apprit que le Gouverneur étoit au Port de Paix, avec le Chevalier de S. LAURENT . Lieutenant Général, & M. BEGON, Intendant des Isles de l'Amérique, lesquels en vertu d'une Commission spéciale du Roy, s'étoient rendus à S. Domingue, pour aider M. de Cussi à régler la Police, donner une forme à l'administration de la Justice, & remedier à plusieurs désordres, qui rui-

noient le commerce dans cette Colonie naissante.

M. de la Sale écrivit au Gouverneur pour le prier de le Bâtimem pervenir trouver, parce qu'il avoit bien des choses à lui commu-du par la faure niquer pour le Service du Roy, & qu'il lui étoit impossible ieu. de quitter son Escadre pour se rendre auprès de lui. Nonfeulement M. de Cuffi, mais le Chevalier de S. Laurent & M. Begon mêmes voulurent bien faire le voyage du petit Goave, où ils trouverent M. de la Sale fort malade. Le chagrin avoit beaucoup de part à sa maladie : il avoit appris quelques jours auparavant que sa Caiche avoit été enlevée à la Côte de S. Domingue par deux Pirogues Espagnoles; accident, qu'il eût évité, s'il eût abordé au Port de Paix, & qui contribua beaucoup à augmenter la méfintelligence entre lui

& M. de Beaujeu.

Veritablement on ne comprenoit pas bien ce qui avoit engagé ce Commandant à s'obstiner, comme il fit, dans une chose, qui devoit au moins, ce semble, lui être indifferente; mais ces Messieurs ne paroissoient presque plus attentifs qu'à se contrarier en tout. Un Officier du Roy a toujours bien de la peine à digerer de se voir obligé de recevoir sur fon bord des ordres d'un Particulier fans caractere ; mais au cas, que M. de Beaujeu ne se trouvât pas disposé à faire ce qu'on exigeoit en cela de lui, pourquoi acceptoit-il le Commandement à cette condition? M. de la Sale de son côté n'avoit pas affez compris ce que cette condition devoit coûter. à un Commandant, & ne l'adoucissoit point par ses manieres : il ne témoignoit aucune confiance à M. de Beaujeu, &c à tout ce que cet Officier lui proposoit, il ne répondoit qu'en difant, ce n'est pas l'intention du Roi. Ce n'étoit pas le moyen d'intéresser dans son Entreprise un Homme, dont il avoit besoin pour la faire réuffir ; aussi M. Cavelier voyant son Frese dangereusement malade, & ayant prié M. de Beaujeu de

vouloir bien prendre soin de ses affaires, il n'en reçut point d'autre réponse, finon qu'il n'en avoit nulle connoissance, & qu'elles lui paroifloient en fi mauvais état, qu'il n'y auroit point d'honneur pour lui à s'en mêler.

On Mecouvre la Floride.

M. de la Sale guérit enfin , & comme après quelques entretiens, qu'il eut avec le Gouverneur de S. Domingue & les deux Commissaires, qui se prêterent de bonne grace à tout ce qu'il leur demanda, rien ne le retenoit au petit Goave , il en partit le vint cinquiéme de Novembre , plus brouillé que jamais avec M. de Beaujeu. Le douzième de Décembre l'Escadre doubla le Cap de S. Antoine, qui est la pointe Occidentale de l'Isle de Cuba, & entra dans le Golphe Mexique ; mais le quatorziéme un vent contraire très-violent l'obligea de retourner à ce Cap, où il lui fallut rester à l'ancre jusqu'au dix-huit. Le vint-huit elle découvrit la Terre du Continent de la Floride, & fur ce qu'on avoit affûré à M. de la Sale, que dans le Golphe Mexique les Courans portoient à l'Est, il ne douta point que l'embouchure du Micissipi ne lui restat bien loin à l'Ouest; erreur, qui fut la source de toutes ses disgraces.

M. de la Sale passe devant le Micissipi sans s'en apercevoir.

1685-90.

Il fit donc tourner à l'Ouest, mais il avançoit peu, parce que de tems en tems il s'aprochoit de Terre, & la côtoyoit à la vûë pour examiner s'îl ne découvriroit pas ce qu'il cherchoit. Le dixième de Janvier 1685. l'Escadre se trouva, ainsi qu'on l'a conjecturé depuis , assez proche de l'embouchure du Miciffipi ; mais M. de la Sale , perfuadé qu'il étoit par les travers des Apalaches, passa outre, sans envoyer sa Chaloupe à Terre. Quelques jours après, fur quelques idées, que lui donnerent des Sauvages, il voulut retourner vers cet endroit; mais M. de Beaujeu refusa d'avoir pour lui cette complaifance, quoiqu'il y fût obligé en vertu des ordres du Roy. On s'aigriffoit de plus en plus de part & d'autre, & M. de la Sale, après s'être opiniâtré affez mal à propos dans des choses d'une bien moindre conséquence, que celle-là. céda plus mal à propos encore, quand il fallut user de l'autorité, dont il étoit revêtu.

On poursuivit donc la même route à l'Ouest, & l'Escanard, sans sca- dre arriva en peu de jours à la Baye S. Bernard; mais sans voir, où il est. la connoître. Cette Baye est à cent lieues àl'Ouest de l'embouchure du Micissipi; on y mouilla les ancres, & les ChalouX. Polygonatum a fleurs jaunes.



XI. Polygonatum ou Cachet de Salomon



#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII. 7

nes furent envoyées à la découverte. Elles aperçurent une 1685-90. fort belle Riviere, à l'entrée de laquelle il y a une barre, qui n'a pas plus de dix ou douze pieds d'eau. Après bien des allées & des venues pour tâcher de sçavoir où l'on étoit , & plusieurs Conseils, où l'on ne conclut rien, parce qu'il suffisoit qu'un des deux Chess ouvrit un avis, pour que l'autre s'y opposat, M. de la Sale, qui ne se croyoit pas loin du Miciflipi, & à qui la présence de M. de Beaujeu ne pouvoit plus fervir qu'à le gêner, resolut de debarquer tout son Monde à ce lieu-là.

Cette resolution prise, le vintième de Fevrier il envoya Il perd sa ordre au Commandant de la Flûte de la décharger de ce Flûte. qu'elle avoit de plus péfant, & de la faire entrer dans la Riviere. Il ordonna en même tems au Commandant de la Belle de s'embarquer sur la Flûte, parce qu'il ne se fioit pas à cehi qui la commandoit, foit que cet Homme lui fût fuspect, ou qu'il ne le crût pas affez habile pour la manœuvre, qu'il falloit faire; mais ce Commandant refufa de recevoir le Capitaine de la Belle. Sur ce refus M. de la Sale voulut être préfent à cette opération ; mais un Lieutenant d'Infanterie , nommé LA SABLONIERE, & cinq ou fix autres François ayant été enlevés par des Sauvages, tandis qu'ils se promenoient dans le Bois, il courut pour les aller dégager.

Il n'étoit pas encore bien loin du rivage, lorsqu'avant jetté les yeux de ce côté-là, il aperçut sa Flûte, qui manœuvroit de maniere à se briser contre des battures, & son mauvais fort, dit Joutel dans sa Relation, l'empêcha de retourner sur fes pas pour éviter ce malheur. Il continua sa route vers le Village, où ses Gens avoient été conduits, & en y arrivant il entendit un coup de Canon. Il se douta que c'étoit pour l'avertir que sa Flûte étoit échouée, & sa conjecture ne se trouva que trop juste. Il a passé pour constant parmi ceux, qui furent témoins de cet accident, qu'il avoit été l'effet d'un dessein premédité du Sieur Aigron, qui comman-

doit ce Bâtiment.

Cette perte, toute grande qu'elle étoit, eut des fuites plus Suites de ce facheuses encore. Les munitions, ustenciles, outils, & gé-malheur. néralement tout ce qui est nécessaire à un nouvel Etablissement, étoit dans la Flûte; M. de la Sale, en qui le desir de recouvrer ses Gens, l'avoit emporté sur le soin de prévenir

\_\_\_\_

un malheur, qu'il craignoit, se hata, dès qu'il fur venu à bour de son premier dessen, de rendre à l'endroit, où le Baiment étoit échoué, & trouva tour le Monde dans l'inaction. Il pria M. de Beaujeu de lui prêter sa Chaloupe & son Canot, & illes obtint sans peine: il commença par fauver l'Equipage: il songea ensure aux poudres & aux farines, puis au vin & à l'eau-de-vie; & l'on porta à Terre environ trente Barriques.

Si la Chaloupe de la Flûte eût pu aider celle du Joli, presque tout auroit été déchargé; mais on l'avoit fait périr exprès, & la unit éant survenué; il fallut attendre au lendemain pour achever le déchargement; au bout de quelques heures, le vent, qui venoit du large, s'éant rensorcé, & ayant grossi les vagues, la Flûte heurta contre des rochers, qui la creverent, & quantité de marchandises sortirent par l'ouverture, qui s'y ht., & s'urent portées çà & là au gré des stost, On ne s'en aperçut qu'au point du jour; on en sauva encore trente Barriques de vin & c'aeu-de-vie, avec quelques Barrils de farine, de viandes salées & des legumes. Tout le reste fuit per deux.

Pour comble de difgraces, on commençoit à fe trouver environné de Sauvages, & quelque précaution, qu'on prit, pour les empêcher de profiter de l'embarras, où l'on étoit, ils enleverent plusieurs choses, qu'on avoit sauvées du naufage. On n'en fut même infiruit, que quand ces Barbares se turent retirés avec leur butin. Ils avoient laissé fur le rivage pluseurs Canots, & on s'en faisit réobles représalles, que coûterent même bientôt plus qu'elles ne valoient. Les Sauvages revinrent pour reprendre leurs Canots, joignirent pendant la nuit ceux, qui les avoient enlevés, & les ayant trouvés endormis, tuerent deux Volontaires, nommes ORRY & DESLOGES, que M. de la Sale regretta beaucoup, blesser Moranget & un autre; mais ils ne purent reprendre leurs Canots.

Tant de malheurs arrivés coup fur coup rebuterent plufieurs de ceux, qui étoient engagés dans cette Expédition & enfraures M. de DAINAVILLE & le Sieur MINET, Ingénieur, qui voulurent retourner en France, à quoi ne contribuerent pas peu les difcours des Ennemis de M. de la Sale, qui ne celloient de décréditer sa conduite, & de taxer son-

projet

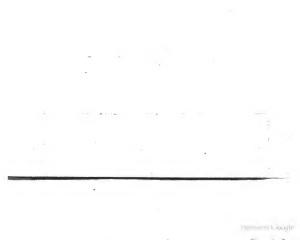

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIII. 9

proiet d'Entreprise folle & téméraire. Pour lui, jamais il ne 1685-90. montra plus de résolution & de fermeté : il sit construire un Magafin : il l'environna de bons Rétranchemens , & s'étant mis dans l'esprit que la Riviere, où il étoit entré. pouvoit bien être un des bras du Micissipi, il se disposa à la remonter.

jeu retourne M. de la Sale,

Il apprit en même tems que M. de Beaujeu se disposoit à appareiller pour reprendre la route de France. Il le pria de lui remettre les Canons & les boulets, qu'il avoit dans son bord, Ses mauvaises & qui y avoient été embarqués pour lui. Beaujeu répondit manieres avec que tout cela étoit dans le fond de son Vaisseau, dont il faudroit changer tout l'arrimage pour l'en tirer : que cette opération demandoit plus de tems, qu'il ne lui en restoit pour prévenir les mauvais tems ordinaires dans la faison, où l'on alloit entrer, & qu'il le croyoit trop raisonnable pour l'exposer à périr. Il scavoit pourtant bien que M. de la Sale n'avoit à Terre, que huit petites piéces de Campagne, & pas un seul boulet : d'ailleurs on ne concevoit pas comment il avoit ainsi embarrassé des effets, qui étoient destinés pour l'Habitation de M. de la Sale.

Mais il donna encore une preuve bien plus marquée de sa mauvaise volonté. La perfidie du Capitaine de la Fsûte étoit averée; M. de Beaujeu pour le soustraire à la justice de M. de la Sale, le recut dans son bord, avec tout l'Equipage de ce Bâtiment, & cela contre la parole expresse, qu'il avoit donnée à M. de la Sale de n'embarquer Personne sans son consentement. Toute la ressource de celui-ci fut d'écrire au Ministre pour lui porter ses plaintes, ce qui ne remedioit en rien à la trifte fituation, où il se trouvoit.

Le Joli mit à la voile vers la mi-Mars, & sur le champ on commença de travailler à un Fort. Dès que l'ouvrage fut un peu avancé, la Sale chargea Jourel de l'achever, lui en confia le Commandement, & lui laissa environ six-vint Personnes. Lui-même avec le reste, qui montoit tout au plus à cinquante Hommes, du nombre desquels étoient M. Cavelier fon Frere, M. Chefdeville, deux PP. Recollets, & plufieurs Volontaires; s'embarqua sur la Riviere, résolu de la remonter le plus loin qu'il seroit possible : il changea pourtant bientôt de pensée. Comme les Sauvages venoient roder toutes les nuits autour du Fort commencé, Joutel, à qui il avoit Tome II.

684-00

recommandé de ne pas souffirir qu'ils en approchassent de trop près, sit tirer quelques coups de fusil pour les écarter. M. de la Sale, qui n'étoit pas encore bien loin, ne sçachant ce que c'étoit, retourna avec six ou sept Hommes; mais il trouva toutes chose en bon état.

Il dit à Joutel qu'il avoit déja découvert un Pays charmant, qu'il avoit deffein de conftruire un fecond Fort à l'endroit, où il avoit laiffé fes Gens, & qu'il leur avoit même ordonné en les quittant de préparer tous les materiaux nécefaires. Il partit enfuite pour aller rejoindre fa Troupe, & la premiere chofe, qu'il apprit en arrivant à fon Campement, fut que plusieurs de ses Ouvriers s'étoient laissé enlever leurs outils par les Sauvages. Il leur en fit donner d'autres; mais il manquoit à ces Gens-là autre chose que des outils, ils ne squoient pas s'en servir, & l'ouvrage alloit fort lentement.

Au commencement de Juin le Sieur de VILLEFERBRY arriva au premier Fort avec un ordre adrelfé à Moranget de conduire à M. de la Sale tout ce qui y reftoit de Monde, à la réferve de trente Hommes, qu'il devoit laiffer à Joutel pour le garder, & de Sieur Le Graos, Garde-Magafin; ce qui fut exécuté fur le champ. La Chaffe & la Pèche entretenoient l'abondance dans ce premier Fort, & le Commandant y maintenoit l'ordre & la paix avec douceur; ce qui n'empècha point deux Scelerats de confpirer contre lui & contre le Garde-Magafin, qui étoit un fort honnéte Homme.

Conspiration contre Joutel. Leur dessein écôt de poignarder l'un & l'autre, de choir enstitué dans le Magasin rout ce qu'ils y trouveroient à leur bienssance, & de déterter. Le jour étoit pris pour l'exécution de ce noir projet; mais un des Conjurés en ayant fait confidence à un Chasseur, nommé Davadur, celui-ci alla sur le champ en avertir Joutel, qui se sait des Criminels & les mit aux fers. Le quatorziéme de Juillet il reçut un sécond ordre de M. de la Sale, qui lui enjoignoit de le venir joindre avec tout son Monde. Il obéti, & en artivant au Campement de M. de la Sale, il lui remit ses deux Prisonniers avec les preuves de leur complot.

Trifte ficuation de la CoCes nouvelles, qui faifoienr d'autant plus connoître à celui-ci le mauvais choix, qu'il avoit fait de fes Colons, l'attrifterent beaucoup. Joutel de fon côté fut extrémement furpris de trouver fon Fort fi peu avancé. Il n'y avoit encore

Ouvere, qu'is ne iont jamais pius actramare, que ionqu'i B ij



rien de couvert qu'un petit quarré de pierre, où étoient les poudres & quelques Barriques d'Eau-de-vie. On avoit planté & semé; mais tout avoit manqué faute de pluye, ou avoit été fouragé par les Bêtes fauvages. Plusieurs bons Sujets , & entr'autres le Sieur de Villeperdry, étoient morts : le nombre des Malades augmentoit tous les jours; en un mot rien n'étoit plus trifte que la fituation, où se trouvoit M. de la Sale. Il en étoit rongé de chagrin; mais il le diffimuloit affez. bien. Avec la fermeté d'esprit, qui faisoit son principal caractere, mais qui dégéneroit fouvent en une dureté opiniàtre, il avoit au souverain dégré le talent des ressources, & son industrie lui faisoit trouver en lui-même ce qui lui manquoit dans les autres. Dès qu'il vit tout son Monde réuni, il commença tout de bon à s'établir & à se fortifier. Il se fit luimême l'Architecte de fon Fort, & comme il mettoit toujours le premier la main à l'œuvre, chacun travailla par

émulation de son mieux. Il ne falloit plus qu'encourager cette bonne volonté : mais la Sale n'étoit pas le Maître de son humeur. Dans le tems mê- de la Sale, &c me, que ses Gens s'épuisoient de fatigues, & qu'à peine il ce qui en attipouvoit leur donner le néceffaire pour vivre, il ne put pas gagner fur lui de se relâcher un peu de sa sévérité, ni d'une humeur inflexible, qui n'est jamais de saison, surtout dans un nouvel Etablissement. Il punissoit les moindres fautes avec une espèce de cruauté, & rarement il sortoit de sa bouche une parole de douceur & de confolation pour ceux, qui fouffroient avec plus de patience. Aussi eut-il le chagrin de voir presque tous ses Gens tomber dans une langueur, qui étoit

bien plus encore l'effet de leur désespoir, que de l'excès du

travail, & du défaut de bonne nourriture, & qui lui enleva bien du Monde.

Le plus facheux étoit que par l'imprudence de quelques incommodent François, les Naturels du Pays se déclarerent contreux, les François. & qu'il ne fut jamais possible de les regagner. Il paroît mê- Caractere des me qu'on ne prit aucune mesure pour cela. Ces Sauvages, Clamorite, qu'on nomme Clamcoëts, font cruels, perfides, d'un génie pervers, d'une humeur bouffone, naturellement railleurs, contrefaifant, pour se mocquer, tout ce qu'ils voyent faire, & cachant fi bien tous ces défauts fous un extérieur guay & ouvert, qu'ils ne sont jamais plus à craindre, que lorsqu'ils

témoignent plus d'amitié. Ils ont des liqueurs enyvrantes , & font fort adonnés à l'yvrognerie. Une de leurs plus fortes liqueurs fe fait avec une eipéce de féve , qu'ils mâchent , & qu'ils délayent enfuite dans de l'eau ; ils font perfuades qu'elle donne de la foupleffe à leurs membres , & qu'elle les grend plus legers à la courfe. Ils en hoivent avec un tel excès , que fouvent ils ne font qu'avaler & vomir. Ils en compofent une autre avec la feuille de je ne sçui quel arbre, qu'ils font bouillir , qu'ils braffent ensuite , comme nous faisons le chocolat , & qui écume beaucoup. Ils la boivent for chaude , & en usent surrout pour se délasser après avoir lontems marché.

ne dément point.

Qualité de leur Pays. Ces Barbares habitent un très-beau Pays, & capable de presque toutes les plus utiles productions de la Nature. Le climat en est fain & tempere, l'air pur, l'é Ciel ferein. Ces Bœus, dont jai parlé ailleurs, & qu'on appelle communément Baufs Illinois, y sont très-communs, aussilibiten que les Cerfs & les Chevreuils. On y voit des Lions & des Tygres; mais encore plus d'Ours & de Loups. Les Sauvages apprivosient ces Dermiers, en les prenant tout petits, & les dressent du Mémoire, que je suis, n'a point pris pour des Loups des Chiens, tels qu'en ont les Peuples du Canada, & que j'ai remarqué avoir les oreilles droites, & le museau aillongé comme des Loups.

Le petit Gibier fourmille dans ce Pays, & les Rivieres y font affez poissonneuses. Elles le seroient apparemment davantage, si elles n'étoient passemplies de Caymans. Les Prai-

cois none point eu de commerce avec eux ; ce soutent se en apprend que les noms , dont jai cru inutel de charger ecte Hiftoire. Environ cent lieués plus loin vers le Nord on rencontre les Cenis, ou Affenis, , qui paroiffent heauceup plus humains , qui font plus fedentaires , qui cultivent la Terre , fement du mais , des féves , des citrouilles, des me-

Chiens, a que jai remarqué avoir les oreilles droites, & le museau allongé comme des Loups.

Le petit Gibier fourmille dans ce Pays, & les Rivieres y font affez poissoneuses. Elles le seroient apparemment davantage, si elles n'étoient pasremplies de Caymans. Les Prai-

ries ne le font pas moins de Serpens à sonnettes. On n'aper- 1685-90. coit de toutes parts, que des Plaines fort unies, qui s'étendent à perte de vûe; mais elles sont agreablement coupées de Rivieres, de Lacs, & de petits Bois, qui forment un Payfage charmant. Les Campagnes produifent quantité de Simples, qu'on prétend avoir de grandes vertus; il est certain du moins que les Sauvages en usent beaucoup, & vivent lontems, sans être sujets à aucune maladie considérable.

Les Arbres les plus communs dans les Forêts font les Chefnes, les Noyers, les Mûriers, les Pins, les Palmiers de toute espèce, & quantité d'autres, que l'on ne connoît point en Europe, & tous s'élevent extrêmement haut. Il y a aussi plufigure Arbres fruitiers, dont les fruits sont excellens. Les Vignes, dont tous les Bois sont semés, portent du raisin blanc & rouge. Outre les noix ordinaires, il y en a de beaucoup plus groffes, & qui font fort bonnes. Les noifettes, les mûres & les figues Bananes s'y trouvent par tout. Parmi les fruits particuliers à ce Pays, il y en a un de la figure d'un œuf, qui croît fur des Buissons hérisses d'épines, & qui est très-rafraichiffant. Les Espagnols le nomment Tjonnos, & en sont fort friands.

On parle aussi d'une racine, qui est fort commune dans ce Canton de la Floride, & que quelques - uns ont cru être le gingembre. Les Sauvages prétendent qu'elle fait croître les cheveux, & dans cette prévention, ils s'en frottent la téte après l'avoir mâchée. Il pleut rarement dans ce Pays-là, cependant la Terre v est très-fertile. On n'y manque point non plus de sel, que le Soleil y forme sur les bords de la Mer & de quelques Lacs; on n'a presque que la peine de le ramasser.

Un peu plus avant dans les Terres il y a plusieurs autres Des Carrie Peuples, qui vivent à peu près de la même maniere que les Clamcoets, c'est-à-dire, qui n'ont point de demeute fixe, qui ne s'occupent guére que de la Chasse & de la Pêche, & qui se logent par tout, où la nuit les surprend; mais les François n'ont point eu de commerce avec eux, & Joutel ne nous en apprend que les noms, dont j'ai cru inutile de charger cette Histoire. Environ cent lieuës plus loin vers le Nord on rencontre les Cenis, ou Affenis, qui paroiffent beaucoup plus humains, qui font plus fedentaires, qui cultivent la Terre, sement du mais, des féves, des citrouilles, des me-

lons d'eau, & d'autres semblables legumes. Ils plantent aussi du tabac, & nourrissent quantité de Chevaux, dont ils se servent ordinairement pour porter ce qu'ils ont tué à la chasse.

Ces Sauvages font la guerre fort différemment de tous les quois fait de peaux de Bœufs, rempil de flèches, & qui leur penden bandouliere derriere le dos. Ils ont un Arc & un pertir plaffron de cuir de Bœuf au bras gauche, avec lequel ils parent les flèches. Ils n'ont point d'autre mord à la bride de leurs Chevaux, qu'une corde de crin. Leurs étriers font foûtenus d'une corde de la même matiere; ils font attachés à une peau de Biche plicé en quarre, qui leur fert defelle; ces étriers font de petites planches larges de trois pouces, & longues de cino. Ils fe tiennent parfairement bien à Cheval.

Si leurs Prifonniers peuvent s'échaper, & entrer dans une de leurs Cabannes, non-feulement on ne peut plus les faire mourir; mais ils font libres, & deviennent Membres de la Nation: ceux, qui n'ont pas eu le bonheur de s'évader, font mis à mort de la maniere, que je vais dire. On dreffe un cadre, à peu près comme font les Illinois, & quelques autres Peuples de la Louifiane, dont jai parlé ailleurs; a vec cette différence, qu'il est de la hauteur de neuf pieds, & que le Patient est attaché à la traverfe d'en haut par les poignets, & à celle d'en bas par la cheville des pieds, a vec des cordes bien bandées, qui les foûtiennent ainfi en l'air. Ils demeurent en cette posture une demie heure le matin, tournés vers le Soleillevant, & autant le foir, tournés vers le couchant.

Le premier jour on ne leur fait point fouffrir d'autre fuplice; mais on ne leur donne rien à manger, & tout le tems, qu'ils ne fout point attachés, on les fait danfer. Le fecond jour on les attache avant le lever du Soleil, & auflitôt rotul le Village s'affemble autour du cadre, Hommes & Femmes, chaque Famille allume fon feu, & fait chauffer un plas plein d'eau. Dès que le Soleil eff levé, quatre Vieillards font avec un couteau des incisions aux bras, aux jambes & aux cuiffes du Parient, & reçoivent dans des plats le fang, qui coule de fes playes. Ils portent ensuite ce fang à d'autres Vieillards, quile font cuire dans des chaudieres, & le donnent à boire aux Femmes & aux Enfans. L'Auteur du Manuferiç, d'où j'ai tuté ce détail, ne dit point s'i on brûle ces Malheu-

reux, ou si on les laisse expirer dans leur cadre; mais il ajoûte que, quand ils font morts, on les étend fur une table, on les coupe par morceaux, & on distribue ces morceaux à toute l'Affemblée; que chaque Famille fait cuire sa part : que jusqu'à ce qu'elle soit cuite, tout le Monde danse, après quoi on la mange.

Des Ayennis.

Les Cenis ont pour Voisins les Ayennis, avec lesquels ils vivent en bonne intelligence, & qui sont en plus petit nombre, quoique les Cenis eux-mêmes, selon Joutel, n'ayent pas plus de mille Hommes en état de porter les armes. Il paroît que ces deux Nations n'en faisoient autrefois qu'une; leur langage, leurs manieres, & leur caractère d'esprit sont presque les mêmes. Leurs Cabannes sont assez éloignées les unes des autres, chaque Famille ayant son Champ autour de la Sienne. Ces Cabannes sont rondes, & Joutel les compare, tantôt à des Ruches, tantôt à des Mulons de foin. Il y en a de grandes, où Personne ne demeure, & qui ne servent que pour les Assemblées publiques ; soit qu'on veuille se rejouir , ou traiter des affaires communes.

Celles, qui font habitées, font aussi pour l'ordinaire trèsvastes. Il y en a , qui ont jusqu'à soixante pleds de diametre , & où l'on trouve quinze, ou vint Ménages, qui n'ont de commun que le feu , lequel est au milieu de la Cabanne , & ne s'éteint jamais. Pour construire ces Cabannes on plante en rond des Arbres de la groffeur de la cuisse, de telle maniere, qu'ils se touchent par le bout ; on les joint avec des lattes, qui servent à soûtenir les herbes, dont la Cabanne est couverte. Les meubles de ces Sauvages confiftent dans quelques peaux de Bœufs, ou de Chevreuils, fort bien passées; en quelques nattes bien travaillées, & en quelques poteries de terre, qui sont bien faites. Ils s'en servent pour faire cuire leurs viandes, leur fagamité & leurs legumes. Ils ont auffi des paniers faits de cannes, où ils mettent leurs fruits & leurs autres provisions. Leurs lits sont élevés de Terre de trois pieds, construits d'un tissu de cannes, proprement accommodés avec des nattes & des peaux passées, où l'on a laissé le poil. Les unes & les autres servent de matelats & de couvertures. Tous les lits sont aussi séparés avec des nattes, suspenduës en guise de rideaux.

Lorsque la saison de labourer la Terre est venuë, on s'affem-

ble quelquefois jufqu'à cent Perfonnes, les Hommes & les Femmes féparément. Ils travaillent ain jufqu'à ce qu'ils ayent cultivé une certaine portion de Terrein, dont le Proprietaire régale enfuire les Travailleurs, & le refte du jour le paffe àdanfer & à fe divertir. Le lendemain on recommence, & cela dure jufqu'à ce que tous les Champs foient labourés. Au refte ce travail n'eft pas pénible; on fe contente de remuer la fuperficie de la Terre avec un gros bâton fendu par le bout, inferé dans un autre bâton, qui fert de manche; car ces Peuples n'ont aucun outil de fer. Quand toutes les Terres font ainfi préparées, les Hommes fer etrient, ce fon tes Femmes feules, qui font chargées des femences, auffi-bien que de tout le travail du ménage.

Ces Sauvages sont bien faits Hommes & Femmes, & n'ont rien naturellement de défagreable dans les traits du visage; mais ils se picquent & se peignent comme ceux du Canada. Ils y trouvent une beauté, qui les défigure beaucoup aux yeux des Européens. Ils ne sont pas plus véjus que les Clamcoëts, si ce n'est lorsque le vent souffle du Nord; car alors ils recouvent de peaux de Beeufs, ou de Chevreuils bien passies. Mais ils n'ontjamais rien sur la tête. Leurs meurs re ont pas fort disférentes de celles des Peuples de la Louisiane. Les Femmes n'y sont pas fort disficiles à séduire; mais fielles sont suprises en adultere par leurs Maris, elles paffent fort mal leur tems. Le moins, qui leux en puisse arriver,

est d'être répudiées.

Ils nont, in Temple, ni rien, qui dénote un culte reglé. Ils ne paroifient pourtant pas fans Religion; car lorfque les bleds tont mûrs, ils en cueillent une certaine quantité, qu'ils mettent dans une corbeille, & ces corbeilles font potées fur une maniere d'efcabeau, uniquement deffiné à cet ufige. Enfuire un Vieillard étendant la main deffus, recite une Formue affec longue, puis diffribué ce bled aux Femmes. Il n'est permis de manger du bled nouveau, que hui jours après cette cérémoine. La même chofe fe pratique dans de certains repas, qui se font en commun. On ne ser point la fagamité aux Conviés, qu'elle n'ait éée misé dans un vase, posé aussi fur un escabeau, & qu'un Vieillard n'ait recité la Formule, en étendant les bras s'ur ces mests. Enfin lorfqu'un jeune Homme est armé pour la premiere sois, & lorsqu'on est sur le sole



y envoya cinq de les metiteurs tronner.
recommander de la part au Pilote de fonder le mouillage avec saurgen un Canot. Le Pilote obéit, & employa tout un jour à ce traTome II. C

en étendant les bras sur ces mets. Enfin lorsqu'un jeune Homme est armé pour la premiere sois , & lorsqu'on est sur le point de

de semer les Terres, les armes & les semences sont aussi en 1686-90. quelque façon consacrées de la même maniere.

Cependant M. de la Sale acheva enfin fon Fort, & lui don- M. de la Sale na le nom de S. Louis. Ensuite, comme il ne pouvoit pas veut chercher s'ôter de la tête que le Miciffipi se déchargeoit dans la Baye, par Met. où il avoit pris terre, & qu'il appella aussi la Baye de S.

Louis ; il refolut d'en faire le tour fur sa Fregate. Il s'y embarqua au mois d'Octobre, laissant dans son Fort trente-quatre Personnes sous le Commandement de Joutel, à qui il défendit de recevoir aucun de ceux, qu'il menoit avec lui, s'il ne lui remettoit une Lettre de sa main. Il avoit perdu depuis peu le Sieur Le Gros, qui ayant été picqué d'un Serpent à fonnettes, & ne connoissant pas le remede présent, qu'on trouve par tout à cette picqure, avoit été contraint de se faire couper la jambe, & étoit mort peu de tems après l'opération. Ce Garde-Magasin étoit propre à bien des choses, & entendoit fort bien les affaires. Il fut un de ceux, dont M. de la Sale reffentit plus vivement la perte.

Après le départ de la Fregate on fut plus de trois mois, fans en avoir aucune nouvelle à S. Louis. Enfin vers la mi-Janvier 1686. on en apprit de fort triftes par le Sieur Du-HAUT, dont le jeune Frere, nomme Dominique, étoit refté dans le Fort. L'Aîné, qui avoit suivi M. de la Sale, arriva, fans apporter de Lettre de sa part ; il étoit seul dans un Canot , & on l'entendit un foir , qui appelloit fon Frere. La Sentinelle en avertit le Commandant, qui craignit d'abord qu'il ne fût arrivé quelque accident funeste ; il s'avança pour parler à Duhaut, & après que celui-ci l'eut affûré que M. de la Sale jouissoit d'une parfaite santé, il lui demanda s'il avoit sa permission par écrit pour revenir au Fort. Duhaut lui répondit que non; mais il lui raconta d'une maniere en apparence si fincére ce qui avoit occasionné son retour, que Joutel crut pouvoir se dispenser de déferer à l'ordre. dont nous avons parlé. Il permit donc à Duhaut d'entrer dans le Fort, & voici le recit, que cet Homme lui fit de ses aven-

M. de la Sale, dit-il, étant arrivé à la vûë de la Fregate, il y envoya cinq de ses meilleurs Hommes, & leur enjoignit de françois masrecommander de sa part au Pilote de sonder le mouillage avec Sauvages. un Canot. Le Pilote obéit, & employa tout un jour à ce tra-

Tome II.

vail; le foir fc trouvant apparemment fatigué, il descendit à Terre avec ceux, qui lui avoient apporte l'ordre, & il y fit du feu. Ils s'endormirent ensuite, fans prendre aucune précaution contre les Sauvages, lesquels avertis par le feu gu'il y avoit là des François, s'approcherent pendant la nuit, massacrerent les six Hommes, qui dormoient profondément, & brisferent leur Canot.

La Sale ne les voyant point revenir au tems, qu'il leur avoit marqué, alla lui-mêne les chercher, & trouva les tri-fles refles de leurs cadavres, que des Loups, ou d'autres Bètes carnacieres avoient prefug intérement dévorés. Il regreta furrout fon Pilote, qui étoit hable Homme, & il eut bien-tôt fujet de le regretter encore davantage. Il fit enfuire avancer fa Fregate dans la Baye, y envoya toutes les provisions, dont il avoit befoin pour l'Entreprile, qu'il médioti, & y laiffa quelques-uns de fes Gens, à qu'il défendit de s'éloigner fans un ordre de fa part, ni de descendre à terre fans Efcorte.

Cela fait , il s'embarqua avec vint Hommes dans deux Canots pour traverfer la Baye , & dès qu'il fut à l'autre bord , il entonça fes deux Canots dans l'Eau , & continua fon chemin par Terre. Après quelques jours de marche il fe trouva. fur le bord d'une belle Riviere , qu'il noman la Maligne; un peu plus loin Duhaut s'étant arrèté derriere les autres , s'égar , & fetrouva , fans le fçavoir , vis-à-vis le Fort S. Louis. Comme il n'y avoit rien dans ce recit, qui ne fits vraitémblable , Joutel ne put fe défendre d'y ajoûter foy , & fe contenta de veiller de pres fur les démarches de Duhaut.

Vers le milieu du mois de Mars, M. de la Sale arriva en fort mauvais équipage à S. Louis avec M. Cavelier, son Frere; Moranget, son Neveu, & cinq ou six Hommes, ayant envoyé les autres chercher sa Fregate, dont il étoit en peine. Quoiqui il néu point trouvé ce qu'il cherchoit, il paroissoir pourtant affez satissait de sa courte, & il dit qu'il navoit parcouru que de très-beaux Pays. Cela ne l'avançoit pas beaucoup, & il le sçavoit mieux que Personne; mais il comprenoit la nécessité de ne pas décourager ses Gens, & il étoit grand Maitre dans l'art de dissimuler son chagrin. La viùé de Duhaut, qu'il croyoit avoir déserté, le troubla un peu d'abord, & il demanda à Joutel pourquoi il l'avoir reçu.



voulut le Tappre

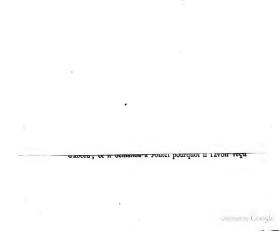

contre sa défense ? Joutel lui en dit la raison, & il parut s'en 1686-90. contenter.

Le lendemain le jeune Cavelier fon Neveu, & tous ceux, qu'il avoit enyoyé chercher fa Fregate, revinrent au Fort, & lui dirent qu'ils n'en avoient pu apprendre aucune nouvelle. Cela le mit dans une grande perplexiée, parce qu'il avoit laiffé fur ce Bàriment fon linge, fes habits, fes papiers, & fes meilleurs effets. D'ailleurs on desse intent étoit de le fervir d'abord de ce Bàriment pour remonter quelques - unes des Rivieres, qu'il avoit découverres, puis de l'envoyer aux filse de l'Amérique, pour y demander du fecours, ou de la monter lui-même, & de ranger toute la Côte du Golphe Mexique, jusqu'à ce qu'il ent trouvel le Micsifier), quand il auroit perdu toute esperance d'entrer dans ce Fleuve par quelqu'une des Rivieres, qui fe déchargent dans la Baye.

Il prit nêanmoins fon parti avec fa fermeté ordinaire, & vers la find Avril il fe remit en marche pour faire une nou-velle courfe. Quelques jours après fon départ M. de Chefdeville, le Marquis de la Sablonniere, & quelques autres de ceux, qui étoient reflés fur la Belle, arriverent à S. Louis dans un Canot avec fes habits, une partie de fes papiers & de fon linge, & quelques provisions. Joutel leur demanda où étoit la Fregate, & ils lui répondirent qu'elle étoit échoude & brifée. Ils lui racontrernt les circonflances de cette nou-velle infortune, qui ôtoit à M. de la Sale l'unique reflource, fur l'aquelle il plut compter arpès tant de diffrarces , & voici

de quelle maniere ils lui dirent que la chofe s'étoit paffée. Evau ayant manqué fur ce Bâtiment, le Sieur PLANTE-ROSE alla lui feptiéme pour en faire une nouvelle provision dans la plus prochaine Riviere. Comme ils s'en retournoient à bord avec leur charge, les vents contraires les arricerent lontems, & la nuit les prit, avant qu'ils pussent arriver. Ceux, qui éroient dans la Fregate, & gui les avoient vir faire effort pour revenir, allumerent un seu pour leur servir de Guide dans l'obscuries, mais cette lumiere s'étant éteinte peu de tems après, on ne songea point à y suppléer, &, ni la Chloupe, ni aucun de ceux, qui étoient déalas, nort paru depuis. On les attendit quelques jours, & ce sur intitilément: ensint Equipage de la Fregate, pressé par la soif, voulut s'e rapprocher de l'Habitation, qui n'étoit, qu'à deux

Naufrage de la Fregate.

lieuës fur le bord de la Riviere; mais comme l'extrême foiblelle, où fe trouvoit tout le Monde, peut-être auffi le défaut d'habileté, ne leur permirent pas de bien manœuvrer, & que le vent devint contraire, le Bâtiment fut jetté à la Côte

de l'autre côté de la Baye, & il y échoua.

Ces pauvres Gens ainf dégradés dans un Pays perdu, & mayant plus de Chaloupe, n'innaginerent point d'autre moyen de s'en tirer, que de confiruire un Radeau, pour traverfer la Baye; mais ils le fabriquerent fi mal, que les Premiers, qui s'y rifquerent, furent tous noyés. Les autres en firent un fecond, qui fe trouva meilleur; ils y mirent tout eq u'ils purent fauver des effets de la Fregate, & firent heureulement le trajet. Ils reflerent enfuire quelque tems fur le rivage fort embartaffés, parce qu'ils n'oloient, à caufe des Sauvages, se hazarder à faire le refle du chemin par Terre, & que leur Radeau ne pouvoit pas remonter la Riviere. Enfin ils trouverent un méchant Canot, qu'ils raccommoderent le mieux, qu'ils purent, & avec lequel ils fe rendirent à S. Louis.

Mutineries & complot à S. Louis.

Deux mois se passerent ensuite; sans qu'on pût sçavoir ce qu'étoit devenu M. de la Sale. Cette longue absence n'étoit pas encore ce qui inquietoit le plus le Commandant; il voyoit avec douleur sa Colonie diminuer de jour en jour şle sandadies en enlevoient les meilleurs Sujest, sles Sauvages massacroient ceux, qui s'écartoient trop à la chasse; quelques mois déserterent, & n'euvent pas honte de ferefugier parmi ces Barbares, pour y vivre comme eux; enfin plussurs commencerent à murmurer, & se se murmures ils passerent aux plus odieux complots. L'Ainé Duhaut, dont le jeune Frere étoit avec M. de la Sale, s'em it à la tête des Mécontens, '& toule flut informé qu'il ne prétendoit rien moins, que de se faire Chef de Part.

Il y a pourtam bien de l'apparence que ce Malheureux n'avoirpoint entore formé le noir dessein, qu'il exécuta depuis. On n'arrive que par dégrés au comble de la scélératesse, & Duhaut n'avoit point encore de mouif, qui l'engageât à commettre un parricide. Ce qui est certain, c'est que sur la menace, que lui fit son Commandant de s'assurer de lui, s'il contimuoit à cabaler, il secontint allez jusqu'au retour de M. de la Sale, qui arriva au mois d'Août à S. Louis. Il y apprit ha perte de la Fregate avec une tranquillité d'ame, qu'on admira

d'autant plus, qu'il avoit lui-même fait pendant son voyage 1686-90. des pertes, que rien ne pouvoit remplacer.

Il avoit pénétré jusqu'aux Cenis, avec lesquels il avoit fait Voyage de alliance, & il ne se lassoit point de vanter la beauté & la bon- aux Cenis. 11 té du Pays, qu'il avoit parcouru; mais il n'en étoit pas plus perdune parfçavant fur ce qu'il cherchoit, & tout le profit de son voyage tie de ses se reduisoit à cinq Chevaux chargés de quelques provisions, que ses nouveaux Alliés lui avoient donnés. D'autre part, de vint Hommes, qu'il avoit menés avec lui, il n'en ramenoit que huit. Il demanda en arrivant fi le jeune Duhaut, LE CLERC, HURIE & deux autres, qui ne sont pas nommés dans mes Mémoires, étoient à l'Habitation, où il leur avoit permis de retourner? On lui répondit qu'aucun d'eux n'avoit paru. Il ajoûta que le Sieur Bihorel s'étoit égaré dans le chemin, & on ne l'a point vû depuis : qu'un de ses Domestiques, nommé DUMENIL avoit été entraîné au fond de l'eau, & dévoré par un Crocodile, & que quatre autres avoient déferté, tandis

qu'il étoit chez les Cenis. Tant de pertes firent de facheuses impressions sur tous ceux. Il tombe ma qui restoient à S. Louis. M. de la Sale n'y fit pas affez d'at-lade, tention, & sur le champ il se détermina à un troisième voyage; mais comme les chaleurs étoient extrêmes, il jugea à propos de le differer jusqu'au mois d'Octobre. Les Clamcoëts le harceloient fans ceffe, & lui tuerent encore deux Hommes presque sous ses yeux ; ce qui le confirma dans la résolution , qu'il avoit de a prise, de s'éloigner de ces Barbares. Son des fein étoit de tâcher de gagner les Illinois, & il étoit fur le point de se mettre en marche, lorsqu'il fut attaqué d'une vio-

Joutel le voyant en cet état, s'offrit de faire le voyage avec quinze Hommes; mais son offre ne fut pas acceptée. La Sale lui dit que sa présence étoit nécessaire aux Illinois , & qu'il vouloit envoyer de là M. Cavelier, son Frere, en France. Sur la fin de Decèmbre il se trouva soulagé de son incommodité. & se disposa tout de bon à partir. Il sut bien aise que Joutel l'accompagnat dans ce voyage, & il nomma pour commander en sa place à S. Louis le Sieur LE BARBIER. Il avoit affez bien fortifié cette Habitation depuis son retour des Cenis. & il se flattoit de l'avoir mise en état de ne pouvoir être insultée par les Sauvages : il y laissa autant de provisions , qu'il en.

lente hernie, qui l'obligea de differer son départ.

1686-90. falloit pour tout le Monde, qui devoit y rester, c'est-à-dire, pour vint Personnes, du nombre desquelles étoienr sept Femmes, ou Filles, les PP. Maxime & Zenobe, Recollets, M. de Chefdeville, le Marquis de la Sablonniere, & un Chirurgien.

Il part pour aller chercher les Illinois. 1687-90.

Après qu'il eut donné ses derniers ordres, il se mit en marche le douzième de Janvier 1687, avec seize Hommes, v compris M. Cavelier, fon Frere, Moranget & le jeune Cavelier, ses Neveux, le P. Anastase, Joutel, Duhaut, Larchevêque, de Marle, un Allemand de Wittemberg, nommé HIENS (a), qui avoit été Flibustier, & qu'il avoit engagé au petit Goave ; un Chirurgien , nommé LIOTOT , le Pilote TESSIER , le jeune Talon, le Laquais de M. de la Sale, qui avoit nom SAGET, & un Sauvage bon Chaffeur; je fais mention de tous ceux-ci, parce qu'il en sera beaucoup parlé dans la suite. Pour foulager ses Voyageurs, M. de la Sale avoit chargé les cinq Chevaux, qu'il avoit amenés des Cenis de la meilleure partie du bagage & des provisions.

Quoiqu'on cheminât par un très-beau Pays, on ne laissa point de fouffrir beaucoup, furtout à cause des pluyes, qui avoient fait déborder presque toutes les Rivieres. On rencontra souvent des Sauvages; mais M. de la Sale les gagna tous par ses bonnes manieres; ce qui ne l'empêcha point de se tenir sur ses gardes, & de camper avec de très-grandes précautions. La difficulté de traverser les Rivieres augmentant, parce qu'on en rencontra de fort larges, & qui n'étoient point guayables, la nécessité lui fit imaginer la construction d'un Canot, qui se portoit avec des perches, & qui sut d'une très-

grande utilité.

A mefure qu'on avançoit dans le Pays, on le trouvoit plus peuplé, & lorsqu'on ne fut plus éloigné des Cenis, que de quarante lieues, on apprit qu'il y avoit un François parmi ces Sauvages. Le dix-fept de May Moranget étant à la chaffe, & ayant, dit-on, maltraité de parole Duhaut, Hiens, & le Chirurgien Liotot, ces trois Hommes résolurent de s'en défaire au plûtôt, & de commencer par le Laquais de M. de la Sale, & par fon Chaffeur Sauvage, appelle NICA, qui accompagnoient Moranget, & qui auroient pu le défendre.

<sup>(4)</sup> Quelques-uns le nomment JEMME, & disent que c'étoit un Soldat Anglois; mais Il y a bien de l'apparence qu'ils se trompent.

quiettide, qui ne lui étôit pas ordinaire, si Moranget n'avoit pas eu prife avec quelqu'un. Il appella enfuite Joutel, lui confia la garde de son Camp', lui recommanda d'y faire de tems en tems la ronde, de ne point permettre qu'aucun s'en écartât, & d'allumer des seux,

22

XXXIX. Serpentaire de l'Amérique.

XXXVIII. Ceritier poir de la Florida

The same

faire au plutot, & de commencer par le Laquais de M. de la Sale, & par son Chasseur Sauvage, appelle NICA, qui accompagnoient Moranget, & qui auroient pu le défendre.

<sup>(</sup>a) Quelques-uns le nomment JEMME, & disent que c'étoit un Soldat Anglois, mais il y a bien de l'apparence qu'ils se trompent.

Ils communiquerent leur dessein à Larchevêque & au Pilo- 1687-90. te Teffier, qui l'approuverent, & voulurent avoir part à l'e- Moranget, le xécution. Ils n'en parlerent point au Sieur de Marle, qui étoit Laquais & la avec eux, & qu'ils auroient bien voulu pouvoir éloigner. M. de la Sale La nuit suivante, tandis que les trois malheureuses victimes sont assassius. de leur vengeance dormoient tranquillement . Liotot leur donna à chacun plusieurs coups de hache sur la tête. Le Sauvage & le Laquais expirerent fur le champ. Moranget se leva sur son séant, mais sans proferer une seule parole, & les Affaffins contraignirent le Sieur de Marle de l'achever, en le ménaçant, s'il le refusoit, de lui faire le même traitement qu'aux autres ; ils vouloient fans doute le rendre complice de leur crime, pour s'affûrer qu'il ne les accuseroit pas.

Cependant comme il est rare qu'un premier forfait ne soit pas fuivi de ces inquiétudes, que les plus grands Scélérats ont toujours un peu de peine à calmer , les Meurtriers comprirent qu'il ne leur seroit pas aisé de se soustraire à la juste vengeance de M. de la Sale, s'ils ne le prevenoient, & ils s'y résolurent. Après avoir déliberé ensemble sur les moyens d'y réuffir; ils crurent que le plus fûr étoit d'aller au devant de lui , de faire main-baffe fur tous ceux , qui pourroient s'opposer à leur dessein, & de se frayer ainsi un chemin au parri-

cide, qu'ils méditoient.

Une résolution si étrange ne pouvoit être inspirée que par ce défespoir aveugle, qui précipite les Criminels dans l'abîme, qu'ils se sont creuses; mais un incident, qu'ils n'avoient pu prévoir, leur livra la proye, qu'ils cherchoient. Une Riviere, qui les séparoit du Camp, & qui s'étoit considérablement groffie, depuis qu'ils l'avoient passée, les retint deux jours, & ce retardement, qui d'abord leur parut un obstacle à l'exécution de leur projet, leur en facilita le succès. M. de la Sale furpris de ne pas voir revenir son Neveu, ni les deux Hommes, qui l'accompagnoient, voulut en aller chercher luimême des nouvelles. On remarqua qu'au moment, qu'il se mit en chemin, il se troubla, & qu'il s'informa avec une sorte d'inquiétude, qui ne lui étoit pas ordinaire, fi Moranget n'avoit pas eu prise avec quelqu'un.

Il appella ensuite Joutel , lui confia la garde de son Camp', lui recommanda d'y faire de tems en tems la ronde, de ne point permettre qu'aucun s'en écartât, & d'allumer des feux,

afin que la fumée servit à le remettre dans sa route , supposé qu'il s'égarât au retour. Il partit le vintième avec le P. Anatasée, & un Savavage. Comme il approchoit du lieu, où les Alfassins s'étoient arrêtés , il aperçut des Aigles , qui voltier gooient affez près de-là , ce qui lui fit juger qu'il y avoit en cet endroit quelque charogne , il tira un coup de fusil, & les Conjurés , qui ne l'avoient point encore aperçu, se douterent que c'étoit lui , qui approchoit , & préparerent leurs armes.

Mort tragique de M. de la Sale.

La Riviere étoit entr'eux & lui; Duhaut & Larchevêque la pafferent, & ayant aperçu M. de la Sale, qui venoit au petit pas, ils s'arrêterent. Duhaut fe cacha dans de grandes herbes, ayant son fusil chargé & bandé; Larchevêque s'avança un peu plus, & un moment après M. de la Sale l'ayant connu, lui demanda où étoi son Neveu Moranget? Il répondit qu'il étoit à la dérive, & dans le moment Duhaut tira son coup. M. de la Sale le reçut dans la tête, & tomba roide mort. C'est ainsi que Joutel rapporte le fait. Il l'avoit appris du P. Anastase même, qui étoit present, & dont le témoignage ne peut être suspens.

Le P. Louis Hennepin, qui cite auffi fon Conferer, mais qui eft bien moins croyable que Joutel, prétend que M. de la Sale vécut encore une heure après qu'il eut été bleffé, qu'il fat au P. Anaftafe une efpéce de confession générale, qu'il pardonna fa mort à se Meurirers, & qu'il entra avec beaucoup de pieté dans tous les autres sentimens, que lui suggera son Contesseur, qu'il recut avec de grandes marques de religion l'absolution de ses péchés, & qu'avant que de se mettre en

marche, il s'étoit approché des Sacremens.

Une Relation manuferite, que jai eue entre les mains, qui fegarde au dépôt de la Marine, & dont l'Auteur paroît fort prévenu contre M. de la Sale, au fujet duquel il s'exprime d'une façon fort défavantageufe, s'accorde avec Joutel fur la maniere, dont il fut tué; mais elle change beaucoup de circonflances dans le recit de cet affaffinat. L'archevêque y eff nommé D'YUFTOT, peut-être portoit-il ces deux noms : elle ne fait pas mention de l'Allemand Hiens, mais d'un Soldat Anglois, qu'elle appelle JEMME, & d'un nommé MIER. Elle ajoûte que ce fut au Domeftique du Sieur d'Yvetot, que M. de la Sale demanda, où étoit Moranger, & que

celui-ci, selon l'ordre, qu'il en avoit de sen Maître, répondit brufquement, le chapeau fur la tête, qu'il étoit à la dérive : que la Sale, choqué de cette maniere insolente de répondre, menaca le Domestique, qui lui repliqua avec encore plus d'audace : que la Sale s'avança pour le frapper : que le Domestique, ainsi qu'il en étoit convenu avec ses Affassins, se mit à fuir du côté, où ils étoient cachés, & que quand M. de la Sale fut à portée , ils tirerent tous ensemble ; mais qu'il n'y en eut qu'un, qui tira juste.

Quoiqu'il en soit, telle fut à peu près la fin tragique de Robert Cavelier , Sieur de la Sale , Homme d'une capacité . d'une étenduë d'esprit, d'un courage & d'une sermeté d'ame, qui auroient pu le conduire à quelque chose de grand, si, avec tant de bonnes qualités, il avoit sçu se rendre Maitre de fon humeur fombre & atrabilaire, fléchir la févérité, ou plûtôt la dureté de son naturel, & reprimer la hauteur, avec laquelle il traitoit, non-seulement ceux, qui dépendoient ennérement de lui, mais ses Associés même, dont quelquesuns, comme on l'affûre en particulier de ses deux Affassins, avoient fait une bonne partie des avances pour son Entreprise,

& y avoient par conséquent un très-grand intérêt.

On lui a encore reproché avec justice de n'avoir jamais son caractere. pris conseil de Personne, & d'avoir plus d'une fois ruiné ses propres affaires par un entêtement, que rien ne pouvoit, ni vaincre, ni justifier. Quelques-uns ont affuré que cela lui arriva au fujet de l'embouchure du Micifipi, qu'on lui montra, & qu'il ne voulut pas même examiner, parce qu'il s'étoit mis dans la tête qu'elle ne pouvoit pas être à l'endroit, qu'on lui marquoit. Il ignoroit fans doute, ou ne faifoit pas réfléxion que les premiers Hommes du Monde ont souvent été en partie redevables de leurs plus grands succès à des Personnes, qui leur étoient fort inférieures en mérite, & que les plus fages font ceux, qui croient pouvoir profiter des lumieres & des avis de ceux, qui en ont moins qu'eux.

Il ne faut pourtant pas ajoûter foi à tout ce qu'on a publié Calomnies de ses prétendues violences, encore moins à d'autres accusa- tre lui. tions plus atroces, dont ses Ennemis ont cherché à le noircir. On a voulu diminuer l'horreur de l'attentat commis sur sa Perfonne, en disant qu'il avoit tué de sa main le jeune Duhaut, qu'il avoit fait le même traitement à plusieurs autres, & que

Tome II.

le défir de venger tant de fang répandu fans fujet, & la crainte d'un fort pareil avoient fait prendre à des Gens, qu'il brutalifoit en toure rencontre, & qu'il pouffoit à bout, la réfolution de l'alfaffiner. On doit être d'autant plus en garde contre ces difcours calomnieux, qu'il n'eft que trop ordinaire d'exaggerer les défauts des Malheureux, de leur en imputer même, qu'ils n'avoient pas, furtout quand ils ont donné lieu à leur infortune, & qu'ils n'ont pas fçu de faire aimer. Ce qu'il y a de plus trifte pour la mémoire de cet Homme célèbre, c'eft qu'il a été plaint de peu de Perfonnes, & que le mauvais fuccès de fes Entreprifes lui a donné un air d'Aventurier parmi ceux, qui in ejugent que fur les apparences. Par malheur c'eft ordinairement le plus grand nombre, & en quelque forte la voix du Public.

Ce qui se passe après sa mort.

Cependant le P. Anastase ayant vû tomber M. de la Sale à ses pieds, s'attendoit que les Meurtriers ne l'épargneroient pas, quand ce ne feroit que pour n'avoir pas un tel temoin de leur crime; mais Duhaut s'étant approché de lui, le raffura, lui dit que l'action, qu'il venoit de faire, étoit un coup de désespoir, & qu'il y avoit lontems, qu'il songeoit à se venger de Moranget, qui avoit voulu le perdre. Ses Complices l'interrompirent dans ce moment, dépouillerent le cadavre, lui ôterent jusqu'à sa chemise, & après l'avoir insulté de la maniere la plus indigne, le traînerent dans des broffailles, où ils le laisserent sans sépulture. C'est encore sans fondement que le P. Hennepin a écrit que le P. Anastase l'avoit enterré, & avoit dreffé une Croix fur son tombeau; Joutel n'en parle point, & il est à croire que ce Voyageur, qui est entré dans le plus grand détail de ce qui s'est passé sous ses yeux, n'auroit pas obmis cette circonstance ; lui-même , si la chose avoit été possible, n'eût pas manqué de se joindre au P. Anastase, pour rendre ses derniers devoirs à un Maitre, qu'il a toujours estimé. Les Assassins, après avoir ainsi mis le comble à leur parricide, s'acheminerent au Camp, où ils avoient déja envoyé leur chasse par des Sauvages, qui furent témoins, & parurent fort scandalisés de tout ce qu'ils venoient de voir.

Les Affalfins s'emparent de l'autotité. Ce fur par le P. Anaffase, que M. Cavelier apprir la mort. de son Frere; il dit aussitot aux Conjurés que, si leur desseint de se défaire aussi el lui, il leur pardonnoir sa mort par avance, & que toute la grace, qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace, qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace, qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace, qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace, qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace, qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace qu'il leur demandoir, étoit de se desseint en la grace qu'il leur demandoir de se de s





qu'ils lui accordaffent un quart d'heure pour se disposer à mourir. Ils lui répondirent qu'il n'avoit rien à craindre, & que Personne ne se plaignoit de lui. Joutel n'étoit pas alors au Camp, Larchevêque, dont il étoit Ami, alla le trouver pour l'avertir que sa mort étoit résolue, pour peu qu'il témoignat de ressentiment de ce qui étoit arrivé , ou qu'il prétendit se prévaloir de l'autorité, que M. de la Sale lui avoit donnée ; mais

que s'il demeuroit tranquille, il l'affûroit de la vie. Jourel, qui étoit d'un naturel fort doux, lui répondit qu'on feroit content de sa conduite, qu'il croyoit qu'on avoit dû l'être de la maniere, dont il s'étoit comporté dans le Commandement, & qu'il seroit plus que content de n'y avoir aucune part. Ils retournerent ensuite au Camp, & dès que Duhaut eut aperçu Joutel, il lui cria qu'il falloit que chacun commandat à son tour. Il s'étoit déja saisi lui-même de toute l'autorité; & le premier usage, qu'il en fit, fut de s'emparer de tout ce qui étoit dans le Magafin : il le partagea ensuite avec Larchevêque, en difant que tout leur appartenoit. On prétend qu'il y avoit pour trente mille francs de marchandifes, & vint mille francs, tant en espéces, qu'en vaisselle d'argent. Les Parricides avoient pour eux la force & la hardiesse , & ils s'étoient montrés capables des plus grands crimes ; ainfi

Dès le lendemain vintunième de May (a) tous les Fran- Jourdestençois se mirent en marche avec quelques Sauvages pour aller voyé chez les dans le Village de Cenis, dont on n'étoit pas fort éloigné; mais le tems étoit si mauvais, & le chemin si difficile, qu'on fut bientôt contraint de s'arrêter. Le vint-neuf Joutel fut détaché avec le Chirurgien , Liotot , Hiens & Teffier , pour voir si on pourroit tirer quelques provisions des Cenis. Ils aperçurent le premier jour trois Sauvages bien montés, dont l'un étoit vêtu à l'Espagnole, & qui venoient à leur rencontre. Ils le prirent d'abord pour un véritable Espagnol, d'autant plus qu'ils avoient oui dire qu'il en devoit venir pour fe joindre aux Cenis contre une autre Nation; & comme ils craignoient beaucoup de tomber entre les mains des Ca-

ils ne trouverent d'abord aucune résistance.

<sup>(</sup>a) Joutel en parlant de la mort de M. à la plûpset des autres Relations: Mais il de la Sale, dit qu'elle arriva le vint, & faut le fouvenir que ce n'est pas lui, qui a dans un autre adorcii dit à la marge qu'il fait imprimer son Livre. mourut le dix-neuf, ce qui est conforme

687-90.

stillans, qui ne voyoient pas volontiers d'autres Européens dans leur voisinage; leur premiere pensée sut de se défaire de celui-ci, & de s'enfuir aussitôt.

Toutefois Joutel's étant détaché le joignit, & lui parla en Efnagnol & en Italien. Le Sauvage lui répondit dans la Langue des Cenis, qu'il n'entendoit pas ce qu'il lui difoit, & cette réponde le raflitra. Les deux autres Sauvages étoient tout nuds, & l'un d'eux avoit une joile Cavale grife, qui portoit deux paniers faits de cannes, & fort propres, pleins de farine de mait brûlé. Il en préfenta aux François, & ajoûta que fon Maitre les attendoit avec impatience. Joutel leur demanda s'ils avoient chez eux des Efpagnols ? & ils répondirent que non; mais qu'il y en avoit dans une Nation voifine.

Celui, qui étoit habillé en Efpagnol, ajoûta qu'il avoit été dans leur Pays, & qu'il en étoit revenu équipé comme ils le voyoient. Il tira enfuite de la poche un Imprimé en Cafillan, où étoient contenués les Indulgences accordées par les S. Siège aux Miffionnaires du nouveau Mexique, après quoi lui & fes deux Compagnons pourfuivirent leur route vers le Camp; ils changerent néanmoins de penfée après, & revintent fur leurs pas. Les François les rappellerent, & leur préfenterent à manger. Après le repas, la nuit étant venué les François ne voulurent pas aller plus loin, & le premier Sauvage demeura avec eux; les deux autres reprirent le chemin de leur Village.

min de leur Village.

Réception , qu'on lui fait.

Les François & leur nouvel Hôte s'y rendirent le lendemain, & allerent droit à la Cabanne du Chef; mais à peine avoient-ils paru à l'entrée du Village, qu'ils aperçurent les Anciens, qui venoient en cérémonie au devant d'eux. Ils avoient fur l'épaule en bandouillere des peaux de Chevreuils paffées, & peintes de diverfes couleurs, & fur la tête un bouquet de plumes, qui leur faifoit une efpéce de Couronne. Quelques-uns portoient des lames d'épées quarrées, comne le font celles des Efpagnols, & dont le manche étoit orné de plumes & de grellots: d'autres étoient armés d'arcs, de flèches, & de cafferters. Quelques-uns avoient de grandes piéces de toile blanche, qui leur paffoient d'une épaule fous l'autre; tous s'étoient barbouilles le visage de noir & de rouge.

28

L. Lisewn pourpre.

The state of

LI Tupelo, qui croît dans l'eau.

The car

cois Deferreurs de M. de la Sale chez une Nation voiline, oc il esperoit d'en tirer plus de lumieres, qu'il n'avoit fait du Provençal touchant le Micissipi è la route, qu'il falloit prendre pour se rendre aux Illinois. Il sit donc chercher ces deux

piéces de toile blanche, qui leur passoient d'une épaule sous l'autre; tous s'étoient barbouillés le visage de noir & de rouge.

Ces Anciens étoient au nombre de douze, & ils passerent 1687-90. au milieu de la Jeunesse & des Guerriers, rangés en haye, François Déen bonne ordonnance. Dès qu'ils furent affez proches des ferteurs parmie François, le Conducteur de ceux-ci leur fit signe de s'arrêter, & auffitôt les Anciens leverent tous la main droite au deffus de leur tête, en jettant de grands cris : ils coururent ensuite embrasser les François, & leur firent à leur maniere toutes fortes de careffes, puis ils leur préfenterent des pipes & du tabac, enfin ils leur amenerent un François Provençal, du nombre de ceux, qui avoient quitté M. de la Sale à son premier voyage. Il étoit nud comme les Sauvages, & ne sçavoit presque plus parler François. Il parut charmé de voir des Per-

Ceux-ci furent conduits avec le Cortege, dont j'ai parlé, dans la Cabanne du Chef, où ils furent très-bien reçus. Delà ils furent menés à une autre Cabanne beaucoup plus grande , éloignée d'un quart de lieue de la Premiere , & qui étoit destinée pour les réjouissances publiques. Ils trouverent le sol couvert de nattes, fur lesquelles on les fit affeoir; les Anciens fe rangerent autour d'eux : on commença par leur apporter de la sagamité & toutes fortes de légumes ; durant le repas , & pendant que chacun fumoit sa pipe, on les entretint de quel-

sonnes de sa Nation & de sa connoissance.

ques projets de guerre.

Le Provençal demeuroit dans un autre Village, où il mena les François, & où ils furent reçus à peu près comme dans le Premier. La nuit aprochant leur Conducteur les conduifit dans fa Cabanne, & ils y pafferent la nuit. Le lendemain les Anciens du premier Village les vinrent reprendre, les ramenerent dans la Cabanne, où on les avoit regalés la veille, & là ils leur échangerent des vivres contre des marchandifes; mais comme il ne fe trouva pas affez de grains dans ce Village pour ce qu'il en falloit aux François, Joutel renvoya ses Compagnons au Camp avec le Provençal, & resta chez les Cenis pour achever ses provisions.

Un autre motif l'engageoit encore à demeurer quelque tems parmi ces Peuples, il apprit qu'il y avoit encore deux François Déferteurs de M. de la Sale chez une Nation voifine, & il esperoit d'en tirer plus de lumieres, qu'il n'avoit fait du Provençal touchant le Miciffipi & la route, qu'il falloit prendre pour se rendre aux Illinois. Il fit donc chercher ces deux

les Cenis.

Hommes, & une nuit, qu'il étoit couché dans une Cabanne. & qu'il ne dormoit pas , il entendit quelqu'un , qui marchoit doucement à côté de son lit ; il regarda, & à la lumiere du feu de la Cabanne il aperçut un Homme tout nud, ayant à la main deux flèches & un arc , lequel , fans lui dire un mot s'affit à côté de lui.

Il le considera quelque tems, lui fit quelques questions, & n'en recut aucune réponse. Ce silence lui donna à penser, & lui fit prendre ses deux pistolets. Alors cet Homme se retira. & s'alla mettre auprès du feu. Joutel le suivit, le regarda fixement, & aussitôt le prétendu Sauvage se jetta à son cou, lui parla François, & se fit connoître pour un des Déserteurs, qu'il cherchoit, Joutel lui demanda où étoit son Compagnon, & il répondit qu'il n'avoit ofé venir. C'étoient deux Matelots; celui-ci étoit Breton, & se nommoit RUTER:

l'autre, appellé GROLLET, étoit de la Rochelle.

Ils avoient en peu de tems si bien pris les manieres Sauvages, qu'on ne les auroit jamais cru Européens; non-feulement ils étoient nuds, mais ils avoient tout le corps peint & picqué. Ils étoient mariés, & avoient époufé plusieurs Femmes. Les Cenis les avoient menés à la guerre, & tant qu'ilsavoient eu de la poudre, ils s'étoient fait admirer par l'effet de leurs fusils; mais dès qu'elle leur eut manqué, ils furent obligés d'apprendre à manier l'arc & la flêche. La vie libertine, qu'ils menoient, avoit pour eux de grands attraits, &: il ne leur restoit presque plus aucune teinture de Religion.

Joutel apprit à Ruter la mort de M. de la Sale & de son Neveu Moranget, & il en parut touché. Il lui demanda s'il n'avoit point entendu parler du Miciffipi , & il répondit que non, qu'il avoit seulement oui dire qu'à quarante lieues au Nord-Est il y avoit une grande Riviere, dont les bords étoient fort peuplés, & où l'on avoit vû des Hommes faits & vêtus comme nous. Joutel ne douta point que ce ne fût le Fleuve, qu'il cherchoit, & comme il étoit résolu de se séparer, le plutôt qu'il pourroit, des Meurtriers de M. de la Sale, il ne songea plus qu'à s'affûrer de la route, qu'il falloit tenir pour gagner ce grand Fleuve. Dès le lendemain Rutel s'en retourna chezlui Joutel lui donna de quoi faire quelques petits présens à ses Femmes, & le pria d'engager son Camarade Grollet à le venir trouver.



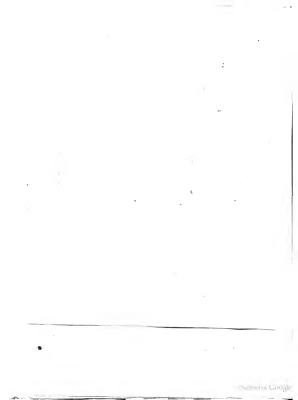

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII. 31

Le fixième d'Avril ils arriverent tous deux dans fa Cabanne, équipés de la même maniere, si ce n'est que Grollet n'avoit pas voulu se faire couper les cheveux à la maniere des Cenis. Cette maniere est assez bizarre, elle consiste à les avoir fort courts, à la reserve d'un toupet, que ces Barbares se laissent croître sur le haut de la tête, & quelquesois sur les côtés, où ils les mettent en cadenette. Grollet ne s'étoit point fait non plus picquer au visage. Il confirma ce que son Compagnon avoit dit à Joutel au sujet d'une grande Riviere au Nord-Est, sur les bords de laquelle on avoit vû des Européens, & tous deux s'offrirent pour l'accompagner au Camp. Il fut charmé de cette réfolution, & le huit deux François étant venus aux Cenis avec un Cheval, pour porter les provisions, que Joutel avoit achetées, ils partirent tous ensem-

ble, & arriverent le dix. Bendant l'absence de Joutel les Meurtriers de M. de la Sale avoient fait bande à part, & avoient formé le dessein triers de M. de de retourner à S. Louis, pour y construire une Barque, & rent des aupaffer aux Isles. Rien n'étoit plus chimérique que ce projet. ues. Ils manquoient de la p'ûpart des outils nécessaires pour cette construction, & nul d'entr'eux n'avoit jamais sçu en manier aucun. Mais c'étoit le premier effet du vertige, dont Dieu punit fouvent ceux , qui ont mis le comble à leur iniquité. Cependant comme il ne vouloit pas enveloper les Innocens dans les malheurs, que sa Justice reservoit aux Coupables, il inspira aux Premiers le dessein de se separer des Seconds. & en effet ceux-là ne penferent plus qu'à prendre leur route du

côté, où ils jugeoient que devoient être les Illinois. M. Cavelier, qui étoit à leur tête, ayant donc fçu que Duhaut & fes Complices se disposoient à envoyer acheter des Chevaux chez les Cenis, pour porter leur bagage à S. Louis, l'alla trouver, & lui dit que lui & plusieurs autres, qu'il lui nomma, étoient trop fatigués pour entreprendre le voyage. qu'il méditoit, que leur dessein étoit de s'arrêter, au moins pour quelque tems dans le premier Village des Cenis, & qu'il le prioit de leur faire présent de quelques haches, d'un peu de poudre & de plomb, & d'y ajoûter de quoi acheter des vivres ; que s'il vouloit même , il pouvoit marquer le prix ,

qu'il en exigeroit, & qu'il lui en feroit son billet. Duhaut le remit au lendemain pour lui faire réponfe, &

1687-90. aj

après en avoir déliberé avec sa Trouppe, il fit dire à M. Cavelier qu'il consentait à lui donner la moitié des effers, qui restoient dans les Magasins. Il ajouta que, si lui & les Siens ne pouvoient pas réussir à construire une Barque, ils reviendroient le trouver, & qu'il leur feroit plaisif de leur amasser des vivres à tout hazard. Peu de jours après il changea de résolution par raport au voyage de S. Louis, & proposa à se Compagnons de se rejoindre à M. Cavelier, pour aller chercher les Illinois. Hiens & quelques autres ne surent point de cet avis, & demanderent leur part des effets.

Mort funeste de Duhaut & de Liotot.

Dulaut en fit difficulté, ils 'se quérellerent; enfin Hiens déchargea lon pritolet dans la tête de Dubaut; qui alla tomber mort à quatre pas de l'endroir; où il étoit. En même tems Ruter, ce Matelot Breton, que Joutel avoit ramené des Cenis, & qui s'étoit attaché à Hiens, tria un coup de fuil fur le Chirurgien Liotot; ce Miferable, quoiqu'il eut trois bales alsa le corps, vécut encore quelques heures, & fu affec heureux pour se confesser: après quoi celui; qui l'avoit blessé, l'acheva d'un coup de pistolet. Ainsi les deux Meurriers, l'un de M. de la Sale, & l'autre de son Neveu, furent les premieres Victimes de l'esprit de fureur, qu'ils avoient inf-piré dans cette malheureuse Colonie.

Jouel, qui avoit été temoin de ce maffacre, se faifratuffic tod es nutili pour se défendre au cas, qu'on en voulût pareillement à fa vie ; mais Hiens lui cria de ne rien craindre, & qu'il n' avoit eu dessein que de vengre la mort de son Patron. Il ajoûta qu'encore qu'il eut été du complot de Duhaur, il n'avoir point consenti à son parricide, & que, s'il avoit été présent, il l'eut empêché. LeS auvages ne (çavoient que penser de ces meurtres, & en étoient fort (candalisés. Ils avoient raison, & ils pouvoient plus justement traiter ces François de Barbares, que nous n'avions de droit de les re-

garder comme tels.

Cependant comme on avoir besoin d'eux . Joutel leur de fentendre que ces deux Hommes avoient mérité le traitement, qu'on venoit de leur faire, pour avoir trempé leurs mains dans le sang de leurs Chefs, & pour s'etre saifs par violence de ce qui ne leur appartenoit pas , & ils parurent satisfairs de ces raisons. Larchevèque n'étoit point à l'Habitation pendant que tout ceci se passoir : il étoit partice jour-là-même





dont le fort fut encore plus trifte.

Tome II.

dant que tout ceci se passoit : il étoit parti ce jour-là-même de

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIII. 12

de bon matin pour aller à la chasse , & Hiens se promettoit 1687-90. bien de le traiter à son retour, comme il venoit de faire Duhaut : mais M. Cavelier & le P. Anastase vinrent à bout de l'en diffuader, & Joutel alla au devant de Larchevêque, pour l'avertir du péril, qu'il avoit couru. Il le conduisit ensuite à Hiens, & ces deux Hommes se donnerent mutuellement parole qu'ils n'entreprendroient rien l'un contre l'autre.

Après cette reconciliation on voulut déliberer de nouveau Prançois vont fur le parti, qu'on devoit prendre; mais Hiens déclara qu'il en guerre avec avoit promis aux Cenis d'aller en guerre avec eux, qu'il vou- les Cenis. loit accomplir sa promesse, & que si on vouloit l'atendre chez ces Sauvages, on verroit enfuite ce qu'il convenoit de faire. C'étoit pour M. Cavelier & pour ceux de sa Bande une néceffité, que d'en paffer par tout ce que ces Furieux propofoient, parceque les effets n'étoient point encore partagés. Ils se rendirent donc avec eux dans le Village des Cenis, & Hiens en partit au commencement de Mars pour la guerre

avec les Sauvages & fix François, tous à cheval.

Le dix-huit ceux, qui étoient restés dans le Village, furent bien surpris de voir entrer de grand matin dans leurs Cabannes des Femmes tout barbouillées de terre, & qui se mirent à danser en rond. Cela dura trois heures, après quoi le Maître de la Cabanne donna à chacune de ces Danfeufes un bout de tabac du Pays; ce tabac est semblable au nôtre, excepté qu'il a les feuilles plus petites. On apprit alors aux Francois que les Cenis avoient remporté une victoire complette. & celui, qui en avoit apporté la nouvelle, affûra qu'il avoit pour sa part couché par terre au moins quarante des Ennemis.

Les Femmes commencerent auflitôt à préparer des rafraîchissemens pour aller au devant des Victorieux, qui arriverent le foir du même jour dans le Village. I Ennemis, nommés Cannohatinnos , les avoient attendus de pied ferme ; mais le bruit & l'effet des armes à feu des François les épouvanterent de telle sorte, qu'ils prirent la fuite après la premiere décharge. On les poursuivit, & on en tua encore quarante-huit, tant Hommes que Femmes. Les Cenis n'épargnerent des Prisonniers, que deux petits Garçons, qu'ils emmenerent dans leur Village, avec les chevelures des Morts. Tous les autres furent massacrés d'abord, excepté deux Femmes, dont le fort fut encore plus trifte.

Tome II.

### 14 HISTOIRE GENERALE

1687-90. Leur cruauté

On renvoya l'une chez elle, mais ce ne fut qu'après qu'on lui eut arraché la peau de la tête : on lui mit aussi entre les mains ce qu'il faut de poudre & de plomb pour charger un fusil, en lui disant de porter ce présent à sa Nation, & de l'avertir qu'on retourneroit bientôt la visiter avec de pareilles armes. Pour la Compagne, elle fut livrée aux Personnes de fon fexe, qui s'étant armées de gros batons pointus, la menerent dans un lieu écarté, où il n'y avoit que des Femmes. Là chacune de ces Furies commença par lui donner son coup, les unes de la pointe de leurs bâtons, & les autres en déchargeant les leurs fur elle à tour de bras. Elles lui arracherent enfuire les cheveux, elles lui couperent les doits; en un mot elles lui firent souffrir tout ce qu'elles purent imaginer de plus fenfible, pour venger fur elle la mort de leurs Amis & de leurs Parens, qui avoient été tués en diverses rencontres. Enfin après qu'elles se furent lassées de la tourmenter, elles la percerent de plusieurs coups, & l'assommerent. Son corps fut ensuite coupé par morceaux, qu'on fit manger aux Esclaves.

Leurs rê-

Le jour fuivant fut defliné aux rejouissances. Après qu'on eur bien nétoyé la Cabanne du Chet, on y étendir des natess, sur lesquelles on fit associates à les François. Quand chacun eur pris sa place, un Orateur se leva, sch sin asses ses sur les vous apparement sur les louanges des Guerriers, sc sur le grand service, que les nouveaux Alliés venoient de rendre à la Nation. Ensluie on vit paroître une Femme, qui tenoit à la main un grand roseau; les Guerriers la suivoient, chacun selon son rang, un arc & deux siléches à la main, précédés de leurs Femmes, qui portoient les chevelures, que leurs Maris avoient rapportées. Les deux guenes Prisse ers, ausques on avoit donnel a vie, fermoient la marche, oc comme l'un d'eux avoit été blessé, on l'avoit sit montre à Cheval.

A mefure que les Guerriers passioient devant l'Orateur, ils prenoient les cheveluers des mains de leurs Femmes, & les lui présentoient. Il les recevoir des deux mains, les tournoit vers les quarre parties du Monde, & les positis à Terre. La Procession étant finie, on fervit de grands plats de sagamité, & avant que Personne y touchât, l'Orateur en prit dans une grande gamele, & la refénta comme en offrande aux

Ceux, qui le mirent en marche pour affer aux Illinois, Les uns vont étoient au nombre de sept, à sçavoir, MM. Cavelier, On-aux Illinois. E ij in 4" pag 35.



LXIII. Seneka.

té, & avant que Personne y touchat, l'Orateur en prit dans une grande gamele, & la présenta comme en offrande aux DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII. 35

chevelures, puis il alluma une pipe de tabac, & en foufla 1687-90. la fumée sur ces mêmes chevelures. Cela fait, le festin commença. Outre la sagamité, on y servit des langues des Ennemis, qui avoient été tués; on apporta aux deux jeunes Prisonniers de la chair de la Femme, dont nous avons rapporté le supplice, & on les força d'en manger. Le tout se termina par des chants & des danses, & l'on alla recommencer les mêmes cérémonies dans d'autres Cabannes.

Après cette Expédition , rien ne retenant plus les François Parti , que chez les Cenis, ils s'affemblerent pour prendre enfin leur der-prennent les niere résolution. Hiens commença d'abord par déclarer qu'il n'aprouvoit pas le projet d'aller chercher les Illinois , qu'il y prévoyoit des difficultés infurmontables, & d'ailleurs qu'il ne vouloit pas retourner en France pour y porter sa tête sur un échafaut. Il n'y avoit point de replique à cette derniere raison : mais comme c'étoit la seule, qui eût véritablement déterminé Hiens à prendre le parti désesperé, qu'il suivit, ceux, qui ne se sentoient pas coupables, persisterent dans le dessein de passer aux Illinois, & dès le jour même commens

cerent à se disposer sérieusement à leur départ. Les Sauvages avoient fort exaggeré à Joutel les dangers. ausquels il s'exposoit, en traversant une si grande étenduë de Pays, où il ne pouvoit éviter de rencontrer plusieurs Nations inconnues, ni se flatter d'en être bien recu : & ils n'omirent rien pour l'engager, & ceux, qui s'étoient joints avec lui, à demeurer chez eux ; mais ils ne ses persuaderent point. Il les pria de lui donner des Guides, qu'il promit de bien recompenier, & ils les lui accorderent de bonne grace. Hiens de son côté lui donna tout ce qu'il lui demanda; mais Joutel scavoit qu'il ne falloit pas lui demander beaucoup. Ce Scelerat demeura Maître de presque tous les effets de M. de la Sale . & il s'étoit déja revêtu de son habit d'écarlate galonné d'or ; mais avant que de rien donner , il exigea de M. Cavelier une atteffation écrite en Latin, & signée de sa main, qui le déchargeoit de tout foupçon d'avoir trempé dans le meurtre de son Frere: & c'est peut-être uniquement sur la foi de cet écrit, que quelques-uns ont publié qu'il n'avoit eu effecti-

vement aucune part à cet attentat. Ceux, qui se mirent en marche pour alter aux Illinois. Les uns vont étoient au nombre de sept, à sçavoir, MM. Cavelier, On-aux Illinois. Εii

7-00

voyer du secours à ceux de leurs Gens, qui étoient restés à l'Habitation de S. Louis, auprès de la Baye S. Bernard; mais il fallut prendre patience.

Le vintépe d'Octobre M. de Tonti arriva au Fort de S. Louis ; M. Cavelier crut nécessaire de ne pas plus s'ouvrir à lui , qu'aux autres sur la mort de M. de la Sale , & comme il avoir eu la précaution de tirer de fon Frere avanta mort, un billet de creance , pour prendre aux Illinois une somme d'argent, ou la valeur en Pelleteries ; Tonti ne sit aucune difficulté de lui remetre des marchandies pour quatre mille francs. Nos Voyageurs partirent enfin des Illinois le vintuniéme de Mars de l'année 1688. avec Boifrondet & le P. Allouez, qui n'ayant pas trouvé jour à établir une Mission fixe parmi ces Sauvages , s'en retournoit à la Riviere de S. Joseph , où il mourut peu de tems après chez les Miamis .

Ils passent en France. Le dixiéme de May ils arriverent à Michillimakinac, où ils fejournerent affez peu, & le quatorziéme de Juillet M. Cavelier le rendit à Montreal, où la Troupe, qu'il avoit laiffée à la Chine, le joignit le dix-fept. Ils y rencontrerent MM. de Dénonville & de Champigny, auiquels ils firent entendre qu'ils étoient obligés de paffer au plutôt en France, pour entendre qu'ils étoient obligés de paffer au plutôt en France, pour entent fur leur parole. Peu de jours après Teiffer, qui étoit Calvinité, fit abjuration dans l'Eglife Parofifiale de Montreal, tous enfuite s'embarquerent pour Quebec : ils n'y astendirent pas lontents un Vaiffeau i ils débarquerent à la Rochelle le cinquème d'Otobre, & le feptieme MM. Cavelie & Joutel partirent pour Rouen, où j'ai vû &entretenu lontents ce dernier en 1743.

Ce que devine l'Habitation de S. Louis, Il y a bien de l'apparénce que si ces Messieurs n'avoient pas été obligés d'hyverner aux Illinois, & qu'ils se fussent rendus une année plutôt en France, on y auroit pu prendre des metures pour secourir, ou pour retirer la petite Colonie, que M. de la Sale avoir lassifée à S. Louis parmi les Clamcoëts; mais quand ils furent arrivés à Paris, on se douta bien qu'il éroit rop tard pour y songer; & quand on y auroit pensé plutôt, c'eût été fort inutilement. Les Clamcoëts ne tardenent pas être instruits de la mort du Chef des François & de la dispersion de s'a Troupe, & dans le tems, que les Habitans de S. Louis y pensses als noms , ils tombe-





DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIII. 39

rent fur eux, & les maffacrerent, à la referve des trois Fils 1687-90. de Talon, de leur Sœur, & d'un Parisien de bonne Famille, nommé Eustache de BREMAN, qu'ils emmenerent dans leur Village.

Un Italien, qui étoit venu du Canada par Terre, pour joindre M. de la Sale, & qui sans doute lui auroit été fort utile, en l'instruisant de la route, qu'il devoit tenir pour gagner le Micissipi, s'il avoit pu se rendre assez-tôt auprès de lui , sauva aussi sa vie par un stratagême assez singulier. Des Sauvages se mettant en devoir de le tuer, il leur dit qu'ils avoient grand tort de vouloir faire périr un Homme, qui les portoit tous dans son cœur. Ce discours étonna les Barbares, & l'Italien les affura que, s'ils vouloient lui donner jusqu'au lendemain, il leur feroit voir la vérité de ce qu'il avançoit, ajoûtant que, s'il les avoit trompés, ils feroient de lui tout ce qu'ils voudroient. Il obtint fans peine le délai . qu'il demandoit, & ayant ajusté un petit miroir sur sa poitrine, il alla trouver les Sauvages, qui furent très-furpris de se voir, comme ils le croyoient, dans le cœur de cet Homme . & lui accorderent la vie.

D'autre part les Espagnols du Nouveau Mexique, que l'Entreprise de M. de la Sale avoit beaucoup allarmés, étoient aventures de fort réfolus de ne rien épargner pour la traverser. Ils en-cois. voyerent d'abord cinq cent Hommes, qui en arrivant chez

les Cenis, y trouverent Larchevêque & le Matelot Rochelois Grollet, qu'ils firent Prisonniers. On ne sçait pas sa ces deux Hommes leur apprirent la mort de M. de la Sale; ce qui est certain, c'est que quelque tems après une autre Troupe de deux-cent Espagnols arriva au même endroit, & rencontra en son chemin Mûnier & Pierre Talon, Frere de ceux, dont je viens de parler, & les menerent au Village des Cenis, où ils les traiterent affez bien. Il y avoit parmi eux des Religieux de S. François, qu'ils vouloient établir parmi ces Sauvages; ils comprirent que les deux François, qui entendoient parfaitement la Langue du Pays, pourroient être d'une grande utilité à ces nouveaux Missionnaires, & ils crurent devoir les engager par douceur à rester avec ces Peres.

Ces bonnes manieres engagerent Talon à leur dire que les trois Freres & la Sœur étoient Esclaves parmi les Clamcoëts, & fur le champ ils firent un Détachement pour les

aller chercher; mais ce Détachement ne put emmener que les deux Talons, leur Sœur & l'Italien, que les Clamcoets, qui les avoient pris en amitié, eurent bien de la peine à relacher. L'année suivante deux-cent cinquante Espagnols retournerent au même Village, & en tirerent Jean - Baptifte Talon & Eustache de Breman, & les conduisirent d'abord à S. Louis du Potosi , Ville du Nouveau Mexique, & de-là à Mexico avec les deux autres Talons & leur Sœur, & le Vice-Roy les prit tous à son Service.

Larchevêque & Grollet avoient d'abord été envoyés en Espagne, d'où on les fit repartir quelque tems après pour Mexico. On les y mit en prison, en attendant une occasion de les envoyer au Nouveau Mexique, apparemment pour y travailler aux Mines. L'Italien fut transporté à la Vera Crux, où il fut enfermé dans une Prison, & il est fort vraifemblable qu'il n'en fortit auffi, que pour être envoyé aux Mines. On ne dit point ce que devint Eustache de Breman. Peutêtre fut-il joint aux Talons, à cause de sa jeunesse; car on a cru que la raison pourquoi ceux-ci furent mieux traités que les autres, c'est qu'ils étoient dans un âge, où ils ne pouvoient pas avoir pris aucune connoissance du Pays, au lieu que ceux-là étoient des Hommes faits, qui auroient pû s'échaper, & donner en France des lumieres fur ce qu'ils auroient pu remarquer dans leurs differens voyages.

Au bout de huit ans les trois Ainés Talons étant en âge de porter les armes, furent enrollés fur l'Armadille, & embarqués fur le Christo, qui en étoit le Vice-Amiral. Ce Vaisfeau fut pris en 1696. par le Chevalier DES AUGIERS, & les trois Freres ayant ainsi recouvré leur liberté, revinrent en France, & c'est par eux, qu'on a appris toutes les circonstances, que je viens de rapporter. On a sçu depuis que le Vice-Roy du Mexique, qui avoit retenu chez lui leur plus jeune Frere & leur Sœur, ayant été relevé, il avoit mené

avec lui l'un & l'autre en Espagne.

Ce qui fit échouer l'Enrreprife de M. de la Sale.

Telle fut la malheureuse issue d'une Entreprise, que bien des choses ont contribué à faire échouer. Elle auroit apparemment eu au moins une partie du succès, qu'on en esperoit, si on n'avoit eu en vûe qu'un Etablissement à l'embouchure du Miciflipi, comme bien des Gens se l'étoient perfuadés; car il est certain que M. de la Sale se voyant dé-

gradé





tés ; il paru que le Charme étoi levé. Outre que Philipe V. étant monté fur le Thrône d'Élipagne, la Cour de France (a) pr. Flashificment de la Novrelle Georgie.

Tomé IT.

F

remment eu au moins une partie au jucces, qu'on en espe-roit, si on n'avoit eu en vûe qu'un Etablissement à l'embou-chure du Micisspi, comme bien des Gens se l'étoient per-suadés; car il est certain que M. de la Sale se voyant dé-

de la Sale.

gradé

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIII. 41

gradé dans la Baye S. Bernard , & ayant bientôt reconnu 1687-90. qu'il étoit à l'Ouest du Fleuve, qu'il cherchoit, s'il n'avoit eu dessein que de le trouver, auroit pu, dès le premier vovage, qu'il fit aux Cenis, obtenir de ces Sauvages des Guides, puisqu'ils en donnerent dans la suite à Joutel; mais il avoit envie de s'approcher des Espagnols, pour prendre connoissance des Mines de Sainte Barbe, & pour vouloir trop faire, non-seulement il ne fit rien du tout, mais il se perdit . & ne fut plaint de Personne.

Rien n'étoit encore plus aisé, quand on eut reconnu ce qui l'avoit fait échouer dans son Entreprise, que de profiter de sur la conduite fes fautes pour exécuter ce qu'il y avoit de folide dans fon pro-le. iet . c'est-à-dire . de s'assurer du cours entier du Micissipi : car il nous étoit d'une grande importance d'avoir un Établiffement dans cette partie de la Floride, quand ce n'eût été que pour nous procurer une Croifiere dans le Golphe Mexique, & pour fortifier les frontieres de la Nouvelle France du côté des Colonies Angloises. Il étoit même autant de l'intérêt des Espagnols, que du nôtre, de mettre cette Barriere hors d'insulte, parce qu'ils pouvoient bien prévoir que les Anglois, Maîtres d'une partie de l'ancienne Floride Françoise, à laquelle ils avoient donné le nom de Caroline, n'en demeureroient point là ; mais que de proche en proche ils

poufferoient leurs Etabliffemens jufqu'à S. Augustin, comme il est arrivé (a); que de-là jusqu'au Micissipi rien ne pouvoit les arrêter lontems ; qu'il leur feroit aifé alors de traverfer ce grand Fleuve, & de les inquietter beaucoup dans l'Ancien & dans le Nouveau Mexique. Au lieu que, s'ils trouvoient les François sur le bord du Micissipi, la jalousie de ces deux

Nations, naturellement incompatibles, feroit leur fûreté. Mais on avoit encore en France l'esprit tellement préoccupé des Mines de Sainte Barbe, qu'on s'obstina lontems à vouloir réaliser la chimere de M. de la Sale. On se flatta même bientôt après sa mort d'y réussir par une intrigue concertée avec le Comte de PIÑALOSSA. Cette ressource manquée, parce qu'apparemment ce Comte portoit ses prétentions trop haut, & que de part & d'autre on ne trouva point ses sûretés, il parut que le charme étoit levé. Outre que Philipe V. étant monté sur le Thrône d'Espagne, la Cour de France

(a) Par l'Etabliffement de la Nouvelle Georgie, Tome 11.

### 41 HISTOIRE GENERALE.

n'auroit pas fouffert qu'on inquiettà les Efpagnols en Amérique; mais après la mort de Louis XIV. Il plan, qui fui propofé au Confeil de Regence d'établir une forre Colonie dans la Louifiane, donna lieu à quelques Aventuriers de profiter des brouilleries, qui furvinrent entre les Cours de France & d'Efpagne, pour reprendre le projet du Sieur de la Sale, Sur la foi de quelques Relations apocryphes, on fe flatta de faire bientôt couler dans le Royaume des tréfors, qui n'exifterent jamais, que dans l'imagination échauffée de certaines Gens ; & ce nouvel enchantement produifit des ét fets encore plus funefles, que ceux, que nous venons de voir. Nous aurons occation d'en parler dans la fuite de cette Hiftoire, dont il eft tems de reprendre le fil.









# HISTOIRE

E T

DESCRIPTION GENERALE

# NOUVELLE FRANCE.

## LIVRE QUATORZIE ME.



OUS avons viù la fin du XII. Livre combien , dans la fituation , où le Comte de Frontenac trouva les affaires de la Nouvelle France , loríqu'il en vint reprendre le Gouvernement Général , il importoit de donner aux Anglois de l'occupation chez eux , & de retablir la reputation des

1690.

armes Françoifes dans l'esprit des Sauvages. C'évoit l'unique moyen de rabattre l'insolence des Iroquois & de les rendre plus traitables , en leur faisant comprendre qu'ils ne devoient plus tant compter sur le fecours du Gouverneur dela Nouvelle York. Par-là nos Alliés , nous voyant changer une défensive , que nous soutenions mal, en une vigoureus catque, ne pouvoient manquer de reprendre leurs premiers sentimens d'estime pour notre Nation, ou du moins d'appréhender que leur nouvelle alliance avec nos Ennemis ne leur attiràt de notre part les mêmes malheurs , qu'ils avoient vouiu éviter en se détachant de nos intérêts , & de s'unir plus étroitement que jamais avec nous

### 44 HISTOIRE GENERALE

1 690. Projet & préparatifs de M. de Frontenac. Le Comte de Frontenac ayant dreffé fon plan fur ce principe, commença par faire averur M. de la Durantaye, qui commandoit toujours à Michillimakinac, qu'il pouvoit affurer les Hurons & les Outaouais que dans peu ils verroient bien du changement dans les affaires. Il préparoit en même tems un grand Convoi pour renforcer ce même Poffe, & il prenoit les metures pour lever trois Partis de guerre, qui devoient entrer par trois différens endroits dans le Pays Anglois. Le Premier fe formoit à Montreal, & devoit être composé de cent dix Hommes, François & Sauvages, commandés par MM. d'Aillebout de Manter & le Moyne de Sainte Helene, tous deux Lieutenans, fous lesquels MM. de Repentigny, d'Iberville, de BONREPOS, de LA BROSSE & de MONTIGNI voulurent bien fervir en qualté de Volontaires,

Ce Parti fut bientoè prêt., & fe mit en Campagne, a want que d'avoir délibreré de quel côté il tourneroit les armes. Il étoit destiné en général pour la Nouvelle York, mais le Comte de Frontenac avoit laissé aux deux Commandans le choix de Poste, qu'ils devoient attaquer, & ceux-ci ne jugerent pas à propos de se déclarer, avant qu'on su près d'entrer dans le Pays Ennemi. Ce ne fut donc qu'après cinq ou six jours de marche, qu'ils tinrent conseil sur ce qu'ils devoient faire; les François turent d'avis d'aller d'orit à Orange; mais les Sauvages rejetterent bien loin cette propósition, & l'un d'eux

leur demanda depuis quand ils étoient si hardis.

On lui répondit que, si par le passé on avoit montré quelque soibleste, on vouloit la réparer, en prenant Orange, ou mourir à la peine; mais qu'il avoit tort, s'il atribuorit à làcheté la conduite, que les François avoient tenuë depuis quelques années; que le scul desir de la paix les avoit engagés à demeurer dans cette inaction, dont nos Allisés n'avoient pris occasson de nous instituer, que faute d'en avoir pénétré les motifs; de que, s'ils avoient reçu quelques échecs, c'est qu'ils avoient trop compté fur la bonne foy des Anglois de des Iroquois; mais qu'ils feroient bientôt voir que le courage ne leur avoit jamais manqué.

Expédition de Cotlar. Les Sauvages, qui connoiffoient toute la difficulté de l'Entreprife d'Orange, perlifterent à s'y oppofer, & l'on forit du Confeil, fans rien conclurre. On continua de marcher jufqu'à ce qu'on fut arrivé en un endroit, où aboutifloient deux

LXXVIII Bignonia aux feuilles de Rocou



IXXIX Petit Laurier de la Caroline.



LXXXI. Le Pied de veau



### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 45

chemins, dont l'un conduifoit à Orange, & l'autre à Corlar: alors Mantet, qui défesperoit de faire changer de feitiment à fes Alliés, leur propofa l'attaque de Corlar, & dela l'agréerent. On prit auflitôt le chemin de ce Bourg, & pendant neuf jours l'Armée eut beaucoup à fouffir. Tout le Monde étoit à pied, on avoit quelquefois de l'eau jufqu'aux genoux, fouvent même il falloit rompre la glace pour trou-

ver où mettre le pied: d'ailleurs le froid étoit intolerable. Nos Braves arriverent un foir fur les quatre heures à deux lieues de Corlar, & le grand Agnier, Chef des Iroquois du Sault S. Louis, (a) voulut les haranguer. Ille fit avec beaucoup d'éloquence, & parla avec une autorité, que lui donnoient, non-feulement fur les Sauvages, mais fur les François mêmes, de grands fervices rendus à la Colonie, des actions d'une conduite admirable, & d'une valeur héroique, une vertu éminente, & un zéle toujours achif pour la Religion. Il exhorta tout le Monde à oublier les fatigues paflées dans l'efperance de venger les maux, qu'on avoit foufferts, depuis quelques années, fur les perfides Anglois, qui en étoient les principaux Auteurs. Il ajouta qu'on ne pouvoit, pas douter de l'affiftance du Ciel contre les Ennemis de Dieu, & dans une caufe fi juffe.

A peine s'étoit-on remis en marche, qu'on rencontra quatre Femmes Sauvages, qui donnerent toutes les lumières, dont on avoit befoin pour faire en fûreté les approches de la Place. Un Canadien, nommé GIOUIERE, fut détaché aufitôt avec neuf Sauvages pour aller à la découverte, & il s'acquitta parfaitement bien de sa Commission. Il reconus Corlat tout à son aise, sans être apereu, & alla rejoindre l'Armée, qui n'en étoit qu'a une lieuë. On avoit d'abord projetté de remettre l'attaque au lendemain, mais l'excès dutroid fit changer de dessein. Il fut résolu de marcher à l'heure même, & d'attaquer en arrivant.

Corlar avoit alors presque la figure d'un carré long, & l'on y entroit par deux portes; l'une conduisoit à Orange, qui n'en est éloigné que de six lieues; l'autre donnoit sur le 1690.

<sup>(4)</sup> Les Iroquois de ce Village étoient reféts à la Pratite de la Magdeleine jusqu'au parc de ce Parti ils s'établisent vis-à-vis-le maffacre de la Chine. Après cer échec ils fe Sault S. Louis. retirerent à Montreal, où ils demeantement

1690.

ž ..

grand chemin, où étoient nos Gens. L'ordre des attaques fut reglé en cette manière. Mantet & Sainte Helene se chargeent de celle de la seconde porte; les Femmes Sauvages, 
dont je viens de parler, avoient assuré qu'elle ne se formoit 
jamais, & on la trouva effectivement ouverte. D'Iberville & 
Repentigny prient sur la gauche, pour s'aller rendre Maitres de la premiere; mais ils ne la purent trouver, & revinreut jointe Manter, de Gore gu'il over un vive sur les charges.

Cette Place est surprise & forcée.

rent joindre Mantet, de forte qu'il n'y eut qu'une attaque. Non-seulement la porte, où elle devoit se faire, étoit ouverte, elle n'étoit pas même gardée, & comme il étoit nuit, tout le Parti y entra, fans qu'aucun des Habitans s'en aperçût. Les deux Commandans se séparerent d'abord, afin d'en reconnoître tous les Quartiers en même tems, & comme ils avoient ordonné un grand filence, ils fe retrouverent à l'autre extrêmité du Bourg, fans qu'il y parût aucun mouvement. Alors on fit le cri à la maniere des Sauvages, & dans l'instant chacun donna de son côté. Mantet s'attacha à une espéce de Fort, dont il trouva la Garnison sous les armes. La réfistance y fut très-vive; mais enfin la porte fut enfoncée, tous les Anglois paffés au fil de l'épée, & le Fort réduit en cendres. Dans le Bourg peu de maisons furent défenduës : il n'y eut que Montigni, qui fut arrêté dans une, & comme il s'opiniâtroit à y vouloir entrer, il recut dans le corps & au bras deux coups de pertuifanne, qui le mirent hors de combat ; mais Sainte Helene étant furvenu , la maifon fut forcée , & les bleffures de Montigni vengées par la mort de tous ceux , qui s'v étoient renfermées.

Bientôt ce ne fut que maffacre & pillage, mais au boût de deux heures les Chefs crurent devoir pofer des Corps de garde à toures les avenuës, pour éviter la furprife, & le trefte de la nuir füt employé à fe rafrachir. Mantet avoit donné or-dre qu'on épargnat le Miniftre, dont il vouloit faire fon Prifonnier; mais if für tué, fans être econnu, & tous fes papiers trient brails. Le Sr. Courpre, Major de la Place, s'éont fauvé an-delà de la Riviere, & paroificit vouloir s'y rétrancher avec fes Domeftiques, quelques Soldats, & des Sauvages, qui l'avoient fuive. Le Commandant l'envoya fommer au point du jour, & comme no ne vouloit lut faire aucun tort, parce qu'en plusfeurs rencontres il en avoit très-bien us'à avec les François, d'Iberville & le grand Agpier s'e chargerent de

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 47

la fommation. Non-seulement ils lui promirent bon quartier ; mais ils l'affurerent encore qu'on ne toucheroit à rien de ce qui lui appartenoit. Sur cette parole, il mit bas les armes, fuivit les Députés à Corlar, après les avoir bien regalés, & on lui tint exactement tout ce qu'on lui avoit promis.

Une des premieres attentions des Chefs, quand ils se virent les Maîtres de tout , sut de briser les barriques d'eaude-vie, de peur que les Sauvages ne s'enyvrassent : on mit ensuite le feu aux maisons, dont on n'épargna que celle du Major, & celle d'une Veuve, chez qui l'on avoit transporté Montigni; il y en avoit environ quarante, toutes bien baries & bien meublées. & on ne pilla que ce qui pouvoit être facilement emporté. On accorda la vie à soixante Personnes , la plûpart , Femmes , Enfans & Vieillards , qui avoient échapé à la premiere furie des Affaillans , & à trente lroquois, que l'on reconnut, afin de faire voir aux Cantons que nous n'en voulions qu'aux Anglois, dont la perte fut estimée

quatre-cent mille livres.

On étoit trop près d'Orange, pour rester lontems dans des masures, l'Armée décampa vers le midi ; le butin , Monti- François plus gni, qu'il falloit porter, les Prisonniers, qui étoient au grande dans la nombre de quarante, & dans la suite le défaut des vivres, lapriséde Cordont on avoit négligé de se pourvoir suffisamment, retarde- lasrent beaucoup la retraite; plusieurs mêmes seroient morts de faim, fi on n'avoit pas eu cinquante Chevaux, dont il ne reftoit plus que fix , lorsque les Vainqueurs arriverent à Montreal, le vintsept de Mars. Cette grande disette les avoit même obligés de se séparer. Quelques-uns furent attaqués, trois Sauvages & feize François furent tués, ou pris, de forte que le défaut de prévoyance coûta beaucoup plus à ce Parti, que l'attaque de Corlar, où ils n'avoient perdu qu'un François &

un Sauvage.

Cette Expédition releva beaucoup dans l'esprit des Bar- Effet, que bares la reputation des armes Françoises; mais la joye, qu'elle produisit conte avoit causée dans la Colonie, fut bientôt troublée par un de ces accidens, qu'on ne sçauroit prévoir, qui nous fit perdre l'Homme du Monde, qu'il nous importoit plus de conserver dans les circonftances, où nous nous trouvions, & qui nous mit en danger de voir nos plus fidéles Alliés tourner leurs armes les uns contre les autres dans le tems, où nous avions

### HISTOIRE GENERALE

plus de besoin de les réunir tous contre nos Ennemis, Voici comme la chose arriva.

Nos Alliés fe battent les uns contre les aureconnoître.

TILLY DE BEAUVAIS, Lieutenant, & la Broffe, Lieutenant Reformé, celui-là même, qui s'étoit trouvé à la prife tres, fans se de Corlar, s'aviserent, avec quatre autres François, de lever un Parti d'Iroquois Chrétiens, à la tête desquels se mit le grand Agnier. Ils s'embarquerent à Montreal, & descendirent le Fleuve jusqu'à la Riviere de Sorel. Le vintsix de May leurs Découvreurs entendirent tirer quelques coups de fusil, & peu de tems après ils aperçurent deux Cabannes de Campagne, où il y avoit quatorze Iroquois: ils les attaquerent, & les firent tous Prifonniers. Ils apprirent d'eux que, fur la route, qu'ils tenoient, & qui conduisoit à un Fort Anglois, qu'ils avoient dessein d'attaquer , ils rencontreroient une Troupe, dont ils s'étoient léparés depuis peu, & où il y avoit encore trente Hommes, fans compter les Femmes & les Enfans.

> Cet avis leur fit beaucoup de plaifir; mais lorsqu'ils y pensoient le moins, ils tomberent dans une embuscade; ils s'en tirerent néanmoins en braves Gens, tuerent quatre Hommes & deux Femmes, & firent quarante-deux Prisonniers, parmi lesquels il y avoit huit Anglois. Alors ayant eu avis que sept cent Mahingans les attendoient à une journée de-là, ils jugerent à propos de faire retraite, n'étant pas affez forts, & la garde de leurs Prisonniers les embarrassant trop, pour s'expoter aux risques d'un combat si inégal. Je ne sçai ce qui les engagea à prendre, pour s'en retourner chez eux, une autre route que celle, qu'ils avoient suivie en venant ; mais ce détour leur coûta cher.

Le quatriéme de Juin, ils se trouverent sur le midi au bord Grand Agnier. de la Riviere aux Saulmons, laquelle se décharge dans le Lac Champlain. Comme ils avoient laissé leurs Canots assez loin de-là, ils crurent que le plus court étoit d'en fabriquer d'autres, & ils mirent, sans differer, la main à l'œuvre. Le foir , dans le tems , qu'ils faisoient leurs Prieres en commun , ils furent decouverts par un Parti d'Algonquins & d'Abénaquis , lesquels alloient aussi en guerre contre les Anglois , & qui les prirent pour des Ennemis, & les chargerent le lendemain avant le jour. Le grand Agnier fut tué d'abord avec un de ses Gens; six autres Iroquois, deux François, & deux

LXXXV Arbriveau aux seuilles d'Aulne.





ils furent baptilés. Leur exemple & leurs discours en attirerent quantité d'autres, & le grand Agnier surtout sut telle-Tome II,

demain avant le jour. Le grand Agnier fut tué d'abord avec un de ses Gens; six autres Iroquois, deux François, & deux Esclaves

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 49

Esclaves Anglois furent blessés, & on fit de part & d'autre 1690.

quelques Pritonniers.

Ce fut alors, qu'on se reconnut. Le regret sut extrême Embarras, où des deux côtés; mais les Iroquois ne pouvant se consoler de M. de Frontela perte de leur Chef, refuserent de rendre la liberté aux à cente occa-Prisonniers, qu'ils avoient faits. Ce refus picqua les autres, fion, & comon s'aigrit, & il y avoit tout à craindre de ce ressentiment remutuel. Le Comte de Frontenac eut besoin de toute sa prudence & de toute fon habileté pour calmer ce commencement d'orage, & il n'en vint à bout qu'après bien des négociations. Il fut reglé que les Aggresseurs enverroient des Députés avec un Collier au Sault S. Louis , pour protester qu'il n'y avoit eu que de la méprise dans tout ce qui s'étoit passé, & pour redemander leurs Freres; que leur protestation seroit bien reçue, & que tous les Prisonniers seroient échangés. L'Orateur Abénaqui, qui porta la parole, dit les choses du monde les plus sensées, & les plus touchantes. Il conclut qu'il falloit donner des larmes aux Morts, sans alte-

rer une amitié, qui étoit fondée sur la Religion. Le grand Agnier ne fut guéres moins pleuré des François, que de ses Compatriotes, & les Missionnaires furent grand Agnier. ceux de tous, qui reffentirent cette perte plus vivement. Ce convertion. Néophyte étoit lui-même un zélé Missionnaire, & de la maniere, dont il s'y prenoit, s'il eût vêcu encore quelques années, il eut peut-être converti tout son Canton. Sa converfion au Christianisme avoit été l'ouvrage de Dieu seul. Il ne connoissoit encore aucun Jesuite, & il avoit à peine entendu parler de notre Religion, lorsque par un mouvement, dont il lui sembla qu'il n'étoit point le Maître, il se sentit porté à visiter ses Freres, qui étoient établis à la Prairie de la Magdeleine. Il ne voulut pourtant pas y aller seul ; il communi-

quante, qui souhaiterent de l'accompagner.

Ils furent extrêmement furpris de voir leurs Compatriotes transformés, pour ainfi dire, en d'autres Hommes : tout ce ce qu'ils remarquerent dans cette Bourgade, les charma, & ils déclarerent qu'ils n'en fortiroient point. On les instruisit, la parole de Dieu trouva en eux des cœurs dociles, & ils furent baptifés. Leur exemple & leurs discours en attirerent quantité d'autres , & le grand Agnier furtout fut telle-Tome II.

qua son dessein à plusieurs Agniers, & il y en eut jusqu'à cin-

### HISTOIRE GENERALE

ment pénétré de ce feu sacré, qui fait les Apôtres, que jus-1690.

qu'à sa mort il ne cessa de travailler a procurer des Adorateurs au vrai Dieu. Le Ciel benit ses travaux au delà même de fes esperances. Il soutint avec cela toujours la haute reputation, qu'il s'étoit faite à la guerre, & ce fut par estime pour fon mérite personnel, & plus encore pour sa vertu, que les François s'accorderent à lui donner le nom, sous lequel seul il est connu dans les Mémoires de ce tems-là.

Expédition du Sieur Herrel.

Les Abénaquis & les Algonquins, dont la méprife avoit eu des fuites si funestes, étoient tout récemment arrivés de l'Acadie, où ils s'étoient fort distingués dans une Expédition, qui n'avoit pas eu moins de succès, & n'avoit pas fait moins d'honneur aux François, que celle de Corlar. J'ai dit que M. de Frontenac avoit formé pendant l'hyver trois Partis, pour entrer en même tems par trois différens endroits dans le Pays Anglois. Celui, qui devoit agir dans la Nouvelle York, & qui prit en effet Corlar, avoit été levé à Montreal, les deux autres le furent dans le Gouvernement des Trois Rivieres & dans celui de Quebec ; le Général ayant voulu par ce partage mettre entre ces Partis une sorte d'émulation, qui ne manque guéres de produire un bon effet, quand on y évite le mêlange, & tout ce qui a coûtume de faire dégénerer une louable émulation en une pernicieuse ialousie.

Prise de Se mentels für les Anglois.

Le Gouvernement des Trois Rivieres étoit alors très-peu peuplé, & on n'en put tirer que cinquante-deux Hommes, y compris cing Algonquins & vint Sokokis; mais ils avoient à leur tête un des Officiers de la Colonie, à qui on pouvoit plus aisément confier l'exécution d'une Entreprise de la nature de celle-ci ; c'est le témoignage , que le Comte de Frontenac lui rend dans une Lettre, qu'il écrivit alors à M. de Seignelay. Cet Officier étoit le Sieur Hertel, dont j'ai rapporté plus haut la captivité & les vertus. Dans la petite Troupe, qu'il commandoit, il avoit trois de ses Fils, & deux de ses Neveux , à scavoir , le Sieur CREVIER , Seigneur de S. François, & le Sieur GATINEAU.

Il partit des Trois Rivieres le vinthuitième de Janvier, tira droit au Sud dans les Terres, laissant le Lac Champlain à sa gauche, rabatit ensuite à l'Est, & après une longue & rude marche, il arriva le vintseptième de Mars près





рлатие си Сапада: и s'est dutingué depuis en plusieurs ос-

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 51

d'une Bourgade Angloife, appellée Sementels,, qu'il avoit 1690, fait reconnoitre par les Coureurs. Alors il partagea fa Troupe en trois Bandes; la Premiere, composée de quinze Hommes, eut ordre d'attaquer une grande Maison fortifiée. Il commanda à la Seconde, qui n'étoit que d'onze, de le faisir d'un Fort de pieux da quatre Baltions; la Troisième, qu'il comman-

doit en Personne, fut destinée à l'attaque d'un autre Fort plus grand, & où il y avoit du Canon.

Tout cela fut exéduté avec une conduite & une bravoure, qui donnerent de l'éconnement aux Anglois : ils firent d'abord affez bonne contenance, mais ils ne foûtinrent pas le premier feu des Affaillans ; les plus Braves furent taillés en pièces , & les autres , au nombre de cinquante-quarte, furent Prifonniers de guerre. Il n'en coûta aux Victorieux qu'un François , qui eut la cuiffe caffée , & qui mourur le lendemain : vintlept Maifons furent reduites en cendres , & deux mille pièces de Bétail périrent dans les Etables , où l'on avoir multe present de met dans les Etables , où l'on avoir de le deux de l'entre dans les Etables , où l'on avoir de l'entre de l'entre de l'entre dans les Etables , où l'on avoir de l'entre de l'entre

mis le feu.

Sementels n'étoit qu'à fix lieuës d'une affez groffe Bour- Les matters gade de la Nouvelle Angleterre, nommée Pefeadouët, d'ôn des fortels il pouvoit fortir affez de Monde pour enteoloper Hertel, & Fenical Ville couper la retraite. En effet dès le foir du même jour deux Sauvages vinnent l'averir que deux-cent Hommes s'avançoient pour l'attaquer. Il s'y étoit attendu, & il avoit pris étes métures pour rompre celles de l'Ennemi. Il se mit en bataille sur le bord d'une Riviere, sur laquelle il y avoit un Pont fort étroit, il avoit fait occuper la tête de ce Pont, & il étoit impossible aux Anglois de venir à lui par aucun au-

tre endroit.

Ils fe préfenterent pour paffer le Pont, & méprifant le petit nombre des François, ils s'y engagerent avec beaucoup de confiance. Hertel les y laiffa avancer, fans tirer un feul coup, puis tout d'un coup il fondit fur eux l'épée à la main; du premier choc il en tua huit, en bleffa dix, & obligea le refte à lui céder le Champ de baraille. Il perdit en cette rencontre le brave Crevier, fon Neveu, & un Sauvage Sokoki. La Faesnerre, fon Fils Ainé, y reçut un coup de feu dans le genoüil, dont il portera les glorieufes marques jufqu'à fa mort. Il eft encore audjourd'hui Copitaline en Canada: il s'eft diftingué depuis en pluteurs oc-

1690. Il fe joint à M. de Port-

acuf.

casions, & a partagé en Ainé la pieté de son Pere. Après une si belle action Herel ne songea plus qu'à la retraite, & il la fit avec beaucoup d'intelligence & de bonheur; mais après quelques jours de marche il fut obligé de laiffer entre les mains des Sauvages son Fils, qui ne pouvoir plus supporter la fatigue du voyage. Il apprit au même endroit que le Parti du Gouvernement de Quebec n'étoit qu'à deux journées de-là, & qu'il n'avoir pu encore entrer en action. Sur cet avis il dépéche a Gatinéeu, son Neveu, au Gouverneur Général, pour lui apprendre le succès de son Entreprife : il permit en même tems au Sieur MAUGRAS, qu'il ui avoir amme de sci qu'a Algonquins, de s'en retourner avec eux à S. François, & se disposa que certe de Troupe à aller joindre le Parti de Quebec à Kastésé.

Ce Parti avoit pour Commandant M. de PORTNEUF, le troifiéme des Fils du Baron de Bekancourt, & Lieutenant de la Compagnie de Mannevat. M. de Frontenac lui avoit donné ordre de prendre toute cette Compagnie, qui étoit en Acadie, parce que M. de Manneval, fon Capitaine & fon Frere, étoit Gouverneur de cette Province. Il y avoit joint quelques Canadiens, & foixante Abénaquis du Sault de la Chaudiere, avec leíquels il étoit parti de Quebec le même jour, que M. Hertel étoit parti de Trois Rivieres. Tilli de

Courtemanche lui servoit de Lieutenant.

On n'avoit pu leur donner que très-peu de vivres, parce que la difette en étoit grande cette année dans tout le Canada, & cela les obligea de chaffer pendant la route : auffinatuis, où Portneuf avoit apparemment compté de groffir la Troupe mais il ny trouva Perfonne. Il poufia plus loin jufqu'à un fecond Village de la même Nation , fiuté fur les bords du Kinibequi, il y apprit que des Guerriers y étoient depuis peu de retour d'une excurtion fur les Terres des Anglois, où ils avoient tué fix Hommes, & il engagea ces Braves a le fuivre : il fe fi joindre encore par quelques autres Sauvages des environs , & le vintcinquième il alla camper à quarre lieués de Kaskebé, qu'il étoir tréolu d'attaquer.

Siège de Kaskebé & de plufieurs autres Kaskebé étoit une Bourgade fituée au bord de la Mer, avec un Fort très-bien bâti : il avoit huit piéces de Canon en batterie, & ne manquoit, ni de munitions, ni de vivres.

52

# 52 HISTOIRE GENERALE

in 18 pas 52.5

XCII. Melese du Canada.

XIV. Savinier du Canada, à feuilles de Cources.

Dès la nuit suivante quatre Sauvages & deux François allerent se mettre en embuscade assez près du Fort, & un Anglois y étant tombé au point du jour, fut tué. Les quatre Sauvages firent auffi-tôt leur cri, & vers le midi cinquante Hommes de la Garnison s'avancerent en bon ordre vers l'endroit, d'où il leur avoit paru que venoient les cris. Ils étoient presque dessus, qu'ils n'avoient encore rien aperçu; mais les Nôtres, qui les voyoient venir, firent leur décharge de dix pas, puis, fans leur donner le tems de se reconnoître, fondirent sur eux, l'épée & la hache à la main, & profiterent si bien du désordre, où deux attaques si brusques les avoient mis, qu'il n'en rentra que quatre dans le fort, encore étoientils bleffés.

Il v avoit auprès de Kaskebé quatre autres Forts plus pe- Les Anglois tits, d'où on commença à tirer fur les Affaillans, ce qui les obligea de s'éloigner un peu, après avoir eu un Sauvage tué, & un François blessé. Sur le soir M. de Portneuf envoya fommer le Gouverneur de Kaskebé, lequel répondit qu'il étoit resolu de se défendre jusqu'à la mort. Portneuf se trouva alors un peu embarrassé. Il étoit trop avancé pour reculer avec honneur; cependant il avoit défense de M. de Fron-

tenac de s'arrêter à l'attaque d'aucune Place, & sa Commisfion ne l'autorisoit qu'à faire dégât dans les Campagnes ; mais il les avoit trouvé dégarnies, & les Habitans sur seurs gardes. D'ailleurs il avoit été instruit de la prise de Corlar ; M.

Hertel, qui venoit de le joindre, lui avoit fait part de fes succès à Sementels, & il lui fachoit fort de s'en retourner avec moins de gloire que ses Collegues : outre que depuis l'arrivée de M. Hertel, toute sa Troupe demandoit avec instance qu'il les menat à l'affaut. Tout bien confideré, il crut que, dans la fituation, où il se trouvoit, il pouvoit interprêter la volonté de son Général, & la resolution sut prise de continuer l'attaque de Kaskebé; les Anglois de leur côté ne jugerent pas qu'il leur fût possible de conserver tant de Forts en même tems, & pour être plus en état de défendre celui de Kaskebé, ils en renforcerent la Garnison de celles des quatre autres, qu'ils évacuerent.

La nuit du vintfix au vintfept les Affiégeans se logerent sur le bord de la Mer à cinquante pas de la Place, & se couvrirent d'une espèce de morne fort escarpé, où ils n'avoient 1690.

rien à craindre du Canon. La nuit suivante ils ouvrirent la tranchée; les Canadiens, non plus que les Sauvages n'avoient nulle expérience de cette maniere d'attaque; mais le courage & le desir de vaincre suppléerent à ce défaut d'habileté. Tous travaillerent avec une ardeur extrême, & comme ils avoient heureusement trouvé dans les Forts abandonnés tous les outils, dont ils avoient besoin pour remuer la Terre, l'ouvrage avança avec tant de vîtesse, que dès le foir du vinthuit les Afficgés demanderent à parlementer.

Kaskebé se rend, & la Garnison est nicte.

On leur déclara qu'on vouloit avoir le Fort avec tout ce qui s'y trouvoit de vivres & de munitions. Ils demanderent faite Prifon - fix jours pour déliberer, esperant que dans cet intervalle ils feroient fecourus; mais on ne leur accorda que la nuit, & on continua de pouffer la tranchée. Le lendemain ils jetterent quantité de grenades, qui ne firent presque aucun effet; on approchoit de la Palissade, & on devoit, dès qu'on y seroit arrivé, mettre le feu à une barrique pleine de godron, & d'autres matieres aifées à s'enflammer, qu'on avoit toute prête.

Les Affiegés voyant cette machine, qui avançoit toujours, & n'imaginant aucun moyen d'en empêcher l'effet , parce que ceux, qui la faisoient marcher, étoient à couvert dans la tranchée, arborerent un Pavillon blanc. Alors M. de Portneuf fit dire au Gouverneur qu'il n'y avoit plus d'autres conditions à esperer pour lui, que de se rendre Prisonnier de guerre avec toute sa Garnison. Cet Officier vit bien qu'il falloit s'y refoudre, & fortit en effet fur le champ avec tout fon Monde, qui montoit à foixante & dix Hommes, fans

compter les Femmes & les Enfans.

Les Anglois arrivent trop tard pour le fecourir.

A peine la Place étoit évacuée, qu'on découvrit quatre Voiles Angloifes, & l'on fout depuis qu'elles venoient avec des Troupes pour secourir Kaskebé; mais ceux, qui les commandoient, ne voyant point de Pavillon à aucun des Forts, comprirent qu'ils étoient venus trop tard; que, s'ils avoient affez de Forces pour aider une Garnison à défendre une Place, ils n'en avoient pas suffisamment pour faire un siége, & après avoir attendu quelque tems pour voir si on ne leur feroit point de signaux, ils prirent le parti de revirer de bord. M. de Portneuf de son côté commença par se saisir de tout ce qui étoit à sa bienseance dans les Forts, puis il y

1690.

en cendres toutes les maifons à deux lieuës à la ronde. La plûpart des Prisonniers resterent entre les mains des Sauvages ; le Gouverneur , qui se nommoit le Capitaine DENYS, les deux Filles de son Lieutenant, lequel avoit été tué pendant le siège, & quelques-uns des principaux Officiers, furent conduits à Quebec, où M. de Portneuf arriva le vint-trois de Juin, après vint-trois jours de marche. Un de fes François avoit eu le bras cassé dans la tranchée, & un Sauvage le bras percé d'un coup de fusil; c'est tout ce que lui couta une si belle conquête; mais il ne lui en resta aussi que la gloire d'y avoir montré beaucoup de valeur & de conduite: MM. Hertel, de Courtemanche, & tous les Volontaires s'y distinguerent aussi, & les Sauvages y servirent parfaitement bien.

Ce n'étoit pas affez de rétablir la reputation des armes Grand Con-Françoises pour rassurer nos Allies : il falloit encore les mettre en état de se passer du commerce des Anglois, & de ne kinac. point craindre les efforts des Iroquois. M. de Frontenac penfoit à tout en même tems, & lorsque M. de Portneuf arriva à Quebec, il y avoit un mois, qu'il étoit parti de Montreal un grand Convoi pour Michillimakinac, fous la conduite du Sieur de LA PORTE LOUVIGNY, Capitaine Reformé, accompagné de Nicolas Perrot. Celui-ci étoit chargé des préfens du Gouverneur Général pour les Sauvages, & le premier devoit rester à Michillimakinac en qualité de Com-

mandant. Il n'y avoit rien à dire à ce choix , M. de Louvigny (a) étoit un des plus accomplis Officiers, qu'eut alors la Nouvelle France; mais on fut un peu furpris que le Général rappellat sans sujet M. de la Durantaye, qui par sa sagesse & sa fermeté avoit confervé au Roy tous les Postes avancés dans des tems très-difficiles, & y avoit vêcu avec le plus parfait défintéressement.

Ouelques-uns attribuerent sa disgrace à ce qu'il s'enten- M. de la Dudoit trop bien, disoit-on, avec les Missionnaires, & il est rantage est certain que ce concert, qui avoit paru au Marquis de Dé-éloge. nonville si avantageux au bien du Service , & qui l'étoit

<sup>(4)</sup> Il périt dans le naufrage du Chameau en 1725, étant nommé Gouverneur des Trois Rivieres.

1690

sans doute infiniment au progrès de la Religion, n'étoit pas du goût de M. de Frontenac. D'ailleurs un mérite trop généralement applaudi, & la vertu la plus pure font ombrage à bien des Gens, & attirent toujours des Envieux, qui ne manquent guéres l'occasion de perdre ceux, qui les offusquent, & qui la trouvent aisément, lorsqu'ils ont à faire à des Supérieurs susceptibles de prévention. C'est de quoi M. de la Durantaye a fait une trifte expérience. Avec tous les genres de mérite, qui peuvent faire parvenir un Gentilhomme aux honneurs de la guerre, & des fervices essentiels rendus à la Nouvelle France, il n'y a jamais été que ce qu'il étoit, quand il y est venu (a). Obligé sur la fin de ses jours de quitter les armes, il est entré dans la Magistrature (b), & il s'y est distingué par son intégrité; mais toujours poursuivi par sa mauvaile fortune; il est mort dans l'indigence, & n'a laissé à ses Enfans que de grands exemples, & de la naissance, sans rien pour la soûtenir.

Le Convoi est attaqué par les Iroquois.

Le Convoi, que conduitoir M. de Louvigny, étoit accompagné de cent quarante-trois François, dont plufieurs étoient
bien aifes de profiter de l'occasion, pour aller chercher les
Pelleteries, qu'ils avoient dans les Magafins de Michillimakinac, & que la crainte des Partis Iroquois ne leur avoit
pas permis de retirer. Six Sauvages s'embarquerent aussi avec
eux, & un Détachement de trente Hommes, commandé
par MM. d'Hosta, Capitaine, & de LA GEMERAYE, Lieutenant, eut ordre de les écforter pendant trente lieuës.

Ils partirent le vintdeux de Mây, & le lendemain ils decouvrient deux Canots Iroquois en un lieu, nommé les Chats. MM. d'Hofta & de Louvigny, qui jugerent qu'ils n'étoient pas s'euls, envoyerent trente Hommes dans trois Canots, & foixante par Terre, pour enveloper l'Ennemi de toutes parts. Les premiers tomberent dans une embuscade, & esfluyerent d'abord un grand feu, à bout portait, les Iroquois, qu'ils ne voyoient point, les choisssant, de tirant à coups s'urs. Aussi dans le Canot de M. de la Gemeraye, qui avoit voulu aborder le premier, il ne reste après la premiere décharge, que deux Hommes, qui ne sussente.

(a) Il étoit Capitaine dans Carignan-Salieres.
(b) Il est mort Conseiller au Conseil Supérieur de Quebec.

Louvigny

Louvigny se désesperoit de voir ainsi massacrer ses Gens, sans pouvoir les secourir; car Perrot, à qui il avoit un ordre exprès d'obéir pendant le chemin, ne vouloit point lui per-défaire mettre d'avancer, de peur de risquer les présens, dont il étoit Porteur, & avec eux tout le succès de la négociation. dont il étoit chargé. A la fin pourtant il se laissa gagner aux instances du Commandant, & de M. d'Hosta. Aussitôt l'un & l'autre se mit à la tête de cinquante à soixante Hommes, & coururent fur l'Ennemi; la charge fut si brusque, & faite si à propos, que trente Iroquois furent tués, plusieurs blesics, quelques-uns pris, & le reste eut bien de la peine à s'embarquer pour se sauver. Ils étoient au nombre de treize Canots, & la défaite de ce Parti produifit un bon effet.

MM. d'Hosta & de la Gemarave étant retournés peu de Effet de cette tems après à Montreal, envoyerent de-là un de leurs Prisonniers au Comte de Frontenac, qui le remit à Oureouharé, lequel fut fort sensible à cette marque de confiance : un autre fut mené à Michillimakinac, & livré aux Outaouais, qui, pour faire voir au nouveau Commandant qu'ils ne fongeoient plus à s'accommoder avec les Iroquois, le brûlerent. Ce changement fut le fruit de nos victoires, dont le Convoi porta la nouvelle aux Sauvages dans le tems, que leurs Ambassadeurs se disposoient à partir pour mettre la derniere main à un Traité irrévocable avec la Nation Iro-

quoife.

Tome II.

Mais quand ils virent venir les François Victorieux de tous leurs Ennemis, chargés de marchandises, & en assez grand nombre pour les raffûrer eux-mêmes contre tout ce que pourroient entreprendre les Iroquois, alors charmés des préfens, que Perrot leur délivra, & qu'il sçut admirablement bien leur faire valoir; ils s'attacherent plus étroitement, que jamais à nos intérêts, & ne tarderent pas à nous en donner des marques certaines. Cent dix Canots, portant pour cent mille écus de Pelleteries, conduits par plus de trois-cent Sauvages de toutes les Nations Septentrionnales, partirent peu de tems après pour Montreal, & ils y trouverent le Comte de Frontenac, qui s'y étoit rendu pour être plus à portée de défendre ce Gouvernement ménacé d'une invasion.

Toute esperance de paix avec les Iroquois étoit évanouie. Nous avons vû que ces Barbares avoient arrêté le Chevalier Iroquois.

Ceux-ci fonc

#### 68 HISTOIRE GÉNÉRALE

d'Eau, & tous les François de sa suite, quoique le Gouverneur Général, en députant cet Officier à Onnontagué, eût prétendu donner à ce Canton une marque de confiance, qui auroit du le flatter. Ils firent plus, ils l'envoyerent à Manhatte, pour convaincre les Anglois qu'ils étoient bien éloignés de se reconcilier avec les François. Enfin ils porterent la perfidie jusqu'à violer le droit des Gens : ils brûlerent deux des François, qui avoient accompagné cet Officier. Je ne sçai ce qui empêcha qu'on fût instruit d'abord de cette trahison ; mais on soupconna bientôt que les Cantons persiftoient à vouloir la guerre. & le Gouverneur Général ne differa point à prendre les précautions pour n'être point furpris. Il donna de bons ordres pour la fûreté des Quartiers les plus exposés aux ravages de ces Barbares, & pour cet effet il fit deux Détachemens de ses meilleures Troupes. Le premier, destiné à veiller sur la Côte du Sud, depuis Montreal jusqu'à la Riviere de Sorel, étoit commandé par le Chevalier de CLERMONT, Capitaine Reformé; le second, qui devoit mettre en sûreté tout le reste du Pays jusqu'à la Capitale, étoit sous les ordres du Chevalier de LA MOTTE, aussi Capitaine Reformé. Le Chevalier de Clermont en arrivant à l'embouchure de la Riviere, apprit que des Enfans, qui y gardoient des Bestiaux, avoient été enlevés par des Iroquois, il les pourfuivit, & délivra les Enfans, à la referve d'un feul, que ces Barbares avoient tué d'abord, parce qu'il ne pouvoit pas les suivre.

Nouvelles hoftilités de leur par Dans le même tems un autre Parti d'Iroquois étant defeendu par la Riviere des Prairies dans l'Îlde de Montreal, fût découvert par un Habitant, lequel en donna avis au Sieur COLOMBET, Lieutenant Reformé, Cet Officier ramaffa auffitôt vint cinq Hommes, & courut chercher l'Ennemi, qui fit la motité du chemin pour le rencontrer. Les Iroquois toient fort fupérieurs en nombre, ils chargerent les François avec beaucoup de réfolution; Colomber refla fur la place avec quelque-suns des Siens; mais les froquois perdirent vint-cinq des leurs. Quelques jours auparavant une autre Troupe de ces Sauvages avot enlevé quinte, ou feize Perfonnes, Femmies & Enfans, près de la Riviere de Bekancours: on les pourfluirt; mais tout ce qu'on y gegna, c'eft que les Barbares, pour fuir plus aifement, maffaccerent tous leurs Prifonniers.

Enfin on n'étoit en sûreté nulle part, & une bonne partie des Terres ne put être ensemencée, ce qui causa l'année suivante une très-grande famine dans toute la Colonie. Ce fut dans le plus fort de ces allarmes, que le dixhuitiéme d'Août de Michillile Sieur de la Chaffaigne (a), qui commandoit au Fort de la Chine, fut averti qu'il paroissoit une Flotte de Canots sur le Lac de S. Louis. On ne douta presque point que ce ne susfent des Iroquois, & M. de Frontenac, qui depuis trois femaines étoit à Montreal, donnoit déja ses ordres pour faire avertir les Habitans de la Campagne de se retirer dans les Forts, lorfque Tilly, Sieur de l'Isle, vint l'affurer que c'étoit le grand Convoi de Michillimakinac, dont j'ai parlé.

La joye fut grande partout, & proportionnée à la frayeur que l'on avoit euë. La petite Flotte arriva à Montreal . & fut recue aux acclamations de toute la Ville. Le vint-deux le Général donna publiquement audience à tous les Chefs : ils parlerent fort bien, & ils parurent être dans les dispositions les plus favorables par raport à la fituation préfente des affaires. Le jour suivant la Traite commença; mais elle sut bientôt interrompue par un Iroquois du Sault S. Louis, nom-

mé LA PLAQUE, & Neveu du grand Agnier.

Il avoit été envoyé à la découverte du côté d'Orange, & comme il revenoit pour rendre compte de ce qu'il avoit vû, il s'arrêta à un demi-quart de lieue de l'endroit, où les Outaouais & les autres Sauvages étoient campés, & faisoient la Traite. Il s'avifa alors de faire plusieurs cris de mort : les Sauvages, qui crurent l'Ennemi fort proche, prirent d'abord les armes; mais comme au bout de quelque tems ils ne virent rien , ils se rassurerent , & retournerent à leur Traite.

Cependant la Plaque entra dans la Ville, & dit à M. de M. de Fronte-Frontenac qu'il avoit aperçu fur les bords du Lac du S. Sa- nac est avent crement une Armée entiere occupée à faire des Canots , qu'il d'une Armée s'en étoit aproché à diverses reprises , pour tacher de faire d'Anglois & quelques Prisonniers, mais inutilement, & qu'avant que de d'Iroquois. fe retirer, il avoit porté trois caffetêtes à une Cabanne, pour apprendre aux Ennemis qu'ils étoient découverts, & pour les défier. La Plaque étoit un Brave, affez mauvais Chrétien, mais fort attaché aux François. J'en ai parlé ailleurs, & j'ai dit qu'il avoit été Lieutenant dans nos Troupes. On ne

Arrivée d'an grand Convoi

1699.

crut donc pas devoir douter de la fincérité de fon raport, & le Général jugea qu'il ne falloit rien négliger pour metre le Gouvernement de Montreal en état de défense.

Il fongea d'abord aux moyens de retenir auprès de lui ses Alliés : il les caressa beaucoup , il les regala avec profusion, puis les ayant assemblés , il leur dit qu'il étoit charmé de la disposition , où il les voyoit de ne faire , ni paix , ni tréva vace les lroquois ; qu'ils ne pouvoient plus douter qu'il ne sur lui-même resolu de les poursiuvre sans relâche , jusqu'à ce qu'il les eût reduits à lui demander humblement la paix ; qu'il les prioit de croire qu'il ne la leur accorderoit qu'à des conditions également avantageuse aux François & à leurs Alliés , pussque pus que pus qu'il pe la sur mois se Enfans, que les autres pusique les uns rétoient pas moiss se Enfans, que les autres pusique les uns rétoient pas moiss se Enfans, que les autres de la conditions également avantageuse aux François & à leurs Alliés , pusique les uns rétoient pas moiss se Enfans, que les autres de la conditions également avantageuse aux François & à leurs Alliés , pusique les uns rétoient pas moiss se Enfans, que les autres de la conditions également avantageuse aux françois & aleurs Alliés , pusique les moiss se la condition de la conditi

Il ajoûta ensuite qu'il les croyoit trop braves Gens, & trop fincérement attachés à sa Personne, pour l'abandonner à la veille de le voir attaqué par une Armée de leurs Ennemis communs, & qu'il ne s'agissoit plus que de déliberer s'il étoit plus à propos d'aller au devant de cette Armée, ou de l'attendre de pied ferme. Puis , fans leur donner le tems de répondre . il fit la cérémonie de leur mettre en mains la hache . en difant qu'il étoit fort perfuadé qu'ils s'en serviroient bien. Il ne crut pas même qu'il fût contre sa dignité de commencer à chanter, le cafferête à la main, sa Chanson de guerre : il voulut leur montrer par-là que son intention étoit de combattre à leur tête. Tout fied bien à un Homme, qui sçait faire tout avec dignité & à propos. Les Sauvages furent enchantés de ces manieres du Comte de Frontenac, & ne lui répondirent que par des acclamations, qui l'affuroient de leur consentement.

Allarme à

Le vinneuf d'Août le Chevalier de Clermont, qui avoir eu ordre de remonter la Riviere de Sorel pour obsérver les Ennemis, arriva à Montreal, & raporta qu'il en avoit aperquin très-grand nombre sur le Lac Champlain, & qu'il en avoit même été pourfuiri jusqu'à Chambly: sur quoi les signaux furent donnés pour assembler les Troupes & les Milieses. Le trente-unième le Comte de Frontenae passa de grand matin à la Prairie de la Magdeleine, où il avoit assigné le rendez-vous général, & les Sauvages, qu'il y avoit nivriés, s'y rendirent le soir, sans laisser même un seul Homme dans leux Quartier, pour y garder leurs marchandises.

Le lendemain il fit la revûë de son Armée, qui se trouva de douze-cent Hommes, & l'après-diné quelques Sauvages du Sault S. Louis inviterent les Chefs des autres Nations à sy passe. fe trouver chez leur Pere Ononthio, qui avoit quelque chofe d'important à leur communiquer. Ils y vinrent, & guand ils furent tous affembles, Louis ATHERIHATA, un des plus confiderables Chefs du Sault S. Louis, fit au nom de tous les Iroquois Chrétiens un très-beau discours. Il commenca par exhorter tous les Sauvages à ouvrir leur cœur à leur Pere commun, & à ne lui rien cacher de ce qui s'étoit passé de plus secret depuis quelques années. Puis s'adressant aux Outaouais en particulier, il leur dit qu'il avoit été instruit de toutes leurs négociations avec les Cantons, qu'il n'ignoroit point qu'ils y avoient renoncé; mais qu'il lui restoit encore fur cela quelque ombre de défiance ; & qu'il les prioit de vouloir bien déclarer nettement quelles raisons les avoient engagés à traiter ainsi avec l'Ennemi, sans la participation de leur Pere, & quelle étoit leur disposition présente à l'égard des

François. Il est vrai, répondit l'Orateur Outaouais, que nous avons « rendu aux Iroquois quelques Esclaves, & que nous avions « promis d'en rendre encore d'autres; mais faites attention à « la conduite, que l'on avoit tenuë avec nous, & vous juge- « rez enfuite, fi nous avions tort. Après nous avoir engagés « dans la guerre, on nous a obligés de ceffer toute hostilité, « puis on nous a fait reprendre la hache, fans nous en dire la « raison. Nous ne comprenions rien à toutes ces variations, « & nous étions encore plus surpris du peu de vigueur, avec « laquelle on faifoit la guerre. Enfin craignant que les Fran- « ois, affez embarraffés à se défendre, ne nous laissaffent acca- « bler, fans pouvoir nous fecourir, nous avons cru devoir « fonger à notre fûreté. Nous avons donc porté des paroles, « & nous en avons reçu ; mais cette négociation n'a point « été achevée. Le premier de nos Ambassadeurs est mort chez « les Tionnonthouans; les autres sont revenus à Michillima- « kinac, fans rien conclurre. Sur ces entrefaites nous avons ap- « pris le retour de notre ancien Pere, & sitôt qu'il nous a fait « fçavoir fa volonté, nous avons rejetté toute penfée d'accom- « modement avec l'Iroquois, & nous fommes venus pour nous « instruire encore mieux des intentions de notre Pere.

1690. Grand Confeil , & ce qui 1690.

Das qu'il eut ceffé de parler, l'Orateur Huron se leva, & dit que pour lui, il ne s'étoir jamais déparri de l'alliance des François, & de l'obéifiance, qu'il devoit à son Pere, auquel il étoir réolut, quoiqu'il arrivàt, de demeurer toujours sidé-le. Oa s'avoit bien ce qu'on devoit penser de cette protestation; mais ce n'étoit pas alors le tens de faire des reproches, en ne lui répondit rien. Tous les autres Sauvages témoignerent qu'ils étoient dans les mémes sentimens que ceux-ci, ex M. de Frontenac sçut bon gréà Louis Atherihata d'avoit donné lieu à ce petit éclaircillement. Il rompit la Conference, de peur qu'elle ne degénérat en altercation, & dit qu'aufitôt qu'il auroit repoullé l'Ennemi de dessus ser les qu'aufitot qu'il auroit repoullé l'Ennemi de dessus ser les returner chez soi.

Quelques François fe laiffent furprendre. cun pourroit sen recourier cue toi.

Le jour fuivant les Découvreurs revinrent, & affürerent qu'ils n'avoient rien vû, ni remarqué aucunes piftes, fur quoi l'Armée fui licenciée jufqu'à nouyel ordre, & les Habitans alloient preffer leurs recoltes, pour lefquelles ils avoient beaucup appréhendé. Deux jours après un Parti d'Iroquois tomba fur un Quartier, nommé la Souche, éloigné feulement d'un quart de lieué de celui, où l'Armée avoir campé. Ils y trouverent des Habitans & des Soldats occupés à couper des bleds, & fortécartés les uns des autres, quoiquol neur eit enjoint de feunt roujours fur leurs gardes, & à portée de fecourir mutuellement. La plupart étoient même fans armes, & le Commandant de ce Quartier n'avoir pas eu précaution de pofer des Sentinelles, ce qui avoit été exprefément ordonné.

Quelques-uns néanmoins se désendirent bien, & les Iroquois perdirent sa Hommes. Il y eut du côté des François dix
Soldats, onze Habitans, & quatre Femmes, pris ou tués;
plusieurs Bêtes à cornes égorgées, des maisons & des amas
de soin brules. Les Ennemis se promettoient bien de ne pas demeurer en si beau chemin; mais ils aperçurent un secours condiderable, qui venoit de Montreal, & ils regagnerent les Bois.
Ce Parti n'étoit qu'un Détachement de l'Armée, qui avoit ét
découverte par la Plaque, & dont nous verrons en son lieu
quel sur le sort. Le Come de Frontenac sur très-mortisse d'avoir requ ce
petit échec sous les yeux de se Alliés. Il comprit cour le danger, qu'il auroit couru, sit toute l'Armée Ennemie lui sût alors
tombé sur les bras.

Le jour même de cette aventure, c'est-à-dire, le quatrié- 1600. me de Septembre, ce Général avoit affemblé pour la derniere M. de Fron L fois les Sauvages, qui demandoient avec instance leur congé: tenac congéil leur dit qu'ils devoient être contens du prix, auquel on leur avoit donné les marchandises; qu'il eût encore fait davantage en leur faveur, s'il eût été averti plûtôt de leur arrivée ; qu'au reste, s'ils s'étoient plaints par le passé de la cherté de nos denrées, les François pouvoient leur faire avec justice le même reproche; qu'il aprouvoit tout ce que Perrot, son Envoyé, leur avoit dit de sa part ; qu'ils devoient être convaincus que leur intérêt demandoit qu'ils fiffent la guerre aux Iroquois; que pour lui, il ne poseroit point la hache, que cette Nation ne fût humiliée; qu'il les exhortoit à la harceler sans cesse, jusqu'à ce qu'on fût en état de l'aller attaquer dans son propre Pays; qu'ils scavoient ce qu'il avoit deja fait. contre les Anglois; qu'il étoit dans la resolution de ne leur pas donner un moment de relâche; qu'il avoit cru devoir commencer par eux , parce qu'ils étoient les premiers Auteurs du mal ; qu'on avoit par son ordre épargné ses Agniers à Corlar, dans l'esperance, qu'ils se rendroient aux sollicitations d'Oureouhare; mais que, puisqu'ils continuoient à abuser de sa bonté, il alloit les pouffer à toute outrance. Il accompagna ce discours de fort beaux présens, & de ces manieres engageantes, qu'il sçavoit si bien prendre, lorsqu'il vouloit gagner quelqu'un, & les Sauvages partirent fort contens de lui & de tous les François.

Peu de jours après leur départ les Iroquois reparurent en plusieurs endroits, & surprirent encore les François, qui les échecs de la croyoient fort loin. Le Sieur DES MARAIS, Capitaine Re- quois, formé, qui commandoit dans le Fort de Chateaugué, au dessus du Sault S. Louis, étant forti dans la Campagne avec fon Valet & un Soldat, tomba dans une embuscade, que lui avoient dressée trois de ces Barbares, qui choisirent chacun leur Homme. & les tuerent tous trois. Le vintdeux de Septembre le Chevalier de la Motte, & le Sieur MURAT, Lieutenant, furent attaqués par un Parti plus nombreux, que celui, qu'ils commandoient, ils le repousserent néanmoins; mais les Sauvages étant revenus à la charge dans le tems, que ces Messieurs les croyoient en fuite, le Chevalier de la Motte sut tué fur la place, & on n'a jamais sçu depuis ce qu'étoit devenu le Sieur Murat.

#### HISTOIRE GENERALE

Dans le chagrin, que causerent à M. de Frontenac ces sa-Reproche de cheuses nouvelles, il appella Oureouharé, & après lui avoir M. de Fronte- exposé en peu de mots la conduite, qu'il avoit tenue avec sa nac a Ourcou- Nation, & dans le tems de son premier Commandement, & depuis son retour de France ; il lui dit qu'il avoit cru pouvoir se flatter qu'au moins la reconnoissance des bienfaits, dont il l'avoit comblé lui-même en particulier , l'auroit engagé à faire ouvrir les yeux à ses Compatriotes, & qu'il falloit, ou qu'il fût bien insensible à ses bontés, s'il avoit manqué à ce devoir, ou que sa Nation sit bien peu de cas de lui, s'il n'avoit pu la faire entrer dans des sentimens plus raisonnables, & plus conformes à ses véritables intérêts.

Réponse de ce Sauvage.

L'Iroquois parut mortifié de ce discours , dont il sentit toute la force, il se contint néanmoins, & sans faire paroître la moindre alteration, il pria le Général d'observer qu'à son retour de France il avoit trouvé les Cantons engagés dans une alliance avec les Anglois, qu'il n'étoit pas ailé de rompre, & tellement envenimés contre les François, dont la trahison les avoit, pour ainsi dire, forcés à contracter cette alliance, qu'il avoit fallu attendre du tems & des conjonctures une disposition plus favorable; que de son côté il n'avoit rien à se reprocher, que le refus, qu'il avoit fait de retourner dans son Canton, où il étoit passionnément desiré. devoit avoir écarté tout soupçon contre sa fidélité; que si malgré une marque si peu équivoque de son attachement pour les François, on lui faisoit l'injustice d'en former quelqu'un contre lui, il ne tarderoit pas à le diffiper.

Cette réponse fit presque repentir M. de Frontenac de sa mauvaise humeur, & de la défiance, qu'elle lui avoit inspirée ; il donna quelques marques d'amitié à Oureouharé, & resolut de s'appliquer plus que jamais à s'attacher un Homme si raisonnable, & dont il étoit persuadé qu'il pouvoit tirer de grands services; mais il eut bientôt d'autres affaires sur les bras. Le dixième d'Octobre, comme il se disposoit à retourner à Quebec, un Officier, parti la veille de cette Capitale, lui rendit deux Lettres de M. PREVOT, Major de la Place, & qui y commandoit en fon absence (a). La premiere étoit dattée du cinquieme, & portoit qu'un Abénaqui venoit de lui donner avis que trente Vaisseaux étoient partis

(4) Il n'y avoit point alots de Lieutenant de Roy en Canada.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 65 de Baston, & qu'on assuroit qu'ils étoient destinés à faire le 1690.

siège de Quebec.

Ce Sauvage, au zéle & à la diligence duquel la Nouvelle France fut en partie redevable de son salut, étoit venu en Angloife se dispose à faire douze jours de Pescadoué, & ajoûta à M. Provôt que la Flotte le sièce de Angloife étoit en Mer depuis six semaines. La seconde Let- Quebec. tre du Major étoit du sept, & marquoit que le Sieur de CA-NONVILLE l'avoit averti qu'il avoit aperçu vers Tadoussac vintquatre Bâtimens Anglois, dont huit lui avoient paru fort gros. Le Major ajoûtoit que, sur cet avis, il avoit détaché le Sieur de GRANDVILLE , son Beaufrere , avec une Bifcayene, & un Canot bien armé, pour avoir des nouvel-

les plus certaines. Le Gouverneur Général eut quelque peine à croire qu'une cause que M. Flotte si considérable fût si proche, sans qu'il eût seulement de Frontenac eu le vent qu'on armoit à Baston. Il s'embarqua néanmoins sut surprisfur l'heure même avec M. de Champigny dans un petit Bâtiment, où ils penserent périr, & le lendemain vers les trois heures du soir un second Courier de M. Provôt lui apprit que les Demoiselles de la Lande & Joliet avoient été prises auprès de Tadoussac par une Flotte de trente-quatre Voiles.

qui pouvoit bien être dans le tems, qu'il écrivoit, à l'Isle aux Coudres, c'est-à-dire, à quinze lieues de Quebec.

Ce qui avoit le plus contribué à tromper M. de Frontenac. & à le tranquillier par raport à Quebec, c'est qu'il croyoit les Anglois fort occupés du côté de l'Acadie, à laquelle il avoit plus d'une raison de croire qu'ils en vouloient. Le fait étoit vrai; mais il avoit mal supposé que l'Acadie arrêteroit les Anglois plus lontems, qu'elle ne fit. D'ailleurs il ne pouvoit se persuader qu'il pût sortir de Baston affez de Forces pour attaquer en même tems toute la Nouvelle France, encore moins que l'Acadie fût conquise, & que les Conquerans lui en aportassent la premiere nouvelle.

Le mal venoit de ce qu'il ne connoissoit pas affez le mau- Etat, où se vais état de cette Province. Nous avons vû que quatre Bà-ttouvoit alors timens fortis du Port de Baston avoient paru à la vue de Kaskebé au moment, que cette Place venoit de se rendre à M. de Portneuf. On avoit sçu depuis à Quebec que ces Bâtimens, arrivés trop tard pour secourir Kaskebé, avoient tourné du côté de Port Royal. M. de Frontenac avoit eu au

Tome II.

1690.

mois de Juillet la confirmation de cette nouvelle; mais il ne sétoit pas trouvé en fituation de fecourir ce Poste, a u cas, qu'il su attaqué, & il ne le croyoit apparemment pas dégarni de Troupes, de vivres, & des munitions au point, où il l'étoit.

Cependant M. de Manneval, Gouverneur de l'Acadie, & qui failoit ordinairement la rédience au Port Royal, n'y avoir que quarrevint fix Hommes de Garnifon, & dixhuit pièces de canon, qui n'étoient pas même en batterie. Les derniters fortifications, qu'on avoit faites à la Place, étoient fi peu de chofés, qu'elles ne pouvoient pas la garantir contre un coup de main, & l'on y manquoit abfolument de tout. Les autres Poftes étoient encore moins fortifiés, & auffi mal pourvis. D'ailleurs la pluipart des Habitations Françoifes, encore plus écarrées, que celles du Fleuve S. Laurent, étoient abfolument fans aucune défenfe.

Elle est attaquée par les Applois Telle étoit la futation de l'Acadie, lorfque le vintdeux de May 1690, un Soldat & deux Habitans, qui étoient de garde à l'entrée du Baffin du Port Royal, aperçurent deux Batimens Anglois, qui faifoient force de voiles pour y entrer. Ils tirerent auffitôt une boéte, qui étoit le fignal, qu'on leur avoit marqué, pour avertir le Gouverneur, & s'embarquent au plus vite dans un Canot. Ils arriverent au Fort vers les onze heures de nuit, & fur leur raport M. de Manneval fi fur le champ tirer un coup de canon, pour avertir les Habitans de fe rendre auprès de lui.

Le vintième l'Efcadre Angloife, compofée d'une Fregate de quarante canons, d'un autre Navire de feize, d'un Troi-fiéme de huit, & de quatre Caiches, mouilla l'ancre à une demic-lieuie du Port Royal, & ausfitto! l'Amiral Guillaume Philbs, Homme de fortune, & d'un mérite proportionné à fa premiere condition de Charpentier, envoya fa Chaloupe au Fort avec un Trompette, pour fommer le Gouverneur de lui rendre sa Place avec tout ce qui y étoit, sans aucune

capitulation.

M. de Manneval retint le Trompette, & faute d'Officiers, envoya M. Pettr , Prêtre du Seminaire de Quebec, qui lui fervoit d'Aumônier, au Général Anglois, pour tâcher d'en obtenir au moins des conditions tolerables; car il comprit d'abord qu'insuitiement il fe mettroite ne détenfe avec fi peu

de Soldats, mal armés, découragés, sans un seul Officier, & ne pouvant compter fur les Habitans, dont trois feulement s'étoient rendus au fignal d'appel. Outre qu'il n'avoit abfolument Personne pour placer, & pour servir son canon, que depuis deux mois il étoit fort tourmenté de la goutte, & qu'on affuroit que l'Ennemi avoit huit cent Hommes de dé-

1690.

barquement. Guillaume Phibs déclara d'abord à M. Petit qu'il vouloit avoir le Gouverneur, sa Garnison, & tous les Habitans neur se rend à discretion. L'Ecclesiastique lui répondit résolument que M. par capitulade Manneval périroit plûtôt que de commettre une pareille làcheté: Phibs alors lui demanda s'il étoit chargé de lui faire quelques propositions, & la réponse fut, qu'il avoit ordre de lui dire qu'on lui rendroit le Port Royal aux conditions fuivantes, 1º. Que le Gouverneur & les Soldats fortiroient avec armes & bagages, & feroient conduits à Quebec dans

un Vaisseau, qu'on lui fourniroit. 20. Que les Habitans seroient conservés & maintenus dans la possession paisible de leurs biens, & que l'honneur des Filles & des Femmes seroit

à couvert. 3º. Que tous auroient le libre Exercice de la Religion Catholique Romaine, & qu'on ne toucheroit point à l'Eglife. Il y a bien de l'apparence que Phibs prit dès-lors la resolution de tout accorder . & de ne rien tenir. La facilité , avec laquelle il consentit aux demandes de M. Petit, & la conduite, qu'il tint dans la fuite, ne laissent presque aucun lieu

d'en douter. Ce qui est certain , c'est qu'il ne fit aucune difficulté sur rien, & que l'Ecclesiastique lui ayant proposé de mettre cette Capitulation par écrit, il le refusa, en disant que fa parole de Général valoit mieux que tous les écrits du monde. M. Petit eut beau insister, il n'en put rien tirer davantage.

M. de Manneval ne fut pas même aussi difficile, que son Envoyé; immédiatement après le retour de celui-ci, il écrivit au Général Anglois qu'il s'en tenoit à ce qui avoit été arrêté, & que, s'il vouloit bien lui envoyer sa Chaloupe le lendemain, il iroit lui-même le trouver à fon bord, pour lui donner une preuve convainquante de la franchife, avec laquelle il traitoit. Phibs envoya sa Chaloupe, le Gouverneur s'y embarqua; la Capitulation fut confirmée de bouche

Ιij

en présence du Sieur DES GOUTTINS, Ecrivain de Roy, faifant l'Office de Commissaire Ordonnateur au Port Royal . & le Général Anglois ajoûta qu'il laissoit au choix de M. de Manneval d'être mené avec toute sa Garnison en France, ou

à Ouebec.

Le Gouverneur témoigna qu'il aimeroit mieux aller en France, & Phibs lui promit de l'y faire transporter. Tout étant ainfi conclu, M. de Manneval & l'Amiral Anglois descendirent à Terre. Le Premier remit les cless du Fort au Second . & le rendit Maître de tout. A la vûë de l'état , où se trouvoit cette Place, Phibs parut fort étonné, & se.repentoit d'avoir accordé des conditions si honorables à des Gens . qui étoient si peu en pouvoir de se défendre ; il dissimula néanmoins jusqu'à ce qu'il eût trouvé un prétexte de violer une Capitulation, qu'il prétendoit lui avoir été extorquée par furprife.

La capitulation n'eft point gardée.

Il ne le chercha point lontems; car ayant sçu que, tandis que le Gouverneur étoit sur son bord, des Soldats & des Habitans, qui étoient yvres, avoient pris quelque chose dans un Magasin appartenant à M. Perrot , Prédécesseur de M. de Manneval dans le Gouvernement de l'Acadie, il déclara que ce qui avoit été détourné étant au Roy son Maître, il ne se croyoit plus obligé à rien tenir de ce qu'il avoit promis. Il commença ensuite par désarmer les Soldats, puis il les fit tous enfermer dans l'Eglise; il demanda même à MM. de Manneval & des Gouttins leurs épées, qu'il leur rendit néanmoins sur le champ; mais en leur signifiant qu'ils étoient ses Prisonniers. Il donna au Gouverneur son logis pour prison. & y mit une Sentinelle. Il lui enleva tout son argent, & jusqu'à ses hardes, il mit toutes les Habitations au pillage, parce que, dit-il, il sçavoit que les Habitans avoient caché tout ce qu'ils avoient de meilleur, il n'épargna pas même la maifon des Prêtres , ni l'Eglife , où ses Gens commirent de grandes impictés.

M. Perrot eft ourfuivi par les Auglois.

Quelques jours auparavant M. Perrot, qui, après avoir perdu le Gouvernement de l'Acadie, étoit demeuré dans cette Province pour ses affaires particulieres, s'étoit embarqué dans une Caiche avec le Sieur Ductos, son Commis, dans le dessein de faire la Traite le long de la Côte. Le vintseptième de May, comme il retournoit au Port Royal, fans sça-

1690.

voir que les Anglois en étoient les Maîtres, un vent contraire l'arrêta pour son bonheur à l'entrée de la Baye. Alors ne voyant point la Sentinelle ordinaire, il se douta de guelque chose, il se mit dans un Canot avec M. DAMOUR, Gentilhomme Canadien, & un Sauvage, pour s'instruire de ce qui étoit arrivé; & , après avoir fait trois lieues, il apercut un Navire Anglois mouillé dans la Riviere, sur laquelle étoit bâti le Bourg, & entendit plusieurs coups de canon, & des décharges de mousqueterie.

Il crut qu'on se battoit, cacha son Canot dans le Bois, & alla par Terre jusqu'à la premiere maison, qu'il trouva abandonnée. Il se retira promptement, se rembarqua dans son Canot, pour regagner sa Caiche, qu'il rencontra dans le Bassin. Elle avoit même été aperçue par deux Anglois , qui , instruits de son retour, l'attendoient, & s'étoient embarqués dans une Chaloupe pour l'aborder; mais comme la Marée baiffoit, la Chaloupe, qui ne s'étoit pas encore affez éloignée du rivage, échoua. M. Perrot profita de cet accident, & ayant encore évité un Canot, qui le poursuivit quelque tems, il gagna sa Caiche, appareilla, & sortit du Bassin. Le Navire Anglois, qu'il avoit aperçu, l'avoit aussi découvert, & se mit à ses trousses; mais voyant qu'il ne pouvoit pas le gagner, il rentra dans le Port, & M. Perrot se jetta dans ce-

Le quatorziéme de Juin le Chevalier de Villebon , Capi- M. de Villetaine, un des Fils du Baron de Bekancourt, & dont la Com-Port Royal, & pagnie étoit en Acadie, arriva de France au Port Royal. Il n'ytrouveplus y trouva MM. Perrot & des Gouttins, & il apprit d'eux que les Anglois. l'Amiral Phibs n'y étoit resté que douze jours après la reduction de la Place, qu'il en avoit emmené M. de Manneval , un Sergent & trente-huit Soldats avec M. Petit & un autre Ecclesiastique, nommé M. TROUVÉ; qu'avant son depart il avoit affemblé les Habitans, & leur avoit fait prêter Terment de fidélité aux Rois d'Angleterre Guillaume & Marie; qu'il avoit établi son premier Sergent, nommé CHE-VALIER, pour Commandant du Port Royal, & six des principaux Habitans pour rendre la Justice en qualité de Confeillers.

Ces nouvelles embarrafferent fort le Chevalier de Villebon. Il avoit amené avec lui de France le Sr. SACCARDIE.

1690

Ingénieur, & it tint Confeil avec cet Officier, MM. Perrot & des Gouttins fur ce qu'il y avoit à faire dans la conjonêture, où il fe trouvoit, pour fauver le reste dune Colonie, dont il étoit seul chargé, & pour mettre en sirtreté les effest du Roy, qu'il avoit apportés de France. Ce qui l'inquiettoit le plus, c'est que les Anglois étoient encore dans le Port de la Héve, où en moins de trois jours ils pouvoient être instruits de son arrivée, & il n'étoit nullement en état de leur résister, au cas, qu'ils revinssent pour l'attaquer dans le Port Royal.

Tout bien consideré, il fut resolu d'un consentement unanime de se retirer dans la Riviere de S. Jean, où le Chevalier de Grandfontaine avoit eu un Fort en un lieu, nommé Jemset (a), d'y transporter les effets du Roy, & ceux de la Compagnie, d'y raffembler tout ce qu'on pourroit de Soldats, dont plusieurs s'étoient tirés des mains des Anglois, ou avoient trouvé le moyen de n'y pas tomber : de mander au fieur de Montorgueil, Lieutenant de la Compagnie de Villebon, qui étoit à Chedabouctou avec un Détachement de quatorze Soldats, de venir joindre son Capitaine à Jemfet, & , quand tout cela seroit exécuté, de construire un Fort de pierre au même endroit , d'envoyer de-là le plus qu'il seroit possible de secours aux Sauvages, & de les encourager à continuer la guerre, qu'ils faisoient toujours très-vivement aux Anglois. En effet ces Sauvages couroient sans cesse la Nouvelle Angleterre, & ne trouvoient presque nulle part de résultance; on venoit même d'apprendre que quarante Abénaquis avoient depuis peu défait en pleine Campagne fix cent Anglois, fans autre perte que fix des Leurs, & d'un Canadien, nommé Bellefont, qui, après s'être fort diffingué au siège de Kaskebé, s'étoit allé joindre à cette Troupe de Braves.

Belle action du Sieur de Montorgueil

the Darves.

En conféquence de cette Déliberation l'ordre fut envoyé
à M. de Montorgueil d'évacuer Chedabouctou, qu'il ne pouvoit pas se flatter de défendre contre la Flotte Angloife, &
d'enterrer tous les Canons, qu'il ne pourroit pas emporter;
mais cet Officier n'étoit plus déja dans son Poôte, & si le ne
étoit forti par une plus belle porte, que celle, qu'on lui marquoit. L'Amiral Phibs, après avoir fait quelque sejour à la
(4) 03 rabus.

Héve, s'étoit rendu à Chedabouctou, & ayant débarqué qua- 1690. trevint Hommes, avoit fait sommer le Commandant de se

rendre à discretion.

Montorqueil répondit à cette fommation qu'il s'enfeveliroit plûtôt fous les ruines de fon Fort, que de le livrer aux Ennemis du Roy son Maître, & sa petite Garnison lui promit de le seconder de son mieux. Phibs lui renvoya jusqu'à deux fois fon Trompette pour lui representer l'inutilité de ses efforts contre une si grande puissance, il en reçut toujours la même réponfe. Il fit faire une attaque, qui fut afsez vive, mais elle ne réuffit point. Cette résistance, à laquelle il ne s'étoit pas attendu, ou lui donna de l'estime pour un si brave Homme, ou lui sit craindre de se déshonorer en échouant devant une Bicoque défendue par une poignée de Soldats. Il fit une quatrième fommation , & l'accompagna des ménaces, qu'il crut les plus capables d'intimider Montorgueil; mais elle fut auffi inutile que les autres.

Alors il fit jetter des fusées, qui mirent le feu à un endroit couvert de paille. L'incendie, malgré tout ce que pût faire la Garnison, gagna bientôt par tout; Phibs prit ce moment pour faire encore deux fommations, & Montorgueil, qui ne pouvoit plus empêcher fa Place d'être reduite en cendres . crut pouvoir capituler; mais il le fit avec tant de hauteur, & témoigna une si grande resolution de faire payer bien cher aux Ennemis leur foible victoire, s'ils ne lui accordoient des conditions honorables, qu'il obtint tout ce qu'il voulut. Il fortit donc à la tête de sa Garnison, avec armes & bagages.

& fut conduit à Plaifance.

Il y avoit des Habitans à Chedabouctou, Montorgueil n'avoit pas oublié leurs intérêts, & les Anglois en uferent bien à l'Ide Percée. aveceux : mais l'Isle Percée , où ils se transporterent ensuite, n'eut pas un fort si heureux. Phibs n'y trouva aucune réfistance, toutes les maisons y furent pillées, & l'Eglise indignement profanée. D'autre part le Chevalier de Villebon s'étoit embarqué fur le Navire l'Union , qui l'avoit amené de France, pour gagner la Riviere de S. Jean; mais les vents contraires l'ayant retenu lontems à l'embouchure de cette Riviere, deux Forbans Anglois, qui le cherchoient, eurent le loisir de le joindre. Le trentième de Juin , tandis que le Chevalier remontoit en Canot jusqu'à Jemset, deux Na-

Les Anglois

1690. M. Perrot eft pris par les Anglois, qui

dignement,

vires Anglois parurent à la vûë de l'Union, qui étoit à l'ancre à l'entrée de la Riviere.

Perrot s'y étoit embarqué : dès qu'il aperçut l'Ennemi, il fit filer les cables , pour s'échouer à Terre , puis il mit sur le bord, qui étoit opposé aux Navires Anglois les huit piéle traitent inces de canon, qu'il avoit sur le sien. Pendant quelque tems il fit un très-grand feu; mais comme celui des Anglois étoit supérieur, & qu'il avoit très-peu de Monde avec lui, il crut devoir fonger à sa sûreté, parce que l'Ennemi lui en vouloit personnellement. Il s'embarqua donc dans sa Chaloupe avec la plûpart de ses Gens, & malgré les canonnades des Ennemis, qui ne lui blefferent qu'un feul Matelot; il gagna la Terre. L'Union, où M. de Saccardi étoit resté presque seul, sut alors obligé de se rendre, & cet Ingénieur demeura Prisonnier de guerre.

Le fort de M. Perrot fut encore plus malheureux, le Sieur des Gouttins & le Capitaine de l'Union s'étoient fauvés avec lui ; mais quoiqu'ils eussent tous pris le même chemin pour se rendre à Jemset, au bout de quelque tems des Gouttins se trouva presque seul, sans sçavoir ce qu'étoient devenus les autres. Durant ce tems-là le Chevalier de Villebon, après avoir visité Jemset, retournoit à la Mer en Canot; il apprit en chemin, non-seulement la perte de l'Union, mais encore celle de deux Caiches, où l'on avoit déchargé tous les effets de ce Vaisseau. Il attendoit un renfort de Sauvages, qu'il avoit envoyé avertir de le venir trouver, & il se flattoit qu'avec leur fecours il reprendroit les deux Caiches; mais ils arriverent trop tard.

Il scut en même tems que les deux Navires, qui avoient pris l'Union, n'étoient point de l'Escadre de l'Amiral Phibs; mais deux Forbans montés de quatre - vint - dix Hommes; qu'ils avoient sur leurs bords neuf Habitans de l'Isle Marigalante, qu'ils avoient pillée; qu'ils étoient entrés au Port Royal; qu'ils y avoient débarqué ces Habitans, brûlé toutes les maisons, qui conduisoient au Fort, tué quantité de Bestiaux, pendu deux Habitans, & brûlé une Femme avec ses Enfans dans sa maison; qu'après la prise de l'Union ils avoient mis du Monde à Terre, pour courir après ceux, qui s'étoient sauvés; que M. Perrot, le Capitaine du Navire, & le Pilote étoient tombés entre leurs mains; qu'ils avoient traité

le Premier de la maniere la plus indigne, apparemment pour l'obliger à leur dire, où il avoit caché son argent & ses effets; enfin qu'une partie des Matelots de l'Union, le Chirurgien & deux Soldats s'étoient donnés à eux pour faire la courfe, & qu'ils devoient mettre à la voile dans deux jours.

1690.

Ces triftes nouvelles, ni la crainte d'un fort pareil à celui Il est reptis. de M. Perrot n'empêcherent point le Chevalier de descendre jusqu'à la Mer avec le peu de Sauvages, qui l'étoient venu joindre à Jemset. Dès qu'il y fut arrivé, il aperçut les deux Forbans, qui étoient mouillés à la Côte; il mit pied à Terre, & à la faveur des Bois il s'en approcha affez pour pouvoir tirer fur eux, ce qu'il fit sans discontinuer jusqu'au soir. La nuit suivante quarante Sauvages le joignirent encore, & il les mena à la pointe du jour à l'endroit, d'où il avoit tiré la veille sur les Corsaires. Son dessein étoit de les empêcher de lever leurs ancres , & les Sauvages lui avoient promis d'aller couper leurs cables, pour les faire échouer; mais il les trouva partis, & faifant voile à l'Ouest. On a sçu depuis que celui des deux, où étoit M. Perrot, avoit été pris par un Flibustier François; & il est certain que ce Gentilhomme trouva encore dans les débris de sa fortune de quoi établir avantageusement sa Famille (a).

Cependant le Chevalier de Villebon ne voyant plus rien zele définitée à faire du côté de la Mer, remonta à Jemset, où ayant assem- resse & fidéliblé les Sauvages, il les exhorta à continuer de venger sur les Anglois leurs propres injures & celles des François. Il leur témoigna que ce qu'il regrettoit le plus, étoit la perte des deux Caiches, où il avoit embarqué les présens, que le Roy leur envoyoit, & il les pria, s'ils faisoient quelques Prisonniers de conséquence, de s'enservir pour retirer des mains des Anglois les François, qui venoient d'être arrêtés. Il leur ajoûta qu'il s'en alloit à Quebec, dans le dessein de s'y embarquer pour retourner en France, où il rendroit compte au Roy de ce qu'ils avoient fait pour son service, & d'où il leur apporteroit de quoi les dédommager de ce qu'ils venoient de perdre; qu'ils ne manquassent point de se trouver au printems prochain au bas de la Riviere, & d'y attendre de ses nouvelles. Ils répondirent que leur Pere Ononthio leur avoit en-

(a) Il a laissé deux Filles, qui sont la Comtesse de la Roche-Allard, & la Présidente

Tome II.

K

# HISTOIRE GENERALE

1690.

voyé des balles & de la poudre, que cela leur (affioie pour le préfent, & qu'is alloient partir au nombre de cent cinquante pour recommencer leurs courdes, qu'ils lui rendroient bon compre des Anglois, & qu'ils le prioient d'ûtre perfuade que les prestes des François les touchoient beaucoup plus, que les leurs propres. Ils le quitterent avec ces affurances, & il partit auffliot pour Quebec, où il porta les premieres nouvelles de l'irruption des Anglois dans l'Acadie, & de la prifon du Gouverneur.

Etat de l'Isle de Terre-Neuve au commencement de cette année.

On y avoir dei infruit plinôt du malheur arrivé à la Cour de François de Terre-Neuve. Fai di atileurs que la Cour de François exprés avoir lontems négligé cette Ille, dont l'importance ne lui étoit pas comuné, avoit enfin éds infruite des avantages, qu'elle en pouvoit ture pour le commerce des Moruiés; que le Roy informé de la néceffité de fortifier le Port de Plaitance, & de fhettre de ce côté-la une Barriera aux ufurpations continuelles des Anglois fur les Poftes occupés par fes Sujéts, y avoit envoyé le Sieur de LA POYPE en qualité de Gouverneur, & qu'il avoit donné fes ordres pour le mettre en état de le maintenir dans un Pofte de cette con-

féquence. Ces ordres ne furent pas trop bien exécutés; M. de la Povpe fervit treize ans avec tout le zéle possible, mais avec tous les désagrémens, que peut causer le désaut de secours à un brave Homme , qui sent le besoin d'être aidé , & qui faute de l'être, ne peut absolument rien entreprendre, ni pour sa propre gloire, ni pour le bien de l'Etat. Il eut pour Successeur en 1685. le Sieur PARAT, qui ne fut pas mieux fervi d'abord; mais-deux ans après le Chevalier d'HERVAUX, & M. d'AMBLIMONT lui porterent vintcing Soldats, commandés par le Sieur PASTOUR DE COSTEBELLE, des vivres, du canon, de la poudre, & tout ce qui étoit nécessaire pour ravitailler & fortifier Plaisance. On y bâtit un Fort , & une Plateforme à l'entrée du Port , laquelle battoit dans la Rade , & dans ces deux Postes il y avoit dix-neuf pièces de canon montées. On eut foin d'armer les Habitans, fur lesquels on comptoit beaucoup plus que sur les Soldats. Enfin il ne manquoit plus à cette Colonie qu'un Chef affez vigilant , pour se garder de la surprise, ou assez Homme d'honneur, pour ne pas livrer sa Place aux Ennemis de l'Etat ; mais on s'étoit trompé dans le choix, & on ne s'en aperçut, comme il arrive affez 1690. fouvent, que quand il étoit trop tard pour y remedier.

Le vintenguième de Février de cette année 1690. le Gouverneur, & fon Lieutenant furent surpris hors de leur Fort Parties & pillé dans leur lit par quarante-cinq Flibustiers Anglois. Les Sol- glois. dats, qui étoient aussi disperses de côté & d'autre, furent pris & défarmés. Les Habitans, qui avoient eu tout le loisir de se mettre en défense, se rendirent sur la menace, que leur sirent les Ennemis, de massacrer les Prisonniers, s'ils faisoient la moindre résistance, & les Anglois chargerent sur leur Navire tous les effets, meubles, armes, munitions, vivres, & les ustenciles de la Pèche, dont les Habitans étoient affez bien fournis. Une partie du Canon fut pareillement enlevée. une autre jettée à la Mer, le reste encloué, & après cette Expédition, la liberté ayant été rendue aux Prisonniers, la Garnison & les Habitans de Plaisance se trouverent à peu près dans le même état, que s'ils avoient été jettés par un naufrage sur une Côte déserte.

Après le départ des Ennemis le Sieur Parat voulut paffer en France sur des Navires Basques, qui faisoient la Pêche à la Côte; mais tous refuserent de le recevoir. Il se transporta avec trois Matelots & trois Soldats aux Isles de S. Pierre, & y rencontra des Vaisseaux Maloins, qui lui accorderent le paffage. Le Sieur de Costebelle resté Commandant à Plaifance, crut devoir travailler incessamment à s'y retrancher, & il fit avertir les Habitans de le venir trouver; mais un d'eux, nommé André DOYEN, refusa d'obéir, & tua même un Caporal & deux Soldats, qui se mettoient en devoir de

I'v contraindre.

A ne juger du Gouverneur de Plaisance, que par ce qui s'étoit passe à la prise de sa Place, on ne pouvoit l'accuser que d'une négligence très-coupable ; mais il y eut bien d'autres charges contre lui, & son départ précipité, sans permission du Roy, a donné lieu de croire qu'il n'étoit pas innocent de tout ce dont on l'accusa. De son côté il sit valoir son retour en France, comme une preuve sans replique de fon innocence. Il rejetta toute la faute fur les Bafques, qui, après s'être revoltés contre lui, avoient mandié des dépositions pour le perdre, ou du moins pour le mettre sur la défensive, lui ôter tout credit, & par-là se soustraire aux

M. de Frontenac arrive à Quebec.

châtimens, qu'ils méritoient. Je n'ai pu sçavoir quelle a été la décision de ce procès.

Quoiqu'il en foit, il v a tout lieu de croire que le pillage de Plaisance, ni même la perte de l'Acadie, supposé qu'on en ait été instruit en Canada, avant que de recevoir la nouvelle de l'arrivée des Anglois à Tadouffac, ne parurent point au Gouverneur Général des raisons de craindre d'être lui-même attaqué, sans en être averti assez à tems pour se préparer. Il est certain du moins que, s'il l'eût été trois jours plus tard de l'approche de l'Ennemi, il eût pu trouver l'Amiral Phibs dans la Capitale, lorsqu'il y arriva lui - même, & que, si la Flotte Angloise n'eût pas été si fort contrariée des vents, ou avoit eu de meilleurs Pilotes, Quebec eut été pris, avant qu'on scût à Montreal qu'il étoit assiegé.

Mais il faut convenir que jamais surprise ne fit plus d'honneur à aucun Général, & ne tourna plus à la honte de celui, qui en devoit tirer avantage. La premiere chose, que sit M. de Frontenac, dès qu'il eût reçu le second Courrier de M. Provôt, fut d'envoyer M. de Ramezay, Gouverneur des Trois Rivieres au Chevalier de Callieres, pour lui ordonner de descendre à Quebec le plus promptement qu'il seroit possible, avec toutes ses Troupes, à la reserve de quelques Compagnies, qu'il devoit laisser pour garder Montreal, & de se faire suivre par tous les Habitans, qu'il pourroit rasfembler dans fa route.

Il marcha enfuite sans s'arrêter jusqu'à Quebec, où il arriva le quatorziéme d'Octobre à dix heures du soir, & où il apprit que la Flotte Angloise étoit au pied de la traverse de l'Isle d'Orleans. Il fut entierement satisfait de l'état, où le Major avoit mis cette Place: cet Officier y avoit fait entrer un grand nombre d'Habitans, qui montroient beaucoup de confiance & de resolution, & quoiqu'il n'eût eu que cinq jours pour faire travailler aux fortifications, il n'y avoit aucun endroit foible dans la Ville, où il n'eût pourvû de maniere à ne pas craindre un coup de main.

Le Général y fit encore ajoûter quelques retranchemens, ar la défen- qu'il jugea nécessaires, & confirma l'ordre, que le Major avoit fort judicieusement donné aux Capitaines des Compagnies de Milices de Beaupré, de Beauport, de l'Isle d'Orleans, & de la Côte de Laufon, qui couvroient Quebec du

côté de la Rade, de ne point quitter leurs Postes, qu'ils ne vissent l'Ennemi faire sa descente, & attaquer le corps de la Place, auguel cas ils devoient se tenir prêts à marcher, où on les appelleroit.

1690.

M. de LONGUEIL, Fils aîné du Sieur le Moyne, étoit allé avec une Troupe de Sauvages, Hurons & Abénaquis, pour examiner les mouvemens de la Flotte; toutes les Côtes avancées dans le bas du Fleuve étoient bien garnies ; les Habitans témoignoient par tout une grande envie de bien faire ; les Anglois ne pouvoient pas envoyer une Chaloupe à Terre, qu'elle ne trouvât le rivage bordé de Mousquetaires, qui l'obligeoient d'abord de regagner le large. Enfin il arrivoit continuellement à la Ville des Milices de Montreal & des Trois Rivieres, aussi remplies de bonne volonté, que celles des environs de la Capitale.

Le quinzième le Chevalier de Vaudreiiil , Commandant des Troupes, partit de grand matin avec cent Hommes, pour aller à la découverte, & pour charger les Ennemis, s'ils entreprenoient de faire une descente; mais le Comte de Frontenac lui avoit expressément recommandé de ne les point perdre de vûë. & de donner avis de tous les mouvemens. qu'ils feroient; Commission, dont il s'acquitta parfaitement. A cette précaution le Général en ajoûta une autre, qui n'é-

toit pas moins nécessaire.

On attendoit des Navires de France, & il étoit à craindre que ne se défiant de rien , ils ne vinssent se livrer entre les de M. de Fronmains des Anglois: M. de Frontenac, qui pensoit à tout, & avoit conservé dans l'embarras d'une surprise une présence d'esprit merveilleuse, dépêcha le même jour deux Canots bien équipés par le petit Canal de l'Isle d'Orleans, avec ordre à ceux, qu'il y fit embarquer, d'aller auffi loin qu'ils pourroient au devant de ces Navires, & de les avertir de ce qui fe paffoit. Il fit auffi commencer en même tems une batterie de huit piéces de canon sur la hauteur, qui est à côté du Fort, & elle fut achevée le lendemain.

Ainsi les fortifications commençoient au Palais, sur le bord Fortifications de la petite Riviere S. Charles, remontoient vers la haute de la Place, Ville, qu'elles environnoient, & venoient finir à la Montagne, vers le Cap aux Diamans. On avoit auffi continué depuis le Palais, tout le long de la Grêve, une Palissade jusqu'à

1690,

la clôture du Seminaire, où elle étoit terminée par des Rochers inacceffibles, qu'on appelle le Sault au Maeeloz & là il y avoit une batterie de trois piéces. Une seconde Palissade, qu'on avoit tirée au-dessus de la premiere, aboutissoit au même endroit, & devoit couvrir les Fussiless.

même endroit, & devoit couvrit les Fufiliers.

La baffe Ville avoit deux batteries, chacune de trois piéces de dix-huit livres de balles , & elles occupoient les intervalles de celles, qui étoient à la haute Ville. Les iffués de la
Ville, où il n'y avoit point de portes , étoient barricadées
avec de bonnes poutres, & de des barriques pleines de tere
en guifé de gabions , & les deffus étoient gamis de pierriers.
Le chemin tournant de la baffe Ville à la haute étoit coupé
par trois différens retranchemens de barriques & des facs
pleins de terre, avec des maniferes de Chevaux de frife. Dans
la fuite du flége on fit une feconde batterie au Sault au Matelot, & une troiféme à la porte , qui conduit à la Rivier
S. Charles. Enfin on avoit diploé quelques petites piéces de
canon autour de la haute Ville , & particulierement fur la
butte d'un Moulin , qui fervoit de Cavalier.

La Flotte Angloise mouille devant Quebec. Le seiziéme à trois heures du matin M. de Vaudreüil revint à Quebce; il rapporta qu'il avoit laisse la Flotte Angloise à trois lieuies de la Ville, mouillée à un endroit appellé l'Athre se, & en effet dès qu'il fut jour, on l'aperçu des hauteurs; elle étoit composée de trente quatre Volle de différentes grandeurs, & le bruit se répandit qu'elle portoit rois mille Hommes de débarquement. À métire qu'elle avançoit, les plus petits Bâtimens se rangeoient le long de la Côte de Beauport, entre l'Ille d'Orleans, & la petite Rivirer, les autres tenoient le large; tous jetterent les ancres vers les dix heures, & dans le moment on aperçut une Chaloupe, qui débordoit de l'Amiral, & gui venoit vers la Ville.

L'Amiral Anglois envoye fommer le Gouverneur Général.

On ne douta point qu'elle ne portât un Trompette, parce qu'elle avoit un Pavillon blanc à fon avant, & M. de Froncenac envoya à fa rencontre un Officier, qui le joignit à moitié chemin, fit bander les yeux au Trompette, & le conduifit au Fort. La furprife de cet Homme fut extrême, lorf-sue le bandeau lui ayant été ôté, il aperçur le Gouverneur Général, l'Evêque & Hincudant au milleu d'une grande fale, foute remplie d'Officiers; mais pour comprendre ce qui cau-foit fon étonnement, alf aut fe fouverir que M. Provôt, aux

690.

Cet Officier s'étant p'eut-être avancé avec trop peu de précaution, ou, ce qui eff plus vraitémblable, trompé par quelques Pavillons François, que les Navires Anglois, dont îl ne voyoit qu'une partie, avoient arboré, fut pris par l'Amiral même, auquel il avoua ce qui étoit vrai, que Quebec étoit fans fortifications, fans Troupes, et lans Genéral. Phibs, qui rivoit pau douter de la fincérité de ce raport, et aqui il n'étoit pas venu à l'esprit que les choise sulfent fi tort changé en fi peu de tems, avoit compté de coucher à Quebec le jour même, qu'il mouilleroit dans la Rade, et que cette Place ne lui coûteroit pas plus, que ne lui avoit coûté le Port Roya! il s'étoit expliqué fur cela avec une confiance, qui s'étoit communiquée à toute fon Armée.

Le Trompette, avant que d'airiver au Fort, en avoit déja pu perdre un peu, car on l'avoit promené exprès tout autour de la Place, où il fur fort étourdi des grands mouvemens, qu'il entendit dans tous les Quartiers, chacun se faifant un plaifir d'augmenter son embarras, & de lui donner lieu de croire que toute la Ville étoit semée de chaussepes & de Chevaux de frisé, & que l'Ennemi ne pourroir point faire vint pas, sans être obligé de franchir un retranchement: mais la vûe du Gouverneur Général, si bien accompagné, & la contenance des Officiers acheverent de le déconcerter, Il présenta en tremblant sa sonmation, qui étoit par écrit & en Anglois, & qui fut interprêtée sur le champ. La voici telle, que M. de Frontenac l'envoya au Marquis de Seignelay; je l'ai exadement transforite sur l'original même.

# GUILLAUME PHIBS, GENERAL DE L'ARME'E ANGLOISE, A M. DE FRONTENAC.

La guerre déclarée entre let Couvonnes d'Anglaterre & de France n'eft pas le feul motif de l'Entreprife, au fia eu ordre de former contre votre Colonie. Les ravages & les cruautés exercées par les François & les Sauvages fans aucun fijete contre les Peuples foimins à leurs Majelfes Britanniques ont oblég leurs dites Majelfes d'armer pour fe rendre Maitres du Canada, afin de pourvoir à la fistre des Provinces de Lut obélifance, Mais

comme je serois bien aise d'épargner le sang Chrétien, & de vous faire éviter tous les malheurs de la guerre, moi Guillaume Phibs, Chevalier, par ces Présentes, & au nom de leurs Très-Excellentes Majestés, Guillaume & Marie, Roy & Reine d'Angleterre, France, Ecosse & Irlande, Défenseurs de la Foy, vous demande que vous ayez à remettre entre mes mains vos Forts & Châteaux, dans l'état, où ils sont, avec toutes les munitions & autres provisions quelconques. Je vous demande aussi que vous me rendiez tous les Prisonniers, que vous avez, & que vous livriez vos biens & vos Personnes à ma disposition; ce que faisant, vous pouvez esperer que, comme bon Chrétien, je vous pardonnerai le passe, autant qu'il sera jugé à propos pour le Service de leurs Majestés, & la sureté de leurs Sujets. Mais si vous entreprenez de vous défendre, sçachez que je suis en état de vous forcer, bien resolu, avec l'aide de Dieu, en qui je mets toute ma confiance, à venger par les armes les torts, que vous nous avez faits , & de vous affujettir à la Couronne d'Angleterre. Votre réponse positive dans une heure par votre Trompette avec le retour du Mien.

Cet Ecrit fut lu à haute voix, & îl excita l'indignation de toute l'affidance. Dès qu'on en eut achevé la lecture, le Trompette tira de fa poche une Montre, la préfenta au Gouverneur Général, & lui dit qu'il étoit dix heures, & qu'il ne pouvoit attendre fa réponté que julqu'à onze. Alors îl te fit un cri général, & le Sieur de Valrenes élevant la voix, dit qu'il falloit traiter cet Infolent comme l'Envoyé d'un Corfaire, d'autant plus que Phibs étoit armé contre son legitime Souverain, & s'étoit comporté au Port Royal en vrai Pirate, ayant violé la capitulation, & retenu Prisonnier le Réposte de Sieur de Manneval, contre sa parole & le droit des Gens.

Réponie de M. de Fronte-

M. de Frontenac, quoique piqué au vif, témoigna plus de modération il ne hit pas même femblant d'entendre le difcours de Valrenes, & adreffafit la parole au Trompette, il porfie, la voici. Je ne connois point le Roy Guillaume 5 mais je fçai que le Prince d'Orange est un Ufurpateur, par a viole les droits les plus facrés du lang & de la Religio, qui a viole les droits les plus facrés du lang & de la Religio, qui a détrônant le Roy, son Beau-Pere. Je ne connois point d'autre Souverain legitime de l'Angleterer, que le Roy Jac-

(4) Cette réponse est mot à mot dans la Lettre à M. de Seignelay , que j'ai déja citée.

ques

ques II. Le Chevalier Phibs n'a pas dû être furpris des ho- " 1690. stilités faites par les François & leurs Alliés, puisqu'il a dû " s'attendre que le Roy, mon Maître, ayant reçu le Roy d'An- " gleterre fous fa protection, m'ordonneroit de porter la guerre « chez les Peuples, qui font revoltés contre leur Prince legiti- « me. A-t-il pu croire que, quand il m'offriroit des conditions " plus tolerables, & que je serois d'humeur à les accepter, " tant de braves Gens y voulussent consentir, & me conseil- " lassent de me fier à la parole d'un Homme, qui a violé la ca- « pitulation, qu'il avoit faite avec le Gouverneur de l'Acadie; « qui a manque à la fidélité, qu'il devoit à fon Prince ; qui a " oublié tous les bienfaits, dont il en a été comblé, pour suivre « le parti d'un Etranger, lequel voulant perfuader qu'il n'a en " vûe, que d'être le Liberateur de l'Angleterre, & le Défen- " feur de la Foy, a détruit les Loix & les Privileges du Royau- " me, & renverlé l'Eglife Anglicane; c'est ce que la Justice « Divine, que Phibs reclame, punira un jour severement,

Le Trompette demanda cette réponse par écrit; mais le Général refusa de la donner, & ajoûta: " Je vais répondre « à votre Maître par la bouche de mon canon : qu'il apprenne " que ce n'est pas de la sorte, qu'on fait sommer un Homme " comme moi ". Il fit signe ensuite qu'on remît le bandeau au « Trompette, qui fut reconduit jusqu'à l'endroit, où on l'étoit allé prendre. Dès qu'il fut arrivé à bord, on commença de tirer d'une des batteries de la baffe Ville, ce qui furprit fort les Anglois; Phibs furtout ne revenoit point de son étonnement de se voir obligé d'affieger dans les formes une Ville, où il s'étoit flatté qu'on n'auroit pas la hardiesse de l'attendre

autrement, que pour se soûmettre à lui.

Mais ce fut bien pis encore, quand du premier coup de canon son Pavillon ayant été abbatu, & la Marée l'ayant fait de quelques dériver, quelques Canadiens allerent le prendre à la nage, & malgré le feu, qu'on faisoit sur eux, l'emporterent à la vûe de toute la Flotte : il fut porté sur le champ à la Cathedrale, où il est encore. Le même jour 16c. vers les quatre heures après midi, M. de Longueil, accompagné de Maricourt, son Frere, nouvellement arrivé de la Baye d'Hudson, passa en Canot le long de la Flotte Angloife, qu'il vouloit observer. Quelques Chaloupes se détacherent pour l'enlever; mais il gagna la Terre & obligea par un très-grand feu de mouf-Tome II.

Belle action

#### 82 HISTOIRE GENERALE

1690.

queterie, ceux, qui le poursuivoient, à regagner leurs Navires.

Le lendemain une Barque Angloife remplie de Soldats; sapprocha de la Riviere de S. Charles pour examiner flor pourroit faire defcente entre Beauport & cette Riviere; mais elle échous affez ioin de Terre. Elle ne laiffa point de frai un affez grand feu; mais on y répondit fort bien. Quelques Braves vouloient attaquer la Barque; mais on ne pouvoir laborder, fans avoir de l'eau jufqu'à la ceinture, & il fallut y

Plan de M. de Frontenae pour la défense de la Place. renoncer. Le principal dessein du Comte de Frontenac étoit d'engager les Ennemis à traverser la Riviere S. Charles, & ils ne pouvoient effectivement attaquer la Ville, que de ce côtélà. Sa raison étoit que cette Riviere n'étant guayable que de Marée baffe, quand une fois ils l'auroient passée, on pourroit, sans trop hazarder, aller à eux en bataille. & que dès qu'on les auroit culbutés, ils ne pourroient jamais se remettre, étant obligés de marcher une demi-lieue dans la Vase jusqu'aux genoux pour regagner leurs Chaloupes. Au lieu que, si les François passoient la Riviere pour aller à eux, ils ne le pouvoient faire qu'avec le même défavantage. On auroit pu retorquer ce raisonnement, en faisant observer que, si l'Ennemi après avoir passé la Riviere, poussoit les Nôtres avec succès, se trouvant vis-à-vis l'endroit foible de la Pla-. ce, il y pourroit entrer avec les Fuyards; mais le Général comptoit trop fur la valeur de ses Troupes, pour appréhender cet inconvenient : d'ailleurs il étoit bien resolu de ne point dégarnir sa Place, & d'être toujours à portée de soûtenir fes Gens. On vit bientôt qu'il avoit pensé juste.

Le dix-huit à midi on aperçut préfque toutes les Chaloupes chargées de Soldats, tourner du même côté; mais comme on ne pouvoit pas deviner en quel endroit précifément elles tenteroient la defcente, elles ne trouverent Perfonne pour la leur difquter. Dès que les Troupes furent debarquées, M. de Frontenac envoya un Détachement des Milices de Montreal & des Trois Rivieres pour les harceler; quelques Habitans de Beauport se joignirent à elles, mais tout cela ne faisoit qu'environ trois-cent Hommes, & les Angiois étoient au moins quinze-cent, rangés en Bataillons dans une affez au moins quinze-cent; rangés en Bataillons dans une affez

belle Ordonnance.

D'ailleurs comme le terrein en cet endroit est fort marécageux, embarraffé de Brossailles, & coupé de Rochers, que Combat de la Marée étoit basse, & que pour aller à l'Ennemi, qui s'étoit côté de Beaubien posté, il falloit marcher dans la Vase, on ne pouvoit port. l'attaquer, que par maniere d'escarmouche, & par pelotons. Les Anglois par la même raison ne pouvoient pas profiter de toute leur supériorité. Ainsi on ne put combattre ce jour-là qu'à la manière des Sauvages.

Combat du

Non-seulement cette maniere déconcerta les Anglois, qui n'y étoient pas accoûtumés; mais elle leur ôta même la connoissance du petit nombre de ceux, à qui ils avoient à faire. Le combat dura environ une heure, les Canadiens voltigeoient de Rocher en Rocher tout autour des Anglois, qui n'osoient se séparer; le feu continuel, qu'ils faisoient, n'incommodoit pas beaucoup des Gens, qui ne faisoient que paroître & disparoître, & dont tous les coups portoient, parce que ces Bataillons se tenoient serrés; aussi le désordre s'y mit-il bientôt: ils prenoient les Canadiens pour des Sauvages, & on les entendit dire en se retirant qu'il y avoit des In-

diens derriere tous les Arbres.

M. de Frontenac ne voulut pourtant pas leur donner le tems de s'apercevoir qu'ils n'avoient en tête qu'une poignée de Monde : il commanda un Bataillon de Troupes reglées pour affûrer la retraite, qu'il fit fonner dès que le jour commença à manquer. Nous perdimes en cette rencontre le Chevalier de Clermont, & le Fils du Sieur de la Touche, Seigneur de Champlain, qui avoient suivi les Milices comme Volontaires. Nous eumes auffi dix , ou douze bleffés , dont le plus confiderable fut le Sieur Ju chereau de S. Denys , Seigneur de Beauport, qui commandoit ses Habitans: il avoit plus de soixante ans , & combattit avec beaucoup de valeur, jusqu'à ce qu'il eut un bras cassé d'un coup de feu. Le Roy recompensa peu de tems après son zéle & son courage, en lui accordant des Lettres de Noblesse, & il sit en même tems la même grace au Sieur Hertel, qui se distinguoit dans toutes les occasions à la tête des Milices des Trois Rivieres. Cette journée coûta cent cinquante Hommes aux Ennemis, qui s'en vengerent fur quelques maifons voifines, où ils mirent le feu.

Le même foir les quatre plus gros Navires vinrent moüil-

# 4 HISTOIRE GENERALE

1 6 9 0. Les Ennemis eanonnent Quebec fans fuccès. ler devant la Ville; le Contre-Amiral, qui portoit Pavillon bleu, fe porta un pen fur la gauche, vis-àvis le Saultau Martelot: l'Amiral évoit à fa droite, & le Vice-Amiral un peu au deflous, tous deux vis-àvis la balle Ville. Le quatrième, qui avoit la Flamme de Chri d'Elcadre, s'avança vers le Cap aux Diamans. La Ville les falua la premiere, enfuite ils firent grand feu, & on leur répondit de même. Sainte Helene pointa prefique tous les canons de la principale batterie, s'à aucun de fes coups ne porta à faux. Les Ennemis ne tirerent ce jour-làque contre la haute Ville, où ils tuerent un Home, & en le lefferent deux, fans faire aucun autre dommage.

Ils en vouloient furtout aux Jefuites , aufquels ils attribuoient tous les ravages, que faijoient les Abénaquis dans la • Nouvelle Angleterre, & ils s'étoient déclarés que, quand ils auroient pris la Ville, ils leur feroient un mauvais parti; mais aucun de leurs coups ne porta fur leur College, & leurs menaces étant venuës aux oreilles de Sainte Helene, de fes Freres, & de plufieurs autres des plus confiderables Canadiens, ces Braves proteflerent qu'ils fe feroient plutôt tous urer à la porte de ces Religieux, que de fouffiri qu'on leur fit

la moindre infulte.

Ils font obligés de s'éloigner fort en défordre.

-9

Vers les huit heures on cessa de tirer de part & d'autre. Le lendemain la Ville recommença encore la premiere, & les Anglois ne firent pas un auffi grand feu, que la veille. Au bout de quelque tems le Contre-Amiral se trouva si fort incommodé par les Batteries du Sault au Matelot, & par celle, qui étoit en bas sur la gauche, qu'il fut contraint de s'éloigner. L'Amiral le suivit bientôt avec précipitation. Il étoit percé à l'eau en plusieurs endroits, il avoit plus de vint bou lets dans le corps du Bâtiment, toutes ses manœuvres étoient coupées, son grand mât presque cassé, & un grand nombre de ses Matelots & de ses Soldats tués, ou blessés. Les deux autres Navires tinrent encore quelque tems; mais à midi ils cefferent de tirer, & à cinq heures du foir ils allerent se mettre à l'abri de notre canon dans l'Anse des Meres, derriere le Cap aux Diamans. Ils n'y refterent pourtant pas lontems, parce qu'ils y essuyerent un grand feu de mousqueterie, qui leur tua bien du Monde, ce qui les obligea de s'éloigner encore davantage.

Tout ce jour-là les Troupes, qui avoient débarqué près

de Beauport, resterent tranquilles dans leur Camp, & on se contenta de les observer. Le vintiéme de grand matin ils battirent la générale, & se rangerent en bataille. Ils demeu- débarquées rerent dans cette posture jusqu'à deux heures après midi, sont repout. Ges de noucriant sans cesse Vive le Roy Guillaume. Alors ils s'ébranle- veau, rent, & il parut à leur mouvement qu'ils vouloient marcher vers la Ville, ayant des pelottons sur les ailes, & des Sauvages à l'Avantgarde.

Ils cottoverent quelque tems la petire Riviere en très-bon ordre; mais MM. de Longueil & de Sainte Helene à la tête de deux - cent Volontaires leur couperent chemin, & efcarmouchant de la même maniere, qu'on avoit fait le dixhuit, firent fur eux des décharges si continuelles & si à propos, qu'ils les contraignirent de gagner un petit Bois, d'où ils firent un très-grand feu. Les Nôtres les y laifferent . & fi-

rent leur retraite en bon ordre.

Nous eumes dans cette seconde action deux Hommes tués, M. de Sainte & quatre blessés, du nombre de ceux-ci furent les deux Com- Helene blessé mandans, qui combattirent toujours les premiers avec leur amotte valeur ordinaire; mais M. de Longueil en fut quitte pour une affez groffe contufion ; Sainte Helene, fon Frere, voulant avoir un Prisonnier, reçut un coup de seu à la jambe, qui ne parut pas dangereux, il en mourut néanmoins peu de jours après, au grand regret de toute sa Colonie, qui perdoit en lui un des plus aimables Cavaliers , & des plus braves Hommes, qu'elle ait jamais eus.

Pendant cette action M. de Frontenac s'étoit avancé en Personne à la tête de trois Bataillons de ses Troupes, & les avoit rangés en bataille sur le bord de la petite Riviere, réfolu de la passer, si les Volontaires se trouvoient trop pressés; mais les Ennemis ne lui donnerent pas lieu de faire autre chose, que d'être Spectateur du combat. Leur perte fut ce jourlà pour le moins auffi grande, que la premiere fois ; mais quand ils virent les François se retirer, ils se jetterent sur les Bestiaux, qu'on avoit négligé de mettre en fûreté: ils les tuerent tous, & en envoyerent une partie fur la Flotte, où l'on étoit dans une très-grande disette de viande fraîche.

La nuit suivante l'Amiral leur sit porter cinq pièces de six Troiséme aclivres de bale, ce qui ne fut connu des Affiegés, que quand tion plus décielles commencerent à tirer. Les Anglois s'étoient mis en mar-

1690.

che avec cette Artillerie, dans le dessein de battre la Ville en brêche; mais on ne leur permit pas d'aller bien loin. Le Sieur de VILLIEU, Lieutenant Reformé, qui avoit obtenu du Général un petit Détachement de Soldats, tous Gens de bonne volonté, étoit parti avant qu'ils fussent sortis de leur Camp, comme s'il eût voulu en enlever quelque Quartier, & il avoit été suivi de près par quelques autres petites Troupes, qui avoient à leur tête MM. de CABANAS, DUCLOS & de BAUMANOIR.

Villieu, qui rencontra le Premier les Ennemis, leur dressa une embuscade, & les y attira en escarmouchant; il y soùtint affez lontems tous leurs efforts, & comme ils virent qu'ils ne pouvoient le faire reculer, ils se mirent en devoir de l'enveloper; mais un des Détachemens, qu'ils avoient fait pour cela, tomba dans une seconde embuscade, où les Habitans de Beauport, de Beaupré & de l'Isle d'Orleans, commandés par le Sieur CARRÉ, les attendoient : un autre fut rencontré par les trois Officiers, dont je viens de parler, & tous deux furent mis en grand défordre.

La partie étoit pourtant trop inégale de la part des Francois, pour entretenir plus lontems le combat, & comme s'ils se fussent concertés, ils commencerent à se retirer au petit pas, en combattant toujours, jusqu'à ce qu'ils se fussent tous réunis auprès d'une maison palissadée, & située sur une éminence. Ils y firent ferme, & fe couvrant des paliffades, ils firent un si grand seu , qu'ils arrêterent toute l'Armée. Ce fut alors que les Anglois commencerent à faire usage de leurs pièces de Campagne; mais on leur répondit de la batterie; qui étoit à la porte de la petite Riviere ; d'ailleurs ils tiroient fi mal, qu'ils ne blefferent Personne. La mousqueterie ne fut guéres mieux servie, ne tua qu'un jeune Ecolier, & ne blessa qu'un Sauvage.

Ce feu dura jusqu'à la nuit, que les Anglois se retirerent en jurant contre les François, qui se battoient, disoient-ils, derriere des Hayes & des Buissons à la maniere des Indiens. Ce qui les fit résoudre à la retraite, c'est qu'ils avoient un grand nombre de Morts & de Blesses. Ils la firent d'abord en affez bon ordre; mais ils la changerent bientôt en une véritable fuite, parce qu'ils entendirent sonner le tocsin à la Cathédrale. Ils s'imaginerent qu'ils alloient avoir sur les bras le

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 87

Gouverneur Général & toutes les Troupes, & ne fongerent plus qu'à regagner au plus vîte leur Camp. Le toctin n'étoit pourtant qu'un stratagême du Sieur Dupuys . Lieutenant Particulier de Quebec , lequel avoit été Officier , avant que de se faire Magistrat, & s'étoit bien voulu charger de faire pendant le siège les fonctions d'Aide-Major . dont il s'acquitta fort bien.

Tandis que ceci se passoit auprès de la petite Riviere, les Les Ennemis deux Vaisseaux Ennemis, qui étoient au-dessus de Quebec, se rembar descendirent avec la Marée pour se remettre en ligne: en sent leut Capaffant devant la Ville ils effuyerent quelques volées de ca- non. non, ils y en envoyerent auffi quelques-unes; mais qui ne firent aucun effet. (a) La nuit du vintun au vintdeux fut trèsobscure, & il plut beaucoup: les Anglois débarqués auprès de Beauport en profiterent pour décamper; quelques Détachemens, que M. de Frontenac avoit fait filer par leurs derrieres , ayant renouvellé leur crainte d'être attaqué par toutes les Troupes de la Colonie. Ils regagnerent donc leurs Chaloupes, fans se donner même le tems d'emporter leur canon.

On apprit cette retraite au point du jour par des Sauvages. qui battoient l'estrade, & on trouva dans leur Camp, outre les canons montés fur leurs affuts, cent livres de poudre, & quarante à cinquante boulets. Quelque tems après trois Chaloupes armées revinrent pour retirer ce qu'on avoit négligé d'emporter; mais ceux, qui s'en étoient déja emparés, firent fi grand feu fur les Chaloupes, qu'elles n'oferent aborder. L'Amiral, qui s'en aperçut, en envoya trente nouvelles; mais ceux, qui les commandoient, après avoir tenu Confeil hors de la portée du moufquet, ne jugerent pas à propos de tenter la descente, & s'en retournerent.

 M. de Frontenac donna de grandes louanges à tous ceux; qui avoient eu part au dernier combat. Il permit à Carré & à fa Troupe d'emporter chez eux deux pièces de canon, pour être un monument éternel de la belle action, qu'ils avoient faite. On convenoit que les plus Expérimentés n'auroient pas mieux manœuvré, qu'avoit fait cet Habitant, & les Anglois mêmes lui rendirent toute la justice, qu'il méritoit. Mais rien

<sup>(</sup>a) Quelques Mémoires disent que ce sut l'après midi du vintdeux que ces Navires se Letirerent.

- 1

1690

ne déconcerta davantage l'Amiral. Phibs, que de voir toutes les Troupes & les Milices de la Colonie raffemblées à Quebee. Il avoit compté fur une divertion du côté de Monreal, qui devoit y en occuper une bonne partie, & voici fur quoi il fondoit cette efperance.

Une diversion manquée du côté de Montreal fauve Quebec, Les avis, qui avoient été donnés au Comte de Frontenac par l'Iroquois la Plaque, d'un grand nombre de Sauvages campés fur les bords du Lac du S. Sacrement, n'étoient que trop juftes. Ce n'étoit même qu'une partie d'un Corps de trois mille Hommes, Anglois, Iroquois & Mahingans, qui devoient attaquer le Gouvernement de Montreal, tandis que la Flotte Angloife feroit le liége de Quebec. Il y avoit tout lieu de craindre que le Canada, déja affoibli par les grandes pertes, qu'il avoit faites les années précédentes, ne fuccombat fous deux efforts aufil puilfans, s'ils avoient pu être bien concertés; mais le Ciel y pourvut par un de ces coups inéperés, où il n'eft pas permis de méconnoître cette Providence, qui veille à la confervation des Étast, & qui facitire le fecours, qu'elle leur prépare, d'où il étoit moins naturel de l'attendre.

Les Anglois & les Mahingans en allant joindre les Iroquois furent attaqués de la petite verole , & plutieurs en portoient encore les marques , lorfqu'ils arriverent au rendezvous. Les Iroquios , que le retardement , caufé par cette maladie , avoit déja mis de fort mauvaife humeur, furent faifis à cette viè de la crainte , que le mal ne les gagnàt , & reprocherent à leurs Alliés qu'ils étoient venus pour les empoifonner. En effer plufieurs furent bientôt attaqués de la même maladie , & il y en eu jufqu'à trois-cent , qui en moururent. Il n'en fallut pas davantage pour engager tous les autres à quitter un lieu fi funefte , & à fe féparer de ceux , qu'ils croyoient y avoir apporté la contagion. Ainfi toute l'Armée fe diffipa.

On sipute même fur des Mémoires, que je ne garantis pas, que les Anglois avoient envoyé devant eux des caffettes fermées, où il y avoit des habits empoifonnés, & que leur deffein étoit de les laiffer piller aux François; mais que les caffettes ayant été ouvertes par les Sauvages, tous ceux, qui furent curieux de fe vétir de ces habits, en mourtrent. Ce qui fir peut-étre ajoûter foi à ces bruits populaires, flut que

1690.

la blessure, dont M. de Sainte Helene étoit mort, n'ayant pas été jugée confiderable, quelques-uns publierent que la bale, dont il avoit été frappé, étoit empoisonnée; cependant il est certain que plufieurs autres François, qui avoient été bleffés dans les différentes rencontres par les Troupes Angloifes débarquées à Beauport, guerirent de leurs blessures, & que le Chirurgien, qui panfa Sainte Helene, se plaignit de ce qu'il n'avoit pas voulu garder le regime, qu'il lui avoit prescrit.

On a encore dit, & ce semble avec plus de vraisemblance, que ce qui avoit achevé de brouiller les Anglois avec les Iroquois, c'est que les Premiers ne voulurent jamais s'embarquer dans les Canots des Seconds, qui sont d'écorces d'Orme, affez mal travaillés, & fort plats de bord; que fur ce refus les Iroquois les traiterent de Lâches, leur firent les plus fanglans reproches, & qu'en s'en retournant chez eux, ils ruinerent tous les grains, & tuerent tous les Bestiaux des environs d'Orange. Pour moi je suis persuadé que dans les motifs de la retraite de ces Sauvages, il y entra beaucoup de cette politique, dont nous verrons encore des effets bien marqués, & qui consiste en ce qu'ils ne veulent pas qu'aucune des deux Nations Européénes, entre lesquelles leur Pays est fitué, prenne une trop grande supériorité sur l'autre, persuadés qu'ils en seroient bientôt les Victimes.

Tome II.

Quoiqu'il en soit de ces circonstances, qui ne sont pas également averées, on ne fut bien instruit à Montreal du danger, qu'on y avoit couru, qu'affez lontems après la diffipation de ce grand Parti; & il y a bien de l'apparence que l'Amiral Phibs l'ignoroit encore à son arrivée devant Quebec, & qu'il ne s'en douta, que quand il apprit que tout étoit tranquille à Montreal. Ce soupçon, qui étoit très-bien fondé, & le mauvais fuccès des différentes tentatives, qu'il avoit faites pour pénétrer dans Quebec par la Riviere S. Charles, le déterminerent enfin à lever le fiége. Il avoit perdu dans les trois actions, dont nous avons parlé, près de fix-cent Hommes ; il a même passé pour constant qu'il ne lui restoit plus un seul boulet à tirer, que dès le dernier jour ses canons n'étoient guéres chargés que de méchantes ferrailles, & que zoutes ses autres munitions étoient pareillement épuisées.

Le vint-trois, sur le bruit, qui se répandit du départ prochain de la Flotte, MM. d'Orvilliers & de SUBERCASE, kvé.

1690.

Capitaines, allerent avec cent Hommes se jetter dans I'Isle d'orleans, & le Sieur de Villieu eut ordre de descendre par le petit Canal jusqu'au Cap Tourmente, afin de s'opposér aux descentes des Anglois. Sur le soir la Flotte leva les ancres, & se la lists dériver à la Marée. Le vintquarre elle moüilla à l'Arbre sec: elle emmenoit un assez grand nombre de François, qui avoient été faite Prisonniers en disferentes rencontres, & entra dures le Sieur Trouvé, Prètre, que Phibs avoit detenu depuis la prise du Port Royal, M. de Grandville, & les Demositelles Joliet & de la Lande.

On échange les Prifonniers. Mauvais état & nouvelles perres de la Flotte des Anglois.

Cette Derniere voyant qu'on ne parloit, ni de rancon, ni d'échange, demanda à l'Amiral, s'il n'aimeroit pas mieux retirer les Anglois Prifonniers en Canada, que d'emmener à Baston des François, dont il seroit embarrassé, & s'offrit d'aller faire de sa part au Comte de Frontenac la proposition d'un échange, où les deux Nations trouveroient également leur avantage. Son offre fut acceptée, elle fut conduite à Quebec, & eut encore moins de peine à résoudre le Gouverneur Général à entrer en négociation sur cet article avec l'Amiral Anglois, M. de Frontenac lui envoya même son Capitaine des Gardes, chargé d'un plem pouvoir, & comme le nombre des Prisonniers étoit à peu près égal de part & d'autre, le Traité fut conclu fans aucune difficulté, & exécuté de bonne foi. Phibs continua enfuite fa route, fort chagrin d'avoir perdu la meilleure partie de son bien dans une Expédition, dont il avoit fait presque tous les frais, dans l'esperance d'une grande fortune, & très-inquiet fur ce qu'il deviendroit dans une faison si avancée, sans Pilotes Côtiers sur un Fleuve, qu'il ne connoissoit pas bien, & avec des Vaisseaux si mal en ordre, & si dépourvûs de vivres & de munitions. Le sien pensa même périr en faisant la traverse de l'Isle d'Orleans, & avant que de fortir du Fleuve, il perdit, ou fut obligé d'abandonner jusqu'à neuf de ses Bâtimens, dont une partie des Equipages étoit morte, ou de maladie, ou par d'autres accidens.

Nouvelle preuve de la fidélité des Abénaquis. Deux jours après fon départ de devant Quebec, des Abénaquis arriverent de l'Acadie, ou des environs, & publièrent que les Anglois avoient été battus fur Mer en Europe, ce qui fe trouva véritable; le Come de Tourville ayant détait dans la Manche les Flottes réunies de Hollande & d'Angleterre. Ces Sauvages apprirent encore que la petite vérole

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 91

avoit fait mourir quatre-cent Iroquois, & cent Mahingans de 1690. ceux, qui étoient destinés pour attaquer Montreal; que cinquante Flamands devoient bientôt partir de la Nouvelle York pour aller reprendre les négociations avec des Outaouais de Michillimakinac ; mais que leur dessein étoit de tromper ces Sauvages; que depuis deux mois les Canibas avoient défait un Parti de foixante & dix Anglois, & de trente Mahingans; que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre leur avoit fait des propositions très-avantageuses, mais qu'ils lui avoient répondu que, ni eux, ni leurs Enfans, ni les Enfans de leurs Enfans ne feroient jamais ni paix, ni tréve avec une Nation, qui les avoit si souvent trahis. En effet les Anglois n'avoient jamais traité de bonne foi avec ces Peuples, & ceux-ci ne pouvoient furtout digerer que quelques années auparavant, plufieurs d'entr'eux étant allés à Baston en tems de paix, & pour les affaires de leur commerce, on les avoit tous maffacrés

fous divers prétextes. Cependant il restoit encore un peu d'inquiétude à M. de Les Vaissesux Frontenac touchant les Vaisseaux de France, qu'il attendoit; de France attimais ils avoient été avertis à tems de l'arrivée de la Flotte An-vent à Queploife à Ouebec, & s'étoient mis à couvert dans le Saguenay ; ils y demeurerent jusqu'à ce que cette même Flotte eût repassé, & fût assez loin, pour ne pas craindre d'en être aperçus, & le douzième de Novembre ils mouillerent devant la Capitale, où ils causerent d'autant plus de joye, qu'on y étoit plus en peine pour eux, & qu'on y manquoit généralement de tout. Ils ne remedierent pourtant pas à la famine, qui devint bientôt extrême, parce que, comme je l'ai déja remarqué, les courses des Iroquois pendant le printems n'a-

voient presque pas permis aux Habitans de semer.

On fut donc obligé d'envoyer les Soldats vivre chez les Habitans les plus aifés, & ceux-ci non-seulement les reçurent zéledes Habifans murmurer, mais encore avec joye. Ces bonnes manieres, & le zéle, que tous avoient fait paroître dans tout le cours d'une Campagne, pendant laquelle ils n'avoient prefque point quitté les armes; l'affection, avec laquelle ils s'étoient portes à tout ce qu'on avoit souhaité d'eux pendant le siège, & le courage, dont ils venoient de donner tant de preuves; tout cela leur fit beaucoup d'honneur, & le Roy, à qui le Gouverneur Général eut grand foin d'en rendre un Мij

Famine . &

1690

compte fidéle, n'y parut pas moins sensible, qu'à l'heureuse délivrance de Quebec; èvenement, que Sa Majesté jugea néanmoins aflez considerable, pour vouloir qu'on le transmit à la Postérité parmi les plus Glorieux de son regne, ayant fait graver à ce sujet une Médaille. (a)
Au mois de Mars de l'année suivante on vit arriverà la Ca-

Les Abénaquis font de grands ravages dans la Nouvelle Anglererre.

pitale de nouveaux Députés de toutes les Nations Abénaquifes, par lesquels on apprit qu'il n'étoit encore rentré à Baston au mois de Février que quatre Navires de la Flotte, qui avoit affiegé Quebec. On fout depuis que quelques-uns s'étoient arrêtés dans le Golphe pour y croiser, & avoient enlevé plusieurs Bâtimens Pêcheurs; que M. de Manneval avoit été envoyé en Angleterre ; que M. Petit étoit au Port Royal . & le Chevalier d'Eau à Baston; que l'Interprête de ce Capitaine, & deux autres François, qui l'avoient accompagné, lorfqu'il fut envoyé en Ambassade à Onnontagué, avoient été brûlés dans trois Villages différens; que les Outaouais & nos autres Alliés des Quartiers du Nord & de l'Ouest, continuoient à faire vivement la guerre aux Iroquois ; que les marchandifes étoient fort rares dans la N. Angleterre ; que la plus grande partie des Campagnes y étoient en friche, & qu'un grand nombre d'Habitans n'y trouvant pas de quoi subsister, s'étoient refugiés à Bafton & à Manhatte. Ce dernier article étoit le fruit des courfes des Canibas & des autres Abénaquis,

Négociations fimulées des Iroquois.

qui pendant cet hyver ravagerent plus de 70. lieuis dePays, Sur ces avis, & fur quelques autres, que ces mêmes Députés donnerent au Comte de Frontenac, ce Général foupçonna que les Anglois avoient quelque part à une manœuvre, que faifoient alors les Iroquois pour l'endormir par une fauffe confidence, & une feinte reconciliation, dans le défein de favorifer une nouvelle Entreprife fur le Gouvernement de Montreal. Voici ce qui y avoit donné occasion. Un Parti de cent quarante Agniers, parmi lefquels il y avoit des Hollandois, avoit fait une irruption à Chambly, & y avoit furpris des Iroquois du Sault S. Louis. Plufieurs furent tués, les autres, au nombre de dis ou douze, furent pris & liés,

Quelque tems après trois Dépurés de ce même Canton arriverent au Sault sans armes, avec les Prisonniers, dont je viens de parler, & déclarerent qu'ils venoient demander la

(4) Elle est en Vignette au commencement de ce Volume.

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 93

paix à leur Pere; mais qu'ils vouloient auparavant sçavoir s'ils feroient bien reçus à lui propofer de leur donner un Terrein dans le voifinage du Sault, pour s'y établir auprès de leurs Freres. Ils ajoûterent qu'ils avoient fait une trèsgrande diligence, afin d'avertir les François d'être sur leurs gardes; parce que huit cent Guerriers Iroquois se disposoient à entrer dans la Colonie entre Montreal & les Trois Rivieres. On leur demanda s'ils scavoient ce qu'étoit devenu le Chevalier d'Eau, & ils répondirent que c'étoit à la follicitation des Anglois, qu'on avoit brûlé les trois François de sa fuite ; que lui-même avoit été fur le point de fubir le même fort : qu'il étoit déja attaché à un poteau, mais que les Anglois & les Iroquois ayant également refusé de commencer l'exécution, cette contestation lui avoit fauvé la vie.

M. de Frontenac rendant compte à M. de Pontchartrain, Lettre de M. qui venoit de fucceder à M. de Seignelay dans le Ministere, de Frontenaca des divers avis, qu'il avoit reçus, & en particulier de ce qui chattrain. regardoit les Iroquois, lui manda qu'il n'avoit pas cru devoir absolument rejetter les propositions des Agniers; mais qu'il n'avoit pas non plus jugé à propos de paroître y faire beaucoup d'attention ; qu'il avoit recommandé au Chevalier de Callieres de faire traîner la négociation par les Sauvages du Sault S. Louis, & qu'il avoit fait dire aux Outaouais par le Sieur de Courtemanche, qu'ils lui feroient plaisir de harceler toujours les Iroquois, contre lesquels il se tenoit lui-

même en garde, pour n'en être pas furpris.

J'ai recommandé la même choie, ajoûte-t'il, aux Chefs des " Canibas, quand ils m'ont quitté, & je fuis convaincu que, « fi Sa Majesté prend la résolution de faire quelque Entreprise « du côté de Baston & de Manhatte, & de s'emparer de cette " derniere Place, cette conquête sera la sûreté du Pays, & " ôtera aux Iroquois toute esperance de protection. D'un autre « côté, fi le Roy reprenoit l'Acadie, & se rendoit Maître ab- « folu du Grand Banc, ce qui se pourroit faire en envoyant « tous les ans trois ou quatre Fregates croifer depuis le Cap de « Sable, jufqu'au Nord de l'Isle de Terre-Neuve, il assureroit " pour fon Royaume un commerce de plus de vint millions , « & plus avantageux, que ne feroit la conquête des Indes. Je « ne sçai, disoit-il dans une autre Lettre, qu'il écrivit deux " mois après celle-ci, je ne sçai, si ceux, qui vous ont précédé, "

1691. " ont fait attention à l'importance, qu'il y a de se rendre Maî-" tre de toutes les Pêches, & à l'avantage, qu'elles apporte-" roient au commerce de tout le Royaume; rien ne scauroit " rendre votre Ministere plus illustre, que d'engager le Roy à " entreprendre cette conquête. Je la crois plus importante, " que ne feroit celle de toutes les Indes, dont les mines s'épuifent, au lieu que celles-ci font intarissables.

Nouvelles hostilités des Iroquois.

Cependant le grand Parti des Iroquois, dont les Agniers avoient donné avis, parut vers le commencement de May du côté de Montreal. Ils étoient au nombre de mille, & ayant établi leur Camp à l'entrée de la grande Riviere des Outaouais, ils firent deux Détachemens, l'un de fix-vint Hommes, qui prit sa route au Nord, l'autre de deux-cent, qui tourna au Sud. Le Premier se jetta d'abord sur un Quartier de l'Isle de Montreal, qu'on appelle la Pointe aux Trembles, où il brûla environ trente maisons, ou granges, & prit quelques Habitans, fur lesquels il exerça des cruautés inouies.

Le Second, dans lequel il y avoit vint Anglois, & quelques Mahingans, s'étoit gliffé entre Chambly & la Prairie de la Magdeleine, où il furprit douze Sauvages du Sault S. Louis, Hommes & Femmes; mais le lendemain des Agniers, qui étoient de ce Parti, les ramenerent chez eux, & déclarerent qu'ils venoient pour traiter de la paix : cependant on s'aperçut bientôt que leur véritable dessein étoit de débaucher, s'ils le pouvoient, tous les Habitans de ce Village, ce qui ne leur réuffit point. Un quatriéme Parti d'environ quatre-vint Hommes, attaqua presqu'en même tems les Iroquois Chrétiens de la Montagne, & les ayant investis de toutes parts, enleva trente-cinq Femmes, ou Enfans, & les emmena en plein jour à la faveur d'une escarmouche, qui lui affûra la retraite.

Plusieurs autres Bandes moins nombreuses se répandirent aussi depuis Repentigny jusqu'aux Isles de Richelieu, & firent par tout de grands dégâts, parce que les Troupes & les Milices ne pouvoient tenir la Campagne, faute de provifions. Enfin le Chevalier de Vaudreuil forma un Corps de cent, ou fix-vint Volontaires, Officiers, Soldats & Canadiens, qui commencerent par aller d'Habitation en Habitation, pour faire des vivres. Dès qu'ils en eurent amasse suffisamment pour quelques jours, ils joignirent le Sieur de

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 95

LA MINE, Capitaine, qui étoit parti de Montreal quelque tems avant M. de Vaudreuil, & avoit découvert un Parti d'Onneyouths, lesquels étoient sans défense à S. Sulpice dans une maison abandonnée.

1691.

Le Chevalier de Vaudreuil, à qui il en donna avis, ne ba- combat de S. lança point à marcher de ce côté - là. Il avoit avec lui , entr'autres Braves, le Chevalier de CRISASY, LE MOYNE DE BIENVILLE, & Ourcouharé, que l'on commencoit à founconner d'être d'intelligence avec sa Nation, mais qui dans se reste de cette Campagne s'en purgea pour toujours. Les Nôtres en approchant de la maifon aperçurent quinze Onneyouths, couchés en déhors sur l'herbe, & ne pensant pas feulement qu'il pût y avoir des François en Campagne : on donna deffus, & ils furent tous tués, avant que d'avoir pu se reconnoître. Trois autres fortirent de la maison au cri, que firent les Mourans; l'un d'eux fut aussi dans l'instant couché par Terre , les deux autres s'enfuirent dans le Bois fort

bleffés.

Sulpice, ou de Repentigny.

Alors ceux, qui étoient restés dans la maison, se mirent en défense, & Bienville s'étant trop approché d'une fenêtre, fut renversé mort d'un coup de fusil (a). La perte de cet Officier, qui étoit fort connu des Iroquois, releva le courage de ces Barbares, & fans les efforts extraordinaires de MM. de la Mine, de Crifafy & d'Oureouharé, fix-vint François couroient rifque d'échouer devant douze Iroquois cantonnés dans une affez méchante maison. Enfin le Chevalier de Vaudreuil s'avifa, quoiqu'un peu tard, d'y faire mettre le feu. Les Ennemis voulurent se faire passage la hache à la main; mais les deux, ou trois Premiers ayant été tués, on en prit cinq, que les Habitans firent impitoyablement brûler. perfuadés que le seul moyen de corriger ces Barbares de leurs cruaurés, étoit de les traiter eux-mêmes, comme ils traitoient les autres.

Nous aurons dans la fuite plus d'une occasion de parler du Marquis & du Chevalier de Crifafy , & on fera peut-être fafe, bien aife de sçavoir qui ils étoient, & ce qui les avoit amenés dans la Nouvelle France. C'étoit deux Freres d'une des plus illustres & des plus puissantes Maisons de Sicile. Ils

Qui étoient

(a) Son nom fut donné après la mort à un de ses Freres , alors fort jeune , & qui est présentement Gouverneur de la Louisiane,

avoient été des Premiers à se déclarer pour la France dans la révolte, qui pensa enlever ce Royaume au Roy d'Espagne, & quand les troubles eurent été pacifiés, ils ne purent obtenir, ou n'oserent demander leur grace à Sa Majesté Catholique. Le Chevalier étoit Profés de l'Ordre de S. Jean de Jeruialem, & avoit fait ses caravanes avec toute la distinction possible; aussi possedoit-il toutes les qualités, qui peuvent élever un Homme de guerre aux premiers honneurs de la Milice.

Le Marquis étoit aussi fort brave , & en portoit des marques, qui lui eussent fait beaucoup d'honneur, s'il ne les avoit pas recues en combattant contre son Prince legitime. Il se voyoit par la foumission de la Sicile dépouillé de tous ses biens, qui étoient considerables; il crut que le Roy Très-Chrétien s'intérefferoit à les lui faire restituer, ou l'en dédommageroit, & il se rendit avec son Frere à Versailles, ne doutant point qu'ils ne fussent bientôt employés d'une ma-

niere convenable à leur naissance, & à leurs services.

Ils furent trompés dans leur attente. Les Princes, qui ne se font point de scrupule de se servir des Traitres, ne se croyent pas toujours obligés de recompenser la trahison, surtout, quand ils n'en ont pas tiré tout l'avantage, qu'ils en esperoient : ou plûtôt la Providence, qui veille à la conservation des Etats, permet rarement qu'ils accreditent la perfidie. MM. de Crifafy, après bien des follicitations, se virent reduits à accepter chacun une Compagnie en Canada, de peur de n'avoir rien du tout. Ils y ont servi jusqu'à la mort avec un zéle, dont ils auroient pu tout esperer, s'ils l'eussent employé l'un pour sa Patrie, & l'autre pour sa Religion, mais sans que la Cour de France ait témoigné leur en scavoir beaucoup de gré.

Le Chevalier, après plusieurs belles actions, dans lesquelles on ne sçavoit ce qu'on devoit plus admirer, ou de son habileté dans la guerre, ou de sa pénétration dans le confeil, ou de sa conduite dans les Entreprises, dont il fut chargé, ou de son intrépidité, ou de sa présence d'esprit dans l'action, a enfin succombé au chagrin de se voir négligé, & fans esperance d'avancer : le Marquis , avec un mérite moins brillant, mais avec la reputation de sage & de brave Officier, a supporté ses disgraces avec plus de patience & DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 97

de Philosophie, & il est mort Gouverneur des Trois Ri- 1691. vieres.

Immédiatement avant l'action , dont je viens de parler , Un Parti Irole même Bienville, qui y perdit malheureusement la vie à quois échape la fleur de son âge, avoit poursuivi un Parti de soixante aux François Goyogouins, parmi lesquels il y avoit quelques Agniers. Il Iroquois du avoit avec lui deux-cent Hommes choifis, partie François, Sault S. Lonis. & partie Iroquois domiciliés, & comme il surprit les Ennemis, aufquels il étoit d'ailleurs fort supérieur en nombre : il

comptoit bien qu'il ne lui en échaperoit pas un feul ; mais les Agniers ayant demandé à parler aux Iroquois du Sault S. Louis , ceux-ci voulurent absolument les écouter , de peur, disoient-ils, de rompre tout accommodement entre eux & ce Canton. Les Agniers leur protesterent qu'ils ne souhaitoient rien

tant que la paix, & s'offrirent à s'en retourner chezeux, avec promesse d'envoyer incessamment des Députés à Montreal pour traiter avec M. de Callieres. On les crut sur leur parole, & on les laissa aller, aussi-bien que les Goyogouins, dont ils répondirent, & comme c'étoit-là tout ce qu'ils prétendoient, ils ne se mirent nullement en peine d'exécuter ce qu'ils avoient promis. Il n'y avoit rien dans cette conduite des Iroquois Chrétiens, qui dût surprendre de la part des Sauvages, lesquels ne sçavent pas se défier de ceux-mêmes, qui leur ont le plus souvent manqué de parole ; mais M. de Frontenac, de tout tems prévenu contre ceux-ci, donna en cette rencontre une libre carriere à ses soupçons, qui n'avoient pourtant aucun fondement legitime, & voici comme il s'en exprima dans une Lettre, qu'il écrivit cette même année au nouveau Ministre.

On a fort crié contre les Sauvages du Sault, & on foup- " Soupçons conne que leur conduite n'étoit pas fincére. Il y a lontems « de M. de Frontenac que je m'aperçois de beaucoup de menagemens, qui ne me " à cefujet. plaifent pas, non plus que certaines relations & intelligen- " ces secrettes, qu'ils ont avec les Agniers, parmi lesquels ils « ont beaucoup de Parens. J'en ai plusieurs fois avertiles Peres, " qui les gouvernent, & que je ne voudrois pas dire y avoir « aucune part; mais il est certain que, soit envie de les ména- " ger, & de les gagner à JESUS-CHRIST par des voyes de dou- " ceur, ou par d'autres raisons, qui me sont inconnues, ils « Tome II.

1691. " ont quelquefois de trop grandes complaifances pour eux.

" L'expérience de douze années de fejour dans ce Pays, " a

" fait connoître que ces Miffions ne devroient point être féparées, comme elles font, des François , qu'on devroit toujours laiffer avec eux pour les franceier en les chriftianiant.

, & qu'autrement elles seront plus nuisibles, qu'utiles au Ser-

Faux principe de co Général.

On fçavoir dans le Confeil de Sa Majefté à quoi s'en tenir fur la conduite des Miffionnaires avec les Sauvages, & on y étoit perfuadé que leur xéle n'étoit, ni foible, ni aveugle. Les liaifons, que leurs Névophyse entretenoient avec leurs Parens, n'avoient point d'autre but que de peupler leur Village de nouveaux Profelytes, c'éct-à-dire, de diminuer le nombre de nos Ennemis, & d'accrofitre celui de nos Alliés, comme il arrivoit tous les jours. On convenoit même que la Colonie n'avoit point de meilleurs Soldats, que ceux, qu'on enlevoit de la forte aux Cantons, & que la Bourgade du Saulé étoit un de fes plus forts Boulevards.

Si ese Chrétiens en quelques occasions n'ont pas fait tout ce qu'on attendoit d'eux : si quelques Particuliers ont agipar d'autres vues, que celles, qu'on vouloit leur inspirer, Perfonne avant & après M. de Frontena en s'est avité d'en rené responsable toute la Bourgade, encore moins ceux, qui la gouvernoient; & l'expérience, non pas de dix aps, mais de plus d'un sécle, nous a appris que le plus mauvais système pour bien gouverner ces Peuples, & pour les mantenir dans nos intérêts, étoit de les approcher des François, qu'ils auroient beaucoup plus estimés, s'ils les avoient moins de la company de

vûs de près.

Enfin on ne pouvoit plus douter que le meilleur moyen de les chriffianière ne fût de fe bien donner de garde de les francifer. En fept ou huit mois, que les Iroquois du Sault & de la Montagne avoient demeuré à Montreal après le ravage de la Chine, ils étoient devenus méconnoiffables, & pour les mœurs, & pour la piete, & îl n'est Perfonne aujourd'hui, qui ne convienne que, s'i leur ferveur n'est plus, comme elle a été si lontems, l'édification & l'admiration de la Nouvelle France, c'est qu'ils nous ont trop fréquentés. L'exemple des Nations Abénaquises, bien plus séparées des Habitations Françoise, & dont l'attachement à nos intérêts ne pouvoit

DE LA NOUVE LLE FRANCE. Liv. XIV. 99 aller plus loin, suffisoit seul pour convaincre le Général de

la fausseté de son principe : aussi ses plaintes & ses avis surent-ils peu écoutés en Cour, où l'on étoit enfin persuadé que son projet, qu'on avoit eu si fort à cœur trente ans aupara-

vant, n'étoit ni utile, ni pratiquable.

Les Chrétiens du Sault S. Louis & de la Montagne donnerent même alors une preuve de leur fidélité, bien capable intrigues des de diffiper les ombrages du Comte de Frontenac. Le Canton d'Onnontagué, qui avoit adopté la Famille du Sieur le Moyne, avoit déliberé de lui envoyer un Collier, pour pleurer la mort de Sainte Helene, fon Fils. Il fit accompagner celui, qu'il nomma pour cette Cérémonie par deux Femmes du Village de la Montagne, qu'il retenoit Prisonnieres, & à qui il donna la liberté.

Comme on ne doutoit point dans ce Canton qu'une telle grace n'eût mis ces Femmes dans les intérêts de la Nation, on crut pouvoir les charger d'une Commission assez délicate; on leur remit deux Colliers, qu'elles devoient remettre en fecret . l'un à un des Principaux de leur Village , & l'autre à Louis Atherihata, Habitant du Sault S. Louis, & qui étoit Filleul du Roy. Par ces Colliers on les invitoit à revenir dans leur Pays, & à y ramener le plus qu'ils pourroient de leurs Parens & de leurs Amis, & pour rendre cette invitation plus efficace, les deux Iroquoifes devoient leur ajoûter qu'il ne leur restoit plus d'autre moyen d'éviter de perir avec tous les François : nous verrons bientôt sur quoi cette menace étoit fondée.

Les deux Sauvages reçurent les Colliers; mais ils les porterent sur le champ au Gouverneur de Montreal, & lui jure- Iroquois rent une fidélité inviolable. Le Chevalier de Callieres apprit en même tems par les deux Femmes, qui avoient apporté les Colliers, qu'un gros Parti d'Iroquois s'étoit allé poster sur la Riviere des Outaouais, en un lieu appellé le long Sault, & que son dessein étoit de faire main basse sur tous ceux, qui pafferoient par-là pour aller à Michillimakinac, ou pour en revenir, puis de se répandre dans les Habitations Françoises, afin d'empêcher qu'on y fit la récolte.

L'Avis étoit véritable, mais le Chevalier de Vaudreuil ayant raffemblé à Quebec un grand nombre de Soldats & de Volontaires, pour aller donner la chasse à ces Barbares,

Nos Alliés continuent de pouffer les

Iroquois.

apprit en paffant aux Trois Rivieres qu'ils avoient décampé, foit qu'ils euffent été inftruits des préparatifs, qui fe faifoient contr'eux, ou que les courfes de nos Alliés dans leur Pays les y euffent rappellés pour défendre leurs Familles, & empêcher le ravage de leurs Terres.

En effet la guerre étoit toujours très-vive entre ces Sauvages, & il est certain que cette diversion nous fut d'une trèsgrande utilité. M. de Frontenac avoit fort bien réuffi à ga- . gner les Outaouais & les Hurons, qui firent merveille pendant tout l'hyver. On n'avoit pourtant pas encore pu leur donner avis de l'avantage, que nos Troupes avoient remporté sur la Flotte Angloise, & ce ne sut qu'à la sonte des glaces que MM. de Courtemanche & de Repentigny furent envoyés pour les en informer. Ces deux Officiers, avec dix Hommes leulement, passerent au travers de cette Multitude d'Iroquois, qui environnoient l'Isle de Montreal, & arriverent à Michillimakinac, sans avoir reçu le moindre échec. Leur voyage produifit tout l'effet, qu'on s'en étoit promis, & dès qu'ils furent de retour à Montreal , Courtemanche eut ordre d'en repartir pour aller commander chez les Miamis, qu'on jugeoit nécessaire de rassurer contre les courses des Iroquois . & dont on étoit bien aife d'éclairer les démarches.

Secours arrivé de France.

on etot nen alle e ceitare is sedemarens. Le premier de Juillet un petit Navire de France, commandé par le Sieur Denys de BONAVENTURE, mouilla devant Quebec, & remplit toute la Ville de joye, non pas tant à cause du secours, qu'il lui aportoit, & qui ne pouvoit pas ètre fort considerable, que par l'assirance, que lui donnale Commandant, qu'elle en recevorio bientôt, qui remettroient l'abondance dans le Pays. En effet douze jours après M. du TAST, Capitaine de Vaisseaux, arriva avec un Convoi de quatorze Voiles de disservent par le ravitailler la Colonie. Armement n'avoit pas pour objet de ravitailler la Colonie. Il étoit principalement destiné à reprendre le Port Nelson sur les Anglois, & la Compagnie du Nord en avoit fait la meilleure partie des frais.

Entreprife fur le Port Nelfon differée, & Cette Entreprife ne se fit pourtant pasalors, & la raison, qu'on apporta pour la differer, à sçavoir, que la faision étoit trop avancée, n'en fur guéres que le prétexte, quoiqu'elle ne fût pas tout-à-fait sans sondement. La véritable étoit que tout le profit en devoit être pour la Compagnie, & que M. d'Iber-

ville en devoit partager la gloire avec le Commandant des Vaisseaux du Roy. Aussi cet Officier ne dissimulat'il point à fon arrivée à Quebec qu'une telle Expédition n'étoit nullement de son goût. Toutefois, comme les ordres du Roy étoient précis, M. de Frontenac, auquel ils étoient adressés, ne voulut pas prendre fur lui d'y rien changer de son autorité.

L'expédient, qu'il prit, fut d'assembler les Intéressés dans la Compagnie du Nord, & toutes les Personnes, qui pouvoient avoir quelque connoissance de la navigation de la Baye. M. du Tast y exposa les raisons, qui lui parurent les plus propres à perfuader qu'il y avoit du rifque à s'exposer sur cette Mer dans une faison si tardive. Tous furent convaincus, ou virent bien qu'inutilement ils ne le paroîtroient pas, & MM. de Frontenac & de Champigny jugerent à propos de ne pas laisser voir ce qu'ils pensoient.

D'ailleurs ils avoient des avis certains que le Golphe S. Laurent & tout le bas du Fleuve étoient infestés d'Armateurs Anglois , qui avoient déja enlevé plusieurs Navires Marchands & Pêcheurs, & le Gouverneur Général ne fut pas trop fâché que M. du Tast preferat d'aller croiser dans ce Parage au projet d'aller faire la guerre dans la Baye d'Hudion : d'autant plus que cette seconde destination étoit indiquée dans les instructions de ce Capitaine, en cas que la premiere fût

jugée absolument impossible.

Le bruit commençoit depuis peu à se répandre que les Anglois songeoient sérieusement à prendre leur revanche de l'affront, qu'ils avoient reçu l'année précédente devant Quebec ; on affûroit même que Phibs étoit allé en Angleterre . & en devoit revenir avec une Flotte beaucoup plus confiderable que la Premiere, pour une nouvelle tentative. Enfin on étoit averti qu'il se faisoit de grands préparatifs du côté d'Orange pour attaquer l'Isle de Montreal. Le voyage & les projets de Phibs étoient réels ; mais ses diligences furent inutiles : il y a bien de l'apparence qu'on n'eut pas affez de confiance en son habileté, pour lui confier un second Armement, d'autant plus qu'il n'étoit pas en état d'en faire encore les frais.

Celui, qui se faisoit dans la Nouvelle York, n'étoit pas affez fort pour agir feul avec fuccès ; car il n'étoit composé Grands pré-

1691.

que de cinq cent Hommes (a), dont cent quarrevint étoient Anglois, le refte Agniers 80 Mahingans. Il ne laiffs ouvertant pas de donner lieu à une aftion très-vive; mais la Providence, qui protegeoir la Nouvelle France, parut d'une mairere bien l'entirelle en ce que l'Armée, qui l'année précedeute devoit tomber fur la rête de la Colonie, s'étant diffipée par la éfénion, qui s'y mit, on fut en état d'oppofer à la Flotte Angloife toutes les Forces de la Colonie, & que -cette année la Flotte ayant manqué à fon tour, Montreal eut quoi réifiter aux efforts, que les Anglois & leurs Alliés pouvoient raire pour pénétrer jufques dans cette Ille.

Les Ennemis approchent de Montreal.

voient rare pour penetrer juiques dans cette inte. En effet le Chevalier de Callieres n'eut pas plutôt appris que l'Ennemi approchoir, qu'il affembla lans peine fept à huit cent Hommes, qu'il fit camper à la Prairie de la Magdeleine. Il envoya enfuire plufieurs Partis à la découverte, & peu de jours après un des Fils du Sieur Hertel, à qui avoit donné trois Algonquins, & un Iroquois de la Montagne pour obferver la marche des Confederés, lui rapporta qu'il avoit aperçu un Canot dans la Riviere de Sorel, un peu au-deflus du Rapide de Chambly; que l'ayant approché, il avoit reconnu que c'étoit des Agniers, qu'il uli avoient para être aufil des Découvreurs ; qu'il avoit fait fur eux une décharge, & qu'il en avoit couché cinq par Terre,

Disposition de M. de Callieres pour la défense.

ge, ce qui nei avoit course cui pai Terre.

Sur cerapport le Gouverneur de Montreal comprit que Chambly étoit en danger, & il jugea à propos d'y envoyer le Sieur de Valrenes avec deux-cent Hommes. Il lui ordonna, fi les Ennemiss' attachoient à ce Pofte, d'y entrer pour le défendre, & s'ils paffoient outre, de ne point fe faire voir à eux, mais de fuivre leurs piftes, afin de les prendre en queuë, tandis que lui-même les attaqueroit de front. Deux autres Capitaines, MM. de MUTS & CONTILLIERS, le Sr. DUPUYS, Lieutenant de la Compagnie de Valrenes, & plaineurs Subalternes étoient dans cette Troupe, qui fir fuivie d'un Gros de Sauvages & d'Habitans, Jefquels devoient faire un Corps'à part fous la conduite du Sr. LE BERT DU CHESNE, qui s'éctio déja pofté vers Chambly.

Parmi les Sauvages domiciliés il y avoit trois Chefs d'une grande reputation; Oureouharé y commandoit les Hurons de Lorette: un Iroquois du Sault S. Louis, nommé PAUL,

(4) Quelques Mémaires le reduisent même à deux-cent quatre-vint Hommes.

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 101

conduifoit ceux de fa Bourgade, & ceux de la Montagne, & LA ROUTINE, Capitaine Temiskaming (a) étoit à la tête d'un gros Parti de sa Nation. Il y avoit deja trois jours, que ceux, qui étoient restés à la Prairie de la Magdeleine, couchoient au bivouac , lorsque la nuit du dix à l'onze d'Août , qui fut extrêmement pluvieuse & obscure, fatigués des veilles précédentes, & trempés de la pluye, ils se retirerent dans le Fort, où M. de Callieres étoit au lit malade d'une groffe fiévre, qui ne l'avoit point quitté depuis son départ de Mont-

Ce Fort étoit à trente pas du Fleuve, sur une hauteur es- Combat de la carpée entre deux Prairies, dont une, qui regardoit un en- Magdeleine. droit appellé la Fourche, est coupée par une petite Riviere à la portée du canon du Fort, & un peuplus près par une Ravine. Entre les deux il y a un Courant, fur lequel on avoit bâti un Moulin : c'étoit de ce côté - là, à la gauche du Fort, qu'étoient campées les Milices, aufquelles s'étoient joints quelques Outaouais, qui par hazard s'étoient trouvés à Montreal , lorsqu'on y donna l'allarme. Les Troupes reglées campoient fur la droite, & les Officiers avoient fait dreffer leurs tentes vis-à-vis fur une hauteur.

Une heure avant se jour, la Sentinelle, qui étoit postée au Moulin, aperçut des Gens, qui se glissoient le long de la Hauteur, sur laquelle étoit le Fort; elle tira un coup de fufil, cria aux armes, & se jetta dans le Moulin. C'étoit des Ennemis, qui se coulant entre la petite Riviere de la Fourche, & la Ravine gagnerent le bord du Fleuve, & s'y cantonnerent, puis trouvant le Quartier des Milices dégarni, en chafferent le peu, qui y restoit de Monde, & s'y logerent. Quelques Habitans & fix Outaouais furent tués dans cette surprise.

Au bruit de la Sentinelle, M. de S. CYRQUE, ancien Capitaine, qui commandoit en l'absence de M. de Callieres, marcha à la tête des Troupes, dont une partie prit le long de la Gréve, & l'autre par la Prairie, en faisant le tour du Fort. Le Bataillon, que S. Cyrque commandoit en Personne, arriva le Premier à la vûe du Quartier des Milices; quoique cet Officier ne sçût pas encore que les Ennemis en fuffent les Maîtres, comme il en eut quelque foupçon, il s'arrêta pour s'en éclaircir. Dans le moment on fit sur lui une décharge de (a) Nation Algonquine.

1691.

### HISTOIRE GENERALE

1 6 9 1. mousqueterie, dont il fut bleffé à mort, auffi bien que le Sieur D'ESCAIRAC, & M. d'Hosta fut tué roide.

> Le second Bataillon arriva dans l'instant, conduit par M. de la Chassaigne, & on donna tête baissée sur l'Ennemi, qui après une affez vigoureuse resistance, se voyant sur le point d'avoir toute l'Armée Françoise sur les bras, fit retraite en très-bon ordre. M. de S. Cyrque perdoit tout fon fang, parce qu'il avoit la veine cave coupée; mais il ne fut pas poffible de l'obliger à se retirer dans le Fort, qu'il n'eut vû les Ennemis tourner le dos, & il repara ainsi par son intrépidité la faute . qu'il avoit faite de se laisser surprendre. Il tomba mort quelques momens après à la porte même du Fort, & d'Escairac mourut le lendemain.

> On étoit affez surpris qu'on laissat les Ennemis achever tranquillement leur retraite, & dans une contenance, qui fentoit beaucoup moins les Vaincus, que les Victorieux. D'ailleurs on ne leur avoit tué que cinq ou six Hommes, blesfé environ trente, & pris un feul Grenadier, dans le tems, qu'il se disposoit à jetter des grenades dans le Fort. Notre perte étoit plus confiderable, à ne compter même que les trois Officiers, que j'ai nommés. Avec cela ils emportoient les chevelures de plufieurs François, & jettoient de grands cris, comme s'ils eussent voulu insulter à nos Troupes.

Belle action renes.

Cette inaction venoit de ce que Personne ne commandoit . de M. de Val- ou peut-être de ce que tous vouloient commander; mais elle ne dura point. L'Ennemi étant près d'entrer dans le Bois, s'aperçut qu'un petit Détachement de François, conduit par le Sieur DOMERGUE, le suivoit d'assez près, il lui dressa une embuscade, dans laquelle ces braves Gens tomberent, & furent tous tués. Les Confederés devenus plus fiers par ce nouveau succès, reprirent le chemin, par où ils étoient venus; mais après qu'ils eurent marché deux lieues, leurs Coureurs découvrirent M. de Valrenes, lequel au premier bruit du combat, étoit accouru avec M. le Bert, & les Sauvages. Les Coureurs n'avoient vû que la tête de ce Corps de Troupes, & les Ennemis, qui ne le croyoient pas si considerable, s'imaginerent qu'ils en auroient auffi bon marché, que de celui de Domergue, Ils ne balancerent pas un moment l'attaquer, & le firent avec une réfolution, qui auroit déconcerté un Commandant moins ferme & moins habile, que Valrenes.

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 101

Valrenes. Par bonheur pour cet Officier, il se trouva en cet endroit deux grands arbres renversés. Un Homme, qui scait fon métier, tire avantage de ce qui échaperoit à l'attention

d'un autre. Valrenes se fit donc un retranchement de ces arbres, plaça sa Troupe derriere, & lui fit mettre ventre à terre, pour essuyer Ennemis. Perle premier feu des Ennemis. Il lui ordonna ensuite de se rele- Paris.

ver, la partagea en trois Bandes, dont chacune fit sa décharge; puis avec une présence d'esprit, & une promptitude incroyables il les rangea en bataille, & chargea l'Ennemi avec tant d'ordre & de vigueur, qu'il le fit plier par tout. Les Alliés fe réunirent néanmoins jufqu'à deux fois ; mais après une heure & demie de combat ils furent contraints de se débander. & la déroute fut entiere. On en compta fix-vint fur la Place, & l'on scut depuis que le nombre des Blessés passoit encore de beaucoup celui des Morts. Cette action fut très-vive, & conduite avec toute l'intelligence possible. Valrenes étoit par tout, payant de sa Personne en Brave, & donnant ses ordres avec autant de fang froid, que s'il eût commandé un Exercice. Le jeune & vaillant le Bert Du Chefne se distingua extrêmement à la tête des Canadiens, & fut blessé à mort, aussi-bien qu'un autre Officier, nommé VARLET. Les trois Capitaines Sauvages s'y surpasserent, & Paul y fut tué en exhortant de la voix & par son exemple ses Iroquois à combattre jusqu'à la mort des Ennemis de la Foy. Les Anglois & les Agniers y montrerent un courage, qui fit d'abord balancer la victoire. On se battit lontems à coups de mains, & à se brûler le vifage avec la boure du fusil. Les Drapeaux & les Bagages resterent aux Vainqueurs; mais M. de Valrenes ne put poursuivre les Fuyards, parce que ses Gens étoient si excédés de fatigues, qu'ils ne pouvoient plus se tenir de bout, & que les armes leur tomboient des mains. Ils avoient en effet marché trois jours par des chemins affreux, sans pouvoir prendre un moment de repos, manquant de vivres, & ne trouvant que des eaux bourbeufes pour étancher leur soif.

Valrenes crut qu'une nouvelle Troupe d'Iroquois du Sault S. Louis, qui étoient accourus au bruit du combat, pour y avoir part, & qui n'arriva que quand l'action fut finie, pournoit faire ce que les Siens n'étoient pas en état d'exécuter;

mais ces Sauvages ayant entendu des décharges de fusil, qui Tome II.

### 106 HISTOIRE GENERALE.

1691.

fe faisoient pour les obseues des Officiers morts dans le premier combat, s'imagimerent qu'on se battoit de nouveau à la Prairie de la Magdeleine, ils y volerent sur le champ, & cette erreur sur le faltut des Anglois & des Agniers. Nous eumes ce jour-là soixante Hommes tués & autant de bleffés, dont quelques-uns moururent, entr'autres MM. le Bert & Varlet. Un Anglois, que M. de Valeness st Prissonner, lui dit qu'après le retour de ce premier Parti, il en devoit venir un Second de quatre-cent Hommes; que cinq-cent Iroquois devoient aller en même tems par Catarocouy, & que leur dessein étoit d'empêcher les François de faire leurs récoltes; mais rien ne partu, & la mossion, dont la perte eûtreduit la Colonie aux dernieres extrémités, se sit allez tranquillement, & su très-abondante.





# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE D.E. L.A

# NOUVELLE FRANCE.

### LIVRE QUINZIE'ME.



UR la nouvelle de l'aproche des Ennemis M. de Frontenac étoit parti de Quebec pour se rendre à Montreal ; mais il ap- Les Anglois prit en y arrivant leur défaite & leur fui- neutralisé te, & il retourna auffitôt fur ses pas. Il recut peu de tems après des Lettres du Gouverneur Général de la Nouvelle Angle-

terre, qui le prioit de lui faire rendre les Prisonniers, que les Abénaquis avoient faits sur ses Terres, & lui proposoit la neutralité en Amérique, malgré la guerre, qui continuoit en Europe entre les deux Couronnes. Il étoit ailé de juger qu'une telle proposition ne se faisoit pas sincérement, puisque le Général Anglois ne parloit pas de renvoyer les François, qu'il retenoit à Baston; mais qu'elle avoit pour motif quelque embarras, où se trouvoit la Nouvelle Angleterre.

Le Baron de S. Castin , qui s'étoit fait un Etablissement af- Ce qui les y fez considerable auprès des Abénaquis, & avoit même épousé engageois. une Fille de cette Nation, expliqua bientôt l'énigme dans un

Mémoire, qu'il envoya à M. de Frontenac. Il y marquoit que les Anglois & les Hollandois se faisoient la guerre dans la Nouvelle York, & que le but du Gouverneur Anglois étoit encore de nous débaucher les Nations Abénaquises . par le moyen de l'échange, qu'il proposoit, ou du moins de les engager à discontinuer leurs courses; mais qu'il répondoit bien d'empêcher l'exécution de ce projet.

Réponse de M. de Frontepac.

Sur cet avis M. de Frontenac répondit au Général Anglois que, quand il lui auroit renvoyé le Chevalier d'Eau & M. de Manneval, qu'il retenoit Prisonniers, l'un par la trahifon des Iroquois, & l'autre par la mauvaise foi de l'Amiral Phibs, il pourroit entrer en pourparler; mais que fans cela il n'écouteroit rien. Il écrivit ensuite à M. de Pontchartrain , pour lui représenter les facilités , que les brouilleries de la Nouvelle York donneroient pour la conquête de cette Province; mais le Ministre lui fit réponse que le Roy avoit besoin de toutes ses Forces en Europe , & que Sa Majesté bornoit toutes ses vûes par raport à la Nouvelle France, à ne s'y point laisser entamer par les Anglois.

Ouoique l'on fût entièrement revenu à Montreal de la crainte, qu'on avoit eue des deux grands Partis, dont nous avons parlé dans le Livre précédent, on n'y étoit pas toutà-fait tranquille. La petite guerre continuoit toujours ; il fe paffoit peu de femaines, qu'on n'eût plufieurs allarmes, & fans la précaution, qu'on prit de faire escorter les Moissonneurs, on auroit perdu bien des Habitans pendant la récolte. Oureouharé, qui s'étoit diftingué en tant d'occasions pendant les deux dernières Campagnes, & tout récemment dans le dernier combat fous M. de Valrenes, fit encore à la fin de celle - ci une action , qui acheva de le faire regarder comme celui de nos Alliés, for lequel on pouvoit plus fûrement compter.

Belle action d'Ourcouha-

Il étoit à peine de retour à Montreal aprés la défaite des Anglois & des Agniers , lorsqu'un Parti d'Iroquois s'étant avancé jusqu'à la Riviere des Prairies, y enleva trois François : il se mit aussitot à ses trousses , & le joignir au Rapide plat, fur le chemin de Catarocouy, tua deux Hommes, fit quatre Prifonniers, & ramena les François à Montreal. Quelque tems après il descendit à Quebec, pour y voir le Gouverneur Général, qui le combla de caresses & de présens; il

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 100

y fut très-sensible, & en partant pour retourner à Montreal, il dit avec une modestie; estimable dans un Sauvage, qu'il n'en avoit pas encore affez fait pour reconnoître les obligations, qu'il avoit à son Pere, & ce qui prouve qu'il parloit fincérement, c'est que plusieurs Nations lui ayant offert de le choisir pour leur Chef, il leur répondit qu'il ne s'attacheroit jamais qu'à la Personne d'Ononthio.

Cependant M. de Frontenac peu content d'avoir vû échouer tous les projets des Ennemis sur la Nouvelle France, voulut contre les Agà son tour porter la guerre chez eux, & parce que les Agniers avoient ajoûté la perfidie à leur ancienne animosité contre les François, il résolut de commencer par eux. Cinq, ou fix-cent Hommes eurent ordre d'entrer dans ce Canton, & en prirent la route ; je n'ai pu sçavoit qui avoit été chargé de cette Expédition; mais il est certain qu'il n'alla point jusqu'au Pays Ennemi, les mauvais chemins, & la faison trop avancée l'avant contraint de relâcher. On s'en consola par l'arrivée du Sieur d'Iberville de la Baye d'Hudson avec deux Navires chargés pour quatre-vint mille francs de Castors . & pour plus de fix mille fix cent livres de menues Pelleteries.

Il s'arrêta peu à Quebec, & passa en France dans le dessein Nouvelles de d'y faire revivre le projet de l'Entreprise sur le Port Nelson. l'Acadie. qu'il scavoit que la Cour avoit extrêmement à cœur. On eur nouvelle en même tems que les Abénaquis avoient remporté de nouveaux avantages sur les Anglois; que le Chevalier de Villebon étoit arrivé au Port Royal fur un Vaisseau commandé par M. de Bonaventure, & que cet Officier y avoit mené une prise Angloise, sur laquelle étoient le Chevalier NELSON, & le Sieur TYNE, nommé Gouverneur de l'Acadie. Ces deux Prisonniers furent quelque tems après envoyés à Quebec, où M. de Frontenac les reçut très-bien. Ce Général caressa beaucoup le Chevalier Nelson, non-seulement par reconnoissance, ce Gentilhomme en ayant très-bien usé avec les François en plusieurs rencontres, mais encore parce qu'il avoit beaucoup de crédit à Bafton.

Pour revenir à l'Acadie, depuis que l'Amiral Phibs en avoit M. de Villefait la conquête, la Cour d'Angleterre ne paroissoit pas fort bon y est étajalouse de la conserver, & le Port Royal étoit à celui, qui s'y trouvoit le plus fort, tantôt aux François, & tantôt aux Anglois; quelquefois également abandonné par les uns & par

1691.

autres. Nous avons vû que le Chevalier de Villebon s'étoir rendu à Quebec après la perte du Navire, qui l'avoit conduig dans ce Port. De-là il palla en France, repréfenta au Minifire qu'il étoit auffi facile qu'important d'empêcher les Anglois de s'établier en Acadie, & répondit d'en, venir à bout avec les feuls Abénaquis, fi on vouloit agréer qu'il fe mit à leur tête.

Il fut favorablement écouté : M. de Pontchartrain lui fit donner une Commission du Roy pour commander en Acadie, & lui ordonna de s'embarquer au mois de Juin de cette année 1691, pour Quebec, où il recevroit les ordres du Comte de Frontenac. Sa Majesté manda en même tems à ce Général qu'étant informée de l'affection des Sauvages Abénaquis à Ion Service, de leur courage, & de tout ce qu'ils avoient fait contre les Anglois ; & voulant maintenir avec le fecours de ces braves Gens la possession de l'Acadie, en attendant qu'Elle jugeat à propos d'exécuter la résolution, où Elle étoit de rétablir le Port Royal : Elle vouloit qu'on leur fournit dans le lieu de leur demeure toutes les munitions, qu'ils lui avoient fait demander par le Sieur de Villebon, son intention étant qu'on ne leur donnat point la peine de les aller chercher à Quebec ; que pour cet effet Elle avoit enjoint audit Sieur de Villebon d'aller se mettre à leur tête en qualité de Commandant en l'Acadie, avec le Sieur de Portneuf, son Frere & Lieutenant de sa Compagnie, & quelques autres Officiers Canadiens, qui seroient choisis par le Gouverneur Général.

Villebon mouilla devant Quebec au commencement de Juillet fur le Soleil d'Afrique, le meilleur Voilier, qui fur alors en Europe (e). Il n'en fur pourtant pas plus avancé, pour avoir fait une figrande diligence. On étoir perfuadé en Canada que les Anglois se préparoient à y revenir, & le Comte de Frontenae ne crut pas devoir dans une telle conjonchure fe priver du fecours, qu'il pouvoir tiere du Soleil d'Afrique: il le retint jufqu'au fixiéme de Septembre, que ne croyant plus avoir rien à craindre des Anglois, il permit au Chevalier de Villebon de partir, après lui avoirfait remettre tout ce qu'il

avoit ordre de lui fournir.

Il prend poc. Villebon n'arriva au Port Royal que le vintitx de Novemfeffina du Pot bre ; dès qu'il eu mouillé les ancres , il fit armér fa Chaloupe, Royal.

(a) Ou die qu'il faitois fre l'itelse par leure. & s'v embarqua avec cinquante Soldats & deux Pierriers. Il alla jufqu'aux Habitations , où il aperçut le Pavillon d'Angleterre; mais où il ne trouva aucun Anglois pour le garder. Il le fit abbattre, & mit en sa place celui de France. Le lendemain il affembla les Habitans, & en leur présence il fit au

nom de Sa Majesté une nouvelle prise de possession du Port Royal & de toute l'Acadie.

Le Sieur des Gouttins, qui étoit venu avec lui pour exercer encore l'Office de Commissaire Ordonnateur, l'avertit alors qu'il avoit enterré une somme de treize-cent livres, qui lui restoit, lorsque Phibs se rendit Maître de la Place, & cet argent fut trouvé dans le même état, où il l'avoit laissé. Le Commissaire, qui seul en avoit connoissance, & qui auroit pu se l'approprier, s'il eût été moins honnête Homme, en employa une partie à payer à un Officier ce qui lui étoit dû de ses apointemens, & mit le reste dans la caisse du Roy. Il n'y perdit rien ; quelques années après ayant été accusé de malversation, le souvenir de cette preuve de sa fidélité & de son dé-

fintéressement le fit absoudre sans autre examen. Les Iroquois continuoient toujours leurs hostilités; deux Femmes Sauvages, qui étoient Prisonnieres parmi eux, s'é- veulent sur-

tant échapées au commencement de Novembre, avertirent sault S. Louis. le Chevalier de Callieres que 'deux Partis', de trois-cent cinquante Hommes chacun, étoient en marche pour furprendre le Sault S. Louis. Sur cet avis le Gouverneur envoya dans cette Bourgade une partie des Troupes, qu'il avoit à Montreal, dispersa l'autre dans les Forts des environs ; & confia la garde de la Ville à ses Habitans. Peu de jours après un des deux Partis, qui étoit venu par le Lac Ontario, parut à la vûe du Sault; mais fans s'éloigner des Bois : on marcha contre ces Barbares, & pendant deux jours il y eut quelques ef-

part & d'autre. Après quoi les Ennemis, qui avoient compté fur la surprise, se retirerent.

Il y avoit dans ce premier Parti des Onnontagués - des Goyogouins, & des Tíon anthouans; le fecond, composé d'Agniers, de Mahingans & d'Onneyouths, avoit pris sa route par le Lac Champlain; mais quelques-uns ayant déferté, & les Chefs ayant appris la retraite du premier Parti, ne jugerent pas à propos d'aller plus loin. Il y eut néanmoins

carmouches affez vives , où la perte fut à peu près égale de

1691.

Divertes ho-

1691. quarante, ou cinquante Hommes, qui se détacherent, parcoururent, séparés en petites Troupes, les Habitations Françoises, & enleverent quelques Habitans, qui s'étoient écartés, malgré les défenses.

Vers la fin du mois trente-quatre Agniers furprirent près de la Montagne de Chambly des Sauvages du Sault S. Louis , qui y challoient fans aucune précaution , en tuerent quatre, en prirent huit , dont quelques-uns fe fauverent , & coururent avertir le Village de ce qui venoit d'arriver, ll en partit auffitot cinquante Braves , qui fe mirent à la pôtrulier des Ennemis , & les joignirent auprès du Lac Champlain. Ceux ciles voyant venur, le jetterent derriere des Rochers , & sy vétrancherent ; mais les Chrétiens tomberent fur eux avec tant de furie , la hache à la main , qu'ils forcerent le rétrarachement. Seize Agniers reflerent fur la place , quinze furent

1692.

pris, & les Prifomiers délivrés.

Au commencement de Février de l'année fuivante M. de Callieres reçur ordre de M. de Frontenac de lever un Parti, & de l'envoyer dans cette Peninfule, qui efferminée par la rencontre du Fleuve S. Laurent & de la grande Riviere des Outaouais. Les Iroquois alloient fouvent y chaffer pendant Inyver, & le Gouverneur Général étoit informé qu'ils y étoient alors en grand nombre, M. de Callieres eut bientot affemblé trois-cent Hommes, partie François & partie Sauvages, & il les mit fous la conduite de M. d'Orvilliers, lequels étant échaudé la jambe après quelques jours de marche, fut obligé de retourner à Montreal, & laiffa fon Parti fous les ordres de M. de BEAUCOURT, Capitaine Reformé (d).

Cet Officier en arrivant à l'Île Tonihata, qui est à une petite journée en deçà de Catarocouy, y rencontra cinquante Tonnonthouans, qui s'étoient avancés jusques-là en chaffant, à desse me la character de la compecter nos Habitations, pour empècher nos Habitans de faire leurs s'emences. Il les attaqua dans leurs Cabannes par un très-mauvais tems, en tua vintquatre, en pris seize, & delir un Officier, nommé LA PLANTE, qui avoit été pris trois ans auparavant, & qui n'ayant pas été reconnu d'abord dans son habit de Sauvage, pensa être uté comme Iroquois.

(a) Il est présentement Gouverneur de Montreal.

. Ce fut là, à quoi se termina cette Expédition. On sçut par 1692. les Prisonniers qu'une autre Troupe de cent Iroquois du même Canton de Tionnonthouan, faisoit la chasse près un endroit de la Riviere des Outaouais, appellé le Sault de la Chaudiere, que leur dessein étoit de s'y cantonner, dès que les neiges seroient fondues; que deux - cent Onnontagues, commandés par un de leurs plus braves Chefs, nomme LA CHAU-DIERE NOIRE, devoient les y joindre, & qu'ils y devoient paffer toute la belle saison, afin d'arrêter tous les François, qui voudroient aller à Michillimakinac, ou en revenir.

Comme on attendoit incessamment un grand Convoi de Pelleteries de tous les Pays du Nord & de l'Ouest, on comprit qu'il étoit absolument nécessaire d'envoyer au devant une bonne Escorte ; mais M. de Callieres ne pouvoit pas dégarnir fon Gouvernement, parce qu'il avoit besoin de toutes ses Troupes pour foûtenir ceux, qui étoient occupés aux travaux de la Campagne. Il donna donc avis au Comte de Frontenac de ce qu'il venoit d'apprendre ; le Général perfuadé que la défaite des cinquante Tsonnonthouans à Tonihata avoit déconcerté les mesures des Iroquois, lui manda de faire partir au plûtôt S. MICHEL avec quarante Voyageurs Canadiens pour porter ses ordres à Michillimakinac, & de le faire escorter par trois Canots bien armés jusqu'au-dessus du Sault de la Chaudiere.

M. de Callieres obéit, l'Escorte conduisit les Canadiens jus- Les Iroquois qu'au lieu marqué, sans avoir rencontré un seul Iroquois; mais empêchent la navigation de peu de jours apres S. Michel ayant aperçu des piftes, & deux la grande Ri-Iroquois, qui lui parurent des Découvreurs, ne douta point viere. que la Chaudiere Noire ne fût proche avec toute sa Troupe. & retourna à Montreal. Il ne faisoit que d'y débarquer , lorsque M. de Frontenac y étant arrivé de Quebec, le fit repartir fur le champ avec trente François & trente Sauvages. Le Général le fit suivre par Tilly de S. Pierre , Lieutenant , qui eut ordre de prendre par la Riviere du Lièvre, laquelle se décharge dans la Riviere des Outaouais, cinq lieues plus bas que le Sault de la Chaudiese, & à qui il donna un duplicata de l'ordre, que S. Michel portoit à M. de Louvigny.

Il fut heureux d'avoir pris cette précaution : S. Michel arrivé au même endroit (a), d'où il avoit relâché à son premier (a) Cet endroit fe nomme le Persage des Chats.

Tome II.

1692

voyage, y vitencore deux Découvreurs, & aperque en même tems un grand nombre de Canots, que l'on mettoit à l'eau. Il crut qu'il n'étoit pas de la prudence de s'expoier à un combat trop intégal, & reprit une feconde fois la route d'Montreal. Trois jours après qu'il s'y fut rendu, foixante Sauvages des Terres, chargés de Pelleteries, & qui étoient deficendus par la Riviere du Liévre, y arriverent, & dirent qu'ils avoient rencontré M. de S. Pierre au-delà de tous les dangers. Ils firent leur Traite, puis demanderent une Efcorte pour paffer jusqu'à l'endroit, où ils devoient reprendre les chemins détournés.

Défaite d'un Parti de François & de Sauvages.

S. Michel s'offrit à les accompagner, & son offre fut acceptée. On lui donna une Elcorre de trente Hommes, commandée par M. de la Gemeraye, Lieutenant, qui avoit sous lui 
la Freshiere, Fils Alné du Sieur Hertel, & un autre de ses 
Freres, tous deux Enseignes. Cette Troupe étant arrivée au 
long Sault de la grande Riviere, où il falloit faire un portage, tandis qu'une partie des Hommes étoit occupée à monter les Canots à vuide, & que l'autre marchoit le long durivage, pour les couvrir, une décharge de sussi faire par des 
Gens, qu'on ne voyoit point, écarat tous les Sauvages, qui 
étoient de la seconde Bande, & sittomber plusieurs François 
morts, ou bessés.

Les Îroquois fortant auffitôt de leur embufcade, se jetterent de furie fur ce qui reftoit des Nôtres, & dans la confufion, qu'une attaque si brusque & si imprévisé avoit causse, ceux, qui voulurent gagner leurs Canots, les sirent tourner: de forte que l'Ennemi eut bon marché de Gens, qui avoient en même tems à se défendre contr'eux, & contre la rapidité du Courrat, qui les entrainoit. La Gemegaze, els deux Hertels & S. Michel se défendirent pourtant avec une bravoure, qui les auroit fauvés, si les Sauvages ne les eussent point abandonnés; car on seut depuis que la Chaudiere Noire n'avoit avec lui que cent quarante Hommes, & environ soixante Femmes, ou Enfans.

Mais ces Meffieurs ayant bientêt perdu l'Elite de leurs Soldats, ils n'eurent plus d'autre parti à prendre, que de s'embarquer au plus vite pour faire retraite. Par malheur le Canot, où S. Michel & les deux Hertels s'étoient jertés, tourra, & elis furent pris tous trois. La Gemeraye & quelques

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 115

Soldats furent affez heureux pour échaper, & regagnerent, Montreal, où l'on venoit d'apprendre que le Chevalier d'Eau s'étoit fauvé de Manhatte , & que les brouilleries continuoient dans la Nouvelle York entre les Anglois & les Hollandols.

1692.

On fut ensuite quelque tems sans entendre parler des Iroquois, & le Comte de Frontenac, qui avoit demandé des Troupes à la Cour, parce que les Siennes n'avoient pas été recrutées depuis quelques années, partit de Montreal, où tout étoit tranquille, pour se trouver à Quebec à l'arrivée des Vaisseaux de France ; mais le quinzième de Juillet, lorsqu'on y pensoit le moins , la Chaudiere Noire fit descente dans l'Isle en un endroit, qu'on nomme la Chesnaye, y enleva trois petits Sauvages, qui pêchoient, & quatorze Habitans. qui faifoient fécher du foin.

Dès que le Chevalier de Callieres en eut été averti, il envoïa contre lui cent Soldats, commandés par M. DU PLESSYS- échaper les FABER, Capitaine, & les fit suivre par le Chevalier de Vaudreuil à la tête de deux-cent Hommes. L'Ennemi se voyant fur le point d'avoir sur les bras des Forces si supérieures aux siennes, & s'étant aperçu en même tems que le Sr. de VILLE-DONNÉ, Officier François, qui avoit été pris avec le Sieur de la Plante, s'étoit fauvé, se jetta dans le Bois, & s'enfuit avec précipitation, abandonnant ses Canots & quelque Bagage. On ne le poursuivit point; il eut le tems de faire d'autres Canots, & de regagner la grande Riviere.

Villedonné en arrivant à Montreal, dit au Gouverneur que les Iroquois avoient caché beaucoup de Pelleteries fur après, & on temporte fur les bords du long Sault, fur quoi tous les Détachemens fu- eux quelque rent rappellés; on en fit un feul Corps, auquel on joignit fix- avantage. vint Sauvages du Sault S. Louis & de la Montagne, & le Chevalier de Vaudreuil eut ordre de couris après les Iroquois avec cette petite Armée. Il fit une si grande diligence, qu'il atteignit la queuë de l'Ennemi deux lieuës au-dessus du long Sault, lui tua dix Hommes, en prit cinq & treize Femmes, délivra les trois petits Sauvages & fix François ; le reste lui échapa.

Quelques jours après le Sr. de Lusignan, Capitaine Reformé, tomba dans une embuscade en passant par les Isles de Richelieu, & fut tué à la premiere décharge; LA MONCLE-RIE, fon Lieutenant, foutint presque seul pendant deux heu-

1692. resun feu continuel, & fit une fort belle retraite. Ces nouvelles obligerent M. de Frontenac de remonter à Montreal au commencement d'Août , & il y conduisit trois-cent Hommes de Milices, qu'il distribua dans les Habitations les plus expofées, pour y faciliter la récolte.

Il trouva dans la Ville deux-cent Outaouais, qui avoient heureusement franchi tous les paffages; mais ils n'avoient ofé fe charger de leurs Pelleteries , parce que M. de S. Pierre les avoit avertis que la Chaudiere Noire étoit sur la grande Riviere. Cet Officier les avoit même exhortés, suivant l'ordre, qu'il en avoit de son Général, de ne point partir, qu'ils n'eus fent des nouvelles fûres de la retraite des Iroquois ; mais la difette, où ils étoient de vivres & de munitions, ne leur avoit

pas permis de differer plus lontems leur voyage.

M. de Frontenae propose aux Outaouais une Expédition , & ils n'y acquiefcent point.

M. de Frontenac leur fit beaucoup d'amitié, & leur proposa une Expédition contre l'Ennemi commun. Il y avoit déja quelque tems, que les Iroquois, les Hurons & les Abénaquis domiciliés la fouhaitoient; mais les Outaouais refuserent d'en être, foit faute de bonne volonté, ou, ce qui est plus vraisemblable, qu'ils ne crussent pas devoir prendre aucun engagement sans la participation de leurs Anciens. Le Général s'en consola, lorsque peu de jours après il reçut une Lettre, qui lui apprenoit que les Navires de France étoient arrivés, & ne lui avoient point apporté de Recrues; car comme il avoit besoin de toutes ses Forces pour la conservation de ses Postes, la plûpart seroient demeurés dégarnis, si, comptant sur les secours de France, il eût envoyé une partie de fes Troupes avec les Sauvages, ainsi qu'il se l'étoit proposé. H retourna à Quebec, dès que les Outaouais furent partis, & le Chevalier d'Eau y arriva presqu'en même tems que lui.

Nouveau bruit d'un armement des Anglois.

Tandis que les seuls Iroquois tenoient ainsi dans de continuelles allarmes le centre de la Colonie, Plaifance & l'Acadie n'étoient guéres moins embarrassés à se défendre contra les Anglois. Un avis, que le Comte de Frontenac avoit recu, & communiqué à la Cour, que le Chevalier Phibs, devenu Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, fongeoit férieufément à tenter de nouveau la conquete de la Nouvelle France, avoit été confirmé d'ailleurs, & tellement circonstancié, que le Roy & son Ministre crurent devoir prendre de bonnes mesures pour arrêter les Anglois dans le Fleuves

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 117

Celles, qu'ils prirent, toutes justes qu'elles étoient, n'auroient pourtant pas empêché les Ennemis de passer, s'ils se

fusient présentés.

Le Chevalier DU PALAIS étoit parti de France avec une Efcadre, qui devoit d'abord combattre la Flotte Angloise, si voye une Eselle entreprenoit de forcer le paffage, & prendre enfuite son fe en Terretems pour tomber sur les Postes occupés par les Anglois dans Neuve, & elle l'Isle de Terre - Neuve. Cet Officier s'arrêta quelque tems manque son dans la Baye des Espagnols, d'où il envoya un Bâtiment à la découverte à l'embouchure du Fleuve, avec ordre, s'il voyoit les Ennemis, de lui en venir fur le champ donner avis. Ce Bâtiment, après avoir lontems croifé dans le Golphe, & à l'entrée du Fleuve, sans rien voir, reprit la route de la Baye des Espagnols au tems, qui lui avoit été marqué; mais il fut pris d'un vent impétueux & si opiniâtre, qu'après bien des efforts inutiles pour aller rejoindre l'Escadre, il fut contraint de faire vent arriere, & de retourner en France.

Ce contretems déconcerta absolument les projets du Chevalier du Palais, qui perdit à attendre des nouvelles de son Navire tout le tems, qu'il auroit pu employer aux Entreprifes, dont il s'étoit chargé. Le chagrin, qu'il en conçut, redoubla fans doute, loriqu'il apprit le danger, qu'avoit couru la Colonie de Terre-Neuve, & l'occasion, qu'il avoit manquée d'enlever une Escadre Angloise; car cette Escadre n'eût apparemment pas tenu devant lui , puisqu'elle échoua devant une Bicoque, où il y avoit tout au plus cinquante Habitans. & qu'elle attaqua envain un affez mauvais Fort, qui n'avoit que cinquante Hommes de garnison. Voici de quelle maniere

la chose arriva.

La Flotte des Marchands François, qui étoit venue faire Plaisance est la Pêche en Terre-Neuve, étant prête de mettre à la voile attaqué par les pour s'en retourner en France, M. de BROUILLAN, Gouverneur de Plaisance, fut averti le quatorze de Septembre qu'une Escadre Angloise étoit à l'ancre à cinq lieues de ce Port, dans une Anse près du Cap de Sainte Marie. L'avis étoit véritable, & dès le lendemain l'Escadre vint mouiller à la vûë de la Rade, hors de la portée du canon. Le Gouverneur fit aussitôt un Détachement de soixante Hommes, sous la conduite du Baron de LA HONTAN, Capitaine Reformé, qui lui avoit été envoyé depuis peu de Quebec. C'est le même, dont

1692.

nous avons des Mémoires du Canada, que l'on sent d'abord avoir été distés par l'esprit d'irreligion, ex par le dépit d'avoir été chassé du Service.

Ce Détachement occupa un Poste, où il y avoit tout lieu de croire que l'Ennemi tenteroit la descente, & d'où il auroit pu gagner ensuite le sommet d'une Montagne, & rendre les batteries du Fort inutiles par le feu de sa mousqueterie. Cependant ce jour-là les Anglois ne firent point d'autre mouvement, que de fonder la Rade. Le dix-fept toutes leurs Chaloupes remplies de Soldats s'approcherent de l'Anse, où la Hontan étoit posté ; elles le découvrirent avant que d'être a portée du mousquet, & elles changerent de route. Elles aborderent derriere un petit Cap, où elles jetterent à la hâte quelques Hommes, qui mirent le feu dans le Bois, & se rembarquerent avec la même précipitation. Ils esperoient sans doute examiner à la faveur de cet incendie la situation du Fort & des autres Postes occupés par les François; mais ils ne s'en donnerent pas le tems. Durant cet intervalle, M. de Brouillan, après avoir pourvû, autant qu'il étoit en lui, à la fûreté de sa Place, sit construire une Redoute de pieux sur la Montagne, dont j'ai parlé, & le dix-huit il fit dreffer une batterie de quatre pièces de canon sur la pointe du Goulet, de l'autre côté de l'entrée du Bassin, tant pour rendre le Goulet inacceffible aux Ennemis, que pour la défense des cables, dont il l'avoit fermé. D'ailleurs les Navires Marchands s'étoient mis en ligne pour leur disputer le passage, & ils n'oserent le

Ils envoyent fommer le Gouverneur. tenter.

Le même jour à midi on aperçut une Chaloupe, qui avançoit avec un Pavillon blanc; le Gouverneur envoya un Sergent âla renontre, & l'Öhfeier, qui la conduióir, avandit à cet Homme qu'il vouloit parler au Commandant, celui-ci lui banda les yeux, & le memena au Fort. M. de Brouilan lui demanda quelle évoit fa Commilifion, & il répondir
qu'il venoit de la part de M. WILIAMS, son Général, pour
lui faire civilité, & le pirer d'envoyer à fon bord un Officier,
auquel il pût expliquer le fujet de son bord un Officier,
auquel il pût expliquer le fujet de son voyage. Il ajoûta qu'il y
avoit sur l'Efcadre un Capitaine de Navire, & plusseum Autelots François, Prisonniers de guerre, & qu'on pouvoit entrer en accommodement à leur suiet.

Le Gouverneur ne trouva point d'inconvénient à accorder

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 110

cette demande, MM. de la Hontan & PASTOUR, Neveu de 1692, M. de Costebelle, & Lieutenant de sa Compagnie, furent envoyés au Général Anglois, qui les reçut avec beaucoup de politesse, & les congédia fans leur rien dire. A leur retour Officier Anglois, dont nous avons parlé, & un autre, qui étoient restés en ôtage dans le Fort, furent aussi renvoyés: mais le Premier, avant que de s'embarquer, déclara au Gouverneur qu'il avoit ordre de lui dire qu'ils étoient envoyés pour se rendre Maîtres de Plaisance au nom du Roy de la Grande Bretagne Guillaume III. & que le Général Williams le sommoit de lui remettre cette Place, & tout ce que les Francois poffedoient dans la Baye. M. de Brouillan répondit à cette sommation, comme il le devoit, & les Officiers se reti-

La Hontan & Pastour avoient raporté que le Vaisseau mon- Les attaques té par l'Amiral Anglois, & qui se nommoit l'Albans, étoit commencent,

rerent.

de soixante-deux piéces de canon ; qu'il y en avoit deux autres, qui paroifloient à peu près de la même force, appellés le Plymonth, & la Galere; une Fregate plus petite, & une Flûte, qui portoit vint-huit pièces de canon. Mais à la manœuvre, qu'ils avoient fait la veille, on pouvoit croire qu'il y avoit peu de Troupes sur cette Escadre. Le dix-neuf les Assiégeans, qui avoient compté de n'avoir à prendre qu'un Poste, en découvrirent trois : le Fort S. Louis, la Redoute sur la Montagne, & la batterie de la pointe du Goulet. Il parut que cette vue les avoit étonnés ; car le même jour l'Amiral Williams envoya dire à M. de Brouillan que, quand il voudroit parlementer, il n'auroit qu'à arborer un Pavillon rouge.

Le Gouverneur comprit que puisqu'il baissoit le ton, il doutoit du fuccès de son Entreprise, & commença le Premier à tirer. Les Anglois lui répondirent sur le champ, & pendant quatre heures leur feu fut très-vif. Celui de la Place étoit médiocre, parce que M. de Brouillan vouloit ménager ses munitions, dont il étoit affez mal pourvû; mais son canon sut mieux fervi, car après fix heures de combat, on vit l'Amiral faire vent arrière, & se tirer de ligne. Les François étoient presqu'à leur derniere charge de poudre, & ne se servoient plus que des boulets des Ennemis, qu'on ramaffoit dans les Habitations, qui en étoient presque toutes criblées.

Les Navires Marchands, dont les Capitaines & tous les

Equipages témoignerent beaucoup de bonne volonté, n'étoient pas mieux fournis; mais fix-vint Hommes, qu'ils mirent à Terre, & que la présence & les discours des Officiers encouragerent à bien faire, furent d'un grand secours dans les batteries. Vers le soir les quatre Navires, qui restoient en ligne, se retirerent l'un après l'autre; mais le Gouverneur ne pouvant s'imaginer qu'une aussi forte Escadre n'eût que deux mille coups à tirer, ne douta point qu'elle ne recommençat le lendemain.

Il fit donc travailler avec beaucoup de diligence à réparer les brêches, que le Canon avoit faites aux remparts & aux batteries, & comme il n'avoit que cinq, ou six Hommes hors de combat, ce travail fut achevé en fix heures. Le vintiéme un François, qui étoit Prisonnier sur l'Amiral Anglois, se sauva, & raporta au Gouverneur que les Ennemis paroiffoient fort irréfolus sur ce qu'ils devojent faire ; qu'ils n'avoient pas cru trouver Plaifance fi bien fortifié, & que leurs Equipages murmuroient tout haut contre une Entreprise si mal concertée.

Le fiége est levé.

En effet ils s'éloignerent bientôt, & allerent brûler les Habitations de la Pointe verte, à une lieuë du Fort S. Louis. Dès que M. de Brouillan le vit tourner de ce côté - là, il fe douta de leur dessein, & envoya un gros Détachement pour leur disputer la descente ; mais un orage accompagné de pluye , qui furvint, retarda la marche de ses Soldats, & quand ils arriverent à la Pointe verte, le feu en avoit déja consumé toutes les maisons, ou pour parler plus juste, toutes les cabannes : ce fut tout le fruit, que le Sieur Williams retira de son Expédition. Il fut fort heureux de n'avoir pas rencontré dans fa retraite le Chevalier du Palais , & c'est ainsi que les Anglois & les François manquerent également leur coup; ceuxci par une suite de contretems imprevûs, & peut-être aussi faute de précaution; car à quoi bon s'aller enfermer dans la Baye des Espagnols? ceux-là, pour avoir trop présumé de la foiblesse de l'Ennemi, qu'ils devoient attaquer.

Le Gouverneur de la N. Angleterre lebon.

Les uns & les autres eurent à peu près le même sort du côté de l'Acadie, & presque par les mêmes raisons. Le nouveau veut faire en- Gouverneur de la Nouvelle Angleterre souffroit impatiemment que les diffensions intestines, qui agitoient la Nouvelle York, ne lui permissent pas de tenter une seconde fois la

conquête

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 121

conquête de la Nouvelle France : il voulut au moins se délivrer de toute inquiétude au sujet de l'Acadie, & résolut de faire enlever le Chevalier de Villebon dans son Fort de la Riviere de S. Jean, où ce Commandant s'étoit cantonné, en attendant que les fecours de France le missent en état de s'établir au Port Royal. Il y envoya un Vaisseau de guarantehuit pièces de canon, avec deux Brigantins, & fit embarquer quatre-cent Hommes fur ces trois Bâtimens.

Il s'en falloit bien que Villebon eût de quoi résister à tant de Forces, il ne voulut pourtant pas perdre son Poste, sans son coup. avoir au moins fait mine de se défendre; mais il n'eut pas besoin de se mettre beaucoup en frais pour cela. Il avoit envoyé un petit Détachement de François & de Sauvages au bas de la Riviere, afin de pouvoir être averti à tems de la descente des Ennemis, qu'il ne pouvoit point empêcher. Ceux-ci avant aperçu ce Détachement, & le croyant plus considerable qu'il n'étoit, craignirent de se trouver contraints de livrer un com-

bat douteux . & se retirerent.

Ce coup manqué chagrina beaucoup le Chevalier Phibs; mais il eut bientôt de quoi s'en consoler. Les Anglois étoient retournés depuis peu à Pemkuit, & ils y avoient relevé leur Fort, d'où ils incommodoient fort les Sauvages de ce Canton. Le Chevalier de Villebon avoit representé au Comte de Frontenac la nécessité de les chasser pour toujours d'un Poste, qui nous exposoit au danger de perdre nos meilleurs Alliés, & qui du moins traversoit toutes leurs Entreprises contre la Nouvelle Angleterre. Le Général comprit l'importance de ce projet, & crut avoir trouvé une occasion favorable de l'exécuter.

M. d'Iberville étoit encore parti de France dans le dessein. Entreprise sur & avec un ordre exprès de la Cour d'aller attaquer le Port Pemkuit. Nelson. Il s'étoit embarqué sur l'Envieux, Navire du Roy commandé par M. de Bonaventure ; & il devoit trouver à Quebec le Poli, autre Navire du Roy, qu'il devoit monter lui-même, & la Compagnie du Nord s'étoit engagée à lui fournir encore deux Bâtimens. L'intention de Sa Majetté étoit qu'après avoir pris le Port Nelson, il y demeurât pour

le garder, & qu'il renvoyat en France le Poli sous la conduite de fon Lieutenant.

Mais l'Envieux partit si tard de la Rochelle, & eut les Tome II.

1692

vents si contraires, qu'il ne put mouiller devant Quebez; que le dixhuitiéme d'Octobre. C'étoit beaucoup trop tard pour une Entreprise dans la Baye d'Hudón: ainsi li fallut songer à employer ailleurs un Armement, qu'il età été dommage de laisfier intuile. Le siège de Pemkuit su proposé à MM. d'Iberville & de Bonaventure, & ils l'accepterent avec joye. Ils frient voile aussirié pour l'Acadie, & s'étant abouchés avec le Chevalier de Villebon, il fut résolu entreux que les deux Navires du Roy feroient le siège par Mer, tandis que le Chevalier attemperoit par Terre à la téte des Sauvages.

Elle eft man

Cet arrangement pris, le Poli & l'Envieux appareillerent pour Pemkur; mais les deux Commandans y ayant trouve un Vaiffeau Anglois mouille fous le canon du Fort, & n'ayant pas eu la précaution d'embarquer un Pilote Còtier, an'ayant pas eu la précaution d'embarquer un Pilote Còtier, ou n'en ayant point trouvé, ils ne jugerent pas qu'il fût de la prudence de s'engager dans un combat fur une Côte, qu'ils ne connoisfloient point. Il fallut donc s'en retourner fans rien faire, ce qui mécontenta fort les Sauvages, lesquels étoient accourus en grand nombre, dans l'esperance d'être bientôt délivrés d'un voissinage, qu'il les incommodoit beaucomdé dibrés d'un voissinage, qu'il les incommodoit beaucomd.

On fut étonné que d'Îberville, qu'on ne soupçonna jamais de manquer de zéle, ni de bravoure, n'eût pas fait tous se efforts pour fortir à son honneur d'une Expédition, à laquelle il avoit paru se présenter de si bonne grace, & les Envieux de fa gloire s'en prévalurent; mais il est fort vraisemblable qu'il avoit trop compté de surprendre Pemkuit, & n'avoit par si aflez de medires pour l'enlever de force. On a squ depuis que ce qui avoit garanti cette Place, étoit l'avis, que deux Soldats Défereurs avoient donné au Commandant Anglois des préparatifs, qui se faissient contre lui à Quebec, & que c'étoit le Chevalier Nesson, toujours Prisonnier dans la Capitale, qui avoit ménagé la désertion de ces deux Transfuges.

Etat, où se trouvoit alors la Nouvelle France. Telle étoit alors de toutes parts la fituation de la Nouvelle France. Les Anglois paroifloient peu à craindre, & ne demandoient, ce temble, que de n'être point inquiettés dans leurs Habitations & dans leur commerce. Les Iroquois femblables à ces Effeins de Mouches, qui incommodent plus qu'elles ne nuifent, troubloient fans ceffe le repos de la Colonie, fans lui caufer de grands dommages; sou du moins ils Iruquiettoient plus pour l'avenir, que pour le préfent; car c'étoit toujours une diversion, sur laquelle les Anglois pouvoient compter, quand leurs troubles domestiques leur permettroient de réunir toutes leurs Forces contre nous.

Cette fituation, bien différente de celle, où la Colonie s'étoit trouvée deux ans auparavant, étoit en bonne partie le fruit de la vigilance, de l'activité & de la fermeté du Comte de Frontenac. La maniere haute, dont il avoit repris la fupériorité sur ses Ennemis, les moyens efficaces, qu'il avoit employés pour rendre ses Alliés plus dociles, & pour rétablir l'honneur des armes Françoises, le faisoient craindre des uns , & respecter des autres. En un mot il n'eûtrien manqué à sa gloire, ni à la felicité des Peuples, qu'il gouvernoit, si à ses grandes qualités il avoit joint les vertus de son Prédécesseur.

Mais dans le tems même, qu'on rendoit toute la justice, Plainte contre qui étoit dûe à l'éminence de ses talens, & à l'usage, qu'il en M. de Fronte. faifoit pour donner à sa Colonie de l'éclat au dehors, & la fûreté au dedans, on ne laissoit pas de trouver bien des choses à blâmer dans sa conduite. Plusieurs se plaignoient que, par complaifance pour les Officiers, dont il étoit fort jaloux d'avoir l'estime & l'affection, il laissoit tomber tout le poids de la guerre sur les Habitans ; qu'il ruinoit ceux-ci par des corvées, tandis que les Soldats avoient toute liberté de travailler au profit de leurs Capitaines, qui tiroient de groffes contributions de leur gain ; d'où il arrivoit que la Colonie ne prenoit point de forces, & que le commerce y languissoit,

Un autre plainte plus férieuse encore, & plus universelle venoit de la faveur ouverte, qu'il continuoit de donner à la Traite de l'Eau-de-vie, ou du moins de sa tolerance en ce point, aussi condamnable que la faveur même, dans un Général, qui avoit plus que nul autre le don de se faire obéir. quand il vouloit. Ceux, qui voyoient de plus près le désordre, que produisoit ce malheureux commerce. & que le dépérissement sensible de leurs Chrétientés naissantes, tenoit dans de continuelles allarmes, étoient contraints, pour ne pas aigrir le mal, en voulant y remedier, de gémir en fecret, & comptoient pour peu que leur vie même fut souvent en danger au milieu de leurs Néophytes , que l'yvresse rendoit Furieux. Mais tout le Monde ne se croyoit pas obligé de garder les mêmes ménagemens, & plusieurs chercherent à faire

parvenir jusqu'au Thrône la connoissance d'un déréglement 3 que la seule autorité du Souverain pouvoit arrêter désormais. Voici ce que M. l'Abbé de BRISACIER en écrivit le septième de Janvier, 1693, au Consesseur du Roy.

Il paroît absolument nécessaire que Sa Majesté soit avertie des brutalités & des meurtres, qui ont été commis tout ré-» cemment dans les ruës de Quebec par les Sauvages & les Sau-» vagesses enyvrés d'Eau-de-vie, qui en cet état se sont portés » à tout fans honte & fans crainte. M. l'Intendant (a) touché » de ces excès horribles, & retenu par l'ordre, qu'il a de no » rien écrire ici, que de concert avec M. le Gouverneur, man-» de que, si on lui ordonne d'informer la Cour de la vérité, il le fera; mais comme le mal presse, & que la chose est con-" stante par plusieurs Lettres des Personnes dignes de foi, dont » on vous donnera des extraits, il faudroit tout de nouveau ar-» rêter la licence des boissons ; non-seulement pour empêcher que Dieu ne soit offensé par la continuation de tant de cri-" mes , mais aussi pour retenir dans notre alliance les Sauva-» ges, qui nous quittent, & nous abandonnent dans la con-» joncture préfente, & pressante de la guerre. Il n'y a que vous, " mon tres-Reverend Pere, qui foyez en état de parler ; la cau-» fe du Seigneur, & le bien public de la nouvelle France font » entre vos mains; votre zéle ne fera pas fans récompense », On voit par ce que dit cette Lettre, & plus encore par ce qu'elle laisse à penser, pourquoi on avoit persuadé à M. de Frontenac qu'il falloit que les Sauvages fussent mêlés & con-

fondus avec les François, & les raisons, qu'avoient les Misfionnaires de s'y opposer.

Inquiétudes de M. de Fron-

tenac, & fur

quoi elles étoient fon-

décs.

Cependant la déférition des deux Soldats, qui avoient fait échouer l'Expédition de M. d'Îberville à Pemkuit, caufoit d'autant plus d'inquiétude au Gouverneur Général, que plufeurs Hollandois Prifonniers à Montreal & à Quebec, ettoient évadés dans le même tems; qu'on fut bienfoir inftruit que ces évafions étoient encore le fruit des menées du Chevalier Nélfon, qu'on avoit laiffé à ce Gentilhomme plus de liberté, qu'il ne convenoit d'en donner à un Prifonnier de ce caraclére, & qu'il y avoit tout lieu de craindre qu'il n'eût envoyé à Bafton par ces mêmes Déferteurs des Mémoires, dont les Anglois pouvoient profiter au préducte de la N. France,

(a) M. de Champigny.

Ce qui augmentoit l'embarras du Comte de Frontenac, étoit que toutes ses instances réiterées, pour avoir de France des secours d'Hommes & de munitions, n'avoient rien produit, & que, si le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre s'avisoit de faire un effort pour tirer avantage de notre foiblesfe; la Colonie entiere étoit en grand danger de fuccomber. Il fut donc jugé nécessaire de mettre tout en usage pour arrêter les Transfuges, avant qu'ils fussent arrivés à Baston; mais toutes les diligences, dont on usa, furent sans effet. Il étoit même trop tard pour y penser, puisqu'on ne pouvoit plus douter qu'ils n'eussent déja passé à Pemkuit, & par conséquent que le mal, qu'on craignoit, ne fût déja fait.

Pour comble de disgrace on eut avis qu'on avoit vû à trois journées d'Orange un Corps de huit cent Iroquois, qui étoit Iroquois vienen marche pour nous venir attaquer. On scut ensuite que ces la Colonie. Barbares s'étoient féparés en deux Bandes à peu près égales ; que l'une devoit descendre par le Lac Champlain, & l'autre par celui de S. François ; que leur dessein étoit de se réunir auprès du Sault S. Louis, de s'y rétrancher, d'y attirer par de feintes négociations le plus qu'ils pourroient des Habitans de cette Bourgade, & de massacrer tous ceux, qui

tomberoient entre leurs mains.

On crut d'abord qu'il n'y avoit rien de mieux à faire, que d'aller au devant de ces deux Corps d'Armée; mais il falloit pour cela plus de Troupes, qu'on n'étoit en état de leur en opposer : car il n'auroit pas été de la prudence de dégarnir le Pays de toutes ses Forces, dans l'incertitude, où l'on étoit, si, tandis qu'on marcheroit à l'Ennemi par les deux routes, qu'on disoit qu'il avoit prises, il ne se détourneroit point pour tomber fur les Quartiers, où on ne les attendroit pas. Il fut donc jugé que le plus expédient étoit de se tenir de toutes parts sur

fes gardes.

Les Sauvages du Sault de leur côté promirent d'opposer une Précautions; contre-ruse au piège, qu'on se disposoit à leur tendre, & pour de Callieres, les mettre en état de foûtenir un coup de main, s'il en étoit befoin, on envoya un renfort de Soldats & de munitions au Marquis de Crifafy, qui commandoit dans leur Bourgade. On mit aussi hors d'insulte les Forts de Chambly & de Sorel, on renouvella aux Habitans les défenfes de s'éloigner trop de leurs Habitations, & tous les Officiers eurent ordre

Les Iroquois

de se tenir à leurs Postes. Ces précautions, qui furent principalement le fruit de la sagesse & de la vigilance du Gouverneur de Montreal, eurent tout le succès, qu'on en pouvoit esperer.

res troqueis Le Parti, qui venoit par le Lac S. François, parut à la feriterent, dieu sien faire.

dieu d'au Saul S. Louis; mais comme il apprit qu'on l'y attendina sien faire.

doit, & qu'on étoit affez fort pour ne le pas craindre, il fe contenta de faire plufieurs décharges de fusil, qui fentoient plus la bravade, qu'une attaque fericule. On lui répondit fur le même ton, & dès le foir même il fit retraite. L'aurre Parti vint après, & fit à peu près la même manocuvre; mais il en refta trois-cent Hommes dans une Ille du Lac Champlain, pour voir fit on ne fe lafferoit point au Sault S. Louis d'être fous les armes, & s'ils ne pourroient pas profiter de quelque heureuse conjondure. Enfin, a paprenant qu'ony faitoit coujours bonne garde, il fe lassa lui-même d'attendre, & reprit la route de fon Pays.

Irruption dans le Canton d'Agnier.

Alors le Comte de Frontenac fongea à faire aux Agniers tout le mal, qu'ils avoient voulu nous faire; car c'étont furtout ce Canton, qui avoit formé le dernier Parti. Outre que fes liaifons prétendués avec les Sauvages du Sault S. Louis inquiétoient toujours le Général, & beaucoup plus qu'elles n'auroient du faire. Il envoya donc au Chevalier de Callier se deux-cent Canadiens, quelques Hirons de Lorette, des Abénaquis du Sault de la Chaudiere, des Algonquins, & des Sokokis des environs des Trois Rivieres, avec ordre d'y joindre cent autres Canadiens de fon Gouvernement, cent Soldats, & des Iroquios du Sault & de la Montagne; de former de tout cela un Corps d'Armée, & de le faire marcher inceffamment contre les Agniers.

Ces ordres furent exécutés avec une extrême diligence, le Parti fut composé de fixecnt Hommes; M. de Callieres en confia la conduite à MM. de Mantet, de Courremanche & de la Nouë, tous trois Lieutenans, à & le vinteinquième de Janvier tous s'embarquerent à Montreal. Rien n'avoit été négligé de ce qui pouvoit affurer le fuccès de cette Expédition, & Jona voit tellement compté fur la defruêtion entiere du Canton d'Agnier, que l'on avoit recommandé aux Chefs de ne faire quartier à aucun Homme capable de porter les armes, de les paffer tous au fil de l'épée, fans en retenir aucun

Prisonnier, & d'emmener les Femmes & les Enfans pour peupler les deux Bourgades Chrétiennes de leur Nation.

Mais plus d'une expérience devoit avoir appris à nos Gé- Succès de cetnéraux que ces projets n'étoient pas aussi faciles à exécuter, te Expédition, qu'ils se l'imaginoient. L'Armée arriva le seizième de Février dans le Canton d'Agnier, fans avoir été découverte. Il paroît que ce Canton n'étoit alors composé que de trois Bourgades, qui avoient chacune un Fort. La Nouë attaqua le Premier , & s'en rendit Maître fans beaucoup de réfiftance; il brûla les paliffades, les cabannes, & toutes les provisions. Mantet & Courtemanche eurent aussi bon marché du Second, qui étoit éloigné d'un quart de lieue du Premier, & comme on fit dans I'un & dans l'autre plufieurs Prisonnlers, Courtemanche fut chargé de les garder.

Le troisiéme beaucoup plus grand, coûta aussi beaucoup davantage. La Nouë & Mantet y arriverent la nuit du dixhuit, & trouverent qu'on y chantoit la guerre. C'étoit quarante Agniers, qui ne sçachant rien de ce qui se passoit dans leur voifinage, se préparoient à aller joindre un Parti de cinquante Onneyouths, lequel devoit renforcer une Troupe de deux cent Anglois, qui s'étoit proposé de faire une irruption dans la Colonie. On ne balança point à les attaquer, & quoique furpris, ils se défendirent avec beaucoup de valeur, on en tua vint & quelques Femmes dans le premier choc, & l'on fit

deux-cent cinquante Prisonniers.

J'ai dit que le Gouverneur de Montreal avoit sur toutes choses recommandé de ne faire quartier qu'aux Femmes & sont attaqués aux Enfans, & les Sauvages le lui avoient promis; mais ils te ne tinrent pas leur parole. Ils étoient en cela d'autant plus inexcufables, qu'on les avoit avertis qu'ils seroient poursuivis dans la retraite. A cette premiere faute ils en ajoûterent une seconde, qui fut d'obliger les François à se rétrancher après deux jours de marche, pour attendre l'Ennemi, qui s'étoit d'abord mis à leurs trousses.

C'étoit furtout les Iroquois du Sault S. Louis, qui étoient les Auteurs de ce procédé bizarre; mais ils étoient presque tous fortis du Canton d'Agnier; un reste de tendresse pour leur Patrie, l'esperance, que quelques-uns leur avoient donnée de s'établir parmi eux , & l'impossibilité , où ils les croyoient de subsister dans leur Pays , qu'on venoit de ruiner , étoiem

1693.

des motifs bien capables de leur infpirer quelque compaffion pour des Perfonnes, qui les touchoient de fi près; il eûtété, ce femble, de la prudence de le prévoir, & de fe paffer d'eux dans une Expédition contre leurs propres Frers. Ouojou'il en foit : ils furent bientôt punis de leur indocilité.

L'Armée, quoiqu'elle eût à peine ce qu'il lui falloit de vives pour gapen Montreal, attendit deux jours l'Ennemi: il parut enfin, & le rétrancha aussi de son côté. C'étoit ce mè. Parri, qui s'étoit assemblé à Onneyouth, & qui n'avoit pas eu la patience d'attendre les Anglois. Les Nôtres le chargerent jusqu'à trois save cheaucoup de résolution; il te déndit bien, & le rétranchement ne sur forcé qu'à la troisiéme attaque. Nous eumés huit François & huit Sauvages tués, & douze bleffés, parmi lefquels fur M. de la Nouë. La perte des Onneyouths ne sur guerre bentôt, & continuerent pendant trois jours à suivre l'Armée, sans oser pourtant en approcher, ant qu'elle marcha ensemble.

Nouveaux Avis d'un grand armement des Anglois contre le Canada.

Enfin les mauvais chemins & la difette des vivres l'ayant contrainte de fe débander, un grand nombre de Prifomiers fe fauverent, & on n'en amen à Montreal que foixante-quaire. Ce fur le dix-feptiéme de Mars, que les débris de cette armée viétorieufe arriverent à Montreal, & cil sy débierent, fur la foi de quelques-uns de leurs Prifonniers, que les Anglois devoient venir au printems au nombre de trois mille fondre fur ce Gouvernement, tandis qu'une Flotte de la même Nation, fur laquelle il y avoit aussi trois mille Hommes de débarquement, s'eroit le fiège de Quebec.

Cétoit pour la troitséme fois, depuis deux ans, qu'on faifoit de pareilles ménaces; mais il y avoit bien de l'apparence que celle-ci-pourroir s'effectuer. M. d'Iberville avoit mandé la même chofe de l'Acadie; il ajoitoti que les deux Soldats, qui l'année précédente avoient déferté de Quebec, & quel Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit envoyés chez. le Baron de S. Caftin pour l'affaissire, venoient d'être artètés, & qu'on avoit sçu par leurs dépositions que le Chevalier Nelson avoit envoyé au Général Phils un Mêmoire instructif sur l'état, où se rouvoit la Capitale.

Ces avis firent croire à M. de Frontenac qu'il ne devoit pas differer d'un moment à fortifier cette Place, & à réparer les Forts

Forts de Chambly & de Sorel. Il envoya même un ordre à Montreal pour y faire quelques rétranchemens. M. de Callieres de son côté mit plusieurs petits Partis en Campagne, pour tâcher d'avoir des Prisonniers, afin d'être mieux instruit du dessein des Anglois. La Plaque, qui commandoit un de ces Partis, lui amena un François pris sur Mer, il y avoit quatre ans, qui lui confirma tout ce que les Agniers & M. d'Iberville avoient dit. Il ajoûta que les Gouverneurs particuliers des Places Angloises, qui sont entre Baston & sa Virginie, s'étoient affemblés au mois de Mars de cette année, pour regler ce que chacun d'eux devoit fournir d'Hommes, & qu'a-Etuellement on levoit des Soldats à Orange ; que le rendezvous général étoit indiqué à Baston pour le vintième d'Avril; que l'armement devoit être de dix mille Hommes, dont six mille étoient destinés pour le débarquement.

Une autre chose causoit encore beaucoup d'embarras au Embarras de Comte de Frontenac. Il y avoit à Michillimakinac de grands M. de Fronteamas de Pelleteries, & les Sauvages n'ofoient se hazarder à nac. les apporter à Montreal sans une Escorte, qu'on n'étoit pas en état de leur envoyer. Il étoit néanmoins d'une grande conséquence d'avoir ces marchandises, & d'une plus grande encore de faire sçavoir au Sieur de Louvigny la nouvelle, qu'on venoit d'apprendre, & de lui marquer la maniere . dont il devoit se comporter dans une conjoncture si délicate.

Enfin le Général proposa au Sieur D'ARGENTEUIL, Lieutenant Reformé, & Frere de Mantet, de monter à Michillimakinac, & cet Officier accepta avec joye une si dangereuse Commission; mais ce ne fut qu'avec de grandes promesses, que M. de Frontenac put engager dix-huit Canadiens à l'accompagner. M. de la Valtrie eut ordre de les escorter audelà de tous les passages dangereux avec vint François, & quelques Iroquois Chrétiens, & il fallut encore donner aux uns & aux autres une groffe paye par jour. Les instructions, qui furent envoyées à M. de Louvigny, portoient de ne retenir dans tous les lieux , où il commandoit , que ce qu'il falloit de François pour garder les Postes, & de faire descendre tous les autres avec le Convoi. D'Argenteuil fit heureusement son voyage; mais M. de la Valtrie fut attaqué au retour affez près de l'Isle de Montreal par un Parti d'Iroguois, qui le défirent. Il y fut tué lui-même avec trois Fran-Tome II.

# 130 HISTOIRE GENERALE

1693. çois, un Iroquois de la Montagne fut pris ; tous les autres fe fauverent.

Propositions de paix par un Capitaine Onneyouth.

Au milieu de ces hoftlités il parut quelques lueurs de paix. Le dixiéme de Juin TARERA, Capitaine Onneyouth arriva à Montreal avec un Habitant de cette Ville, nommé Sr. Amour, qui étoit depuis quatre ans Prifonnier des Iroquois. Il propofa au Chevalier de Callieres l'échange de cet Homme avec un de fes Neveux, & lui préfenta une Lettre du P. Miler, qui étoit toujours Capit à Onneyouth. Ce Religieux mandoit que Tareha étoit très-bien intentionné, & qu'on pouvoit ajouter foi à tout ce qu'il diroit.

Le Chevalier de Callieres l'envoya fur le champ à Quebec, où le Gouveneur Général lui accorda de bonne grace l'échange de son Neveu avec St. Amour. Ce bon accuel enhardit Tareha, il présenta au Comte de Frontenac des Colliers de la part des principales Cabannes, ou Familles d'Onneyouth, & en particulier de la fienne, dans l'aquelle il dit que le P. Milet étoit adopté. Enfin pour achever de convaincre le Général de la droiture de sa conduite, il lui donna avis de se tenis fur se gardes, surrout au tems de la moission.

Il affura néanmoins que les Cantons n'étoient pas éloignés de la paix, que les Familles, qui l'avoient député, la fountaitoient avec ardeur depuis lontems; que fi elles avoient differé à la demander, c'étoit uniquement par la crainte de paroitre devant leur Pere justiement irrité; qu'il s'étoit enfin ritqué pour le bien public; qu'il avoit esperé que sa franchié feroit fa sûreté; qu'il voyoit bien qu'il ne s'étoit pas trompé, & que s'il étoit aflez heureux pour réconcilier sa Nation avec les François, son dessein étoit de venir chez eux passer les fes iours avec ses Freres du Sault S. Louis.

Réponsi Général Le Général étoit trop accoîtumé à ces fortes de protestations, pour s'y laisser tromper, & le témoignage d'un Missionnaire, qui n'étoit pas en liberté, ne lui parosission pas une preuve suffisante de la sincérité de celle-ci. Il ne voulut pourant point ôter toute esperance à Tarcha; il lui répondit qu'encore que l'horrible persidie des Onnontagués à l'égard du Chevalier d'Eau, 'èx des autres François, qui étoient allés chez eux sous la sauvegarde du droit des Gens, & pour leur ramener les Iroquois revenus de France; & les, cruaudes inouies journellement exercées dans tous les Cannons sur les inouies journellement exercées dans tous les Cannons sur les

Prisonniers François, l'autorisassent à user de represailles sur lui-même, il vouloit bien écouter encore un reste de tendresse pour des Enfans, qui ne méritoient plus ce nom; qu'il n'avoit donc rien à craindre, ni pour sa vie, ni même pour sa liberté; mais que, si tous les Cantons vouloient sincérement entrer en négociation avec lui, ils se pressaffent de lui envoyer des Députés; qu'il vouloit bien encore avoir patience jusqu'à la fin de Septembre ; mais que ce terme expiré , il n'écouteroit plus que sa juste indignation. Tareha promit d'être de retour dans ce tems là, quelque chofe, qui pût arriver, & reprit fort content le chemin d'Onneyouth.

Peu de jours après le Comte de Frontenac reçut une Lettre du P. BINNETEAU, Missionnaire des Abénaquis, lequel mandoit que la Flotte Angloise étoit partie de Baston, & le lendemain S. Michel, qui l'année précédente avoit été pris fur le chemin de Michillimakinac, arriva à Quebec. Il s'étoit fauvé de prison, sur l'avis, qu'on lui avoit donné qu'il étoit condamné au feu, & il raporta que les Anglois avoient bâti un Fort à huit bastions dans la principale Bourgade d'Onnontagué; que ce Fort avoit trois enceintes de palissades, & que l'intention des Sauvages étoit que tout ce qui ne pouvoit pas porter les armes dans ce Canton, se refugiât dans ces enceintes fous le canon du Fort, au cas, que les Francois fussent tentés d'y faire ce qu'ils avoient fait dans le Canton d'Agnier. Il ajoûta que huit cent Iroquois étoient fur le point d'entrer en Campagne, pour empêcher nos Habitans de faire leur récolte , que Tareha , qui avoit déja donné cet avis, pouvoit bien avoir encore parlé fincérement sur tout le reste : mais qu'assurement la Nation Iroquoise en général n'avoit jamais été plus éloignée de faire la paix , qu'elle l'étoit alors, quoique plufieurs Familles Onneyouthes paruffent véritablement fort lasses de la guerre.

Dans le tems même que S. Michel parloit ainsi, les huit cent Iroquois étoient déja aux Cascades à l'extrémité du Lac Prochent de S. Louis. Le Gouverneur Général, fur l'avis, qu'il en reçut Montreal. le vintunieme de Juillet, fit partir en diligence le Chevalier de Vaudreuil avec cinq Compagnies des Troupes du Roy . & cent cinquante Soldats de recrué, qui venoient de lui arriver de France. Le Chevalier de Callieres de son côté avoit assemblé un Corps de sept à huit cent Hommes, & marcha en Per-

#### HISTOIRE GENERALE

1693. fonne à leur tête jusqu'aux Cascades; mais ni lui, ni M. de Vaudreuil ne trouverent plus l'Ennemi, que plufieurs avis recus coup sur coup avoient obligés de décamper.

Ils fe retirent

Les Chefs de ce Parti furent d'abord informés de l'arrivée sans tien faire. de trois Navires de France avec des Troupes. Ils scurent ensuite que le Gouverneur de Montreal faisoit de grands préparatifs pour les venir attaquer, & ils étoient déja instruits, ou ils le furent bientôt que les Anglois ne fongeoient point à faire le siège de Quebec, Ainsi ils craignirent d'avoir sur les bras toutes les Forces des François, & comprirent que, s'ils ne vouloient pas être coupés dans leur retraite, il ne falloit pas la differer d'un moment. En effet on n'appréhendoit déja plus rien à Quebec de la part des Anglois, & huit-cent Iroquois n'avoient pas alors de quoi effrayer la Colonie.

Ce que devint la Flotte Angloife, qui ménaçoit le Canada.

Les avis, qu'on avoit reçus du puissant armement, qui se faifoit à Bafton, étoient néanmoins tres bien fondés; mais le bruit, qui avoit couru que ces préparatifs regardoient la Nouvelle France, n'avoit été répandu de la part des Anglois, que pour tenir cette Colonie en échec , pour ôter au Comte de Frontenac jusqu'à l'envie de les aller inquietter chez eux. & pour mieux cacher leur véritable deffein. Les trois Navires, qui venoient d'arriver à Quebec, avoient rencontré sur leur route un petit Bâtiment dépêché en France par le Comte de BLENAC, Gouverneur Général des Isles de l'Amerique, qui leur avoit appris que la Martinique étoit attaquée par cinquante Vaisseaux, partie de l'Ancienne, & partie de la Nouvelle Angleterre : les trois mille Hommes , qui devoient faire irruption du côté de Montreal, ne parurent pas non plus. Ainsi la recolte se fit avec beaucoup de tranquillité, la moisfon fut abondante, & la famine, qui commençoit à se faire fentir vivement, cessa tout à coup.

Arrivée d'un grand Convoi de Pelleteric à Mont-

Pour comble de bonheur, le quatriéme d'Août on vit arriver à Montreal deux-cent Canots chargés de Pelleteries fous la conduite du Sieur d'Argenteuil. Če grand Convoi portoit pour quatrevint mille francs de Castor, & les principaux Chefs des Nations du Nord & de l'Ouest rétoient en Personne. Dès que M. de Frontenac en eut reçu la nouvelle, il se rendit à Montreal, & y arriva escorté de ces mêmes Chefs, qui étoient allés au devant de lui jusqu'aux Trois Rivieres. Dès le lendemain il se tint un grand Conseil, où tout

fe passa à la satisfaction d'un chacun. L'Orateur Huron parla lontems, & fit un grand recit de toutes les Expéditions, que fa Nation avoit faites contre les Iroquois. Les autres se contenterent de dire qu'ils étoient venus pour entendre la voix de leur Pere, pour recevoir ses ordres, & pour le prier de leur faire donner à un prix moderé les marchandises, dont ils avoient besoin.

1693.

Il n'étoit venu Personne de la part des Miamis, & le Gou- M. de Fronverneur Général fut même informé qu'ils avoient reçu des tenacempéche présens des Anglois par l'entremise des Mahingans, & qu'ils les Miamis de trassiquer avec leur avoient permis de venir traiter dans la Riviere S. Joseph. les Anglois. Il étoit d'une dangereuse conséquence de souffrir qu'on ouvrit cette porte au commerce des Anglois; aussi M. de Frontenac prit - il toutes les mesures, que sa grande expérience lui put fournir, pour empêcher les suites de cette négociation.

Il n'épargna rien non plus pour achever de s'attacher toutes les Nations , dont les Députés se trouvoient à Montreal; c'étoit-là fon principal talent. Tous ces Sauvages partirent charmés de ses manieres, & comblés de ses présens. Il les fit fuivre de près par un bon nombre de François fous la conduite du Chevalier de Tonti, qui commandoit toujours aux Illinois, & que ses affaires avoient obligé de descendre à Quebec. MM. de Courtemanche & de Mantet furent aussi de ce voyage, aussi-bien que Nicolas Perrot, à qui le Général recommanda d'empêcher de gré, ou de force les Miamis de traiter avec les Anglois ; M. d'Argenteuil , qui fut nommé Lieutenant de M. de Louvigny , & M. LE SUEUR , qui fut chargé de faire un Etablissement à Chagouamigon , & de renouveller l'alliance avec les Saulteurs & les Sioux.

M. de Frontenac, après avoir fait ces arrangemens, se dif- Les Anglois posoit à partir de Montreal , lorsqu'un Exprès du Sieur Pro-reprennent le vôt , Lieutenant de Roy à Quebec , lui apporta des nouvel- Anne dans la les de la Baye d'Hudson & de l'Acadie. Les premieres por- Baye d'Hudroient que le Fort de Sainte Anne dans le fond de la Baye d'Hudson avoit été pris par les Anglois au commencement de Juillet. Trois Navires de cette Nation avoient hyverné à foixante-dix lieuës de ce Fort, dont il s'étoient approchés, dès que la navigation avoit été libre.

Ils se doutoient bien que la garnison en étoit soible; mais

1693. ils n'auroient jamais pu s'imaginer qu'il n'y restât que quatre Hommes, dont l'un étoit aux fers. Ce Malheureux dans un. accès de phrénésie avoit tué le Chirurgien du Fort : revenu à son bon sens, & fort troublé de l'action, qu'il avoit faite, il craignit que le P. DALMAS, Jesuite, qui seul en avoit été le témoin, ne le décelât, & la crainte d'être puni pour un crime involontaire, l'engagea à en commettre un, qui le rendoit coupable, il tua le Missionnaire. Il auroit peut-être pousfé plus loin ses fureurs, si on ne s'étoit affûre de lui en l'enchaînant.

Belle retraite de trois François.

Les Anglois avoient débarqué quarante Hommes pour attaquer ce Fort. Les trois François en tuerent d'abord deux, & obligerent les autres à s'éloigner; mais ceux-ci ayant appris de quelques Sauvages l'état de la Place, & le nombre de ceux, qui le défendoient, eurent honte d'avoir reculé devant trois Hommes, toutefois ils leur firent l'honneur de leur en opposer jusqu'à cent. Nos Braves comprirent bien que leurs efforts seroient intitiles contre tant de Monde; mais ils ne voulurent pas se rendre. Ils laisserent leur Prisonnier dans le Fort avec quarante, ou cinquante milliers de Pelleteries. s'embarquerent, sans être aperçus, dans un Canot, & furent affez heureux pour gagner Quebec, où ils trouverent M. de Frontenac fort chagrin de ce que le retardement des Vaisseaux de France avoit fait encore une fois manquer l'Expédition si fouvent projettée sur le Port Nelson.

Les Anglois obligés de le nique en mauvais ordre.

Les nouvelles de l'Acadie étoient plus consolantes. On retitet de de- mandoit au Général qu'il étoit arrivé à Baston quinze Navivant la Marti- res de guerre de la Flotte, qui avoit attaqué la Martinique; qu'ils paroiffoient en fort mauvais état ; que la peste y avoit fait de grands ravages, & qu'on leur faisoit faire quarantaine; que le bruit étoit que les Anglois avoient perdu fix mille Hommes dans cette malheureuse Expédition, outre un trèsgrand nombre de Déferteurs , & que deux de leurs plus gros Navires avoient été coulés à fond par le canon du Comte de Blenac, qui en effet s'acquit beaucoup de gloire dans cette occasion.

> Le Chevalier de Villebon, qui mandoit ceci au Comte de "Frontenac, ajoûtoit que le Général Phibs avoit dit que, si sa Flotte n'étoit pas revenue si délabrée, il auroit encore eu le tems de prendre Quebec, & qu'après que les Equipages se

seroient un peu remis, il enverroit plusieurs Vaisseaux croiser à l'entrée du Fleuve S. Laurent; que deux François échapés des prisons de Baston l'avoient assuré que ce même Général se disposoit à le venir attaquer dans son Fort de la Riviere de S. Jean à la tête de huit-cent Hommes; mais qu'il ne le craignoit point. Il fut méanmoins fort heureux que cet avis se fût trouve faux, ou que Phibs eût changé de sentiment; car il n'étoit nullement en état de se défendre.

Vers la fin de Septembre Tareha revint à Quebec, suivant Une Iroquoila parole, qu'il en avoit donnée, & il y amena une Femme fe vient à Onneyouthe, que le feul désir de voir le Comte de Fronte voir le Comnac, dont elle avoit oui dire de si grandes choses, avoit en- te de Frontegagé à faire ce voyage. Ce n'étoit pas tout-à-fait la Reine de fion & loge Saba; mais l'Iroquoise étoit animée du même motif, que cette for de cette forme. Princesse, & le Général François en fut tellement flatté, qu'il me. parut envifager dans cette Femme quelque chose de plus qu'une Sauvagesse. D'ailleurs cette Femme avoit rendu de grands fervices aux François Prisonniers dans son Canton, & c'étoit à elle, que le P. Millet devoit la vie : ainsi le Comte de Frontenac avoit plus d'une raison de lui faire un favorable accueil. Elle méritoit encore quelque chose de plus, & Dieu donna à fa charité la même récompense, qu'en reçut autrefois celle du Centenier Corneille. Il l'éclaira comme lui des lumieres de l'Evangile. Elle fut baptifée fous le nom de Susanne, & je l'ai vue en 1708. au Sault S. Louis, où elle est morte dans une heureuse vieillesse, après avoir lontems édifié cette Bourgade par la constante pratique de toutes les vertus Chrétiennes.

Ce fut sans doute à sa consideration que le Comte de Frontenac reçut assez bien Tareha, quoiqu'il sût extrêmement de Tareha. choqué des propositions, que lui sit ce Sauvage. Après d'assez mauvaises excuses de ce que son Canton n'avoit pas envoyé au Général des Députés pour traiter de la paix, rejettant la faute sur les Anglois, qui avoient, dit-il, empêché les Onneyouths de suivre les sentimens de leur cœur, il osa bien le prier d'envoyer lui-même ses Ambassadeurs à Orange, où ces mêmes Anglois vouloient absolument que cette grande affaire se négociat.

On peut juger de l'indignation, qu'une telle conduite excita dans le cœur du Gouverneur, qui se voyoit joué par une Comte de Frontenas, Nation, dont il s'étoit toujours flatté d'être estimé & craint,

Propositions

Réponfe du

1693.

Il ne la fit pourtant pas éclater toute entiere : il partu même persuadé que l'areha pensoit en son pariculier beaucoup mieux, qu'il ne parloit au nom de ceux, qui le députoient : il luis fit des présens gec le congédia en lui disant, qu'il vou-loit bien prendre en bonne pars les excusé des Onneyouths; mais qu'il ne tarderoit pas à faire repentir lès Cantons de n'avoir pas profité des favorables dispositions, où il étoit à leur égard à son arrivée de France, & d'avoir ajoûté l'infolence à la persdice.

Pourquoi différe de pouffer les Iroquois à bout. Tareha comprit pourtant bien que cette menace n'étoit encore que conditionnelle, & ce fut moins la conduite, que le Général avoit entue à fon égard, qui le fit, igne ainfi, que quelques expreffions radoucies, dont il avoit entremèle fes repoches. Il y avoit cependant quelque lieu de croire que ces menaces ne feroient point fans effet, parce que les Illinois & les Miamis, animés par le Chevalier de Tonti de le Sieur de la Forêt, faifoient alors une rude guerre aux Iroquois, & leur avoient déja tué plus de quatre-cent Hommes depuis deux, ou trois ans.

Zéle & bons offices de trois Sauvages.

Mais ce qui engageoit principalement le Gouverneur Général à ne pas rompre encore toute négociation avec ces Sauvages, c'est qu'il entretenoit parmi eux des correspondances fecrettes, dont il étoit bien aife de voir quel feroit le fuccès, avant que de prendre un dernier parti. Son fidéle Oureouharé, qui s'étoit retiré depuis peu parmi les Iroquois Chrétiens de la Montagne, faifoit de fréquens voyages dans fon Canton, & n'omettoit rien de ce qu'il jugeoit plus propre à difposer les esprits à se raprocher des François : d'ailleurs Garakonthié vivoit encore, & quoique fervent Chrétien, il étoit resté à Onnontagué, où l'on estimoit sa présence nécessaire pour profiter des occasions, qui se présentoient de rétablir la bonne intelligence entre nous & ses Compatriotes. Ce vénérable Vieillard dénué de tout secours spirituel au milieu de cette Babylone, ne laissa jamais ralentir sa pieté, ni son zéle, & par le foin, qu'il prit toujours de ménager fon credit, comme un autre Daniel, il trouva plus d'une fois le secret de faire échouer les intrigues des Anglois, qui fans cela nous auroient fouvent reduits à de facheuses extrémités.

Je n'ai pu sçavoir si Teganissorens étoit dès-lors Chrétien; car il est certain qu'il l'a été, & qu'il est mort au Sault S. Louis. Mais

Mais il étoit encore au tems, dont je parle, à Onnontagué; où il secondoit parfaitement les bons desseins de Garakonthié, & l'on peut affurer que la Nouvelle France fut en partie redevable aux bons offices de ces trois Sauvages de ce que fes Campagnes & fes Habitations ne furent pas continuellement inondées de Partis Ennemis.

A cela près les Cantons continuerent à fuivre pendant Conduite des quelques années le plan de conduite, dont ils ne s'étoient Anglois & des point écartés depuis le commencement de la guerre, & qui treégard. confiftoit à négocier de tems en tems, sans jamais rien conclurre, & à nous harceler fans cesse; mais à s'arrêter, lorsqu'ils étoient le plus en état de nous faire de mal. Les Anglois de leur côté ne discontinuoient point de leur dire que tôt ou tard ils détruiroient la Colonie Françoise, & c'étoit principalement pour les entretenir dans cette pensée, que chaque année ils faifoient courir le bruit d'un grand armement pour

affieger Ouebec.

S'ils aprenoient que quelques-uns de ceux, qui nous étoient fincérement affectionnés dans les Cantons, se donnoient des mouvemens pour porter la Nation à faire la paix, ils n'épargnoient rien pour inspirer aux autres de la défiance contre eux, ou bien ils offroient leur médiation, qu'ils sçavoient bien que nous n'accepterions pas, & cela pour faire accroire à la Multitude que nous n'agissions pas de bonne soi. Ils engageoient enfuite quelque Chef de reputation à lever un Parti de guerre, qui ôtoit aux plus Pacifiques toute envie de s'accommoder.

La raison pourquoi nous ne voulions point entendre à les recevoir comme Arbitres, est qu'ils vouloient toujours se rendre les Maîtres des conditions, & ils faisoient aisément paffer notre refus pour une preuve que nous ne fongions qu'à les tromper. Ainsi assûrés du plus grand nombre des principaux Chefs, ils s'embarrassoient assez peu des avances, que faifoient quelquefois nos plus zélés Partifans auprès du Général François, & ils en tiroient même cet avantage que ces avances se trouvant sans effet, ceux, qui les avoient faites, nous devenoient quelquefois suspects. Enfin ils avoient trouvé le secret de faire naître à toute la Nation le désir d'attirer chez eux tout le commerce des Pelleteries, en lui faisant entrevoir le grand profit, qui lui en reviendroit, De-là naif-Tome II.

1693.

 foient toutes les intrigues des uns & des autres pour nous débaucher nos Alliés, dont il y avoit toujours quelques-uns, qui fe laissoient gagner, ou surprendre.

l'ai déja diérvé néanmons, et il ne faut point perdre cecide vue pour comprendre toute la fuite des manœuvres des Iroquois, si opposées en apparence les unes aux autres, queces Sauvages n'auroient pas vû tranquillement les Angloisfeuls Maitres de tout le Canada. Ils n'aprocient point cequ'ils auroient à craindre de leur part, s'ils n'avoient plus de Concurrens, et ils ne prétendoient dans le fond que tenir la balance dans une espéce d'équilibre entre deux Nations, dont la jalouse mutuelle les faisoit rechercher de toutes les deux, et se produisoit leur s'ureté.

Les Anglois eux-mêmes étoient fort heureux d'avoir cette barriere à nous oppofer; car ils ne pouvoient affürer la tranquillié de leurs Colonies, toutes puissantes qu'elles écoient, qu'en nous donnant de l'occupation de ce côté-là, tandis que les Sauvages voisins de l'Acadie, étroitement unis avec nous par le lien de la Religion, troubloient sans cesse le repos de la Nouvelle Angleeterre, & que les dissensios dometiques de la Nouvelle York exposioient cette Province au danger de passer les viers la domination Françoise.

Comment M. de Frontenac en profitoit.

Cette politique de deux Nations trop fieres pour s'estimer mutuellement, & trop remuantes pour demeurer en bonne intelligence plus lontems, que ne le demandoient leurs intérêts, n'étoit plus un mystère pour ceux, qui avoient quelque part aux affaires de la Nouvelle France. M. de Frontenac la connoissoit mieux que Personne, & si d'une part elle l'obligeoit à se tenir continuellement sur ses gardes, elle le raffûroit de l'autre, & l'engageoit à prêter l'oreille aux propositions des Iroquois, toutes les sois, qu'ils lui envoyoient des Députés, avec qui il pût traiter, fans exposer la dignité de son caractère. Outre que par là il retiroit toujours quelques Prisonniers: il gagnoit ordinairement quelques mois de tréve, dont il profitoit pour donner aux Habitans le moyen de respirer, d'ensemencer leurs Terres, & de faire leurs récoltes. Enfin les Députés des Iroquois fortoient rarement de chez lui fans concevoir de l'estime, & se se sentir même de l'attachement pour sa Personne.

Ainsi au commencement de l'année 1694. deux Onnonta-

gués étant venus à Montreal pour demander à M. de Callieres si les Députés des cinq Cantons, qui , ajoûterent - ils , Les Iroquois étoient déja en chemin, feroient bien reçus à prier leur Pere font de nou-Ononthio de leur accorder la paix; ce Gouverneur, qui étoit vezu mine de instruit des intentions de son Général, leur répondit qu'ils se-vouloir la roient écoutés, s'ils se presentoient; mais qu'il doutoit fort qu'ils se présentassent. Ils se retirerent avec cette réponse, & il se passa ensuite près de deux mois, sans qu'on entendit parler de rien. M. de Callieres n'en fut nullement furpris, toutefois, pour ne manquer à rien de ce qui dépendoit de lui, il jugea à propos d'envoyer quelques Partis du côté de la Nouvelle York, afin de voir si, par le moyen des Prisonniers, qu'on feroit sur les Iroquois, il ne découvriroit point les véritables causes de l'envoi de leurs premiers Députés, ou du retardement des Seconds.

Le vint-troisième de Mars deux Agniers vinrent à Mont- On est avent real faire les excuses de Teganissorens, qui devoit être le Chef de se défice de la Députation, & dirent qu'il falloit s'en prendre aux Anglois, si les Cantons avoient manqué à leur parole. Ils furent d'autant plus mal reçus, que des Sauvages de l'Acadie avoient averti M. de Frontenac de se défier des Iroquois, qui ne vouloient que gagner du tems & l'endormir ; que leur dessein étoit même de le poignarder lui & le Chevalier de Callieres dans un Conseil, où ils se trouveroient en grand nombre; d'avoir dans le voisinage de Montreal de nombreux Partis tout prêts à fondre sur la Colonie étonnée, & destituée de Chefs: de porter par tout le fer & la désolation; & d'intro-

duire ensuite les Anglois dans le Pays. Il y avoit sans doute à rabattre de ce projet; mais la pru- Députés des dence exigeoit qu'on se tint sur ses gardes, & le manque de Iroquois à parole des Iroquois donnoit à penser. Cependant au mois de Quebec. May Teganissorens arriva à Quebec, avec huit Députés. C'étoit le tems des fémences, & cette circonftance fit diffimuler au Gouverneur Général le peu de fond, qu'il faisoit fur cette Députation. Il donna aux Ambassadeurs une audience publique avec beaucoup d'appareil, & jamais on ne parla mieux de part ni d'autre. Le bon cœur de Teganissorens parut, non-seulement dans la Harangue, qu'il fit dans cette Affemblée, mais encore dans les entretiens particuliers, qu'il eut avec M. de Frontenac , à qui il présenta des Colliers de la part de Garakonthié.

1694.

Le Général le carefla beaucoup, le pria d'affirer Garachiché de fa reconnoiflance & de fon e flime, & iogini à toutes ces amitiés de fort beaux préfens pour tous les deux; mais perfuadé que, ni l'un, ni l'autren'entroient dans les Confeils de la Nation, où fe trouvoient les Anglois, il ne compta que fur leur affection fincére, fans se flatter que leur crédit fut affez grand pour amener la Nation entiére à une reconciliation parfaite. Il prolongea enfuite le fejour des Députés autant qu'il étoit nécesfaire pour donner aux Habitans le loifir d'enfemencer leurs Terres, & ce délai eutencore un autre effet, qui ne fut pas amois avantageux à la Colonie.

Effet de cette Députation.

M. de Louvigny avoit sujet de craindre une rupture avec nos Alliés des Contrées du Nord & de l'Ouest, à qui les Iroquois ne ceffoient d'infinuer que les François vouloient conclure un accommodement avec les Cantons, sans se mettre en peine de ménager leurs intérêts. Tout ce qu'il avoit pu gagner fur leur esprit, avoit été d'engager les principaux Chefs de ces Nations à s'éclaireir par eux-mêmes de la vérité; ces Chefs étoient partis pour Quebec, & ils y arriverent deux jours après le départ des Députés Iroquois. M. de Frontenac ayant sçu d'eux-mêmes le sujet de leur voyage, envoya un Exprès à Teganissorens pour le prier de revenir à Quebec; il y accourut sur le champ, il vit les Chess de nos Alliés, & ceuxci , après l'avoir entendu parler , comprirent que les Iroquois n'avoient en vûë, que de leur faire prendre le change, d'empêcher leurs Partis de courir fur l'Ennemi commun , & de les brouiller avec les François, pour avoir meilleur marché des uns & des autres.

M. de Frontenac tente inutilement le rétabliffement de Catarocouy.

Il ne tint pas au Gouverneur Général, qu'il ne tirât encore de la Députation de Teganiflorens un autre avantage, qui ne lui paroifloir pas moins effentiel, quoique tout le Monde ne fit pas de fon avis : c'étoit le rétablifement du Fort de Caracocuy. Teganiflorens lui en avoit fait la premiere propofition, & peut-être le Général la lui avoit-il fuggerée lui-mème. Ce qui effe cerain, c'et qu'il faific exte ouverture avec toute l'ardeur, dont il étoit capable, & qu'il ne différa pas d'un moment les préparatis d'une Entreprise fi défriée depuis lontems. Il fit ravailler avec une extrême diligence à un grand Convoi, qui devoit conduire dans ce Poste une Garnison, des Ouvriers, des munitions, & toute qui étoit nécessaire.

à un Etablissement, dont il prétendoit faire le boulevard de la Colonie. Il en donna le Commandement au Chevalier de Crifafy; mais cet Officier étant fur le point de s'embarquer,

recut un ordre de défarmer.

qu'à nouvel ordre.

La cause de ce changement sut l'arrivée de M. de Scrigny à Montreal, où étoit le Gouverneur Général, avec une Commission du Roy pour la levée d'un Détachement considérable déstiné à une Entreprise sur le Port Nelson. La Cour avoit toujours fort à cœur cette Expédition, & en avoit chargé Serigny lui-même, & d'Iberville, fon Frere. Il n'y avoit pas un moment à perdre, si on ne vouloit pas faire manquer pour la troisséme fois ce projet, & il fallut pour cela prendre une partie des Hommes, qui devoient accompagner le Chevalier de Crifafy. On donna fix-vint Canadiens & quelques Sauvages du Sault S. Louis à Serigny, le reste fut congédié jus-

Peu de tems après deux François, qui s'étoient fauvés d'Onnontagué, où ils étoient Prisonniers, affûrerent M. de Fron-négociations tenac, qu'il ne falloit plus compter d'avoir la paix avec la Na- quois. tion Iroquoise; le Général crut qu'ils étoient mal informés, & les Chefs des Nations de l'Ouest & du Nord étant arrivés à la fin du mois d'Août avec un grand Convoi de Pelleteries , conduit par M. de Louvigny , il fe donna bien de garde de

leur faire part de l'avis, qu'il venoit de recevoir.

Au bout de quinze jours Oureouharé, qui avoit accompagné Teganissorens à son retour, revint avec treize Prisonniers François, qu'il avoit délivrés, & parmi lesquels étoient les deux Hertels, pris deux ans auparavant dans la déroute de M. de la Gemeraye, & qu'on croyoit morts; mais il n'amenoit point d'autres Députés, que ceux de son Canton de Goyogouin, & de celui de Tfonnonthouan. La feule confidération, que le Comte de Frontenac avoit pour leur Condueteur, les fit écouter favorablement, & le Général voulut que les Chefs de nos Alliés fussent présens à l'audience, qu'il leur

Oureouharé, qui portoit la parole, commença par préfenter un Collier, dont le sens étoit qu'il avoit brisé les fers de treize François: il en présenta ensuite d'autres pour marquer que les Cantons, dont on voyoit les Députés, s'apercevant que la négociation de Teganissorens tiroit trop en longueur,

Ce qui fait

Demiere ré-

& (gachant qu'elle étoit traverfée par les Anglois, avoient pris les devants, & chargé leurs Envoyés de prier leur Pere den pas s'impatienter, de l'affûrer qu'ils vouloient, à quelque prix que ce fût, rentrer dans ses bonnes graces, & le conjuroient de surpendre encore pour quelque tems à hache.

Demiere de Meira de leur démandà s'ils ne comptoient point de composié de M. Periodre toutes les Nations dans le Traité, dont il s'agisfioir, & de frontenate prinche coutes les Nations dans le Traité, dont il s'agisfioir, & cette demande les embarrassa. Ils confererent quelque tems entreux, & tépondirent enstitué d'une manière affez ambigué. Le P. Bruyas Supérieur des Missions, qui leur servoir d'Interprête, les pria de s'expliquer plus nettement, & leur trouble augmenta. Alors le Comte de Frontenac leur dit qu'il acceptoir le premier Collier , & qu'il revoyoir avec plaissif ses Enfans, qu'il avoit pleurés, comme morts; qu'il s'gavoit bon gré aux Députes des deux Cantons de leur empressement à lui procetter de leur sidélité, mais qu'il ne recevoir point les autres Colliers, par lesquels on prétendoit arrêter son bras, & qu'il alloit incessamment frapper, si on ne se hatoit point de lui rendre une réponse précite sur tout ce qu'il avoit déclaré à Teganissons.

Il renvoye les Députés fort contens.

Il les regala enfuite magnifiquement, & pendant le feftin, reprenant ces manieres noblement affables, qui lui rédufficient prefque toujours, il s'étudia à bien convaincre les Goyogouius & les Tfonnonthouans qu'il fouhaitoit la paix; mais plutôt pour eux-mêmes, que pour lui, & en Pere, qui ne châtie fes Enfans qu'à regret. Il raffembla au bout de quel-ques jours tous les Sauvages, & fit paroître beaucoup de refentiment dece que Teganiflorens nétoit pas revenu au tems, qu'il lui avoit marqué, & plus encore de ce que l'on avoit confuile les Anglois, qui ne regardant que leur intérêt propre, ne pouvoient que déconfeiller la paix. Il ajoûta qu'il ne feroit pas lontems la dupe de l'irréfolution & de l'incontlance des Cantons; que lui & fes Alliés alloient tout de bon recommencer la guerre, & qu'ils la feroient plus vivement que iamais.

Les Députés, qui ne s'étoient pas attendu à cette ménace, voulurent lui infpirer de la défiance de ses Alliés, mais il prit leur défente, & protesta qu'il ne sépareroit jamais leurs intérèts des siens. Il ne laissa point d'écouter affez tranquillemens quelques reproches, que les Hurons & les Iroquois se

firent mutuellement , voulant voir fans doute , s'il ne pour- 1694. roit pas en tirer quelques lumieres fur la conduite des Premiers, aufquels il ne s'étoit jamais fié que médiocrement; mais après une affez vive altercation, qui ne lui apprit que ce qu'il sçavoit deja , il imposa silence aux deux Parties. Il dit enfuite aux Iroquois qu'il feroit lentement ses préparatifs , afin de leur donner le tems de se ranger à leur devoir ; mais que s'ils continuoient d'abuser de sa patience, il leur feroit sentir qu'autant il étoit bon Pere, & Allié fidéle, autant ils le trouveroient Ennemi redoutable, s'ils pouffoient sa patience à bout. Il parla fur le même ton aux autres Sauvages en particulier, & il les congédia tous chargés de présens, & pleins d'estime pour sa Personne.

Sur la fin d'Octobre le P. Milet arriva à Montreal, après Retour du P. eing ans d'un esclavage, dont il avoit passé une bonne par Milet & de tie dans l'attente continuelle du suplice destiné aux Prisonniers de guerre, & il donna avis au Gouverneur Général que Tareha le suivoit de près, avec les Députés du Canton d'Onneyouth. Ils débarquerent en effet peu de jours après, & ils furent très-mal reçus, peu s'en fallut qu'on ne les traitat comme des Espions. M. de Frontenac se radoucit néanmoins un peu fur le témoignage du Missionnaire, auguel Tareha avoit effectivement rendu de bons services durant sa captivité, & quoiqu'il commençat à croire ce que les Abénaquis lui avoient mandé, que toutes ces négociations ne tendoient qu'à l'amufer, il fit réfléxion qu'elles ne lui avoient pas été inutiles, en ce qu'elles avoient procuré quelque repos aux Habitans de la

Colonie. D'ailleurs c'étoit une nécessité pour lui , de faire au moins Raisons, qui femblant de s'y prêter, ou d'aller attaquer les Iroquois avec engageoient le des Forces capables de les détruire, & il s'en falloit bien qu'il Général a traien eur de sussiantes pour une pareille Expédition. J'ai déja dit troquois. que les Anglois avoient conftruit un Fort à Onnontagué, & cette Place étoit en très-bon état. Les Iroquois pouvoient dans un besoin mettre sur pied trois mille Hommes, & le Gouverneur de la Nouvelle York n'avoit garde de les voir périr faute d'être secourus.

M. de Frontenac ne pouvoit compter que fur deux mille Hommes au plus, y compris les Troupes, les Milices, & les Sauvages domiciliés ; la prudence ne permettant pas de dé-

1694

garnir les Postes les plus exposés, qui étoient en affez grand nombre. Ainsi tout bien consideré on avoit beaucoup fait en détournant les grands Parits, qui auroient pu au moins ravager les Campagnes; malheur, dont la suite inévitable auroit et une difétre générale. Or la cestiation des grandes hostilités étoit le fruit des négociations, dont nous venons de parler, & les petits Parits, qui avoient paru en Campagne de part & d'autre pendant ce tems-là, n'avoient servi qu'à nous tenir continuellement sur nos gardes.

Quelques Abénaquis traitent avec les Anglois. Les Anglois de Bafton ne jouifioient pas à beaucoup près d'une aufit grande tranquillité de la part des Nations Abénaquifes. Le Chevalier Phibs avoit fondé de grandes efperances fur le Fort de Pemkut, futué au milleu de ces Sauvages, 
& dabord à force de les intimider , il en avoit engagé quelques-uns à entrer en quelque forte d'accommodement avec 
lui. Il y avoit d'autant moins leu de s'en étonner , que ces 
Sauvages fe voyoient fouvent aflez abandonnés des François, 
qui comptoient un peu trop fur leur affection , & fur le crédit de ceux , qui avoient gagné leur confiance ; de plus quelques-uns de leurs Parens étoeint Prifonniers à Bafton , & il 
n'y avoirrien , à quoi ils ne fuffent difpofés pour les retirer des 
mains des Anglois.

Les chofes étoient même allées fi loin, que deux de leux Chefs étoient engagés dès le mois de May à conclurre avec le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre un Traité de paix, & ce Général, après avoir reçu des ôtages, s'étoit rendu en Perfonne à Pemkuit, pour accélérer la conclution d'une affaire, qu'il regardoit avec raifon, comme un coup de Parti. Il y auroit apparemment rétuff fans la diligence du Sieur de Villieu, qui s'étoit fi fort diftingué au fiége de Quebec, & qui commandoit alors une Compagnie dans ces Quartigrs là.

Le Sieur de Villieu rompt la négociation.

Dans le tems, que le Chevalier Philis fe tenoir le prits affüré de mettre enfin son Gouvernement hors de toute inquiétude de la part de si dangreux Voisins, Villieu, secondé de M. THURY, Missionnaire à Pentagoët, trouva le sercet de regagner un Chef Malecite, nommé MATAOUANDO, qui s'étoir déja déclaré pour la paix, leva un Parti de deux-cent cinquante Sauvages des environs de Pentagoët & de la Riviere de S. Jean, se si joindre par les Abénaquis de la Mission du P. BIGOT l'Ainé, se mit à la tête de tous ces Braves, n'ayant

n'ayant avec lui qu'un seul François, & les mena sur la Riviere de Pescadoué au milieu des Habitations Angloises . & à

douze lieuës feulement de Baston.

Il y avoit en cet endroit-là deux Forts un peu éloignés l'un de l'autre ; les Abénaquis se chargerent d'en attaquer un, hardie & heu Villieu avec les Malecites & les Micmacs marcha contre l'au- Officier. tre, & ils furent emportés en très-peu de tems. Deux-cent trente Anglois y périrent, cinquante, ou foixante maisons furent brûlées, & un fi heureux fuccès ne coûta pas un Homme aux Vainqueurs, un seul y fut blessé. Mataouando combattit toujours aux côtés du Commandant François, & se diftingua beaucoup.

Les Abénaquis avoient pour Chef un nommé Taxous, Belle action déja célébre par plusieurs belles actions, & recommandable d'un Abénapour son attachement à nos intérêts. Ce brave Homme non quicontent de ce qu'il venoit d'exécuter avec tant de valeur. choisit quarante des plus lestes de sa Troupe, & après trois jours de marche, en faifant un affez long détour, arriva au pied d'un Fort près de Baston, & l'attaqua en plein jour. Les Anglois s'y défendirent beaucoup mieux, qu'ils n'avoient fait à Pescadoué, Taxous y eut deux de ses Neveux tués à ses côtés, & recut lui-même jusqu'à douze bales de mousquet dans ses habits; mais enfin il força la Place, & alla ensuite faire le

Ces hostilités irriterent d'autant plus le Chevalier Phibs, Soulevemont que sur les affurances, qu'il avoit données d'un accommode- à Baston. ment prochain avec les Sauvages, tout le Pays étoit dans une fécurité parfaite, & qu'après des irruptions si brusques & si peu attenduës, le Peuple de Baston se souleva contre lui. Il n'avoit pas une fort grande autorité dans son Gouvernement. & autant pour se soustraire à la fureur d'une Populace mutinée, qui le méprisoit, que pour chercher les moyens de se venger de l'affront, qu'il venoit de recevoir des Sauvages, il

prit le parti de passer à Pemkuit.

dégat jusqu'aux portes de la Capitale.

Des qu'il y fut arrivé, il envoya dire à ceux, avec qui il cequisepasse avoit traité, qu'ils eussent à lui remettre deux des leurs, qui entre le Ches'étoient trouvés à l'attaque du premier Fort, sinon, qu'il les les Sauvages, regarderoit tous comme étant Complices d'une hostilité faite Alliés des contre le droit des Gens, & après les paroles données de n'en faire aucune, ajoûtant qu'il étoit à Pemkuit en état de se

Tome II.

venger de cette perfidie. Ces menaces n'embarrafferent pas peu les Sauvages, ils avoient donné des ôtages au Général Anglois, leurs Parens étoient Prisonniers à Baston, & ces considerations n'étoient que trop capables de les porter à tout pour appaifer le Chevalier Phibs, qui de fon côté leur auroit fait un pont d'or pour les regagner, fauf à les trahir enfuite.

Ceux-ci font Ebranlés.

Il y avoit plus, depuis lontems on leur promettoit de grands fecours de France, & ces fecours ne paroiffoient point : ils ne pouvoient pas même esperer de les recevoir sitôt, parce que les Navires François, qui étoient arrivés aux Côtes de l'Acadie, après s'être avancés jusqu'à la Riviere de S. Jean, avoient reviré de bord avec une précipitation, qui marquoit une grande supériorité de Forces de la part des Anglois. Tout cela fit faire aux Sauvages de férieuses reflexions, & ils balancerent affez lontems fur le parti, qu'ils devoient prendre. A la fin le plus grand nombre fut d'avis d'envoyer faire au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre des excuses pour le passé, & l'affûrer qu'à l'avenir il n'auroit plus aucun fujet de se plaindre d'eux.

Un de leurs Miffionnaires les empéche de Anglois.

Cette démarche les auroit infailliblement perdus, & nous avec eux. Rien n'étoit plus capable de faire connoître leur traiter avec les foiblesse & la nôtre aux Anglois, qui n'auroient pas manqué de s'en prévaloir pour engager ces Peuples de maniere à ne pouvoir plus reculer. Mais M. de Thuri, qui fut averti à propos de ce qui se tramoit, fut assez heureux pour rassûrer les plus timides, & pour faire comprendre à tous l'abyme, où ils alloient se précipiter, en se jettant ainsi entre les bras d'une Nation, dont ils avoient fi souvent éprouvé la mauvaise foi, à laquelle ils avoient fait trop de mal, pour être en droit de s'attendre à en être bien traités, & qui les craignoit affez pour se faire un point de politique de les exterminer entierement, dès qu'ils ne les verroient plus appuyés par les François.

Il leur conseilla ensuite d'employer le tems, qu'on leur avoit donné pour se résoudre à recueillir le peu de grains, qu'ils avoient semés, & de se retirer après cela dans des lieux, où ils pouvoient bien s'affûrer que les Anglois ne les iroient point chercher. M. de Villieu engagea en même tems les Chefs de le suivre à Quebec, où ils présenterent à M. de Frontenac les

chevelures des Anglois, qu'ils avoient tués à Pescadoué: les Abénaquis du P. Bigot, qui n'avoient eu aucune part à ce qui s'étoit passé entre les Malecites & le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, suivirent de près M. de Villieu, & tous renouvellerent au Général François les protestations d'une

1694.

Description

Tandis que les Anglois étoient si mal menés dans la Nouvelle Angleterre par une poignée de Sauvages, ils reçurent du Port Neldans la Baye d'Hudson un échec, qui leur fut encore plus son. sensible. MM. d'Iberville & de Serigny arriverent à l'entrée de la Riviere de Sainte Therese le vintquatrième de Septembre, après avoir couru de grands risques dans les glaces, dont ils trouverent la Baye toute couverte. Ils firent leur débarquement le jour même, & la nuit suivante quarante Canadiens investirent par Terre le Fort, dont la prise étoit l'objet de cette Expédition. J'ai remarqué ailleurs que ce qu'on appelle proprement le Port Nelfon, est une maniere de Baye, qui reçoit les eaux de la Riviere de Sainte Therese, & de celle de Bourbon, & que le Fort, auquel les Anglois ont donné le même nom, est situé sur le bord de la premiere de ces deux Rivieres , à une demie-lieue de son embouchure.

Le vintsept, après qu'on eut déchargé du Poli, que commandoit M. de Serigny, dans la Salamandre, que montoit M. d'Iberville, tout ce qui étoit nécessaire pour le siège, les deux Freres voulurent s'approcher du Fort; mais les glaces les arrêterent un mois entier, & peu s'en fallut qu'elles ne brifaf-. sent la Salamandre. Enfin le vinthuit d'Octobre ce Navire mouilla à un mille au-deffus du Fort, & M. d'Iberville fit camper tout son Monde à Terre. Ce Fort étoit une maison quarrée, à laquelle on avoit attaché quatre Baftions, & le

tout étoit construit de bois.

fidélité inviolable.

En ligne de la palissade il y avoit deux autres Bastions, dont l'un servoit de logement aux Officiers ; entre les deux étoit une espèce de demie-lune, où il y avoit une batterie de huit pièces de canon de huit, qui battoient sur la Riviere, & en bas une platte forme à rès de chauffée, avec fix piéces de gros canons. Du côté du Bois, qui étoit un Taillis dans un fond marécageux, il n'y avoit aucune défense. Le corps de la Place étoit fortifié d'une double paliffade, & avoit trente-fixcanons & fix pierriers. La Garnison étoit de cinquante 04: 17

trois Hommes commandés par un bon Marchand, qui n'avoit jamais vû le feu : aussi le défendit-il très-mal.

MM. d'Iberville & de Serigny en font le fiege.

Lé fiége commença néanmoins d'une maniere fort trifle pour les deux Commandans. Chateaugué leur Frere, encore jeune, & qui fervoir fur le Poli en qualité d'Enfeigne, s'étant avancé le quarriéme de Novembre, pour empécher les Affégés de faire une fortie, fut tué d'un coup de moufquet. Ce fut le troitiéme de cette Famille, qui mourut en combattant pour fon Prince (a). Depuis ce jour le juqu'au neuviéme, on ne fut occupé qu'à fe loger. Le neuviéme on commença de travailler aux batteries de canon, & à placer les mortiers, qui furent en état le reiziéme à midi; mais avant que de les faire fervir, M. d'Iberville envoya fommer le Gouverneur de fe rendre.

Le Gouverneur se rend par capitulaCet Officier se voyant sur le point d'être bombardé, manquant de bois, & n'ayant aucune esperance d'en pouvoir faire, si les François s'obstinoient à passer l'hyver dans leur Camp; mais s'urtout n'ayant aucune expérience dans la guere , répondit qu'il consentoit à livrer son Fort, & que les demain il enverroit son Lieutenant pour regler la capitulation. Il tint parole. Le Lieutenant demanda que tous les Officiers s'instent logés dans le Fort pendant l'hyver; qu'onn touchàt, ni à leurs hardes, ni à leurs papiers, & qu'ausstinèt que la navigation seroit libre, on les transportaten France, doù ils auronent la liberté de passer en Angleterre. Tout cela s'ur accordé : la capitulation s'ut signée le quatorze, & cohservée de bonne soi. Le lendemain M. d'Iberville prit posser soin de la Place, & lui donna le nom de fort Baurôon.

Le butin, qu'on y fit, ne fut pas confiderable; mais on y trouva quantité de provisions de bouche, dont les deux Navires François n'étoient pas bien pourvûs; elles leur aiderent à paffer plus agréablement l'hyver, qui fut très-rude, & plus long qu'à l'ordinaire. Les Anglois avoient été informés du deffein des François; ils avoient envoyé dans la Baye deux Fregates, qui avoient raviaillé au mois d'Août le Fort Nelfon, & le Fort Sainte Anne, en avoient renforcé les Garnions, & embarqué tout le Caftor, quis 'y étoit trouvé. Avec

<sup>(</sup>a) Les deux autres étoient MM. de leurs Freres, qui est aujoutd'hui Gouver-Sainte Helene & de Bienville. Le nom de neut de Cayenoc.

Chacaugué fui donné au plus jeunc de

un peu de diligence on auroit paré ce coup; mais tandis que Louis XIV. furprenoit ses Ennemis par sa diligence à entrer en Campagne, les Vaisseaux, qu'on envoyoit par ses ordres en Amerique, partoient toujours deux, ou trois mois trop tard de nos Ports. Et on pourra voir dans le cours de cette Histoire que cette lenteur a été presque la seule cause de toutes nos pertes, & du peu de succès de nos Entreprises dans

cette partie du Nouveau Monde. Pour furcroît de difgraces le scorbut se mit parmi les No- Suites de cette tres, la plupart en furent attaqués ; M. de Tilly, Lieutenant conquêre. du Poli, neuf autres Canadiens, & dix Matelots en moururent. Cent cinquante Canots, chargés de plusieurs Pelleteries du Nord, qui arriverent dans tout le mois de Juin au Fort Bourbon, dédommagerent les Intéressés du Castor, dont les Anglois les avoient frustrés. Mais la fin de Juillet approchoit, que les glaces ne permettoient pas encore de naviguer, & ce ne fut que le vinthuit que l'on fut en état de lever les ancres. Il ne restoit plus sur les deux Navires François que cent quinze Hommes, dont plusieurs ne pouvoient

pas servir; ce qui fit prendre à M. d'Iberville la résolution d'attendre les Navires Anglois pour les enlever, puis de renvoyer en France le Poli, & d'aller avec la Salamandre hyverner dans le fond de la Baye , pour y prendre le Fort

Sainte Anne.

Mais les Anglois n'ayant point paru jusqu'au septiéme de Septembre, il changea de système, & prit le parti de faire voile pour Quebec avec les deux Navires. Il nomma le Sieur de la Forêt Gouverneur du Fort Bourbon, & lui donna pour Lieutenant M. de MARIGNI. Il leur laissa soixante-quatre Canadiens, & fix Iroquois du Sault S. Louis, avec des munitions & des vivres pour une année. Il prit ensuite la route du Canada, mais les vents contraires l'ayant arrêté fort lontems à la Côte de Labrador, & ses Equipages s'affoibliffant tous les jours par le scorbut, il tourna du côté de France, & arriva le neuviéme d'Octobre à la Rochelle.

Les affaires étoient toujours sur le même pied dans le cen- Les Iroquois tre de la Colonie : les Iroquois continuoient à faire de gran- d'amuser les des promesses, & n'en tenoient aucune. On a sçu depuis que François. ce n'étoit plus de la Nouvelle York, que venoient les plus grands obstacles à une reconciliation parfaite des Cantons

# HISTOIRE GENERALE

avec nous, les Hollandois, qui avoient un puissant Parti dans cette Province, ne s'opposant point à la paix; mais de la Nouvelle Angleterre. Cependant de quelque part, qu'ils vinffent, il n'étoit Personne dans la Nouvelle France, qui ne fût convaincu de la nécessité pressante d'exécuter les menaces, qu'on avoit si souvent faites à ces perfides Sauvages. Il y avoit même lontems, qu'on pensoit de même dans le Confeil du Roy; car voici ce que M. de Pontchartrain en écri-

I c Roy eft d'avis qu'on les poutle à bout.

vit à M. de Frontenac le 16c. d'Avril de cette année 1695. Je fuis bien aife, Monsieur, de vous informer à l'avance » de ce que Sa'Majesté a pensé au sujet de la guerre, & de la » négociation, que vous avez entretenuë avec les Iroquois de-» puis l'autonne de l'année 1693, jusqu'au depart des Vaisseaux, " & de vous dire que cette négociation paroît avoir été traitée » par eux de concert avec les Anglois. Il semble que les uns & » les autres ont eu en vûe plus particulierement de fuspendre & " d'éloigner les Entreprises, que vous deviez faire contr'eux, » pour se mettre en état de faire la chasse & le commerce, & » pouvoir ensuite résister plus fortement à vos desseins , même » de porter la guerre jusques dans le Canada. Vous ne pouvez » pas avoir de preuves plus certaines de leur peu de fincérité, » qu'en ce que vous avez découvert, que dans le même tems, » qu'ils vous envoyoient des Ambassadeurs les uns sur les au-» tres, ils faifoient pratiquer les Nations d'en haut, nos Al-» liées, pour faire la paix avec elles indépendemment de vous. » Vous avez du moins tiré de cette supercherie l'avantage de les » en avoir convaincus en présence des Députés de ces Nations, " & en faisant connoître à ces Derniers, par les Iroquoismêmes, » que ceux-ci n'avoient pas deffein de les comprendre dans ce » prétendu Traité, & vous êtes plus fortement affûré de leur

» ne les abandonnera point. Cela étant, il faut mettre tout en " usage pour faire aux Iroquois la guerre la plus vive ; Sa Ils recom-

hostilités.

» Majesté veut faire un effort pour vous mettre en état de cela. Il s'en falloit bien que tout le Monde pensat aussi favoramencent leurs blement, qu'on faisoit à la Cour de la patience du Gouverneur Général. La plûpart de ceux, qui voyoient les choses de plus près, ne trouvoient pas bon qu'on faissat les Iroquois se flatter que nous étions les Dupes de leur mauvaise foi, & l'on fut encore confirmé dans ce sentiment, lorsque ces Bar-

» fidélité, & de la confiance, qu'ils doivent avoir que le Roy

bares, après plusieurs intrigues pour nous débaucher leurs Compatriotes du Sault S. Louis & de la Montagne, qui furent fur le point de se laisser gagner, voyant toutes leurs ruses découvertes, recommencerent à se montrer tout autour de nos Habitations, & à y exercer leurs cruautés & leurs bri-

gandages ordinaires.

Il est vrai que la vigilance & l'activité du Gouverneur de Montreal rompirent la plûpart de leurs mesures. Un des Chess du Sault S. Louis, qui étoit entré secretement en négociation avec eux, fut chassé du Village: le Sieur de LA MOTTE CADILLAC, qui avoit succédé à M. de Louvigny à Michillimakinac, trouva le moyen d'engager les Sauvages de son District à courir sur l'Ennemi commun, qui se donnoit de grands mouvemens pour les détacher de notre alliance; mais tout cela n'empêcha point nos Habitans d'être dans de continuelles allarmes, les Iroquois leur dreffant par tout des embuscades, & venant les massacrer à la vûe, & presque sous le canon de leurs Forts.

Ces hostilités avoient été précédées de propositions fort infolentes de la part des Cantons, lesquels, au même moment, de ces Batbaqu'ils avoient cessé de faire semblant de vouloir la paix , resavoient repris leurs anciens airs de hauteur. Ils commencerent par vouloir que le Gouverneur Général leur envoyat à son tour des Députés pour traiter chez eux, & pour premier préliminaire ils exigerent que l'on cessat absolument de notre part & de celle de nos Allies de faire aucune hostilité, tant sur

eux, que sur les Anglois.

Tant de fierté dans un Ennemi, qu'on ne croyoit pas impossible d'humilier; la nécessité de le faire, si on ne vouloit pas perdre tout ce que nous avions regagné de credit dans l'esprit des Sauvages, & le chagrin de revoir la tête & le centre même de la Colonie redevenir le théatre d'une guerre, où l'on risquoit tout, sans esperance de rien gagner, faisoient fouhaiter à ceux, que l'expérience du passé inquiettoit pour l'avenir, qu'on rassemblat toutes les Forces du Canada, pour aller faire repentir les Cantons de n'avoir pas profité des difpositions, où l'on avoit été de leur accorder une paix avantageuse; mais le Comte de Frontenac ne fut point de cet avis.

Il se mit fortement dans la tête que le remede le plus efficace contre les maux, qu'on craignoit, étoit de rétablir le tablir le Foss

# 12 HISTOIRE GENERALE

de Catatocouy. Fort de Catarocouy, & refolut d'exécuter ce deffein, qu'il n'avoit pas perdu un feul moment de viè depuis fon retour de France, quelque obfacle, qu'il fallit furmonter, pour en venir à bout. Il n'eur pas plicôt déclaré cette réfolution, que M. de Champigny, & tout ce qu'il y avoit de Perfonnes en place, lui reprefenterent vivement les dangereufes fuites, que pouvoit avoir une Entreprife, où lui feul voyoit des avantages, dont Perfonne et retor perfuade, ajoutant que les Troupes & les Milices, qu'il y faudroit occuper, feroient beaucoup mieux employées à reprimer l'infolence des Iroquois. On lui fo obferver que les Cantons ayant plus d'une fois demandé le rétabilifement de ce Poîte, c'étoit non-feulement leur accorder une grace, dont ils s'étoient rendus indignes; mais encore recevoir la Loi, qu'ils fembloient vouloir nous impofer les armes à la mais encore les armes la mais encore les armes la mais

Contre l'avis de tout le Monde,

armes à la main.

Ces reprécipations ne toucherent point le Général, il répondit qu'encore qu'il fût feul de fon avis, il le fuivroit, il partit auffitor pour Montreal, où ll'arriva le huitiéme de Jullet, ¿Ceorté par cent dix Habitans du Gouvernement de Quebec & de celui des Trois Rivieres. Il leva encore cinquante Hommes de Milices de celui de Montreal, deux-cent Soldats, & deux-cent Sauvages avec trente-fix Officiers, ce qui faifoit près de fept-cent Hommes, tous Gens d'élite, qui, fous la conduite du Chevalier de Crifafy, que le Général chargea de cette Entreprife, a uroient fuffi pour mettre les Iroquois la raifon. Les préparaits fe firent avec une diligence incroyable, & des que le Convoir fut prêt on femit en chemin.

Et du Roy

Dès le lendemain M. de Froitenac reçut une Lettre de M. de Pontchartrain, par laquelle ce Ministre lui mandoi que le Roy n'aprouvoir pas son dessein ; car lui-même, ou peur-être quelqu'un de ceux, qui l'avoient dissuade, a navoir écri en Cour. Mais il prir sur lui de n'avoir aucun égard à cet

- " avis. " Je croyois, dit M. de Champigny, dans une Lettre à " M. de Pontchartrain, dattée de l'onzième d'Août, qu'il chan-
- " geroit de dessein , ce qui lui étoit très-facile. Je lui represen-" tai pour cela une infinité de raisons , le tout inutilement , si " ce n'est qu'il envoya ordre de diminuer la Garnison de vint
- " Hommes ". Dans une autre du dix-sept , il ajoute : " Le Dé-
- " tachement de Catarocouy est de retour ; le Fort est rétabli , il
- " y est resté quarante-huit Hommes, quoique M. de Frontenac m'eût

m'ent dit qu'il n'y en refleroit que trente. On auroit plus uit "169; lement employé cette dépende à faire un coup confidera "6 bie fur les froquois, qui n'étoient point fur leurs gardes, & "croyoient nous avoir endormis par leurs négociations feintes. "Nos Alliès ne fongeoient plus à s'accommoder, comme on "nous mande qu'ils font avec eux, voyant qu'on ne fait rien "contr'eux. Les Hurons y ont déja envoyé trois Canos; les "Renards & les Mafcoutins font Gens auffi à s'unir avec les "Cantons contre les Sioux: les Premiers parlent même de s'al "ler établir dans leur Pays; en un mot la Motte Cadillac "mande que nous allos les perdre tous, fi nous n'y aportons "remede, en faifant un grand Parti contre les Iroquois, & en "perfuadant bien nos Alliés que nous voulons tout de bon dé-"truire cette Nation."

Le Comte de Frontenae pensoit bien distremment, & tur les desseins, qu'il venoit d'exécuter, & sur l'Expédition, dans laquelle il n'avoit pas jugé à propos de s'engager; & l'on peut dire qu'en mettant à part le succès de la résolution, qu'il prit, contre le sentiment unanime de tout ce qu'il y avoit dans la Colonie de Personnes éclairées, & qui ne répondit pas tout-à-fait à son attente, il paroissoit raisonner as-fez juste. L'équité, dont un Historien ne doit jamais s'écartar, m'oblige de raporter se raisons: voici comment il s'exprime dans le compte, qu'il rendit au Ministre de la condui-

te, qu'il avoit tenuë en cette occasion.

Le Détachement pour le Fort de Frontenac étoit parti « quelques jours avant la réception de votre Lettre, & le dé- " sistement de cette Entreprise, dont les principaux Chefs des " Outaouais, avoient été témoins oculaires, auroit tellement " décrié les François dans leur esprit, par les fortes idées, qu'ils " auroient conçues de notre foiblesse, ou de l'envie, que nous " aurions de renouer la négociation avec l'Ennemi, que cela " auroit été capable de les aliener enfierement de nous, ou de " les faire songer à faire leur paix sans notre participation, sur- " tout après la joye, qu'ils avoient témoignée publiquement de " pouvoir par ce rétablissement esperer de trouver une retraite « assurée dans toutes les Entreprises, qu'ils pourroient former « contre les Iroquois. Cette Expédițion s'est faite heureusement " à très-peu de frais, & en peu de tems. Nous n'y avons pas « perdu un Homme, & quoique je n'eusse prétendu pour le pré- « Tome II.

sent faire rétablir que de pieux les brêches, qui se trouveroient au Fort, on a trouvé le moyen de les refaire de pierres en huit jours, fans qu'il en ait coûté un fou au Roy.....

On vouloit que j'allasse cette année avec toutes nos Troupes, nos Habitans & nos Alliés, Tambour battant enlever Onnontagué; je ne l'ai pas jugé à propos, premierement parce que je n'avois pas des Forces suffisantes pour cela. En second lieu, pour ne pas laisser le Pays dégarni, exposé aux courses des Anglois, qui pouvoient fondre sur Montreal par Chambly. Troisiémement, par l'inutilité d'une Entreprise, qui n'aboutiffoit qu'à brûler des Cabannes ; les Sauvages , s'ils n'avoient pas eu le tems d'appeller les Anglois, ne pouvant manquer de se retirer dans le Bois avec leurs Familles. L'exemple de ce qui est arrivé après l'Expédition de M. de Dénonville chez les Tionnonthouans, justifie affez ce que je dis, & fait connoître que la destruction d'un Village Iroquois n'est

pas ce qui nous délivrera de leurs incursions.

Le moyen le plus facile & de moindre dépenfe pour en venir à bout, est de continuer à les tourmenter, & inquieter si fort par de continuels Partis, qu'ils n'osent sortir de chez eux, ce que le rétablissement du Fort de Frontenac nous mettra en état d'exécuter. Si Sa Majesté prend la résolution de faire attaquer l'année prochaine le Fort de Pemkuit, cela augmentera bien la hardiesse des Sauvages de ces Quartiers. . . . . Il seroit même à souhaiter qu'Elle voulût étendre cette Ex-" pédition jusqu'à faire bombarder Baston & Manhatte, ce qui n'est pas à mon avis fort dissicile, & donneroit moyen par un

seul coup de finir la guerre de ce Pays.

Il n'eût pas été impossible de repliquer du moins à une partie de ce que le Comte de Frontenac alleguoit pour justifier fon Entreprise : il est pourtant vrai qu'il n'étoit pas bien aisé de décider qui l'emportoit des inconvéniens, & des avantages de ce dessein, qu'on exaggeroit peut-être un peu de part & d'autre; car s'il y avoit de l'entêtement, ou fi l'on veut quelque intérêt particulier dans les motifs, qui faifoient agir le Gouverneur Général, il paroiffoit que le zéle de quelquesuns de fes Contradicteurs n'étoit pas exempt d'humeur & de préjugés; son malheur fut que trop de Gens prenoient part à ce mécontentement.

Au reste on ne peut refuser au Chevalier de Crisasy la justi-

ce dedire qu'il montra dans l'exécution des ordres , qu'il avoit 1695. recus de son Général, une conduite, qui lui attira les éloges Conduite adde ceux-mêmes, qui désaprouvoient le plus l'Entreprise, dont mirable du il étoit chargé. En quinze jours il fit fix-vint lieues dans des Chieffy, Rapides presque continuels, & il rebâtit le Fort de Catarocouy. Mais son zéle & sa vigilance ne se bornerent point là : avant que de retourner à Montreal il envoya à la découverte quatre-vint Sauvages divisés en petites Troupes, & l'on peut dire que la Colonie dut à cette précaution, autant qu'à la valeur de quelques-uns de nos Officiers, dont nous parlerons bientôt, le bonheur, qu'elle eut de faire tranquillement ses récoltes.

Chevalier de

En effet quarante de ses Découvreurs étant allés du côté on est averti d'Onnontagué, quelques-uns d'entr'eux, qui s'étoient avan- fort à propos cés jusqu'à la Riviere de Chouguen, y virent descendre tren-que les Irqte-quatre Canots d'Iroquois, & ils entendirent même quel- Campagne. ques-uns de ces Sauvages, qui se disoient les uns aux autres que bientôt ils rendroient aux François, & à leurs Freres du Sault S. Louis, une visite, à laquelle ils ne s'attendoient pas. Les autres Partis confirmerent qu'un grand nombre d'Iroquois étoient en Campagne ; tous firent affez de diligence, pour donner au Gouverneur de Montreal le loisir de mettre ses Po. stes hors d'insulte, & à M. de Frontenac de former un Corps de huit cent Hommes dans l'Isle Perrot.

Les Ennemis ne laisserent pas de s'avancer jusqu'à Montreal, & débarquerent même par petits pelotons dans cette sont défaits Isle, où ils casserent la tête à quelques Habitans. Sur l'avis, par M. de la Durantaye, qu'en eut le Gouverneur Général, il jugea à propos de diviser sa petite Armée, & de la repartir dans les Paroisses, pour v couvrir les Moissonneurs : cette disposition déconcerta toutes les mesures des Iroquois, dont un Corps considerable sur battu derriere Boucherville par M. de la Durantaye. Il y eut encore quelques surprises de la part de ces Barbares; mais fans beaucoup d'effet. Ainsi finit la Campagne dans le centre de la Colonie. Les commencemens en avoient été encore plus funestes pour les Iroquois dans les Quartiers de l'Ouest.

J'ai dit que M. de la Motte Cadillac avoit enfin détermi- Et par M. de né les Sauvages Voifins de son Poste à faire des courses sur Courtemanl'Ennemi commun: ils les firent avec fuccès, & amenerent à che. Michillimakinac un grand nombre de Prisonniers. Les Iro-

1695

quois voulurent s'en venger fur les François, & marcherent en grand nombre pour contraindre les Miamis à sé déclarer contr'eux; résolus, s'is le resuloient, de les chasser eux-mêmes de la Riviere S. Joseph, où il y avoit une nombreuste Bourgade de ces Sauvages. Par bonheur M. de Courtemanche se rencontra dans cette Bourgade, avec quelques Canadiens, Jorsque les Iroquois y parurent: il sejoignit aux Miamis, & tomba si brusquement sur ces Barbares, qui ne s'attendient à rien moins, & qui ne les s'quoient point là, qu'a-près en avoir tué & blesse un grand nombre, il obligeal e reste à prendre la stuite fort en désfordre.

Trahifon d'un

Cet échec leur fut rès-lénfible; mais ils en furent bien dédommagés par la perfidie d'un Capitaine Huron, que nos Canadiens avoient nommé Le BARON. Cétoti un elprit dangereux, & les François, dont il étoit naturellement Ennemi, ne fe défioient pas affez de lui. Il avoit empéché les Hurons de Michillimakinac d'aller en guerre comme les autres, & il négocioit depuis guelque tems avec les Iroquois, Il cacha néanmoins fon jeu avec une habileté & un fecret, dont il n'y a guéres que les Sauvages, & furtout les Hurons, qui foient bien capables, & trandis qu'il alloît lui-même avec les Députés de nos Alliés, pour faire au Gouverneur Général de grandes protefations d'un éternel attachement, il avoit envoyé fon Fils avec trente Guerriers, qui lui étoient entièrement dévoués, chez les Tononothouass.

Ils y conclurent avec ce Canton un Traité, dans lequel la comprirent les Outaouais, & lorfque toute cette intrigue éclata, la partie étoit fi bien liée, qu'il fut impoffible au Sieur de la Motte Cadillac de la rompre. Ce Commandant fut néan-moins affer heureux, pour fuipendre l'exécution du Traité, du moins de la part des Outaouais; mais le Baron, qui avoit levé le mafque, ne garda plus de métures, & con s'en confola dans la pentée qu'un Ennemi démafqué eft beaucoup moins à craindre, qu'un Allié perfide, futrout du caraêtere de celui-ci, & qui d'ailleurs n'étoit ni avoué, ni fuivide tout fon Vil-

lage.

Politique du Sieur de la Mone CadilUne autre chose inquiétoit le Sieur de la Motte Cadillac & l'avoit engagé à ménager la Députation, dont je viens de parler. Les Sauvages de lon Districk se plaignoient de tout tems de la cherté de nos marchandises, qui véritablement étoitex-

cessive. Il est certain que rien ne nous a fait plus de tort en Canada, furtout dans ces tems critiques, que le peu d'attention, qu'on a eue à une conduite, qui nous a mis plus d'une fois en danger de voir passer les Peuples, dont le commerce nous étoit plus néceffaire, de notre alliance à celle de

nos Ennemis.

Le Commandant de Michillimakinac ne pouvant pas luimême remedier à ce désordre, dont il étoit plus à portée qu'aucun autre de voir les suites funestes, vouloit frapper sur cet article effentiel le Gouverneur Général & l'Intendant, afin de les obliger à le faire cesser. Il suggera aux Députés, qu'il envoyoit à Montreal sous un autre prétexte, de présenter un Collier pour demander la diminution du prix des marchandifes . & d'infifter fur ce point , comme fur une chose , dont ils étoient bien resolus de ne se point départir. Ils le firent, & allerent même un peu plus loin, que ne l'avoit prétendu la Motte Cadillac ; ils parurent devant le Comte de Frontenac . comme des Gens, qui proposent la paix ou la guerre; & en lui présentant leur Collier, ils ne lui diffimulerent point que, s'il ne leur accordoit leur demande, ils prendroient leur parti.

Une telle proposition, faite avec un air de menace, ne cequi se paspouvoit pas être favorablement écoutée, & le Collier fut re- fentre les jetté avec hauteur. Le Général fit aux Députés les reproches, not Alliéra la que méritoit leur insolence ; mais il scut , ainsi que l'avoit pré-Conte de vû celui , qui failoit jouer ce ressort , mêler à propos , parmi Frontenac. les marques de son reffentiment, des termes & des manieres, qui laissoient entrevoir plus de bonté, que de colere ; de sorte qu'il fut aifé aux Sauvages de comprendre qu'ils seroient satisfaits sur le prix des marchandises. Mais comme dans leurs Difcours ils s'étoient expliqués de maniere à faire juger qu'ils n'étoient pas trop disposés, indépendamment même de cet article, à continuer la guerre, le Général leur témoigna une grande compassion de leur aveuglement, qui leur ôtoit la con-

noissance de leurs véritables intérêts.

Il ajoûta que pour lui il étoit bien résolu à faire la guerre : qu'il eût été charmé de voir tous ses Enfans se joindre à lui pour venger le fang d'un grand nombre de leurs Freres ; mais qu'il n'avoit pas besoin d'eux ; qu'il ne pouvoit mieux les punir de leur indocilité, qu'en leur laissant la liberté de faire ce qu'ils voudroient; qu'ils se souvinssent seulement de l'avis, qu'il

## 158 HISTOIRE GENERALE

59 5. leur avoit donné, que les Iroquois n'auroient jamais d'autre vôë par raport à eux, que de les détruire, & que l'expérience devoit leur avoir appris qu'ils ne cherchoient à les détacher de son alliance, qu'afin de pouvoir venir plus aisement à bout de leur dessein.

Une fermeté fi bien affaifonnée étonna les Députés, & donna furrout à pentier au Capitaine Huron ; mais elle ne lui fit pas rompre le tilence, qu'il avoit gardé jufques-là: il fe contenta de dire qu'il n'étoit chargé d'aucune parole de la part de fa Nation ; qu'il avoit feulement ordre d'entendre ce que fon Pere Ononthio voudroit bien lui drie, afin d'en faire le raport à les Freres. Cependant le Général, qui avoit été infruit de toutes les menées, lui dit qu'il avoit beau diffimuler, qu'il le connoifioit, & qu'il ne le craignoit point. Alors les Outaouais & les Nipillings prierent M. de Fronteaac d'être bien perfuadé qu'ils n'avoient point de part à tout ce que cet Homme pouvoit faire, qui dût lui déplâire, & les Derniers ajoùterent qu'ils ne vouloient point etorurner dans leur Pays; mais qu'ils étoient réfolus de refter auprès de leur Pere, pour être témoins de l'Entreprife, qu'il alloit exécuter.

Un Siou demande à ce Général sa protection,

Quelque tems auparavant M. le Sueur avoit conduit à Montreal un affez grand Convoi de l'extrémité Occidentale du Lac Supérieur ; tandis que M. de Frontenac donnoit audience aux Sauvages, qui l'avoient accompagné, un Capitaine Siou s'aprocha de lui d'un air fort trifte, lui apuya ses deux mains fur les genoux, lui dit les larmes aux yeux qu'il le conjuroit d'avoir pitié de lui ; que toutes les autres Nations avoient leur Pere, & que lui seul étoit comme un Enfant abandonné. Il étendit ensuite une robe de Castor, sur laquelle ayant rangé vintdeux flêches, il les prit les unes après les autres, nomma à chacune un Village de sa Nation, & demanda au Général de vouloir bien les prendre tous sous sa protection. Le Comte de Frontenac le lui promit ; mais on n'a pris aucune mesure depuis ce tems-là pour maintenir ce Peuple dans notre alliance. On en pouvoit néanmoins tirer beaucoup de cuirs & de laines , les vaftes plaines , qu'ils habitent , étant couvertes de ces Bœufs, dont j'ai déja parlé plus d'une fois.

Trabifon faite par les Auglois aux

Cependant les Anglois affurés des Iroquois, & ne craignant plus rien du côté de la Nouvelle York, avoient de nouveau

tourné toutes leurs penfées à nous débaucher les Peuples Voifins de l'Acadie. Sept Abénaquis étant allés à Pemkuit avec un Drapeau parlementaire, y furent arrêtés; trois furent menés Prisonniers à Baston, & les quatre autres furent maffacrés en chemin. Le Chevalier Phibs étoit mort depuis peu en Angleterre, & on ne lui avoit pas encore donné de Successeur. Un nommé STOUGTON commandoit dans la Nouvelle Angleterre fur une simple Commission. Les Abénaquis lui firent demander leurs Freres arrêtés contre le droit des Gens, & le Drapeau, qui auroit dû leur fervir de Sauvegarde ; il ne leur répondit que par de fanglans reproches fur leurs dernieres hostilités , & y ajoûta les plus terrib les menaces , s'ils ne lui en livroient pas les Auteurs.

Ils repliquerent sur le même ton : toutefois on se radoucit de part & d'autre ; Stougton ne voulant pas achever d'aigrir des Gens, qui avoient scuse faire craindre, & ceux-ci voulant, à quelque prix que ce fût, retirer leurs Parens des mains des Anglois, bien résolus, après qu'ils en seroient venus à bout, de venger le sang de ceux, qui avoient été égorgés. Mais ayant sçu que, tandis qu'ils négocioient, les Anglois prenoient des mesures pour les surprendre, ils coururent aux

Ils étoient néanmoins toujours perfuadés que leurs Enne- Ils prennent mis étoient les Maîtres de la Mer, & que les François n'o- la résolution foient y paroître devant eux. Cette consideration les arrê- de s'en ventoit; mais l'arrivée d'un Vaisseau du Roy, commandé par M. de Bonaventure, lequel fit plusieurs prises sur les Côtes voifines , & les présens , que cet Officier leur remit de la part de Sa Majesté, les désabuserent, & leur firent prendre la résolution de faire aux Anglois tout le mal, qu'ils pourroient. Nous verrons dans le Livre suivant comment ils l'exécuterent.

Sur la fin de l'année on eut tout lieu de croire gu'un armement considerable, qui se préparoit en Angleterre & à Baston. regardoit l'Isle de Terre-Neuve. Plaisance étoit en très-mauvais état, & M. de Frontenac conjointement avec M. de Champigny representerent au Ministre que, si nous perdions cette Place, cette perte causeroit un grand embarras dans les négociations de la paix, qu'on préjugeoit devoir bientôt commencer.

Ces Messieurs proposerent ensuite de faire partir au prin-

#### HISTOIRE GENERALE 160

1695. MM. de Frontenze & de Champigny propolent d'attaquer Bafton.

tems dix, ou douze Vaiffeaux de guerre des Ports de France pour combattre l'Escadre Angloise, qui vers le même tems devoit se mettre en Mer, & pour aller ensuite prendre Bafton. Ils representerent que cette Ville faisoit un grand commerce, & que, si nous en étions une fois les Maîtres, nous le ferions absolument de toutes les Pêches. Ce projet étoit fort beau, & de plus facile exécution, qu'on ne le croyoit en France; mais le Roy avoit d'autres vues, & l'on n'étoit pas auffi instruit en France, qu'on l'étoit en Canada, de quelle importance il étoit d'affoiblir la puissance des Anglois dans le Continent de l'Amérique Septentrionnale.

Projet de la Campagne pour l'année 1696.

Le Conseil de Sa Majesté borna donc ses projets pour la Campagne suivante à les chasser des Postes, qu'ils occupoient en Terre - Neuve : du Fort de Pemkuit . d'où ils tenoient toute l'Acadie en échec; & de ce qui leur restoit dans la Baye d'Hudson. Il paroît que l'Expedition de Pemkuit devoit se faire aux dépens du Roy, & les deux autres aux frais de la Compagnie du Nord. Ce qui est certain, c'est que Sa Majesté chargea MM. d'Iberville & de Bonaventure de la premiere.

Les ordres furent envoyés à M. Begon, Intendant de la Rochelle dès le mois de Février, pour armer à Rochefort l'Envieux & le Profond, & les instructions, qui furent données aux deux Commandans, portoient qu'après qu'ils auroient pris le Fort de Pemkuit, ils le démoliroient jusqu'aux fondemens, & iroient ensuite rétablir celui du bas de la Riviere S. Jean; que de-là ils enverroient M. de Serigny avec le Dragon, qu'il commandoit, dans le fond de la Baye d'Hudfon; que pour eux ils passeroient en Terre-Neuve, qu'ils se joindroient à plusieurs Navires Maloins, qui les y attendroient, & que tous, de concert avec M. de Brouillan, Gouverneur de Plaisance, attaqueroient les Anglois par Ter. re & par Mer. Nous verrons en son lieu quel fut le succès de ces diverses Entreprises.

€e que le Roy senie de la

Quant à la guerre des Iroquois, voici ce que M. de Pontguerre des Iro- chartrain en écrivit au Gouverneur Général & à l'Intendant au mois de May 1696. "Il paroît à Sa Majesté que la guerre

1 696. " des Iroquois n'a point eu d'autre cause, particulierement dans

" ces derniers tems, que la jalousie du commerce avec les Na-" tions d'en haut , & avec la Nouvelle York ; leur fituation leur

" donnant un grand avantage pour l'un & pour l'autre. Elle

croit

croit auffi que l'aliénation des Outaouais, & des autres Peu- " 1606. ples de ces Quartiers éloignés, provient de ce que les Fran- « çois, par leurs courses dans la profondeur des Terres, en ont " usurpe le commerce, que ces Nations faisoient avec les au- « tres, qui font plus avancées vers le Nord, & qu'enfin la courfe dans les Bois, plus effrenée que jamais, nonobstant les " défenses, est la source de tous les désordres de la Colonie, & « a donné occasion à des Etablissemens, qui en la divisant . . . , « la diffipent, & renversent les vues, que Sa Majesté avoit de la « réunir. & d'appliquer les Habitans à la culture des Terres.

Le Ministre ajoûte que le Roy, après avoir consideré ce que MM. de Frontenac & de Champigny avoient mandé des mauvaifes dispositions de nos Alliés, & les difficultés d'une excessive dépense pour la communication avec eux au sujet de la guerre, avoit réfolu, de l'avis des Personnes les plus expémentées, de faire abandonner Michillimakinac, & les autres Postes avancés, à la reserve du Fort de S. Louis des Illinois, qu'elle vouloit bien maintenir, à condition, que les Srs de la Forêt & de Tonti, à qui Elle en avoit confervé la conceffion. n'aporteroient, ni ne feroient aporter aucun Caftor dans la

Colonie.

Je n'ai pu scavoir sur les avis de qui le Conseil du Roy avoit pris cette réfolution ; il est certain que les courses des Canadiens dans les Pays Sauvages ruinoient le commerce de la Nouvelle France, y introduisoient un libertinage affreux. rendojent la Nation méprifable parmi toutes celles de ce Continent, & aportoient un obstacle insurmontable au progrès de la Religion; mais les remedes, que Sa Majesté vouloit y apporter , n'étoient nullement pratiquables dans les circonftances, où fe trouvoit la Colonie, puisqu'il est certain que nous n'aurions pas plûtôt évacué les Postes avancés, que les Anglois s'en feroient faisis, & que nous aurions eu aussitôt pour Ennemis tous les Peuples, qui s'y étoient établis à notre occafion. Or fices Peuples s'étoient une fois joints aux Iroquois & aux Anglois, une seule Campagne auroit suffi pour obliger

D'autre part M. de Frontenac s'étoit enfin convaincu de la nécessité indispensable de faire un effort pour subjuguer les Iro- dispositions quois. Il l'avoit furtout compris par les dispositions, où il avoit notre égatd. trouvé les Iroquois dans la derniere audience, qu'il leur avoit

tous les François à fortir du Canada.

Tome II.

donnée; mais ce qui acheva de le déterminer à se montrer dans les Cantons avec toutes ses Forces, ce furent les avis, qui lui vinrent de toutes parts, du mauvais effet, que produisoit par tout l'inaction des François, malgré les esperances dont il avoit si lontems flatté ses Alliés d'une grande Expédition contre l'Ennemi commun.

Cette résolution prise, il en fit avertir le Commandant de Michillimakinac par un François, qu'il fit partir avec les Députés des Outaouais, lorsqu'ils s'en retournerent chez eux. Cet Envoyé trouva le Sieur de la Motte Cadillac fort embarraffé. Des Ambaffadeurs Iroquois avoient été reçus par les Sauvages de son Poste, & en avoient obtenu tout ce qu'ils fouhaitoient ; c'étoit le fruit des intrigues du Baron. Non-seulement ils avoient conclu un Traité de paix avec les Hurons & les Outaouais; mais ils les avoient encore fait réfoudre à s'unir avec nos Ennemis, pour nous faire la guerre.

M. de la Motte Cadillacengage les Oula guerre aux Iroquois.

La Motte Cadillac s'étoit inutilement donné bien des mouvemens pour obtenir d'être présent à leurs Conferences ; mais taouais à faire ONASKÉ, Chef des Outaouais Kiskakons, l'avoit instruit de tout ce qui s'y étoit passé. Il ne restoit plus qu'à déconcerter ces intrigues, & la chose devint encore plus difficile après le retour des Députés, qui avoient été à Montreal, & pendant l'absence desquels tout ceci s'étoit tramé. Ces Députés publierent en arrivant que tous les François étoient morts ; c'est une expression ordinaire aux Sauvages, pour marquer que tout est désesperé. Ils assurement en particulier que nous n'osions paroître fur Mer, que nous n'avions, ni vin, ni eau-de-vie, & qu'ils revenoient avec les mêmes chemises, qu'il avoient portées à Montreal, Ononthio ne s'étant pas trouvé en état de leur en donner d'autres.

> Dans cette extrémité la Motte Cadillac ne se déconcerta point; le François, qui étoit venu avec les Députés, lui ayant remis les Lettres du Gouverneur Général, par lesquelles il apprit plusieurs avantages remportés depuis peu par les Nôtres fur les Iroquois, il les fit extrêmement valoir, furtout l'action de M. de la Durantaye auprès de Boucherville. Il déclara enfuite que, malgré la difette des marchandifes, caufée par le retardement des Vaisseaux de France, que les vents contraires , & non la crainte des Anglois , avoient empêché d'arriver auflitôt que de coûtume, il donneroit tout ce qui lui en restoit

dans ses Magasins , au même prix , où elles avoient toujours 1696. été, & qu'il les donneroit même à credit.

Cette proposition eut un très-bon effet; Onaské & guelques autres Émissaires du Commandant en profiterent pour faire ouvrir les yeux aux plus échauffés sur les conséquences des démarches, qu'ils venoient de faire, & lorsque le Sieur de la Motte Cadillac les vitébranlés, il les affembla. Il leur dit que pour peu qu'ils voulussent réfléchir sur tout ce qui s'étoit passé depuis qu'il étoit avec eux, ils reconnoîtroient que ce n'étoit point lui, qui les avoit trompés, ainsi qu'ils s'en étoient plaints, en termes même affez peu mesurés; mais qu'ils s'étoient laissé seduire par de mauvais esprits, dont ils auroient dû se défier.

Comme il s'aperçut que ce reproche les avoit touchés, il jugea qu'il seroit inutile de leur faire un plus grand discours, & sans leur donner le tems de se consulter, il leur proposa d'envoyer plusieurs Partis contre les Iroquois, qui étoient actuellement en chaffe avec les Hurons, & quelques Outaouais. Telle est la déplorable condition de ceux , qui ont à gouverner des Barbares sans foi & sans principes d'honneur. de ne pouvoir jamais compter sur leur parole, & de ne trouver fouvent d'autre moyen d'éviter d'être les Victimes de leur perfidie, que dans leur facilité même à trahir leur ferment. fans autre motif que leur legereté naturelle. Les Outaouais venoient de violer la foi, qu'ils nous avoient fi fouvent jurée; de nouveaux fermens les avoient attachés aux Iroquois . & ils redeviennent fur le champ leurs Ennemis.

A peine la Motte Cadillac eut cessé de parler, qu'Onaské, OUILAMEK, Chef Poutcouatami, & un Algonquin, nommé MIKINAC s'étant déclarés Chefs de l'Entreprise, ils eurent bientôt assemblé un nombre considerable de Guerriers. Quelques Hurons coururent fur le champ avertir les Iroquois, qui prirent d'abord la fuite, mais nos Braves firent tant de diligence, qu'ils les atteignirent. On se battit avec acharnement fur le bord d'une Riviere; mais les Iroquois furent enfin obligés de se jetter à la nage pour se sauver. Les Victorieux raporterent à Michillimakinac trente chevelures, & y amenerent trente-deux Prisonniers, avec un bútin d'environ cinq-cent robes de Castor. Plusieurs Hurons étoient du nombre des Prisonniers; on les remit entre les mains de X ii

# 164 HISTOIRE GENERALE. leur Nation, qui parut fort sensible à cette deférence.

3 6 9 6. Suite de cette

Après un coup de cet éclat , il n'y avoit pas à craindre que les Outaouais s'accommodassent, au moins sitôt, avec les Iroquois, ni avec les Anglois, sur qui tomboit toute la perte du butin, parce qu'ils avoient avancé leurs marchandises aux Iroquois, lesquels devoient leur abandonner le produit de leur chasse. Quelque tems après M. d'Argenteuil arriva de Montreal à Michillimakinac, & y publia les grands préparatifs. que faisoit M. de Frontenac pour aller attaquer les Iroquois dans leur Pays. M. de la Motte Cadillac invita les Sauvages à se joindre à leur Pere; mais il les avertit qu'il leur faisoit cette invitation de lui-même, n'en ayant aucun ordre de son Général. Onaské déclara d'abord qu'il iroit combattre sous la Banniere d'Ononthio, & le Commandant se flatta pendant quelque tems qu'une Troupe de quatre-cent Guerriers iroit groffir l'Armée Françoise; mais divers incidens rompirent toutes ses mesures, & on eut tout sujet de croire que les Hurons avoient détourné ce coup, pour se venger de l'affront, qu'ils avoient

recu dans la défaite des Iroquois.





# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

# NOUVELLE FRANCE.

# LIVRE SEIZIEME.



ONSIEUR de Frontenac ayant déclaré la réfolution, où il étoit de pénétrer avec toutes ses Forces jusques dans le centre du Pays Iroquois, il y eut plusicurs avis sur la maniere, dont il falloit s'y prendre pour affûrer le succès d'une Expédition si désirée . & dont on n'esperoit pas moins que

la fin d'une guerre, qui avoit mis plufieurs fois la Colonie Françoise sur le penchant de sa ruine, qui en empêchoit les progrès, & à la faveur de laquelle les Anglois augmentoient considerablement leur commerce, & s'établissoient puissamment dans le Continent de l'Amérique Septentrionnale.

On ne s'accordoit pas même fur le tems, qu'on devoit choifir pour la faire. Plusieurs vouloient qu'on allât fondre tonchant l'Expendant l'hyver fur le Canton d'Onnontagué avec toutes les rédition cen-Forces de la Colonie, afin d'avoir tout le loisir d'achever quois dans une feule Campagne de détruire tous les autres Cantons; mais le Chevalier de Callieres ne fut pas de ce fentiment. Il manda au Général qu'il ne trouveroit pas affez de Monde

696.

pour marcher en raquette, porter & traîner des vivres & de munitions fi loin, & enlever une Bourgade fituée au milieu du Pays Ennemi, où il étoit facile aux Iroquois de raffembler en peu de tems tout ce qu'ils avoient de Guerriers, & de fe fortifier de maniere à arrêter lontems! Armée Françoife.

Il ajoûta que, quand bien même on les forceroit dans leur erranchement, ils pourroient dreffer par tout des embufcades à des Troupes chargées de Bagages, & les harceler juqu'aux portes de Montreal; qu'il étoit plus à propos d'attendre la belle faison, & qu'alors rien n'empécheroit de faire marcher toutes les Troupes, les Milices, & les Sauvages domiciliés; qu'on en compoferoit un Corps capable de faire face de tous côtés, & d'exécuter tout ce qu'on voudroit; qu'il feroit bon néamnoins d'aller par avance fur les glacesattaquer les Agniers, qui étoient plus proches, & qui ne fe doutant de rien, féroient aifément furpris.

Expédition du Sieur de Louvigny fur les glaces.

Lé Général goûta d'autant mieux cet avis, qu'il avoit penfé de même, & que d'ailleurs la faifon fut fi mauvaife jufqu'au mois de Janvier, que du côté de Quebec on ne pouvoit voyager fur le Fleuve S. Laurent, ni à pied, ni en voiture, ni en Canot. Il ordonna donc au Gouverneur de Montareal d'envoyer cinq, ou fix-cent Hommes de fon Gouvernement & de celui des Trois Ivvieres contre le Canton d'Agnier. Ce Parti fut bientôt prêt, & il étoit fur le point de le mettre en marche, Jorfquo ne ut des avis certains que la mine étoit éventée, & que les Agniers prenoient des métures pour tere fecourus, non-feulement par les autres Cantons, mais

encore par les Anglois de la Nouvelle York.

M. de Callieres le fit (avoir au Comte de Frontenae, qui lui manda d'envoyer feulement trois-cent Hommes chofús pour tomber fur les Chaffeurs Iroquois, qui devoient être en grand nombre, & fans aucune défiance entre le Fleuve S. Laurent & la grande Riviere, où ils avoient accoûtumé de chaffer pendant l'hyver. Ce Détachement partit en effet à la fin de Janvier fous les ordress de M. de Louvigny; mais il fut arrêté treize jours affez près de Montreal par les neiges, qui tomberent cette année en beaucoup plus grande abondance, qu'à l'ordinaire. Il continua enfuite fa route jusqu'à cinq lieuës de Catarocoup avec des fatigues incroyables, trouvant par tout une neige molle de la hauteur de fept, ou huit pieds, Il

envoya de-là des Sauvages à la découverte ; ceux-ci marcherent fept, ou huit jours, & rencontrerent enfin dix Iroquois & une Femme; ils en tuerent trois & prirent le reste. Ces Prisonniers furent menés à Montreal, où on en brûla un, ou deux, & on fit grace aux autres, parce que les François, qui avoient été Eiclaves dans leur Pays, les reconnurent, & rendirent témoignage qu'ils leur avoient obligation de la vie; mais on les distribua dans les Villages du Sault S. Louis, de la Montagne & de Lorette.

Quelques autres Prisonniers, qu'on fit au printems, rapor- Les Iroquois Queiques aurres rinomines, quon in thyver enfermés paroifient terent que les Iroquois s'étoient tenus tout l'hyver enfermés paroifient dans la Colodans leurs Forts, & qu'ils devoient bientôt venir en grandes nie. Troupes pour empêcher les François de faire leurs semences. Il y eut en effet plusieurs Partis de ces Barbares, qui se répandirent dans nos Habitations; mais par la fage prévoyance du Gouverneur de Montreal les travaux de la Campagne n'en furent point interrompus. Il n'y eut que quelques Habitans, qui furent furpris, pour n'avoir pas exécuté les ordres, qu'on

leur avoit donnés.

Le vintième de Mars M. de Louvigny relâcha faute de vi- Mort du Ches vres , & peu de jours après la Colonie fit une perte , à laquelle valier de Cris tout le Monde parut très-fenfible. Le Chevalier de Crifafy s'étoit flatté qu'après les dernieres preuves, qu'il avoit données de son zéle & de son habileté , la Cour feroit quelque chose en sa faveur ; d'autant plus que le Gouverneur Général & l'Intendant n'avoient rien négligé pour lui faire obtenir les récompenses, que sembloient mériter ses services. Leurs sollicitations ne furent pourtant suivies d'aucun effet, & le Chevalier fuccomba au chagrin, qu'il en concut. Il eut du moins en mourant la confolation de voir les Grands & les Petits prendre également part à sa douleur, & regretter qu'un aussi grand mérite que le sien fut demeuré dans l'obscurité.

Au mois de May le Chevalier de Callieres descendit à Quebec, pour régler avec le Comte de Frontenac les opé- pour la Camrations de la Campagne, dont les préparatifs étoient déja fort chaine. avancés; & quand tous les arrangemens eurent été pris, il retourna à Montreal pour tenir la main à l'exécution de ce qui avoit été conclu. Le vint-deux de Juin le Gouverneur Général l'y joignit, accompagné de M. de Champigny, du Chevalier de Vaudreuil, de M, de RAMEZAY, Gouverneur des

# 168 HISTOIRE GENERALE

Trois Rivieres, des Troupes & des Milices du Gouvernement de Quebec, & de celui des Trois Rivieres. Celles du Gouvernement de Montreal étoient déja affemblées, & il ne refloit plus rien à faire, que de se mettre en marche.

Disposition de l'Armée.

Le quatriéme de Juillet dix Outaouais arriverent à Monreal des environs d'Onnotagué, où ils avoient lonteims rodé, fans avoir pu faire un feul Prifonnier. A la fin ayant eu avis qu'on avoit détaché contr'eux un Parti confiderable, ils s'étoient retirés à Catarocouy, où le Sieur DES JORDIS, qui y commandoit, leur ayant appris que tous les François étoient fuir le point de fe mettre en Campagne, & que le Comte de Frontenac feroit à leur tête, ils témoignerent qu'ilséroient ravis de l'accompagner. Ils venoient donc lui offir leurs fervices, & ils furent accéptés d'autant plus volontiers, qu'on fe flatta qu'ils attireroient plusfeur de leurs Compatriores. 7

Ils avoient rencontré le Général à la Chine; où l'Armée (e rendit le mêne jour, & où arriverent aufic inq cent Sauvages, dont on fit deux Troupes. M. de Maricourt, Capitane, eut la conduite de la premiere, composée d'Iroquois du Sault S. Louis, & d'Abénaquis domiciliés. La feconde, où évoient les Hurons de Lorette, & les Iroquois de la Montagne, eut pour Commandans MM. de Beuvais & LE GAR-DEURS, Freres, tous deux Lieutenans. Les dix Outaouais, aufquels fe joignirent quelques Algonquins, des Sokokis & des Nipiffings, firent une Bande féparée, que le Baron de Bekancourt fe chargee de conduire.

Les Troupes furent partagées en quatre Bataillons, de deuxcent Hommes chacun, fous les ordres de quatre anciens
Capitaines, qui furent MM. de la Durantaye, de MUYS,
DU MESNIL, & le Chevalier de GRAIS. On Hauffi quatre
Bataillons des Milices Canadiennes; celui de Quebec étoit
commandé par M. de ST MARTIN, Capitaine Reformé; celui de Beaupré, par M. de GRANDPRÉ, Major de la Place; & Celui de Montreal, par M. DES CHAMBAUTS, Procureur du Roy de cette Ville. M. de SUBERCASE, Capitaine, faifoit les fonditions de Major Général, & chaque Bataillon, tant des Troupes, que des Milices, avoit son AideMajor.

Elic part de la Le fixiéme l'Armée alla camper dans l'Isle Perrot, & le China.

1696.

lendemain elle en partit en cet ordre. M. de Callieres menoit l'Avantgarde, composée de la premiere Bande des Sauvages, & de deux Bataillons des Troupes: elle étoit précédée de deux grands Batteaux, où étoit le Commissaire d'Artillerie, avec deux piéces de Campagne, des mortiers pour jetter des grenades, des Artifices, & autres munitions semblables. Quelques Canots conduits par des Canadiens les accompagnoient, avec toutes fortes de provisions de bouche.

Le Comte de Frontenac suivoir, environné de Canots, qui portoient sa Maison & son Bagage, & d'un bon nombre de Volontaires, ayantavec lui M. LE VASSEUR, Ingénieur en Chef. Les quarre Bataillons de Milices, plus forts que ceux des Troupes du Roy, fassioent le Corps de bataille, que commandoit M. de Ramezai sous le Général, & les deux autres Bataillons des Troupes, avec la seconde Bande des Sauvages, sormoient l'Arrieregarde, qui étoit sous les ordres du

Chevalier de Vaudreuil.

L'Armée partit en cet ordre , qui ne fut point interrompu pendant la marche, si ce n'est que le Corps, qui avoit fait un jour l'Avangarde, faisoit le lendemain l'Arrieregarde. Le dix-neuf elle arriva à Catarocouy, où elle sejourna jusqu'au vint-six pour attendre quatre-cent Outaouais , que M. de la Motte Cadillac avoit promis , & qui ne parurent point. Quel-ques Voyageurs François devoient les accompagner, & ce vintrent point non plus ; ils n'oserent apparemment se hazarder seuls dans des chemins, qu'ils croyoient insessés de Partis Ennemis. D'alleurs on fut obligé de laisfer à Catarocouy vints six Malades , dont la plûpart s'étoient blessés en montant les Rapides.

Le vint-huit l'Armée fe trouva à l'entrée de la Riviere de Chouguen. Comme cette Riviere eff étroite & rapide, le Général, avant que de s'y engager, envoya cinquante Découveurs par Terre de chaque côté. Ce jour - là 11 ne put faire qu'une lieue & demin. Le lendemain l'Armée fut (éparée ne deux Corps pour faire plus de diligence, & pour occuper les deux bords de la Riviere par Terre & par Eau. M. de Frontena prit la gauche avec M. de Vaudreui), les quare Bataillons des Troupes, & un de Milices. MM. de Callières & de Ramezai avec tout le refle, timrent la droite. Sur le foir on fe ruint après avoir fait trois lieués, & on s'arrêta au pied

Tome 11.

1696. d'une chute, qui a dix, ou douze pieds de haut, & occupe

toute la largeur de la Riviere.

La plus grande partie de l'Armée s'étoit mal-à-propos engrand rifque, gagée dans le courant de cette chute, & il eût été dangereux & elle eft fauvée par l'habi. de la faire reculer en arriere. Le Gouverneur de Montreal se leté de M. de chargea de remedier à ce désordre. Il fit mettre tout son Mon-

de à l'Eau, fit porter les canons par Terre, & traîner tous les Batteaux fur des rouleaux jufqu'au-deffus de la chute . & cette opération, qui dura juíqu'à dix heures du foir, se fit aux flambeaux d'écorce avec un ordre merveilleux. Ce Rapide paffé, on commença à marcher avec plus de précaution, nonfeulement parce qu'on aprochoit de l'Ennemi ; mais parce que les chemins, pour ceux, qui étoient par Terre, étoient très-mauvais ; le Chevalier de Vaudreuil avant fait avec toute sa Troupe cinq lieuës dans Leau jusqu'aux genoux.

à Onnonta-

Enfin l'Armée entra dans le Lac de Gannentaha par un endroit, qu'on nomme le Rigolet, & qu'il n'eût pas été facile de forcer, si les Ennemis eussent eu la précaution de s'en faisir. On y trouva deux pacquets de joncs pendus à un Arbre, qui, fuivant la coûtume des Sauvages, marquoient que quatorzecent trente-quatre Guerriers, car il y avoit autant de joncs dans les deux pacquets, attendoient les François pour les combattre . & les déficient. L'Armée traversa ensuite le Lacen ordre de bataille. M. de Callieres, qui avoit la gauche, feignit de faire la descente de ce côté - là , où étoient les Ennemis, & dans le même tems le Chevalier de Vaudreuil la fit fur la droite, avec sept, ou huit-cent Hommes, puis tournant autour du Lac , alla joindre M. de Callieres : alors tout le reste de l'Armée débarqua.

Les Onnon-

guć.

M. le Vaffeur traça auflitôt un Fort, qui fut achevé le lentagués avoient demain. On y enferma le Magasin des vivres, les Canots, les té aventis par Batteaux, & la garde en fut confiée au Marquis de Crifafy & à M. DES BERGERES, tous deux Capitaines, aufquels on donna cent cinquante Hommes choisis. Je ne sçai au reste comment les préparatifs de cette Expédition n'ayant été couverts d'aucun prétexte, on avoit pu se flatter de surprendre les Iroquois. Il est vrai que l'incertitude, où étoit le Public, de l'endroit, où devoit tomber l'orage, tint lontems les Cantons en suspens; mais un malheureux Transfuge du Village de la Montagne, qui avoit été détaché avec plusieurs autres du

même Village, pour faire des Prisonniers, les il truisit du véritable dessein des François.

Un autre avis, que ce Traître alla ensuite donner au Can- Ruse du Cheton de Tsonnonthouan, qui étoit le sien, produisit un effet valier de Caltout contraire à celui, qu'il prétendoit : le Chevalier de Cal-qu'elle ptolieres, qui connoissoit assez les Sauvages, pour s'attendre duit. que quelques-uns déserteroient, s'étoit avisé, en partant de Catarocouy, de dire affez haut qu'il ne falloit point être furpris de ce que les Outaouais n'arrivoient point, puisque M. de Frontenac les avoit fait prier d'attaquer le Canton de Tionnonthouan, tandis qu'il marcheroit à Onnontagué : le Déferteur ne manqua pas de porter cette nouvelle à ses Compatriotes, ce qui fut cause que tous les Guerriers y resterent pour le défendre.

Ce même foir on aperçut une grande lueur du côté du Les Onnontagrand Village d'Onnontagué, & on jugea, comme il étoit gués brûlent vrai, que les Sauvages y avoient mis le feu: la nuit suivante village. un autre Tionnonthouan déserta. Ces deux Hommes avoient été pris en guerre l'année précédente; on leur avoit accordé la vie, & ils témoignoient beaucoup d'affection pour les François ; mais la prudence vouloit qu'on ne comptat point sitôt fur leur fidélité. On avoit déja découvert beaucoup de piftes de Gens, qui alloient à Goyogouin & à Onneyouth, & qui venoient de ces deux Cantons ; on ne douta point que les Onnontagués n'y eussent envoyé toutes les bouches inutiles du leur, & qu'à leur place on n'en eût fait venir tous ceux, qui

étoient en état de porter les armes.

Le troisième l'Armée alla camper à une demie-lieuë du dé- Onn'y trouve barquement, auprès des Fontaines salées, dont j'ai parlé ail. Personne. leurs. Le jour suivant M. de Subercase la rangea en bataille fur deux lignes, & fit les Détachemens nécessaires pour porter l'Artillerie. M. de Callieres commandoit la ligne de la gauche, & comme il étoit incommodé des jambes, il avoit eu la précaution de faire embarquer un Cheval, qu'il monta. Le Chevalier de Vaudreuil conduisoit celle de la droite. qui étoit la moins exposée : le Général étoit entre les deux, porté dans un fauteuil, environné de sa Maison, & des Vo-Iontaires, avant devant lui le canon. Le chemin étoit trèsdifficile, & I'on ne put arriver que le foir fort tard au Village, que l'on trouva presque tout en cendres, & deux Fran-

### 172. HISTOIRE GENERALE

cois, qui y étoient Prisonniers depuis lontems, tout récemment massacrés.

Négligence des Ennemis.

Ce qui surprit davantage, c'eft que les Ennemis avoient ruinéleur Fort, où ils auroient put le défendre lontems, ce qu'on reconnut aux vestiges, qui en restoient. On ne comprenoit pas même que les Anglois, qui l'avoient bâti, l'eufernt ainsi abandonné, & n'eussement ait aucun mouvement pour secourir leurs Alliés. Ce Fort étoit un quarré long à quarre Bastions, environné d'une double palissade flanquée de redoutes, avec un enceinte sermée de persches de quarnte, ou cinquante pieds de haut. Quinze-cent Iroquois, autant d'Anglois, quelques piéces d'Artillerie, qu'on pouvoit aissement faire venir de la Nouvelle York, la proximité des Bois si propres aux embuscades, & la facilité de défendre le Rigolet, auroient suffi pour mettre le Comte de Frontenac en danger de recevoir un échec, ou dans la nécessité de s'en retourner s'ans rien faire.

Les Onneyouths demandent la paix. Le cinquiéme au matin deux Femmes & un Enfant du Village de la Montagne, qui étoient depuis fix ans Captifs d'
Onnontagué, s'échaperent, & virient au Camp, où is
confirmerent que depuis fix jours tout ce qui n'étoit pas en
état de porter les armes, s'étoit refugié à une lieuë de -là.
L'après-diné du même jour un Soldat François, qui avoit été
ris avec le P. Milet, arriva d'Onneyouth, chargé d'un Collier de la part des Chefs de ce Canton, pour demander la
paix. Le Général le renvoya fur le champ avec ordre ed dire
a ceux, qui l'avoient député, qu'il vouloit bien recevoir leurs
foûmiffions, mais à condition qu'ils viendroient s'éablir dans
la Colonie; qu'au refte ils ne compatient point de l'amufer
par de feintes négociations, & qu'il alloit faire marcher des
Troupes pour favoir leur dernier répont favoir marcher des

M. de Vaudreuit marche à Onneyouth.

En effet le lendemain le Chevalier de Vaudreuil partit pour ce Canton à la tête de fix, ou fept-cent hommes. Il avoit ordre de couper les bleds, de brûler les Villages, de recevoir fix Chefs en qualité d'ôtage, & au cas, qu'on voulût luifaire la moindre réfishance, de passier au fil de l'épée tous ceux, qu'il pourroit joindre. Le fixième un jeune François, Prisonnier depuis sept ans à Onnontagué, s'échapa, & donna connoissance de plussier au cate de plus feur au de proposer passie avoient pas eu le temps d'emporter. On s'en faisif , on

commença de couper les bleds & de ruiner le Pays, ce que 1606. l'on continua les deux jours suivans.

Le huitième un Onnontagué, âgé, dit-on, de près de cent ans, fut pris dans le Bois, n'ayant pu fuir avec les autres, d'un Vieillard ou ne l'ayant pas voulu ; car il paroît qu'il y attendoit la mort Sauvages. avec la même intrépidité, que ces anciens Senateurs Romains dans le tems de la prise de Rome par les Gaulois. On l'abandonna aux Sauvages, qui, fans égard pour son grand âge, déchargerent sur lui le dépit, que leur avoit causé la fuite des autres. Jamais peut-être Homme n'a été traité avec plus de barbarie . & n'a témoigné plus de fermeté & de grandeur d'ame.

Ce fut sans doute un spectacle bien singulier que de voir plus de quatre-cent Hommes acharnés autour d'un Vieillard décrépite, duquel, à force de tortures, ils ne purent arracher un soupir, & qui ne cessa, tant qu'il vécut, de leur reprocher de s'être rendu les Esclaves des François, dont il affecta de parler avec le dernier mépris. La seule plainte, qui fortit de sa bouche, fut, lorsque par compassion, ou peutêtre de rage, quelqu'un lui donna deux, ou trois coups de couteau pour l'achever. " Tu aurois bien dû , lui dit-il , ne « pas abreger ma vie, tu aurois eu plus de tems pour aprendre « à mourir en Homme. Quant à moi, je meurs content, parce "

que je n'ai aucune baffeffe à me reprocher.

Le neuf M. de Vaudreuil, après avoir brûlé le Fort & les Ce que fait Villages du Canton d'Onneyouth , revint au Camp avec en-M. de Vauviron trente-cinq Hommes , la plûpart Prisonniers François , nevouth. dont il avoit rompu les chaînes; ils étoient accompagnés des principaux Chefs du Canton, qui venoient se mettre à la discretion de M. de Frontenac. Ce Général leur fit un accueil très-favorable, dans l'esperance d'attirer les autres : mais son attente fut vaine. Il se rencontra dans cette Troupe un jeune Agnier, qui étoit venu à Onneyouth pour voir ce qui s'y paffoit : il fut reconnu pour avoir déferté l'hyver précédent du Village de la Montagne, & il fut brûlé. Il avoit raporté au Chevalier de Vaudreuil que des Agniers & des Anglois s'étoient assemblés à Orange au nombre de trois-cent. pour aller au fecours d'Onneyouth, qu'ils prévoyoient bien devoir être attaqué; mais qu'ils étoient d'abord retourné fur leurs pas, & que la consternation étoit grande par tout,

1696. On délibere fur le parti, qu'on doit prendre.

Sur cet avis le Conseil de guerre fut assemblé, & l'on y délibera de ce qu'il y avoit à faire pour mettre la derniere mainà une Expédition si bien commencée. Le Comte de Frontenac fut d'abord d'avis qu'il falloit aller traiter le Canton de Goyogouin, comme on venoit de faire ceux d'Onnontagué & d'Onneyouth, & non-seulement cette proposition fut généralement aplaudie ; mais on ajoûta qu'après avoir ruiné ces trois Cantons, il falloit y construire des Forts, pour émpêcher les Sauvages de s'y rétablir.

Cela fut encore aprouvé : le Chevalier de Callieres s'offrit à demeurer pendant l'hyver dans le Pays pour exécuter ce projet, & son offre fut aussi d'abord acceptée. M. de Maricourt & quelques autres Officiers, la plupart Canadiens. comme plus accoûtumés que les autres à vivre dans les Bois, & à y suivre les Sauvages, furent nommés pour y rester sous ses ordres; mais on fut bien surpris, lorsque dès le soir même le Général déclara qu'il avoit changé de pensée, & qu'il falloit se disposer à reprendre la route de Montreal.

Le Comte de Frontenac, Laite.

Le Chevalier de Callieres eut beau lui representer qu'il contre le fen- falloit du moins , avant que de fortir du Pays , reduire les timent de tout Govogouins, les plus fiers de tous les Iroquois, & les plus le Monde, laif-fe fon Expé-aifés à dompter ; qu'il n'y auroit pour cela qu'à descendre une dition impar- belle Riviere, qui conduisoit dans ce Canton, & qu'il n'étoit besoin pour cette Expédition, que d'une partie de l'Armée ; il ne put rien obtenir , & l'on affure qu'il échapa au Comte de Frontenac de dire que le Gouverneur de Montreal étoit jaloux de sa gloire, & que c'étoit pour l'effacer, qu'il vouloit l'engager dans une nouvelle Entreprise, dont le fuccès étoit incertain. Quoiqu'il en foit, le mécontentement devint presque général, & ceux, qui le cacherent le moins, furent les Canadiens, & les Iroquois du Sault S. Louis.

Soupcons conpre lui.

Mais malgré les instances réitérées de ces Derniers, que M. de Frontenac n'aimoit point, il fit sonner la retraite, en disant assez haut: " On veut obscurcir ma gloire, & il est tems que je prenne un peu de repos. ". La Tradition, que j'ai trouvé affez constante au bout de neuf ans dans le Canada, est que quelques Personnes, qui ne vouloient pas voir finir la guerre fitôt, avoient représenté au Gouverneur Général au fortir du Conseil que, si la Nation Iroquoise étoit une fois détruite, ou entiérement hors d'état de nous causer.

de l'inquiétude, le Roy ne manqueroit pas de faire une re-1696. forme confidérable dans les Troupes, que Sa Majesté entre-

tenoit dans la Colonie.

il se trouvoit.

C'étoit-là le prendre par son foible ; il aimoit à dominer . il avoit la nomination de la plûpart des Emplois militaires, qui rendoit toutes les bonnes Familles absolument dépendantes de lui , & lui concilioit une autorité , dont la diminution l'auroit mortifié. D'ailleurs il avoit assez d'esprit pour comprendre que la Cour, où l'on recevoit de tems en tems des Mémoires contre sa conduite, le ménageroit moins, quand elle le jugeroit moins nécessaire. Il crut donc, à ce que ses Ennemis ont prétendu, devoir conserver un Ennemi, dont il avoit besoin pour se maintenir dans le point d'élévation, où

Mais pour estimer un Homme de ce rang capable d'avoir ainsi sacrifié la tranquillité d'une Colonie à son ambition ; slétri des Lauriers, qu'il étoit venu cueillir si loin, & avec tant de fatigues à l'âge de 74. ans ; & terni toute la gloire, qu'il avoit acquise depuis son retour en Canada, il faut, ce semble, une évidence, que les plus fortes conjectures ne donnent point; & ce n'est pas assez qu'on n'ait pu concevoir le motif, qui le faisoit agir, pour lui en attribuer un, qui le déshonoreroit. D'ailleurs s'il avoit dans la Nouvelle France un grand nombre de Partifans, que son mérite personnel avoit prévenus en sa faveur, ou que l'intérêt & la reconnoissance lui attachoient, il y avoit encore plus de Personnes, qui croyoient avoir fujet de se plaindre de lui. Or on sçait assez que le ressentiment laisse des impressions beaucoup plus durables, que l'estime & la reconnoissance, qui souvent sont ensevelies dans le tombeau avec celui, qui en étoit l'objet.

Le Comte de Frontenac laissa donc murmurer les Sauva- L'Armée res ges & tous ceux, qui n'aprouvoient pas sa résolution. Il par- tourne à tit le neuf, & alla camper à deux lieues de son Fort. Il s'y ren- Montteal. dit le dix, & le fit raser. Il s'embarqua le lendemain, & le vint il arriva à Montreal, n'ayant perdu que fix Hommes dans son Expédition, à sçavoir deux Sauvages, qui s'étant enyvrés d'eau-de-vie, furent massacrés par les Iroquois; un François, dont le Canot fut attaqué dans la retraite; & trois autres, qui se noverent dans les Rapides, pour n'avoir pas fuivi la route, qu'on leur avoit marquée.

#### HISTOIRE GENERALE 176

1696. Alliés ne furent pas de cette Expédition.

M. de Frontenac trouva à Montreal le Sieur d'Argenteuil, Pourquoi nos qui étoit venu de Michillimakinac avec cinquante François, pour l'accompagner à Onnontagué, mais qui étoit arrivé trop tard. Ce fut par cet Officier, qu'on apprit la véritable raison, qui avoit empêché nos Allies d'aller joindre le Général, comme ils l'avoient promis. Cette raison n'étoit qu'une mauvaife volonté de leur part, colorée de prétextes, qui ne valoient pas mieux, & dont le plus spécieux fut la persuasion, où ils étoient, qu'il en seroit de cette Entreprise, comme de plufieurs autres projets tout femblables, qu'on avoit formés les années précédentes, & qui n'avoient point eu d'exécution.

M. de Frontenac veut obliger les Iroquois à lui demander la paix.

Cependant le Gouverneur Général, non-seulement croyoit avoir beaucoup fait en humiliant les Iroquois; mais comme il étoit instruit que la disette des vivres n'étoit guéres moins grande dans les Cantons, où il n'avoit pas pénétré, que dans ceux, qu'il avoit ravagés, & que la Nouvelle York n'étoit nullement en état de leur en fournir, il se flatta que cette Nation, pour éviter sa ruine entiere, accepteroit la paix aux conditions, qu'il lui plairoit de lui imposer. Pour achever de l'y contraindre, il réfolut de continuer la guerre, & après avoir donné à ses Troupes & aux Milices le tems de se refaire de leurs travaux, il en fit plusieurs Détachemens, qui harcelerent l'Ennemi jusqu'à la fin de l'automne.

Préparatifs pour l'attaque ds Pemkuit

Il descendit lui-même à Quebec, dès qu'il eut donné ses ordres, & le vintcinquieme d'Août le West, Navire du Roy, y arriva avec un commandement exprés du Roy d'y embarquer des Troupes & des Canadiens sous la conduite de M. de Muys, Capitaine, Officier de mérite, & des plus capables, qu'il y eut alors dans la Colonie. Le Wesp devoit porter ce renfort droit à Plaisance, & y attendre M. d'Iberville, lequel ne devoit s'y rendre, qu'après avoir enlevé aux Anglois le Fort de Pemkuit, suivant le plan, dont nous avons parlé au Livre précédent.

La Cour avoit extrêmement à cœur cette Entreprise; une Place fortifiée au milieu des Nations Abénaquises donnant lieu de craindre qu'à la fin ces Sauvages, si nécessaires à la Nouvelle France, ou ne fusient accablés par toutes les Forces de la Nouvelle Angleterre, ce qui seroit infailliblement arrivé, si les Anglois avoient eu des Gouverneurs plus habiles ; ou détachés pour toujours de notre alliance par le défaut de

de secours de notre part ; mais nos Ennemis prenoient pour arriver à ce but des moyens, qui n'étoient propres qu'à les en éloigner.

Quelques mois auparavant des Abénaquis s'étoient encore Nouvelle tralaisse's attirer à Pemkuit par l'esperance, qu'on leur avoit don-hison faite aux née de leur remettre des Prisonniers de leur Nation : ils y les Auglois. avoient été affez bien reçus d'abord ; mais lorsqu'ils se croioient plus en sureté, deux furent tués à coups de pistolet. On voulut ensuite se saisir des autres, & quoiqu'ils eussent été surpris, ils se défendirent lontems avec leur valeur ordinaire. Deux surent tués : il en coûta aussi la vie à deux Anglois. Il paroît que les autres Sauvages, dont je n'ai pu sçavoir le nombre, demeurerent Prisonniers; car je trouve que Taxous, qui étoit un de ces derniers, tua en chemin deux de ses Conducteurs, & se sauva : quelques autres s'évaderent après lui.

· · On ne comprenoit pas comment les Anglois ne vovoient point qu'en prenant une autre conduite ils auroient pu réuffir avec le tems à gagner un Peuple naturellement doux & facile; mais les Nations, non plus que les Particuliers, ne fe défont jamais de leur caractere, & sont presque toujours les Victimes de leur défaut dominant. Par la même raison ces trahisons si fréquentes ne corrigeoient point les Abénaquis d'une confiance, dont ils avoient été si souvent les Dupes. non plus que de leur manque de prévoyance, qui les reduisoit presque toujours à manquer du nécessaire. La moindre lueur d'esperance de délivrer seurs Freres d'un esclavage, dont ils connoissoient la dureté, suffisoit pour esfacer de leur mémoire les piéges, qu'on leur avoit tant de fois tendus fous cet appas, & l'on apréhendoit avec raison qu'à la fin ils ne s'accommodaffent avec un Ennemi, dont ils oublioient toujours qu'ils n'avoient rien à esperer, & qu'ils ne devoient cesser de craindre.

C'est ce qui fit prendre au Conseil du Roi la résolution de MM, d'Iberles délivrer d'un voisinage, qui ne pouvoit manquer de çau- ville & de Bofer avec le tems leur perte, quelque parti qu'ils priffent, & naventure aron étoit bien persuade que de leur conservation dépendoit die celle de l'Acadie, & de toutes ses dépendances. MM. d'Iberville & de Bonaventure, à qui j'ai dit que Sa Majesté avoit donné la Commission d'attaquer Pemkuit, arriverent le vintfix de Juin à la Baye des Espagnols : ils y trouverent des Let-Tome II.

tres du Chevalier de Villebon, par lesquelles ils aprirent que trois Navires Anglois les attendoient à l'entrée de la Riviere S. Jean , & ils se remirent en Mer le quatrième de Juillet , pour les aller chercher.

Ils prennent un Vaisseau Anglois.

Ils les rencontrerent le quatorze, & d'Iberville ayant dématé le Niewport de vint-quatre pièces de canon, s'en rendit Maître, sans avoir perdu un seul Homme. Les deux autres se fauverent à la faveur d'une brume fort épaisse, qui s'éleva tout à coup. Cinquante Micmaks, que d'Iberville avoit embarqués fur son bord à la Baye des Espagnols, contribuerent beaucoup à sa victoire. Le lendemain les deux Navires François s'aprocherent de la Riviere S. Jean, où le Chevalier de Villebon les attendoit avec cinquante Sauvages ; ils y resterent jusqu'au deuxième d'Août, & y débarquerent les munitions, dont on les avoit chargés pour le Fort de Naxoat, qu'on avoit substitué à celui de Jemset. Les cinquante Sauvages, qui accompagnoient Villebon, & qui étoient de la même Nation. que ceux, qui avoient suivi M. d'Iberville, s'embarquerent fur le Profond, que commandoit M. de Bonaventure.

Fort de Pemkuit.

Le septième ils mouillerent à Pentagoët. Ils y trouverent le Baron de Saint Castin avec deux-cent Sauvages, Canibas & Malecites, & M. d'Iberville leur distribua les présens du Roy, tant pour eux, que pour ceux des leurs, qui étoient alles en guerre d'un autre côté. Saint Castin & sa Troupe s'embarquerent ensuite dans leurs Canots, avec M. de Villieu, Capitaine, M. de Montigny, & vint-cinq Soldats de la Compagnie de Villieu. Ils arriverent le treize à la vûë de Pemkuit, & ils l'investirent le quatorze.

Le même jour MM. d'Iberville & de Bonaventure mouillerent à une lieuë de la Place, & ayant appris que St. Castin avoit déja dreffé deux mortiers & un canon, ils envoyerent fur les cinq heures du foir fommer le Commandant, qui se nommoit Chubb. Cet Officier recut la fommation avec beaucoup de fierté, & répondit que quand la Mer seroit toute couverte de Vaisseaux François, & la Terre d'Indiens, il ne se rendroit pas , qu'il n'y fût forcé.

Sur cette réponse les Sauvages commencerent à tirer: le Fort fit aussi un assez grand feu de mousqueterie, & tira quelques coups de canon. Sur les deux heures après minuit M. d'Iberville descendit à Terre, & fit travailler avec tant de di-

ligence aux batteries, qu'à trois heures après midi elles étoient toutes dreflées, & qu'à tria cinq bombes, qui mirent l'allarme dans le Fort. Sc. Caffin, qui s'en aperque, fit averire la Affiégés que, s'ils attendoient l'affaut, ils auroient à faire aux Sauvages, dont ils fçavoient bien qu'ils n'avoient aucun quartier à eliperer.

Il capitule.

1696.

Cette ménace eut fon effet: la Garnifon, qui étoit de quatre-vint douze Hommes, obligea le Commandant de caputler. Les conditions, qu'il demanda, furent qu'on ne dépouillerois Perfonne; que le Commandant & tous les Siens feroient envoyés à Bafton, & échangés contre les François & les Sauvagemiqu'on y retenoir, & qu'on les garantiroit contre la fureur des Indiens. Tout cela fut accorde, Chubd & ta Garnifon fortirent le foir même de la Place, & M. de Villieu y enra avec foixante François. Les Prifonniers furent enfuie menés dans une llíe fous le canon des Vaiffeaux de Roy, où il n'y avoit pas à craindre qu'ils fuffent infulés par les Sauvages, & cette précaution étoit encore plus néceffaire, qu'on ne l'avoit et u'à baord.

Villieu en entrant dans le Fort, y trouva un Canibas aux fers; & parmi des papiers, que le Commandant avoit négligé d'emporter , ou de brûler , un ordre venu depuis peu de Baston de faire pendre ce Prisonnier. Villieu étoit trop sage pour instruire alors les autres Sauvages de cet ordre; mais le Prisonnier étoit dans l'état du Monde le plus déplorable, ayant les jambes roides comme un bâton, & paroiffant prêt à expirer, ce qui mit ses Compatriotes dans une rage, dont on eut bien de la peine à empêcher les effets. Le Fort de Pemkuis n'étoit pas une aussi bonne Place, qu'il le paroissoit; toutefois il est certain que, s'il eût été défendu par de braves Gens, le fuccès du siège eût pu être douteux, ou du moins il en eût coûté bien du fang pour s'en rendre Maître. On n'y manquoit de rien pour une longue défense, le magasin à poudre n'avoit à craindre que les bombes , encore n'étoit-ce que par un petit endroit, parce qu'un gros Rocher, contre lequel il étoit apuyé, faifoit une partie de sa voute & de ses murailles. Enfin il y avoit dans le Fort quinze pièces d'Artillerie montées . & rien n'étoit mieux ménagé, ni plus propre, que les logemens des Officiers & des Soldats.

Le dix-sept & le dix-huit furent employés à le ruiner. En-

à Bafton une partie des Priionniers.

fuite M. d'Iberville envoya une partie de la Garnison au Com-On regyore mandant de la Nouvelle Angleterre, & lui fit dire que, s'il vouloit retirer le reste, & l'Equipage du Niewport, il falloit lui remettre incessamment tous les François & leurs Alliés, qu'il retenoit dans ses prisons. Il partit en même tems pour Pentagoët, où il attendit quelque tems la réponse du Commandant; mais comme elle tarda beaucoup, & qu'il n'avoit pas affez de vivres pour nourrir tant de Monde, il renvoya encore cent Hommes à Baston, & ne retint que les Officiers, dont il confia la garde à M. de Villieu.

Les deux Navires François évitent une Escadre Angloife.

Le troisième de Septembre il fit voile avec M. de Bonaventure & sa prise. Ils avoient à peine doublé les Isles, qui sont à l'entrée de la Riviere de Pentagoet, qu'ils aperçurent au vent fept Voiles, qui venoient à eux, & qui les tenoient entr'elles & la Terre. D'Iberville cria auffitôt au Sieur de Lauson, qui commandoit le Niewport, où étoient les cent Micmaks, qu'il avoit embarqués à la Baye des Espagnols & à la Riviere S. Jean, de se tenir le plus près de lui qu'il seroit

Les Sauvages de leur côté, qui ne douterent point qu'il ne fallût se battre , prierent cet Officier que plûtôt que de se rendre, il abordat le plus grand des Vaisseaux Ennemis, parce qu'ils aimoient mieux mourir les armes à la main. & après avoir vengé par avance leur mort, que de pourrir dans les cachots de Baston. Lauson le leur promit; mais sur le soir l'Escadre Angloife étant déja fort proche, d'Iberville fit revirer de bord & porter à Terre; puis après avoir fait une lieue, il alongea la Côte en tirant vers les Monts déferts. Alors les Anglois désesperant de le joindre, ou n'osant s'aprocher d'une Côte, qu'ils ne connoissoient peut-être pas assez, changerent auffi de route, & prirent celle de la Riviere S. Jean.

Hs arrivent à Plaifance.

Le lendemain matin d'Iberville ne les voyant plus, s'éléva au large, & courut ainfi jusqu'à l'Isle Royale, ou de Cap Breton ; ce qui l'empêcha d'embarquer un affez grand nombre de Sauvages, qui l'attendoient dans le Port de la Héve. & qui devoient l'accompagner en Terre-Neuve. Il débarqua même dans l'Îsle Royale ceux, qui étoient sur le Niewport, à la réferve de trois, qui ne voulurent point le quitter, & le douzième d'Août il mouilla dans la Rade de Plaifance . n'ayant perdu dans son Expédition que le jeune du Tast,

Garde-Marine, & qui servoit d'Enseigne sur son bord. Cet Officier s'étoit donné de si grands mouvemens pour le siège de Pemkuit, qu'il fut attaqué d'une pleuresse, dont il mourut.

1696.

Cependant l'Escadre Angloise, qui avoit manqué les trois M. de Ville-Navires François, rencontra le Chevalier de Villebon, qui bon est pris s'en retournoit à son Fort de Naxoat avec une Troupe de Sau-glois. vages, & le fit Prisonnier. De-là elle continua sa route vers l'Acadie, & mouilla l'ancre vis-à-vis de Beaubassin, où elle débarqua quatre-cent Hommes, parmi lesquels il y avoit cent cinquante Sauvages. Alors un nommé Bour Geois, qui avoit une Habitation dans ces Quartiers-là, se mit dans une Chaloupe, & alla trouver le Commandant à son bord; il lui préfenta un Ecrit, par lequel tous les Habitans de Beaubassin s'étoient engagés au tems de la conquête de l'Acadie par le Chevalier Phibs à demeurer fidéles au Roy Guillaume, & avoient été reçus sous sa protection.

Le Commandant ayant lu cet Ecrit, affura Bourgeois qu'il Ceux-clexes ne seroit fait aucun tort à Personne, & défendir même à ses cont plusteurs Soldats de rien prendre dans les Habitations, ni de tuer plus Acadie contre de Bestiaux, qu'il ne leur en faudroit pour vivre. Il se rendit le droit des ensuite avec ses principaux Officiers chez Bourgeois, où plufieurs autres Habitans vinrent le faluer ; mais tandis qu'il étoit dans cette maison, dont le Maître le regaloit de son mieux, fes Soldats se disperserent dans toutes les autres. & s'v com-

porterent comme dans un Pays de conquête.

Plusieurs Habitans s'étoient bien douté que cela arriveroit . & s'étoient mis en fûreté dans des lieux, où ils sçavoient bien qu'on n'iroit pas les chercher : ils n'en voulurent pas même fortir, quoi qu'on pût leur dire pour les raffûrer de la part du Général Anglois, & bien leur en prit; car bientôt ce Général ne garda pas plus de mesures que ses Soldats; ceux, qui firent paroître plus d'humanité, furent les Sauvages. Au bour de neuf jours il ne restoit plus à Beaubassin aucun édifice sur pied, que quelques maisons & quelques granges, dont on avoit tout enlevé, & l'Eglife, à laquelle on n'avoit point encore touché; mais des Anglois y ayant ensuite aperçu une Affiche fignée de M. de Frontenac, & qui contenoit quelque Reglement pour la Traite, le Commandant, qui en fut averti, éclata en reproches contre les Habitans, ménaça de les

696. traiter comme des Sujets rebelles, acheva de les ruiner, & fit réduire l'Eglife en cendres.

Il leur préfenta enfuire un Ecrit en Anglois à figner, difant qu'il ne contenoit qu'une nouvelle Déclaration, par laquelle lis se reconnoissoient Sujets du Roy Guillaume, & ajouta qu'elle leur feviroire de fauvegarde contre les Anglois, qui pourroient débarquer sur leur Côte. Cela fait, il se rembarqua, & le vintneur de Septembre il appareilla pour la Riviere S. Jean, où il arriva le même jour. Un Enseigne de la Garnison de Naxoas, nommé Chevalier, étoir en vedette à l'entrée de cette Riviere, avecun petit Détachement de trois, ou quatre Soldats: il aperqut d'abord un Brigantin d'environ soixante tonneaux, & le lendemaini fit attatqué par des Anglois, qui avoient mis pied à Terre, sans qu'il s'en sût aperçu.

Il fe jetta dans le Bois, & alla avertir fon Commandant de l'arrivée des Ennemis, dont iln'avoit pu fçavoir, ni le nombre, ni les Forces. Ce Commandant étoti le Chevalier de Villebon, qui avoit apparemment été relâché, ayant fait voir été arrèté avec un Paffeport en bonne guerre, parce qu'il avoit été arrèté avec un Paffeport en bonne forme. Deux jours après Chevalier retourna à la Mer lui troilième; mais il tomba dans une embufcade, que lui avoient dreffée quelques Sau-

vages; il y fut tué, & ses deux Soldats pris.

Ils font le fié-

ge de Naxoat.

vages; 11 y tirt tue, & tes deux solats pris.

Ceux-ci, je ne fçai par quels motifs, découvrirent aux Anglois plufieurs caches, qu'on avoit faites affez près de-là de munitions & de marchandifes, & le tout fue embarqué dans les Navires, qui reprirent auffitôt la route de Bafton. Ils n'avoient pas encore fait beaucoup de chemin, qu'ils renconterent une Fregate de trente-deux piéces de canon, & deux autres petits Bătimens, commandés par un Capitaine Anglois, nommé SIKIK, lequel en vertu d'un ordre, dont il étoit Porteur, obligea l'Étcadre de retourner à la Riviere S. Jean pour attaquer le Fort de Naxoat. Ainfi l'Armée Ennemie, augmentée de trois Vaiffeaux, & fortifiée de deux-cent Hommes, reparu à l'entrée de la Riviere S. Jean, Jorfqu'on la croyoit bien proche de Bafton.

Le Chevalier de Villebon en reçut la nouvelle le douziéme d'Octobre par M. de NEUVILLETTE son Frere, le plus jeune des Fils du Baron de Bekancourt, & qui avoit été en

voyé pour sçavoir ce qu'étoit devenu le Sieur Chevalier. Il avoit écrit la veille au P. Simon , Recollet , qui gouvernoit affez près de-là une Miffion de Sauvages , pour le prier d'engager le plus qu'il pourroit de ses Néophytes à le venir joindre, & ce Religieux lui amena le quatorze trente-six Guerriers. Il renvoya le lendemain Neuvillette à la Mer, & cet Officier retourna le seize à Naxoat, ayant rencontré les Ennemis en affez grand nombre à une demie-lieuë au-dessous de Jemset, c'est-à-dire, environ à moitié chemin de l'embouchure de la Riviere à Naxoat.

M. de Villebon avoit déja mis fon Fort en affez bon état, Diligences de il fit encore travailler le refte du jour à de nouveaux rétranchemens, en quoi il fut parfaitement secondé par son Frere, défense. par M. de GANNES, un de ses Officiers, par le Sr de LA Côte, Ecrivain du Roy, & par le Sr TIBIERGE, Agent de la Compagnie de l'Acadie. Le dixseptiéme au soir il fit battre la Générale, & toute sa Garnison étant sous les armes, il lui fit une Harangue militaire fort pathétique : il l'exhorta à méprifer un Ennemi, lequel malgré la supériorité du nombre, ne tenoit pas ordinairement contre les François, & il finit en promettant sur son honneur que , si quelqu'un avoit le malheur d'être estropié en combattant pour son Roy, & pour sa Patrie, Sa Majesté pourvoyeroit à sa subsistance le reste de ses jours.

On ne répondit à ce discours, que par de grands cris de Résolution de Vivele Roy, & dans le même tems les Srs de CLIGNANCOURT la Garnison. & Baptiste arriverent au Fort avec dix François, qui avoient leurs Habitations au-dessous de Naxoat. M. de Villebon leur commanda de se mettre à la tête des Sauvages, pour disputer la descente aux Anglois, & de lui envoyer tous les jours quelqu'un pour recevoir ses ordres. Tout étant ainsi disposé, chacun se rendit à son Poste, dans la résolution de ne le quitter qu'avec la vie, & comme l'aboyement des Chiens fit connoître que l'Ennemi approchoit, tout le Monde paffa la nuit

fous les armes. Le dix-huit entre huit & neuf heures du matin, tandis que le Commandant affistoit à la Messe, on l'avertit qu'il paroif- Fort. foit une Chaloupe pleine de Gens armés. Il fit auffitôt tirer l'allarme, & dans l'instant chacun reprit son Poste. Deux autres Chaloupes, armées comme la premiere, la suivoient de près : on les laissa aprocher jusqu'à la demi portée du ca-

1696.

non, & alors on tira fur elles, ce qui les obligea de se mettre à l'abri derriere une pointe, où elles firent leur descente, sans qu'il fût possible de les en empêcher, quoiqu'elles ne fussent guéres qu'à la portée du mousquet, parce que la Riviere étoit entre deux. On attendit auffitôt les Anglois crier Vive le Roy, & la Garnison en fit autant de son côté.

Un moment après on les vit s'avancer en bon ordre jusques vis-à-vis du Fort, où la Riviere a une bonne portée de piftolet de large. Ils camperent en cet endroit . & commencerent auffitôt à travailler à un épaulement, pour se mettre à couvert du feu de la Place. Ils drefferent ensuite une batterie de deux piéces de Campagne, quifurent en état de tirer au bout de trois heures. Ils arborerent alors le Pavillon Royal d'Angleterre, & le soir ils placerent un troisième canon plus gros que les deux autres, & plus près du Fort, mais comme il étoit

à découvert, il tira peu.

Les deux premiers furent bien fervis ; mais ceux du Fort le furent encore mieux. La mousqueterie fit aussi de part & d'autre un très-grand feu, & les Sauvages des deux Partis s'étant un peu avancés sur le bord de la Riviere, se battirent en Braves. La nuit, qui survint, mit fin au combat, & le Chevalier de Villebon apercevant les Ennemis, qui se préparoient à allumer des feux, parce que le froid étoit fort picquant, fit donner plusieurs allarmes pour les en empêcher; mais comme elles ne produisoient pas l'effet , qu'il en avoit esperé, il fit charger un canon à mitrailles, dont le premier coup les obligea d'éteindre tous leurs feux.

Ils passerent ainsi une nuit très-rude, & dès le point du jour la mousqueterie du Fort recommença à tirer sur eux. Ils n'y répondirent que vers les huit, ou neuf heures, & ne le firent qu'avec les deux piéces de leur batterie. La Côte, qui s'étoit déja fort distingué la veille, en tirant beaucoup & fort juste, démonta bientôt une de ces deux pièces, & on continua de faire un si terrible seu sur l'Escadre, qu'elle sut aussi abandonnée peu de tems après. Sur le midi le Sieur de FALAI-SE arriva de Quebec, ayant fait une diligence extrême pour avoir part à la défense de Naxoat, dont il avoit apris le siège en chemin. On lui affigna fur le champ son Poste, & le reste du jour le feu de la Place fut très-vif.

Le soir les Ennemis allumerent un feu, qui occupoit un Levé. grand

grand terrein, & l'on ne douta presque point qu'ils ne son- 1696. geaffent à décamper. Quelque tems après on les aperçut, qui chargeoient leurs Chaloupes, & M. de Villebon voulut engager les Sauvages, que commandoient MM. de Clignancourt & Baptiste, à passer la Riviere au-dessous du Fort, pour tomber ensuite sur eux; mais ils le resuserent, je ne sçai pourquoi : le lendemain matin le Camp des Affiégeans se trouva vuide. Neuvillette fut auffitôt détaché pour les suivre ; mais après qu'il eut fait trois lieuës, il les trouva embarqués dans quatre Bâtimens d'environ soixante tonneaux, & descendant la Riviere à la faveur d'un bon vent.

Il tira beaucoup sur eux, pour leur faire croire que les Sauvages étoient à leurs trousses, après quoi il retourna au Fort. Nous n'eumes à ce siège qu'un Soldat tué, un autre eut les deux jambes emportées d'un de nos canons, & un troifiéme fut estropié par son fusil, qui lui creva entre les mains. La précipitation, avec laquelle les Anglois se retirerent, fit juger qu'ils n'en avoient pas été quittes à si bon marché. Ils brûlerent, avant que de s'embarquer, deux, ou trois maisons, & laifferent au bas de la Riviere deux Habitans, qu'ils avoient amenés de Beaubassin, avec leurs Femmes & leurs Enfans : mais on n'en put tirer aucune lumiere fur la perte, qu'avoient

faite les Ennemis.

Tandis que les Anglois étoient si mal menés du côté de l'A- Etat des And cadie, on se préparoit à les chasser de Terre-Neuve, où ils glois & des françois en occupoient un grand nombre de Postes, presque tous sur la Terre-Neuvei Côte Orientale de cette Isle. Ils y avoient même des Etablissemens fort confiderables, entre lesquels ils avoient pratiqué une communication facile par des chemins coupés dans le Bois. On y voyoit plusieurs Habitans très-riches. & de leur propre aveu leur commerce y montoit à dix-fept millions par an. En un mot ils se formoient en Terre-Neuve une puissance, qui les pouvoit rendre Maîtres abfolus du commerce le plus riche, le plus aifé, le plus étendu de l'Univers, & qui demande le moins de dépense ; c'est celui des Moruës.

Il s'en falloit bien que nous euffions pris d'auffi bonnes mefures pour le partager avec eux. La Colonie de Plaisance, quoique placée dans un des plus beaux, & des plus commodes Ports de l'Amérique, ne valoit pas le plus médiocre de

leurs Etablissemens. Un Auteur contemporain, & Témoin Tome II.

1696

oculaire de ce qu'il avance, affure que le plus aisé de nos Habitans n'étoit pas logé plus au large, qu'on ne l'est dans un Navire; que tous y étoient réduis à une ration par jour, c'est-àdire, à la portion d'un Matelot; que Personne n'étoie en état de soulager les Pauvres, ni les Malades, & que l'on n'avoit pas même eu soin d'y bâir un Hôpital.

Le Fort de Plaifance n'étoit pas une trop bonne Place, sa principale défenié étoit la difficulté d'en aprocher, & le Gouverneur n'y avoit pour toute Garnison que dix-huit Soldars, ausquels il pouvoit joindre dans un besoin environ quatrevint Pécheurs, les unts & les autres fort peu aggerris, & fuir lesquels on ne pouvoit pas compter pour un coup de main.

Caractère de Gouverneur de Plaifance.

Ce Gouverneur éroit encore M. de Brouillan, que nous avons déja vû repouller les Anglois de devant fa Place. C'étoit un brave Homme, un Officier intelligent & expérimenté; mais il n'avoit le don de fe faire aimer, ni deceux, qui étoient fous fes ordres, ni de ceux, que la Pêche de la Morué attiroit dans fon Gouvernennent. Le défir d'accumuler ne manque guéres de produire ce fâcheux effet : il ferau moins de prétexte, & fournit des occasions pour accuser de violence & de vexation ceux, qui nont pas seu reprimer cette passion, ou la dissimuler. M. de Brouillan pour son malheur avoit au moins la reputation d'être avide & intéresté, & le Service du Noy en fousfirs autant que se gloire.

Quant à la Religion , on ne (çavoir trop fi les Anglois de Terre-Neuve na avoient une , puisquedans un fi grand nombre de Postes aflez peuplés , on ne voyoir pas un feul Ministre ; d'où s'ensuivou un fi grand dérèglement de mœurs , qui es plus Sages reconnurent dans les digraces , dont nous allons les voir accablés , la main de Dieu , qui s'apéfantifloit fur ux. L'abondance & le luxe n'avoient pu enfanter les mêmes désordres parmi les François , qui le plus souvent manquoient un nécessaire; mais pour l'ordinaire lis n'étoient guéres moins démués des secours spirituels , que des temporels , & pour favoir recourir à Dieu dans ses bestions , & souffir fa miéres avec patience , comme il convient à des Chrétiens , il faut du moins être infirtuit des grands principes du Christianisme.

Il part pour attaquez S. Jean.

Telle étoit la fituation des deux Colonies Européennes, qui partageoient l'Ifle de Terre-Neuve, lorsque M. d'Iberville proposa à la Cour de la mettre toute entiere sous l'obéissance

du Roy. Comme fon Expédition de Pemkuit l'avoir retenu du coèté de l'Acade plus lontems, qu'il n'avoit compté d'y être, il ne put arriver à Plaifance, que le douziéme de Septembre. M. de Brouillan, qui, fuivant leurs conventions, devoit l'y attendre jufqu'à la fin du mois d'Août, en étoit parti trois jours auparavant avec le Vaiffeau du Roy de Pelican, & huit Bainens Maloins, le Comte de Thouloufe, le Philippeaux, le Diamant, trois Corvettes & deux Brulots, pour aller attendre guers S. Jean. Cétoit le Quartier général des Anglois, & le Port, où abordoient ordinairement les Vaiffeaux du Roy d'Angleterre.

Quoiqu'il eût des avis certains qu'on étoit infiruit de fon Inprojet, il ne crut pas devoir fe preffer d'attaquer les Côtes, saustoù les Ennemis étoient moins fur leurs gardes, & il aima
mieux attendre que les vents fuffent favorables, pour aller
droit à S. Jean. Mais comme il fetenoit à dix, ou douze lieuës
au large par le travers de ce Port, le tems devint si mauvais,
& la Mer si orageuse, que les Bătimens, qui l'accompagnoient, furent lontems suparés de lui. Ils se rallierent ensin à
fept, ou huit lieuës de Tere, & ci l'étôlut de ne plus differer

à entrer dans le Port.

Il n'en étoit plus qu'à la portée du canon, lorfqu'il fe laift d'une Chaloque, laquelle alloit apparemnent à la découverte, & où fe trouva le Sieur ITES, Commandant d'un Navire du Roy d'Angleterre, nonmé le Soldat de Prife. Il fout de cet Officier qu'il y avoit à S. Jean quarante Navires, dont quelques-uns avoient depuis dix-huit jufqu'à tenter-deux piéces de canon montées. Cet avis ne lui fit pas changer de déléin, & il fe prépara à faire la defcente à l'entrée du Port, dès que la muit feroit venuie; mais le Courant l'ayant fait dériver fix licués au Sud, malgré tous les efforts, qu'il fit pour se foùtenir, son projet échoua.

Dautres Courans l'entraînerent ensuite, sans qu'il s'en aperçur, vis-à-vis d'une Baye, qu'on appelle Baboul, par corruption de Bayeboul, où deux jours auparavant il avoit envoyé le Philippeaux & le Comte de Thoulouse, pour s'emparer de ce Poste, & se rendre Maitre d'un Navire du Roy d'Angleterre, appellé le Zephir, & de deux Vaisseaux Marchands, qui y étoient mouillés. Mais ces deux Vaisseaux mayant pu aprocher la Terre, revinrent joindre M. de Brouillan. Ce

. . .

1696. Gouverneur voulut essayer s'il seroit plus heureux, & il entra en esse a la Baye à la faveur d'un petit vent, qui tomba tout-à-sait dans le tems, qu'il manœuvroit pour aborder le Zehhir.

Il se faisit de plusieurs Postes.

Îl effuya alors le feu de cinq petits Forts, ce qui ne l'empècha point de commander deux descentes, l'une à gauche par M. de ST OVIDE, son Neveu, & l'autre à droite sous les ordres du Sieur L'HERMITE, Major de Plaisance. Toutes deux réuffirent; l'Hermite chaffa les Anglois de deux batteries, qui incommodoient beaucoup les Navires François 5 S. Ovide leur enleva deux Forts, où le Capitaine du Zéphir s'étoir retiré avec la meilleure partie de son Equipage, & un affez grand nombre d'Habitans, qui se refugierent dans les Bois.

M. de Brouillan voulut enfuite retourner à S. Jean, qu'il désiroit passionnément de prendre sans le secours de M. d'Iberville; mais la méfintelligence s'étant mife entre lui & les Maloins, il fut obligé de tourner vers le Forillon, qu'il emporta l'épée à la main, malgré la vigoureuse résistance du Sieur CLASBY, Capitaine du Zephir, qui resta Prisonnier de guerre avec tous ses Gens. Aiguefort, Fremouse, & Rognouse ne Iui coûterent que la peine du voyage, qu'il fit par Terre, parce qu'il trouva tous ces Postes abandonnés. Il prétendit que, si les Maloins avoient exécuté ses ordres, ils auroient enlevé un très-grand nombre de Navires Marchands, qui étoient dans tous ces Ports. Il ne laissa pas d'en prendre environtrente dans le cours de cette Expédition, après laquelle il retourna à Plaifance, moins flatté de ces petits fuccès, que mortifié de n'avoir pu prendre S. Jean , & fort picqué contre les Maloins , qui de leur côté se plaignoient beaucoup de lui.

Il se brouille avec M. d'Iberville.

Il arriva dans sa Place le dix-fept d'Ottobre, & y trouva M. d'Iberville, qui faute de vivres n'avoir pu aller le joindre. Il n'avoir pourrant pas perdu son tems, car après diverse sexcursions pour reconnoitre le Pays, ayant reçu par le Wêge & le Position les secours d'Hommes & les provisions, wigh attendori de Quebec, il st ses préparatifs pour aller attaquer Carkonnirez, le Poste Anglosi le plus reculè vers le Nord. Il étoit sur le point de partir pour cette Entreprise, lorsque M. de Brouillan débarqua à Plaisance, il lui communiqua son dessens mais le Gouverneur lui déclara nettement qué ce projet n'étoit.

point de son goût, qu'il n'y consentiroit jamais, & que, s'il s'obstinoit à le suivre, il empêcheroit les Canadiens de l'accompagner.

D'Iberville le connoiffoit affez pour craindre que , s'il en- Les Canadiens treprenoit de lui tenir tête, il ne poussait les choses à quelque en faveur de extrêmité fâcheuse. Il crut donc qu'il valoit mieux quitter la celui-ci. partie ; il résolut même de repasser en France , & de laisser le Gouverneur de Plaisance chargé d'une Expédition, dans laquelle il défesperoit de pouvoir agir de concert avec lui; mais les Canadiens n'eurent pas plûtôt apris cette résolution, qu'ils déclarerent tous unanimement qu'ils s'étoient engagés à lui feul ; qu'ils avoient ordre de M. de Frontenac de le reconnoître pour leur Chef, & qu'ils retourneroient plûtôt à Quebec, que d'en accepter un autre.

D'Iberville étoit Canadien, & Personne n'a fait plus d'honneur à sa Patrie; aufsi étoit-il l'Idole de ses Compatriotes. En un mot ces braves Canadiens étoient la dixième Légion, qui ne combattoit que sous la conduite de César, & à la tête de laquelle César étoit invincible. De plus les Maloins faisoient de très-grandes plaintes du Gouverneur de Plaifance, qui d'ailleurs avoit la reputation d'être dur & haut dans le Commandement, & il n'y eut jamais de Troupes, avec lesquels on réussit moins par la hauteur & la dureté, que les Milices Canadiennes, très aifées cependant à conduire, lorsqu'on sçait s'y prendre d'une maniere toute oposée, & qu'on a sçu gagner

leur estime.

M. de Brouillan, qui connoissoit ces Gens-là capables d'é- Les deux xécuter leurs ménaces, & qui ne pouvoit disconvenir que le Commandans Roy avoit chargé M. d'Iberville de toutes les Entreprises , lient, qui se feroient pendant l'hyver, lui fit dire par M. de Muys, qu'il ne prétendoit rien au pillage de S. Jean, & que toute son ambition étoit de partager avec lui l'honneur d'une si belle conquête. D'Iberville répondit que son sentiment étoit de commencer par le Nord , par la raison , que les Anglois n'y étoient point sur leurs gardes, comme on ne pouvoit douter qu'ils ne fussent à S. Jean. Néanmoins voyant que le Gouverneur s'opiniatroit sur cet article, & craignant quelque éclat de la part des Canadiens, il se relâcha pour le bien de la

Il se fit donc un Traité entr'eux, par lequel il fut reglé que

l'un & l'autre se rendroient séparément à S. Jean , M. d'Iberville avec ses Canadiens , & M. de Brouillan avec les Troupes & fes propres Milices ; que quand ils se seroient réunis , le Gouverneur de Plaisance auroit tous les honneurs du Commandement ; mais que le pillage feroit partagé de telle forteentre les deux Troupes, que d'Iberville, qui faisoit la plus grande partie des frais de cette Expédition, auroit auffi la meilleure part du butin.

pour S. Jean.

La bonne intelligence étant ainsi rétablie entre les Francois, M. de Brouillan s'embarqua fur le Profond, que commandoit toujours M. de Bonaventure, lequel, quoique Canadien, & Ami de d'Iberville, ne parut prendre aucune part à ses démêlés avec le Gouverneur de Plaisance. M. de Muys s'embarqua aussi avec celui-ci, lequel avoit trouvé le secret de s'attacher cet Officier, en lui faifant esperer de le mettre à la tête des Canadiens, qui dans toute autre occasion n'auroient

fait aucune difficulté de marcher sous ses ordres.

M. d'Iberville partit le premier de Novembre par Terre avectous les Canadiens, plusieurs Gentilshommes, & quelques Sauvages. Après neuf jours de la plus rude marche, qu'il foit possible d'imaginer, il arriva au Forillon; le Chevalier de RANCOGNE, Gentilhomme Angoumois, l'y joignit le lendemain, venant de S. Jean, où M. de Brouillan l'avoit envoyé avec quelques Soldats, pour examiner en quel état se trouvoit ce Poste. Chemin faisant il avoit pris un Anglois, qui s'étoit échapé, & avoit donné l'allarme à S. Jean. Le Gouverneur Anglois avoit fait un Détachement pour courir après M. de Rancogne , & ce Détachement ayant joint cet Officier, lui avoit tué un Homme, blessé un autre, & fait quatre Prisonniers. Rancogne s'étoit sauvé presque seul, avoit marché vintquatre jours par des chemins affreux. & en avoit paffé plufieurs fans manger.

11s (e brouillent de nouvcau.

Le douze M. d'Iberville alla feul en Chaloupe à Rognouse. où étoit le rendez-vous général, pour s'y aboucher avec M. de Brouillan; mais il fut bien étonné, lorsque lui ayant demandé ce qu'il jugeoit à propos qu'il fit, le Gouverneur lui répondit qu'il falloit que ses Gens l'attendissent au Forillon . où il se rendroit incessamment; que de-là ils iroient ensemble à S. Jean en Chaloupe, tandis que le Profond feroit voile, pour se trouver à l'entrée de ce Port, quand ils y arriveroient;

qu'au reste il prétendoit à la moitié du butin, qui se feroit à S. 1696. Jean. D'Iberville lui repliqua que ce n'étoit point là ce dont ils étoient convenus ; Brouillan nia d'avoir traité avec lui sur un autre pied, & lui fit entendre qu'il ne se relàcheroit point de

cette prétention.

D'Iberville se contint, & résolut de se séparer sans rien dire. Ils se récon-Il le manda à M. de Pontchartrain, dès qu'il fut de retour au ellient encore, Forillon, ajoûtant que c'étoit pour lui un parti forcé, que d'en user ainsi, parce qu'il avoit à faire à un Homme, à qui il ne pouvoit plus parler, fans être exposé à se battre avec lui, & auguel il ne croyoit pas devoir livrer ses Canadiens, qui n'étoient pas Gens à endurer qu'on les traitat, comme on avoit fait les Maloins. M. de Brouillan se douta apparemment de son dessein, & lui sit dire qu'il se désistoit. D'Iberville ne se montroit jamais difficile à regagner, & la reconciliation

parut fincére des deux côtés : les deux Commandans partirent

ensemble pour aller à la Baye de Toulle, qui est sur le chemin de Rognouse à S. Jean.

Ils rencontrerent fur leur route le Sieur de PLAINE, Gentilhomme Canadien, que M. d'Iberville avoit envoyé à la découverte avec douze Hommes, & qui lui amenoit douze Prisonniers. On apprit d'eux qu'il y avoit cent dix Anglois à la Baye de Toulle, & que tous ceux, qui avoient abandonnés les Postes conquis par le Gouverneur de Plaisance & les Maloins, n'y avoient perdu que leur maison; qu'ils comptoient bien de la rébâtir au printems, & de faire leur Pêche à l'ordinaire. Ces avis confirmerent M. d'Iberville dans la pensée que c'étoit par le Bois, qu'il falloit attaquer les Anglois de cette Isle, par la raison que de cette maniere on leur enlevoit généralement tout ce qu'ils possedoient, & qu'ils ne sçavoient plus, où se refugier. C'est ce qui l'engagea à renvoyer en France le Profond, qui fit voile le vintdeux, après qu'on y eut embarqué tous les Prisonniers, dont M. d'Iberville crovoit pouvoir disposer.

Le Gouverneur de Plaisance n'attendoit que ce départ pour Mauvaise soit lever le masque. Il commença par déclarer qu'il prétendoit & nouvelle que tous les Canadiens fussent à ses ordres ; qu'il leur don- M. de Bronilnoit M. de Muys pour Commandant, & qu'il casseroit la tête lan. au Premier, qui refuseroit de lui obeir. Il dit ensuite à M.

d'Iberville qu'il pouvoit aller, où bon lui sembleroit avec ses

## 102 HISTOIRE GENERALE

1696. Volontaires. Celui-ci s'aperçut alors, mais un peu tard, du piége, que lui avoit tendu M. de Brouillan, pour l'engager à renvoyer le Profond, & l'Obliger par-là à refler en Terre-Neuve, où il n'auroit pas étéfaché que de dépit il fe fût tenu les bras croifés, tandis que lui auroit tout l'honneur & le profit de la conquête de S. Jean.

On s'apaile encore réciproquement.

Le Gouverneur n'étoit pourtant pas sans inquiétude de la part des Canadiens; il comprenoit qu'il alloit allumer une guerre civile, où il ne seroit peut être pas le plus fort : il n'étoit pas même affûré d'avoir pour lui tous ceux de fon Gouvernement, & il avoit trop d'esprit, pour ne pas prévoir que les fuites de cette affaire, de quelque maniere qu'elle tournât. ne pouvoient manquer d'être funestes, & qu'elles seroient fur fon compte. D'autre part d'Iberville, naturellement moderé, ne fit rien pour attifer le feu, & prit le parti de laisser le Gouverneur de Plaisance dans tout son tort. Il n'étoit pourtant pas peu embarrassé lui-même, par l'impuissance, où on le reduifoit, de remplir fes engagemens avec les Canadiens, & il apréhendoit de n'avoir pas affez d'autorité sur eux, pour les détourner de se faire justice par la voye des armes. Ces résléxions faites de fang-froid de part & d'autre, produisirent une troisième reconciliation : on se promit réciproquement de ne plus parler de rien.

L'Armée marche à S. Jean.

L'Armée partit auffitôt pour la Baye de Toulle, qui est à fix lieués du Forillon, y arriva le même jour, & y trouva un Navire Anglois de cent tonneaux, que l'Equipage avoit abandonné, pour se fauver dans le Bois avec tous les Habitans du lieu. Le vinquatre M. d'Îbevrille envoya à la découverte plusieurs. Détachemens de Canadiens, qui tous firent des Prisonniers, & le vintix, qui avoit et six pour le départ de la Baye de Toulle, il prit lui-même les devants avec sept Canadiens, pour s'emparer d'une hauteur, d'ôu les Anglois auroient pu reconnoitre l'Armée, & l'Incommoder dans sa marche.

Action de vigueur de M. d'Iberville. Après qu'il eut fait environ trois lieuës , il rencontra un de fes Parris , qui étoit al lè jinqu'à S. Jean , & le retint avec lui. Un peu plus loin il aperçut trente Anglois , qui avoient découvert l'Armée ; il le mit à leurs trouffes , & entra avec eux dans un petit Havre , d'où il s'etoient fortis , paffa une Riviere trèrapide , ayant de l'eau jufqu'à la ceinture , força les Anglois dans une efféce de rétranchement , qu'ils défendirent affez

bien

bien . & demeura Maître du Havre. Les Ennemis y perdirent trente-fix Hommes, tués fur la place, on en prit quelques-

uns : le reste se sauva à S. Jean.

Le foir l'Armée joignit d'Iberville dans ce même lieu, où Belles actions elle fut obligée de fejourner tout le lendemain , à cause d'une de M. de Montigny. neige si épaisse, qu'elle obscurcissoit l'air, & qui dura jusqu'à la nuit. Montigny, qui ne pouvoit demeurer en repos, & qui étoit le plus incommode Voisin, que puffent avoir les Anglois, ne laissa pas de faire une course dans le Bois, & en ramena plusieurs Prisonniers. C'est le même, qui avoit été bleffé à l'attaque de Corlar, & qui s'étoit fort distingué au siége de Pemkuit.

Le vinthuit au matin toute l'Armée marcha en ordre, Montigny faifant l'Avantgarde avec trente autres Canadiens, & devançant le Gros de cinq cent pas. MM. de Brouillan & d'Iberville suivoient à la tête des Troupes, ayant avec eux NESCAMBIOUIT, Chef Abénaqui, brave Homme, & qu'on a vû à Verfailles en 1706. caressé & comblé de présens par le feu Roy. La Garnison de Plaisance avoit la tête; mais on étoit convenu que les Canadiens commenceroient l'attaque.

Après deux heures & demie de marche, Montigny découvrit à la portée du pistolet un Corps d'Anglois de quatre-vint huit Hommes, avantageusement postés derriere des rochers. Il ne balança point à faire feu fur eux, & ceux-ci ne voyant que trente Hommes, se contenterent de leur répondre d'une décharge de leur mousqueterie, & les attendirent dans leur Poste avec béaucoup de résolution. Montigny sit serme de son côté, tirant toujours sur les Anglois en attendant l'Armée. Elle le joignit bientôt. M. de Brouillan attaqua les Ennemis de front ; d'Iberville tourna fur la gauche , pour les prendre en flanc, du côté, où le rocher ne les couvroit

point. Ils se battirent bien, mais au bout d'une demie-heure de réfistance ils plierent de toutes parts. D'Iberville suivi d'un petit d'Ennemi dénombre de Canadiens des plus alertes, poursuivit les Fuyards l'épée dans les reins, & les mena battant jusqu'à S. Jean, dont on n'étoit qu'à trois quarts de lieues, & où il arriva un quart d'heure avant l'Armée. Il s'étoit même déja faisi dans ce veu de tems de deux Forts, & avoit fait trente-trois Prisonniers. Les Habitans de S. Jean avoient beaucoup compté fur Tome II.

Un Corps

1696.

les quartevint huit Hommes, qui venoient d'être défaits, & quand ils virent les François entrés avec lerefte dans la Ville, furent faifs d'une telle épouvante, que, f d'Îberville avoit eu cent Hommes avec lui, il auroit encore pris d'emblée un troifiéme Fort, où il yen avoit deux-cent.

Dans le combat, dont je viens de parler, les Ennemis pererieille, & eut fon Trompette tué à côté de lui: trois autres de fes Gens furent bleffés, & deux Canadiens tués. Les Soldats de la Garnifon de Plaifance frient très-bien leur devoir; mais on remarqua qu'ils auroient eu befoin d'avoir fait quelques Campagnes contre les Sauvages du Canada, pour aprendre à fe couvrir en découvrant l'Ennemi. Ceft la réfléxion de M. d'Iberville dans le compte, qu'il rendit de cette Campagne à M. de Pontchartrain.

Siége du Fort de S. Jean,

L'Armée en entrant dans le Bourg S. Jean, aperçut un Batiment, où s'étoient refugiés plufieurs Anglois, lequel faisoir force de voiles, pour fortir du Port, & l'on sçut depuis qu'on y avoit embarqué tout ce qu'il y avoit de plus précieux dans les Maisons des Particuliers. Le Fort, qui reftoit à prendre, étoit revêtu d'une palissade de la hauteur de huit piecés; du refte il étoit en affez mauvais état. L'Armée campa dans les maisons du Bourg, & d'abord on envoya sommer le Gouverneur par une Femme, qui étoit du nombre des Prisonniers. Le Gouverneur la retint, & ne sit point de réponse.

Cela fit juger qu'il étoit réfolu de se désendre, & sur le champ on envoya chercher à la Baye de Toulle les mortiers, les canons, & les munitions de guerre, qu'on y avoit laissés. La nuit du vint-neuf au trente MM. de Muys & de Montigre priente commandés avec foisante Canadiens pour brûler les maisons les plus proches du Fort, & celles, qui étoient au delà. M. d'Iberville & Neclambioüt s'avancerent avec trente Hommes choisis pour les soûtenir, & le Gouverneur de Plaifance s'e mit en bataille avec tous ses Gens, pour marcher, s'il en étoit bestoin, à leur secours. Les maions furent brûlées, & le trentième un Anglois sortit du Fort avec un Pavillon blanc.

Le Gouverneur veut amuser les François dans

Sur les propositions, qu'il sit, on convint d'une entrevue hors de la Place, dont le Gouverneur Angiois ne vouloit pas que les François vissent le mauvais état. En effet toute la

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XVI. 195

Force de S. Jean étoit du côté de la Mer, parce qu'il n'étoit 1696. pas venu dans l'espit des Anglois qu'on vînt les attaquer par l'esperance Terre. Le Gouverneur se trouva au rendez-vous avec qua- d'un prompt tre des principaux Habitans du Bourg. M. de Brouillan lui fecours. fit ses propositions, & il demanda terme jusqu'au lendemain pour v répondre. Il ne vouloit que gagner du tems, parce qu'il avoit découvert deux gros Navires, qui depuis deux jours louvoyoient pour tâcher d'entrer dans le Port; mais on se douta de son dessein, & on lui déclara qu'il falloit prendre son parti à l'instant même, ou qu'on alloit donner l'affaut.

Il n'étoit nullement en état de le foûtenir, & il convint de fe rendre le jour même aux conditions suivantes. 1°. Qu'on lui fourniroit deux Bâtimens pour le conduire avec tout son Monde en Angleterre : 2°. Que Personne ne seroit fouillé : 3°. Que ceux des Anglois, qui voudroient aller à Bonneviste, le pourroient en toute sûreté. Cette capitulation sut signée de la part des François par le seul Gouverneur de Plaisance, qui ne fit pas seulement à M. d'Iberville la politesse de la lui préfenter. Cet Officier n'y fut pas infensible; mais il dissimula fagement, comme il avoit deja fait sur d'autres choses, qui

étoient d'une plus grande conféquence.

Le Gouverneur Anglois, après avoir signé, rentra dans sa Place, & en sortit un moment après avec deux-cent cinquante Hommes, fans les Femmes & les Enfans. Il n'avoit eu qu'un Soldat bleffé dans une escarmouche, lorsqu'on alloit reconnoître le Fort ; mais toute cette Garnison n'étoit guéres composée que de miserables Pêcheurs, qui sçavoient à peine tirer un coup de fusil , & leur Commandant étoit un simple Habitant choisi par les Capitaines de Vaisseaux, sans Commission du Prince. Le Fort étoit affez bon, mais dépourvû de tout. La Garnison n'y avoit pas même de vivres pour vint-quatre heures, ni un morceau de bois pour se chauffer; aussi n'y étoitelle entrée, qu'au moment que M. d'Iberville avoit paru dans le Bourg.

Cependant S. Jean est un très-beau Havre, qui peut con- Situation de tenir plus de deux-cent Vaisseaux : son entrée n'a qu'une de- S. Jean, mie-portée de fusil de largeur entre deux Montagnes très-hautes, & elle étoit défendue par une batterie de huit canons. On y comptoit alors plus de soixante Habitans très-bien établis fur la Côte du Nord, & le long de la Gréve dans l'espace

Il fe rend.

d'une demie-lieuë. Le Fort, dont nous venons de parler, n'étoit qu'à une portée de canon de l'entrée du Port.

Les deux Navires, qui n'avoient pu arriver affez à tems pour secourir cette Place, la voyant prise, n'eurent point d'autre parti à prendre que de s'en retourner en Angleterre : ce qu'ils firent sur le champ. Le second de Décembre Montigny fut envoyé avec douze Hommes à Portugalcoue dans la Baye de la Conception, éloignée de trois lieues de S. Jean, pour y arrêter un grand nombre de Fuyards, qui vouloient se refugier à Carbonniere, & il en prit trente. Dugué DE BOISBRIAND, Gentilhomme Canadien, fit encore un plus grand nombre de Prisonniers en un lieu nommé Kirividi . à trois quarts de lieuës de S. Jean, & en peu de jours le nombre s'en trouva de plus de cent.

S. Jean est brûlé & abandonné.

Jusques-là les deux Chefs avoient paru agir de concert ; mais quand il fut question de mettre le butin à part, leur animosité mutuelle se reveilla, & peu s'en fallut qu'elle n'allat à une rupture éclatante. Ce nouveau feu ayant encore été affoupi par la prudence des Médiateurs, & par la modération de M. d'Iberville, le Gouverneur de Plaifance proposa degarder S. Jean, & d'en donner le Commandement à M. de Muys. D'Iberville y consentit, mais à condition qu'il n'y resteroit aucun Canadien, n'en ayant pas, dit-il, un feul de trop pour les Expéditions, qu'il méditoit.

De Muys n'avoit garde d'accepter à cette condition le Commandement, dont on vouloit le charger, & la résolution fut prise, & exécutée sur le champ d'abandonner cette conquête, après avoir brûlé les Forts, & généralement tous les Bâtimens, qui étoient encore sur pied. Cela fait MM. de Brouillan & de Muys se disposerent à retourner à Plaisance, & M. d'Iberville ne songea plus qu'à continuer la guerre avec les

Braves, qui s'étoient attachés à sa fortune.

Conquêtes des Canadiens en

Il y employa près de deux mois, au bout desquels il ne re-Terre-Neuve. Ita plus aux Anglois en Terre-Neuve que Bonneviste & l'Isle de Carbonniere. Le premier de ces deux Postes étoit trop bien fortifié, pour pouvoir être infulté par une aussi petite Troupe de Gens, qui marchant sur la neige, & presque toujours dans des chemins imprațiquables à tout autre qu'à des Canadiens & des Sauvages, ne pouvoient porter tout au plus que leurs fufils & leurs épées, avec ce qu'il falloit de vivres pour ne pas mourir de faim.

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 197

L'Isle de Carbonniere est inabordable pendant l'hyver, pour peu qu'elle soit défenduë, & plus de trois-cent Anglois s'y étoient refugiés des autres Places, qu'on leur avoit enlevées. La Mer y est en toute saison fort orageuse, & les vagues lui faisoient alors un rempart, qu'une Armée entiere avec une bonne Artillerie n'eût jamais pu forcer. Si M. d'Iberville avoit été libre de commencer par-là ses Expéditions , il auroit trouvé cette Isle presque sans défense, & beaucoup plus aisée à aborder. On fit dans ce reste de Campagne six, ou sept cent Prisonniers, qui furent envoyés à Plaisance, & dont la plûpart se sauverent, parce qu'il n'y avoit pas dans ce Port aslez d'endroits fermés pour s'affûrer d'eux.

Après M. d'Iberville, qui donna en cette rencontre de grandes preuves de sa capacité, & se trouvoit par tout, où il y avoit plus de risques à courir & plus de fatigues à essuyer, & Montigny, qui prenoit pour l'ordinaire les devants, & souvent laissoit peu de choses à faire à ceux, qui le suivoient, BOUCHER DE LA PERRIERE, D'AMOUR DE PLAINE, Dugué de Boisbriand, trois Gentilshommes Canadiens, & Nefcambiouit, furent ceux, qui se distinguerent le plus. Il n'est point douteux que, si l'on avoit eu assez de Monde pour achever une conquête si avancée, & pour garder les Postes, dont on avoit chaffé les Anglois, ils auroient perdu pour toujours l'Isle de Terre-Neuve; mais peu de Gens en France connoisfoient alors de quelle importance il étoit de nous en affûrer la

possession entiere.

Il faut convenir que, si les Anglois sont paroître dans l'Etabliffement de leurs Colonies une habileté, qu'on ne remarque Anglois & des en aucune autre Nation de l'Europe, communément ils prennent affez peu de précautions pour les garantir d'une furpri- nies, fe, ou d'un effort de leurs Voifins. De forte que fi les François avoient autant de constance, & prenoient aussi - bien leurs mesures pour conserver leurs conquêtes dans le Nouveau Monde, qu'ils montrent de hardiesse & de promptitude à les faire, la Couronne de l'Angleterre ne possederoit peut - être pas aujourd'hui un pouce de terre dans le Continent de l'Amérique Septentrionnale.

La plus grande faute, que faisoient alors les Anglois dans leurs Colonies, c'est que pour l'ordinaire ils choisissoient mal teux, à qui ils confioient le Commandement, soit des Postes

1696.

particuliers, foit des Provinces entieres. C'étoit presque toujours des Hommes de fortune, qui ne sçavoient point la guerre, qui ne l'avoient même jamais faite, & dont tout le mérite étoit d'avoir amassé du bien par des voyes, qui ne suposent point les qualités nécessaires pour soûtenir le rang, où on les élévoit, & que des Gens de cette forte n'acquerent jamais.

D'autre part les Colons Anglois mêlés avec des Etrangers de toutes fortes de Nations, s'apliquoient uniquement à la culture des Terres, & à leur commerce; ce qui les rendoit peu propres pour la guerre ; delà le mépris, qu'avoient pour eux les Sauvages, dont une poignée a tenu lontems en échec les plus peuplées & les plus florisfantes de leurs Colonies. Toute leur ressource étoit dans notre legereté, dans notre inconstance, dans notre négligence, & dans le peu de concert de nos Commandans; & c'est par-là qu'ils sont demeurés Maitres de tant de Postes importans, dont nous les avions chassés autant de fois, que nous les y avions attaqués.

Pourquol M. d'Iberville

Pour revenir à Terre-Neuve, tout étant foûmis dans cette grande Isle, à la reserve des deux Postes, dont j'ai parlé, M. la conquée de d'Iberville retourna à Plaifance pour s'y préparer à achever sa Terre-Neuve. conquête ce qu'il avant la principal de la conquête de qu'il avant la plaifance pour s'y préparer à achever sa France, qu'il avoit demandé par M. de Bonaventure. Il l'atten-1697. dit lontems, & l'arrivée de M. de Serigny, son Frere, qui mouilla dans cette Baye le dixhuitiéme de May 1697. avec une Escadre, & des ordres de la Cour, l'obligea de renoncer à cette Entreprise, pour aller cueillir de nouveaux lauriers dans les glaces de la Baye d'Hudson. Mais avant que de raconter ce qui donna lieu à cette Expédition, & quel en fut le fuccès, l'ordre de l'Histoire demande que nous voyions ce qui se passa du côté des Iroquois après la destruction d'Onnontagué.

M. de Frontenac s'étoit bien attendu que les Iroquois, qu'il avoit plûtôt étourdis que subjugués, ne tarderoient pas à reprendre toute leur fierté, & à se remontrer sur nos Frontieres, s'il s'en tenoit à ce qu'il venoit de faire. Aussi n'étoitce pas fon deffein; mais fon malheur fut qu'aucun des projets, qu'il forma pour achever de les humilier, ne lui réuffit, & que les affaires de la Colonie, par raport à cette guerre, se trouverent bientôt dans la même situation, où elles avoient été avant qu'il se fût mis en Campagne avec des Forces

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XVI. 199

plus que suffisantes pour ruiner absolument les Cantons.

Le Chevalier de Callieres avoit reçu ordre vers la fin de Plusieurs prol'automne de lever dans son Gouvernement un grand Parti, jes contre les & de l'envoyer sur les glaces contre les Agniers; mais la disette des vivres le mit dans l'impossibilité d'obéir ; la recolte ayant été fort mauvaise. Il le fit sçavoir au Gouverneur Général, qui lui manda de se contenter donc d'envoyer cinquante Hommes du côté, où les Iroquois avoient accoûtumé de chasser pendant l'hyver. Il se mit aussitôt en devoir d'exécuter cet ordre . & tout étoit prêt pour le départ de la Troupe commandée . lorfqu'on recut quelques avis , qui firent changer de réfolution.

L'onziéme de Janvier un Sauvage du Sault S. Louis, originaire d'Onneyouth, & qui avoit été envoyé dans ce Canton pour en exhorter les Habitans à venir s'établir parmi nous, arriva à Montreal. On lui demanda en quelle disposition il avoit laissé ses Compatriotes, & il répondit que soixante d'entr'eux, divifés en deux Bandes, venoient en chaffant dans le dessein de dégager la parole , qu'ils avoient donnée à ce sujet au Gouverneur Général. Il ajoûta que tous les autres Iroquois étoient allés en chasse vers le Pays des Andastes, & sur cette

feconde nouvelle le Parti fut congédié.

Quelques Particuliers se mirent pourtant en Campagne, & Les François prirent la route de la Nouvelle York. Un nommé DuBos, reçoivent qui conduifoit une de ces Troupes, après s'être lontems bat- checs. tu avec beaucoup de valeur contre des Mahingans & des Agniers, & les avoir fort maltraités, tomba dans une embuscade auprès d'Orange. De seize qu'ils étoient, dix furent tués fur la place , Dubos & trois autres furent bleffes , pris , & menés à Orange: les deux autres n'ont jamais paru depuis. Une seconde Bande de sept, ou huit François ne sut guéres plus heureuse. Elle fut rencontrée par des Sauvages de la Montagne, qui les prirent pour des Anglois, & les chargerent. Deux furent tués avant qu'on se sût reconnu; mais le grand Chef de la Montagne, nommé Totathiron, y resta aussi, & ce fut une grande perte pour la Colonie.

Enfin le cinquiéme de Février trente-trois Onneyouths ar- Des Onriverent à Montreal; ils dirent qu'ils venoient s'acquitter de neyouths la promesse, qu'ils avoient faite à leur Pere de se ranger au s'établir dans nombre de ses Enfans; que tous les autres les avoient chargés la Colonie,

de lui affurer qu'ils les auroient suivis, si l'Agnier & l'Onnontagué, entre lesquels ils se trouvoient, ne les avoient pas retenus chacun par un bras ; qu'ils n'avoient pourtant pas changé de pensée, & que si Ononthio vouloit bien leur députer quelqu'un, ils partiroient auffitôt pour se rendre auprès de lui ; que pour eux, ils étoient très-disposés à se placer par tout, où l'on voudroit ; qu'ils souhaitoient seulement de conserver le nom d'Onneyouth ; qu'on leur feroit plaisir de leur donner pour Missionnaire le P. Milet, qui les aimoit beaucoup, malgré les maux, qu'ils lui avoient fait fouffrir, & qu'ils prioient qu'on les aidât à se loger.

Réception ,

Ce qu'ils disoient de l'amitié, que le P. Milet leur portoit, qu'onleur fait. n'étoit point exaggeré. Ce Missionnaire, avec qui j'ai vécu plufieurs Années, ne parloit qu'avec tendresse des Onneyouths, à qui il n'avoit pourtant point d'autre obligation, que les occasions, qu'ils lui avoient fournies de mériter beaucoup pendant cinq ans d'un rude esclavage. M. de Callieres reçut fort bien ces nouveaux Hôtes, & les affûra qu'ils ne manqueroient de rien. Il écrivit ensuite au Comte de Frontenac pour fçavoir ses intentions à leur sujet, & il en reçut ordre de renvoyer leur Chef à Onneyouth, pour rendre compte à ses Compatriotes de la bonne réception, qu'on leur avoit faite, & pour engager par-là tous les autres à suivre leur exemple.

Les autres Cantons en rennent de Combrage.

Cette négociation, & la démarche des premiers Onneyouths, avoient causé de grands ombrages aux autres Cantons, & les Onnontagués s'étoient donnés de grands mouvemens pour s'y opposer. Les Agniers plus impatiens que les autres de sçavoir en quelle disposition étoient les choses par raport aux Onneyouths, envoyerent deux des leurs à Quebec, fous prétexte d'y conduire deux Demoiselles, qui avoient été prifes l'année précédente à Sorel. On sçut de ces deux Prisonnieres que les froquois commençoient à revenir de leur fraieur; que les Anglois avoient fait des présens aux Onnontagués pour les dédommager de leurs pertes, & pour les engager à rebâtir leur Village, & que ceux-ci comptoient bien d'ensemencer dès le printems de cette année ces mêmes Champs, que les François avoient ravagés.

Les deux Agniers de leur côté demanderent avec beaucoup de hauteur au Comte de Frontenac, si le chemin de leur Canson à Quebec étoit libre ? & l'un d'eux lui dit qu'il prétendoit

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 201

bien qu'il lui rendit son Fils, qui étoit Prisonnier dans la Colonie. Le Général leur répondit que le premier Iroquois, qui auroit l'infolence de lui parler de la forte, en seroit puni sur le champ, qu'il leur pardonnoit néanmoins en confideration des deux Captives, qu'ils lui avoient ramenées, mais qu'ils s'accoûtumaffent à baiffer le ton devant lui ; qu'il ne les écouteroit plus sur rien , qu'ils ne sussent parfaitement soumis à ses volontés, & qu'ils ne lui eussent remis tous les François, qui étoient encore Prisonniers chez eux.

Il les retint même tout le refte de l'hyver, de peur qu'ils Pourquol n'informassent les Cantons des endroits, où nos Alliés étoient tena refus en chaffe, & cependantil envoya de nouveaux ordres à Mont- aux Iroqueis real pour continuer à faire harceler les Ennemis par de petits Chrétiens la Partis, afin d'être instruit à propos de ce qui se passoit dans d'alleren les Cantons & dans la Nouvelle York. Le quinzième de May guerre. les Sauvages du Sault S. Louis & de la Montagne allerent offrir leurs services au Gouverneur de Montreal, qui l'ayant fait scavoir au Comte de Frontenac, en reçut réponse qu'il ne falloit pas que, ni les François, ni les Sauvages domiciliés s'éloignailent, & qu'il pourroit avoir bientôt besoin des uns &

des autres.

es autres. Ce qui le faisoit parler ainsi, c'est que sur ces entrefaites le Avis, que ce Général recoit Sicur VINCELOTTE, Canadien, Homme d'esprit & fort ac- de la Cour. tif, étoit arrivé par Terre des Monts déserts proche de Pentagoët, où M. de GABARET l'avoit débarqué, & il avoit remis au Général des Dépêches de la Cour, où on lui donnoit des avis, qui ne lui permettoient pas de dégarnir la Colonie de Troupes. Le Ministre lui mandoit qu'il y avoit dans les Ports d'Angleterre des Vaisseaux, qui devoient mettre incessamment à la voile, & aller joindre une Escadre, qu'on armoit à Baston, pour attaquer le Canada. Il ajoûtoit que le Roy vouloit qu'il tînt prêt mille, ou douze-cent Hommes pour exécuter les ordres, qu'il recevroit de Sa Majesté, au cas qu'il n'y eut rien à craindre pour Quebec. Nous verrons dans peu de

quoi il s'agissoit.

Tome II.

Les Iroquois s'aperçurent bientôt qu'on ne songeoit plus à Les Iroquois les aller inquietter chez eux, & se mirent de toutes parts en cent leurs lio-Campagne. Cela obligea le Gouverneur de Montreal à mul- stilités. tiplier les Partis, qu'il envoyoit contr'eux, & par-là il vint à bout de rompre toutes leurs mesures. Peu de tems après

quelques Prisonniers, qu'on lui amena du voisinage de la Nouvelle York, lui aprirent qu'on débitoit dans cette Province, tantôt que les Anglois armoient en Europe pour venir affiéger Quebec, & tantôt qu'on se disposoit en France à faire le siège de Baston. On reçut en même tems dans la Capitale des affurances que la Nouvelle Angleterre n'étoit nullement en état de rien entreprendre; que la difette des vivres y étoit extrême ; que la méfintelligence regnoit entre les Chefs de la Colonie, & qu'encore qu'on y fit quelque mine de menacer le Canada, on y craignoit fort les François, & qu'on y travailloit à se fortifier.

Les Anglois fe rendent Maitres du

Mais on aprit en même tems que le Fort Bourbon étoit retombé l'automne derniere fous la puissance des Anglois, & Fort Bourbon- que M. de Serigny, qui y avoit été envoyé pour y porter un fecours d'Hommes, de munitions & des vivres, n'avoit pu y aborder. En effet le second jour de Septembre 1696. quatre Vaiffeaux Anglois avec une Galiote à bombes parurent à la vûë de cette Place, & il n'y avoit pas encore deux heures, qu'ils étoient mouillés dans la Rade, lorfque MM. de Serigny & de la MOTTE EGRON y arriverent auffi fur deux Bâtimens ; Ie premier sur le Dragon, qui étoit au Roy, & le second, le Hardi, qui apartenoit à la Compagnie du Nord.

La partie étoit trop inégale pour hazarder un combat, & les François se retirerent : Serigny reprit la route de France . où il arriva heureusement ; la Motte Egron fit naufrage en allant à Quebec, & se noya. Le Fort Bourbon n'étoit guéres plus en état de rélister à l'Escadre Angloise ; on ne laissa pourtant pas d'y faire affez bonne contenance d'abord. Le cintruiéme la Galiotte foûtenuë de deux Navires fit un affez grand feu. Elle continua le lendemain, & à fa faveur les Anglois voulurent tenter la descente; mais le Sieur JEREMIE, qui fervoit en qualité d'Enfeigne dans la Place, s'étant embusqué avec quatre-cent Fusiliers derriere des Buissons, sit fur les premieres Chaloupes, qui s'aprocherent des décharges si fréquentes, & avec tant d'ordre, qu'il les contraignit de s'éloigner.

Ils violent la capitulation.

Alors la Galiotte recommença à jetter des bombes, & il en tomba jusqu'à vintdeux dans le Fort. Comme on n'y avoit pas un seul endroit, où la poudre fût en sûreté, le Sieur de la Forêt, qui y commandoit, n'eut point d'autre parti à pren-

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 203

dre, que celui de capituler. Il demanda d'être conduit a vec toute la Garnifon fur les Terres de France, & qu'on permit à chacun d'emporter tout ce qui étoit à lui. Ces deux articles furent accordés; mais les Anglois ne furent pas plutôt entrés dans la Place, qu'ils fe mocquerent de la capitulation, dépouillerent les François, & les menerent Prifonniers en Anelteurre.

Ils furent néanmoins élargis quatre mois après leur arrivée, & ayant appris, en débarquant fur les Terres de France, qu'on armoit à la Rochelle pour aller reprendre le Fort Bourbon, ils y rendirent la plúpart en diligence. Ils y trouverent en en éfre quatre Vaiffeaux, que M. de Serigny devoir commander jufqu'à Plaifance, où il devoir en remettre le Commandement à M. d'Iberville, fon Frere, & ils sy embarquerent. Nous avons vû il n'y a pas lontems que cette Efcadre étoit arrivée en Terre-Neuve le dishuitiéme de May dans le tems, que M. d'Iberville fe disposoir à achever la conquête de cette Ille.

Il auroit bien souhaité que son Frere sût arrivé plûtôt, ou avoir été avert qu'il arriveroit stard; dans le premier cas il auroit eu tout le tems nécessaire pour affirer le succès de l'Entreprise, dont il se voyoit chargé; se dans le second, il auroit pu faire un effort pour se consoler de ce retardement par le plaisire de ne pas laisse un Anglois dans l'Isle de Terre-Neu-ev, ce qu'il avoit extrémement à cœur; d'autre par il étoit évident que la Cour avoit compé que M. de Serigny feroit plus de diligence; mais j'ai déja observé que les armemens trainoient toujours en longueur dans nos Ports, ce qui déconcerroit solvent toutes les mestres de nos Officiers.

Ceft ce qui parur par les infructions, qui furent remifes à M. d'Iberville par fon Frere. Elles portoient qu'avant que de paffer à la Baye d'Hudfon, i feroit un tour à la Riviere S. Jean, pour voir fi le Fort de Naxoat n'avoit pas befoin de fecours. L'évectution de cet article étoit devenue impoffible, & fut jugée telle par M. de Brouillan, à qui d'Iberville communiqua fes instructions; car outre que la faison étoit trop avancée pour entreprendre deux Expéditions en des lieux fi (cloignés l'un de l'autre, les Equipages des Navires venus de France, n'étoient pay en état de demeurer fi lontense en Mer.

La réfolution fut donc prife d'aller droit au Fort Bourbon, C c ii

## 204 HISTOIRE GENERALE

1 697. M. d'Iberville part pour la Faye d'Hudicn.

& l'Escadre, composée de quatre Navires & d'un Brigantin, mit à la voile le huitséme de Juillet. Il y avoit un troisseme or dre de la Cour, mais bien plus aifé à exécuter que le fecond; c'étoit de croiser quelque tems sur le Banc de Terre-Neuve, & M. d'Iberville comptoit bien de n'y pas manquer; mais il trouva dans ce Parage des brumes si épaisles, & les vents si favorables pour suivre sa route, qu'il crut ne devoir pas s'en dearter. & le vinthuit il arriva à l'entrée du détroit d'Hudon.

Il perd un de fes Bâtimens dans les gla-

la Il l'avoit passe le trossisme d'Août; mais il se trouva alors tellement serré par les glaces, qu'il fut contraint de se grapiner sur les plus grandes. Ce qui faisoit le danger de cette situation, c'est que les glaces portées avec violence par les courans, donnoient de si rudes secousles aux Navires, qu'à chaque instant elles les metroient en danger de périr. Aussi dès e cinquémele Brigantin sur écrafé entr'un de ces écueils stottans, & Le Palmier, que montoit M. de Serigny, & cela si subitement, qu'à peine put-on sauver les Hommes, tout le reste sur perdu.

Il est séparé des autres.

Teve tru perdu.

Le vinthuit M. d'Iberville, qui montoit le Pelican de cinquante piéces de canon, se trouva débarraffé des g'aces; mais feul, & ne fachant ce qu'étoient devenus ses autres Navires, que les glaces lui avoient cachés depuis l'onze. Il cru néanmoins qu'ils avoient pris les devants, parce que la veille il avoit entendu titer des coups de canon, & il fit voile pour le Port Nelson, à la vûc duquel il arriva le quatriéme de Septembre. Le foir il mouilla l'ancre affez près du Fort Bourbon, & envoya sa Chaloupe à Terre avec le Sieur de MARTIONI, son Coufin Germain, pour prendre connoiffance de la Place, & des Navires Anglois, qu'il avoit aperçus dans le Détroit d'Hudson.

Le lendemain, vers les fix heures du matin, il découvrit à trois lieuës fous le vent trois Vaiffeaux, qui louvoyoient pour entrer dans la Rade: il leur fit les fignaux, dont il étoit convenu avec M. de Serigny, & comme ils n'y répondirent point, il ne douta plus que ce ne fuffent les Ennemis, & fe prépara à les attaquer. Il falloit être bien hardi, pour prendre une telle réfolution. Il avoit à peine cent cinquante Hommes en état de combattre, & il avoit à faire à trois Navires, dont l'un étoit plus fort que lui, & les deux autres avoient chacun trente-deux piécées de canon montées.

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 205

Malgré cette inégalité , il arriva fur eux avec une intrépidité, qui les étonna. Ils l'attendirent : vers les neuf heures & demie du matin on commença à se canonner, & jusqu'à une tre trois Naheure après midi le feu fut continuel & très-vif des deux cô- vites Angloise tés. Cependant le Pelican n'eut qu'un Homme de tué, & dixfept bleffés. Alors d'Iberville, qui avoit confervé le vent, ar-riva tout court fur les deux Fregates, & leur envoya plufieurs bordées de fort près, à dessein de les désemparer. Dans le moment il aperçut le troisième , nommé l'Hamshier , qui l'aprochoit, ayant vintfix canons en batterie fur chaque bord, & deux-cent trente Hommes d'Equipage.

Il alla auffitôt à fa rencontre, tout fon canon pointé à couler bas, le rangea sous le vent vergues à voiles, & ayant fait combat. dreffer son Navire, lui envoya sa bordée. Elle sut faite si à propos, que l'Hamshier, après avoir fait tout au plus sa longueur de chemin, coula bas. D'Iberville revira fur le champ de bord , & tourna fur le Hudson Baye , celui des deux autres Navires Anglois, qui étoit le plus à portée d'entrer dans la Riviere de Sainte Therese ; mais comme il étoit sur le point de l'aborder, le Commandant bailla fon Pavillon, & se ren-

D'Iberville chassa ensuite le troisième, apellé le Deringue, qui fuvoit au Nord-Est, & dont il n'étoit qu'à une bonne portée de canon; mais comme ce Bâtiment étoit aussi bon Voilier que lui , il cessa bientôt de le poursuivre , n'ofant forcer de voiles, parce qu'il avoit eu plufieurs de fes manœuvres coupées, deux pompes crevées, fes hautbancs fort incommodés; qu'il avoit reçu fept boulets de canon dans le corps de son Navire ; qu'il étoit percé à l'eau, & qu'on ne pouvoit l'étancher. Il revira donc de bord, & envoya le Sieur de la SALE avec vinteing Hommes dans fa Chaloupe, pour amariner sa prise. Il travailla ensuite à se raccommoder, ce qui avant étê fait avec une diligence extrême, il se remit à la poursuite du seul Ennemi, qui lui restat, & qui étoit déia à trois lieuës de lui.

Il commençoit à le gagner, lorsque le soir, le vent s'étant rangé au Nord, & une brume épaisse s'étant levée tout à coup, il perdit le Deringue de vûe. Ce contretems l'obligea d'aller rejoindre le Hudson Baye, & il mouilla l'ancre auprès de I Hamshier, dont il ne paroiffoit presque plus rien. & duquel

Il se bat con-

1697.

on n'avoit pas pu fauver un feul Homme. Il aprit de ses Prifonniers qu'ils avoient été vintctinq jours arréés dans les glaces, & y avoient perdu un Brûlot par le même accident, qui avoit fait périt le Brigantin François; qu'ils avoient enfuite rencontré une Plûte François; contre laquelle ils étoient battus pendant fix heures; & qui après s'être défenduë avec une bravoure étonnante, étoit allé le rejoindre à deux autres Navires de la Nation dans les glaces.

Combat d'une Flute Françoife contre trois Navires Anglois.

Cette Flûte étoit le Profond, que M. d'Iberville avoit armé à Plaisance, elle étoit montée de vintsix canons, & de sixvint Hommes d'Equipage, & il en avoit donné le Commandement à M. Dugué. Elle avoit été séparée du Palmier & du Wesp le vintcinquieme d'Août, & peu de jours après elle se trouva entre les trois Navires Anglois, qui la criblerent à coups de canon, & ne purent l'aborder, ni obliger le Capitaine à se rendre. Heureusement pour lui, après six heures de combat ils aperçurent le Wesp & le Palmier, qui faisoient force de voiles pour le secourir, & ils ne jugerent pas à propos de les attendre. Le Profond étoit tout désemparé ; les deux autres Navires avoient auffi beaucoup fouffert des glaces: ils se raccommoderent néanmoins en diligence, & se mirent à la poursuite des Anglois, qui fuyoient devant eux, & qui ne les éviterent, que pour se faire battre par le seul Pelican, de la maniere, que je viens de raporter.

Naufrage de M.d'Iberville.

Cependant rien n'empêchant plus M. d'Iberville de s'aprocher du Fort Bourbon, il leva l'ancre le sixième au matin. & alla mouiller dans la Rade, où sa Chaloupe, qui étoit restée à Terre, depuis qu'il l'avoit envoyée pour prendre langue, lui amena des Sauvages, qui lui aprirent qu'il n'y avoit que trente-cinq Hommes dans le Fort. Sur cet avis il fit embarquer dans le Hudson Baye un mortier & cinquante bombes, pour commencer l'attaque en attendant ses trois autres Navires. Le lendemain, comme il vit la Mer groffir extraordinairement, ce qui dans la Baye est un signe certain d'une prochaine tempête, il quitta la Rade, qui n'est point sûre, & alla mouiller au large. Sa précaution fut inutile, le vent, après s'être un peu calmé, reprit avec plus de violence qu'auparavant, tous les cables des ancres casserent, & quoique put faire d'Iberville pour se soûtenir, & qu'il n'y eut peutetre pas en France de plus habile Manœuvrier que lui, il fut

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 207

ietté à la Côte, & alla échouer à l'entrée de la Riviere de

Sainte Therese avec sa prise.

Ce malheur arriva pendant la nuit , dont l'obscurité aug- 11 et joint par mentant encore l'horreur, que causoit la tourmente, empê. ses trois Nacha qu'on ne prît plus de mesures pour sauver le Navire, en tâchant d'échouer dans un endroit fûr ; de forte qu'avant le jour il se trouva crevé & plein d'eau. Néanmoins le calme étant revenu, l'Equipage se sauva à Terre, & emporta tout ce qui étoit nécessaire pour l'attaque du Fort Bourbon : mais il n'avoit plus de vivres, & ne pouvoit en esperer qu'en se rendant Maître du Fort. Aussi d'Iberville fit-il tout préparer en diligence pour y donner l'affaut. Il commençoit à peine ce travail, lorsqu'il aperçut ses trois Navires, & peu de tems

après ils mouillerent dans la Rade. Ils avoient effuyé la même tempête, qui avoit brisé le Pe- Prise du Fort lican & le Hudson Baye; mais ils étoient beaucoup plus au Bourbon. large, ou plûtôt elle les y jetta, & elle cessa avant qu'ils fusfent près de Terre. Le Palmier y perdit encore son Gouvernail, & quand il arriva à la vûë du Fort, il avoit deux voves d'eau, qui l'obligeoient de faire jouer deux pompes fans difcontinuer. Cette jonction affuroit à M. d'Iberville la prise du Fort, & lui procuroit des vivres : ainsi il ne songea plus à

donner l'affaut, qui n'étoit pas nécessaire, & qui pouvoit lui

coûter beaucoup de Monde.

Le lendemain dixiéme de Septembre il descendit à Terre avec sa Chaloupe, chargée de mortiers & de bombes, & débarqua à une demie-lieue du Fort, où l'Equipage du Pelican étoit campé. Il fit auffitôt dreffer des batteries , & le douziéme il commença de faire jetter des bombes. Le Commandant du Fort, nommé Henry BAILAY, n'attendoit apparemment que cela pour se rendre. Le jour suivant il battit la chamade. & convint de livrer sa Place aux conditions suivantes, 10. Qu'on ne toucheroit point à ses Papiers, ni à ses Livres de compte, qui apartenoient à la Compagnie de Londres : 2º. Qu'on laisseroit aux Officiers & aux Soldats leurs coffres, leurs hardes, & généralement tout ce qu'ils avoient : 30. Qu'ils feroient traités comme les François : 4°. Qu'ils feroient inceffamment envoyés en Angleterre : 50. Que la Garnison sortiroit avec toutes les marques d'honneur, & ne seroit point défarmée.

1697.

Dès que cette capitulation eut été fignée, le Commandant fortit avec cinquante deux Hommes, dont dix-fept étoient de l'Equipage de l'Hudjon Baye; car on peut bien juger que dans la confution du naufrage de ce Navire & du Pelican chacun avoit été plus occupé à fauver fa vie, qu'à garder les Prifonniers; de lorte qu'il n'en étoit refté avec les François que ceux, qui craignirent de trop rifquer en fe fauvant dans des Pays inconnus, & pendant une nuit très-obfeure. Ceux, qui s'échaperent, furent compris dans la capitulation, & recouvrerent ainfi leur liberté.

M. d'Iberville setourne en France.

M. d'Iberville ayant pris possession de sa conquète, y établit pour Commandant le Sieur de Martiguy, & M. de Boisbriand, Frere de M. Dugué, en qualité de Lieutenant de Roy. Comme le Padnier étoit absolument hors d'état de tenir la Mer, on le fit entrer dans la Riviere, & mouiller près du Fort. Serigny, qui y resta pour le ramener en France, suposéqu'on puit réparer, ne garda avec lui que cinquante Hommes, & d'Iberville s'embarqua sur le Profond avec l'Equipage du Petican, & quarante-quater Prisonniers, qui lui restolent. Il sit voile le vint-quatre de Septembre avec le Wesp, & le huitéme de Novembre il arriva à Belle-slie, a s'ayant presque pas un Homme sur se de sur Navires, qui ne sût malade du scorbut.

Importance de la conquêse.

Mais la prife du Fort Bourbon, quoiqu'elle air affuré pour lontens aux François la polificition de tout le Nord du Canada, ne dédommagea point le Roy des frais, qu'il fit cette année-là pour l'Amérique Septentrionnale, comme je le dirai dans le Livre fuivant. Toutefois le commerce de la Baye d'Hudfon étoit un objet beaucoup plus confiderable, que bien des Gens ne le croyoient; & l'on n'en a bien connu la confequence, que par l'empreflement, qu'ont fait paroître les Plenipotentiaires Anglois au Congrès d'Urrecht, pour affirer à leur Nation tous les Poftes de cette Baye. Ce qui eft certain, c'eft que les Pelleteries y foat beaucoup plus belles, que par tout ailleurs, & que l'extrême indigence des Sauvages de sc Contrées eft caufe qu'on les peut avoir à très-bon marché,

HISTOIRE



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

## NOUVELLE FRANCE.

## LIVRE DIX SEPTIEME.



ONSIEUR de Frontenac ne sçavoit encore que penser des bruits, qui continuoient à courir, qu'il se faisoit des armemens en France, en Angleterre, & à Baston; & les ordres, qu'il avoit reçus de la part du Roy de tenir ses Troupes & ses

Milices en état de marcher pour une Expédition, dont on lui faisoit toujours un mystere, le tenoient en suspens dans une conjoncture des plus embarrassantes, où il se fût jamais trouvé, lorsque le Chef Onneyouth, que M. de Callieres avoit renvoyé dans son Canton, arriva seul à Montreal, ce qui parut d'un affez mauvais augure.

Il parut néanmoins avec un air de confiance , dont tout au- Les Iroquois tre que le Gouverneur eût pu être la Dupe. Il lui dit qu'ayant veulent amufait à ses Freres le recit de la maniere, dont lui & sa Troupe Frontenac. avoient été reçus des François, tous avoient paru très - difposés à suivre seur exemple; que les Onnontagués les avoient même fait affûrer qu'ils étoient prêts de les accompagner ; qu'ils alloient commencer par envoyer un Collier à Ononthio pour Tome 11.

sçavoir de lui s'il vouloit bien les recevoir aussi, & un autre aux Jesuites, pour les prier de demander pour eux la pa x au Dieu des Chrétiens, & qu'ils conjuroient les Onneyouths de les attendre.

Il étoit aifé de voir que tout ceci étoit un jeu pour gagner du tems, & pour éloigner l'orage, qu'on apréhendoit de voir fondre de nouveau sur les Cantons, dans l'esperance, qu'il se diffiperoit tout-à-fait. Le Comte de Frontenac en douta encore moins que Personne; mais il n'avoit sur cela que deux partis à prendre ; l'un de se remontrer une seconde fois avec toutes ses Forces dans le Pays Iroquois ; l'autre de diffimuler. Le premier étoit devenu impossible par les ordres, qu'il venoit de recevoir du Roy : il lui fallut donc se résoudre à fermer les yeux fur la conduite de ces Barbares, ou du moins à ne leur faire paroître qu'une partie du ressentiment, que leur conduite inspiroit. Le Général répondit au Chef Onneyouth qu'il donnoit à ceux, qui l'avoient député, jusqu'au mois de Septembre pour se déterminer à venir tous ensemble lui demander la paix, & que ce terme expiré, ils ne trouveroient plus en lui qu'un Ennemi irréconciliable.

Ils recommencent lears ho-Stilités.

Il ne comptoit guéres plus sur l'effet de ces ménaces, que fur les promesses des Iroquois ; mais il y a bien de l'apparence qu'il ne s'attendoit pas à les voir peu de jours après recommencer leurs courses. Ce fut alors, qu'il comprit tout le tort, qu'il avoit eu de ménager un Peuple, qu'il avoit trop vivement poussé, pour esperer de le gagner jamais, & qu'il n'avoit pas affez affoibli, pour le mettre hors d'état de nous faire beaucoup de mal; mais il avoit un autre sujet d'inquiétude . qui le touchoit par où il étoit plus sensible, puisqu'il s'agissoit de la diminution de son autorité. Voici quelle en sut l'oceation.

Désordre ar- Un assez grand nombre de Miamis, habitués dans la Rivierivé parmi nos re Maramek, une de celles, qui se déchargent dans la partie faute des Cou. Orientale du Lac Michigan, en étoient fortis fur la fin du reurs de Bois. mois d'Août de l'année précédente, pour s'aller réunir avec leurs Freres établis dans la Riviere S. Joseph, & avoient été attaqués en chemin par des Sioux , qui en avoient tué plufieurs. Les Miamis de S. Joseph instruits de cette hostilité allerent chercher les Sioux jusques dans leur Pays, pour venger leurs Freres, & les rencontrerent, qui s'étoient retranchés.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 211

dans un Fort avec des François, du nombre de ceux, qu'on 1697. appelloit Coureurs de Bois.

Ils ne laisserent pas de les attaquer à diverses reprises avec beaucoup de réfolution; mais ils furent toujours repouffés. & contraints enfin de se retirer, après avoir perdu plusieurs de leurs Braves. Comme ils s'en retournoient chez eux, ils rencontrerent d'autres François, qui portoient des armes & des munitions aux Sioux, & ils leur enleverent tout ce qu'ils avoient, sans néanmoins leur faire d'autre mal. Ils firent sçavoir ensuite aux Outaouais ce qui venoit de se passer, & ceuxci députerent au Comte de Frontenac pour lui representer qu'il étoit absolument nécessaire d'apaiser les Miamis, dont le mécontentement pourroit bien les engager à se joindre aux Iroquois.

Le Général répondit aux Envoyés comme il convenoit de faire dans une conjoncture si délicate, & prit des mesures justes pour prévenir la suite de cette fâcheuse affaire. Elles n'empêcherent pourtant pas sitôt les Miamis de continuer à user de represailles, quand l'occasion s'en présenta; tellement que Nicolas Perrot, si accrédité parmi eux, sut sur le point d'être brûlé, & n'échapa à leur fureur, que par le moyen des Outagamis, qui le tirerent d'entre leurs mains. Enfin on trou-- va le secret de les calmer, en leur faisant comprendre qu'il étoit de leur intérêt, autant que du nôtre, de ne se pas brouiller avec nous, & la chose n'alla pas plus loin pour lors.

Cet évenement ne pouvoit arriver dans des circonstances plus chagrinantes pour le Comte de Frontenac. On avoit renouvellé depuis deux ans les anciennes plaintes contre la course dans les Bois, & les dernieres représentations de tout ce qu'il y avoit dans la Colonie de Personnes zélées pour le bon ordre, avoient eu leur effet. Dès l'année précédente le Roy avoit expressement défendu au Gouverneur Général de permettre à aucun François de monter dans le Pays des Sauvages, pour y faire le commerce.

A la vérité MM. de Champigny & de Callieres, dont le témoignage n'étoit point suspect en cette matiere, avoient été d'avis que Sa Majesté fût supliée de restraindre cette défense, & en avoient aporté des raisons, qui ne pouvoient être plus folides. Ils avoient suggeré un milieu à prendre, qui, felon eux, remedieroit à tout, & ce milieu confistoit à ne Dd ii

697.

conferver parmi les Sauvages éloignés, que deux Poftes, celui de Michillimakinac, & celui de la Riviere S. Jofeph, de fixer le nombre des François, a sufquels on permettroit d'y aller, & de prendre diverfes autres précautions, qu'ils fuggeroient, pour empêcher les abus, dont on se plaignoit avec raison.

Comment il

M. de Frontenae étoit bien éloigné d'aprouver ces temperamens, qui diminuoient fon autorité, & comme il avoit compris qu'en obéiffant à la lettre à l'Ordonnance, dont nous avons parlé, il en arriveroit des inconvenieus, qui obligeroient le Confeil du Roy à remettre les chofes dans leur ancient état, il avoit mandé au Ministre que, pour fe conformer aux intentions de Sa Majestlé, il alloit rappeller tous les François des Poftes éloignés; mais la malheureuse affaire des Miamis, causée par les Coureurs des Bois, lui fit craindre qu'on n'aprouvât pas même les propofitions de l'Intendant & u Gouverneur de Montreal, & que ceux, qui avoient-reveillé le zéle du Prince, par raport aux courses dans les Bois, ne profiassent de ce nouvel incident pour folliciter l'entiere exécution des derniers ordres de la Cour, comme ils n'y manquerent pas en effet.

Le Gouverneur Géneral commença donc à trouver plus raifonnables les modifications propolées par MM. de Champigny & de Callieres , parce qu'elles lui confervoient au moins une partie du tout, qu'il le voyoit fur le point de parde, & il fe joignit à ces Meffieurs pour reprefenter au Confeil, 1°. Qu'il étoit d'une néceffixirindifpenfable de ne point oucher aux Portes de Michillimakinac & de la Riviere de S. Jofeph, & qu'il falloit entretenir dans chacun au moins un Officier avec douze, ou quintes Soldats, pour empécher les Anglois d'y venir faire le commerce, ce qu'ils ne feroient pas lon-tens, fans s'y établir de maniere à n'en pouvoir plus être emps, fans s'y établir de maniere à n'en pouvoir plus être

chassés.

"30. Qu'il étoit impossible de soûtenir ees mêmes Postes, se l'Orn'ny envoyoit tous les ans, au moins vinteing Canots charges de marchandises. C'est ce qu'on apelle des Congés, dont le Gouverneur Général avoit la distribution: 3°, Qu'il étoit important de faire marcher de tems en tems des Troupes chez les Sauvages, pour la stireté des Missonnaires: 4°, Queces Congés écoient une ressource pour loulager l'indigence de

plusieurs Familles honnêtes, à qui on en faisoit présent, & qui les négocioient avec les Voyageurs; & que, fi on leur retranchoit ce secours, il faudroit pourvoir autrement à leur subsistance. Enfin que ces voyages servoient à retenir dans le Pays quantité de jeunes Gens, qui ne sçavoient point d'autre métier, & qui, s'ils ne pouvoient faire celui-ci, iroient chercher de l'occupation dans les Colonies Angloifes, ce qui for-

tifieroit ces Colonies, en affoiblissant les Nôtres. Quelques-unes de ces raisons étoient extrêmement foibles, les autres prouvoient très-bien qu'il y a des maux, aufquels il est dangereux de vouloir remedier tout-à-coup. Les Auteurs de ce Mémoire convenoient avec ceux, qui en avoient présenté de contraires, de tous les désordres occasionnés par les Congés, & que le plus grand de ces défordres étoit d'avoir arrêté le progrès de la Religion Chrétienne parmi les Sauvages; mais tout bien consideré, il fut jugé au Conseil du Roy que d'abandonner des Postes, après les avoir établis, & soûtenus avec tant de dépense, & après les avoir fait regarder à nos Alliés comme un avantage pour eux-mêmes, c'étoit expofer ces Peuples à la tentation de se donner aux Anglois.

On fut encore confirmé dans cette pensée par la nouvelle, qu'on eut que le Baron, ce fameux Chef Huron, dont j'ai déja fait connoître les pernicieux desseins, & le mauvais esprit, étoit allé s'établir près d'Orange avec trente Familles de la Nation, & qu'il follicitoit vivement les autres à l'y venir joindre. Il fut donc résolu de s'en tenir au projet, qui avoit été suggeré par MM. de Champigny & de Callieres, & il en arriva ce qui avoit été prédit par les Ecclesiastiques & les Misfionnaires, que les choses reprirent affez promptement le même train, qu'elles alloient auparavant. C'est qu'il en est des passions, comme de la gangrene, qui ne se guérit qu'en coupant impitoyablement tout ce qui en est infecté.

Vers la fin d'Août le Sieur de la Motte Cadillac, à qui M. de Callieres avoit fait sçavoir les bruits, qui couroient d'un recours de la armement destiné à la conquête du Canada, arriva à Mont- Colònic. real avec un grand nombre de François, & trois-cent Sauvages, Sakis, Pouteouatamis, Outaouais & Hurons, qu'il avoit eu l'adresse d'engager à venir au secours de la Colonie. Le Gouverneur Général étoit alors dans cette Ville, & dans l'audience, qu'il donna à ces Guerriers, il leur témoigna beau-

Belle action

1013.

coup de satisfaction de leur zéle, & surtout de l'ardeur, avec laquelle ils avoient poursuivi les Iroquois pendant toute cette Campagne. En effet on comptoit plus de cent Tionnonthouans, qu'ils avoient pris, ou tués depuis le printems.

Il venoit même de se passer une action très-vigoureuse & d'un Chef Hutrès-bien conduite, où des Sauvages de ces quatre Nations avoient eu part. Les Iroquois s'étant mis en Campagne pour aller joindre le Baron, ainsi qu'ils en étoient convenus avec lui, quatre de leurs Découvreurs rencontrerent le Rat, ce fameux Chef Huron, dont nous avons déja tant parlé. Il étoit à la tête de cent cinquante Guerriers, & avoit mis pied à Terre dans le fond du Lac. Des quatre Iroquois, qui le découvrirent, deux furent tués d'abord, les deux autres demeurerent Prisonniers, & l'on apprit d'eux que leurs Gens n'étoient pas loin, qu'ils étoient au nombre de deux-cent cinquante; mais qu'ils n'avoient de Canots, que pour foixante au plus.

Sur cet avis le Rat s'avança avec toute sa Troupe vers l'endroit, où on lui avoit dit que l'Ennemi étoit campé : lorsqu'il en fut à une portée de fusil, il sit semblant d'être surpris & effrayé de leur nombre, & feignit de fuir. Auflitôt soixante Iroquois se jettent dans leurs Canots pour le poursuivre, le Rat pouffa au large, & fit force de rames jusqu'à ce qu'il fût à deux lieuës de Terre. Alors il s'arrêta, se mit en bataille, effuia, fans tirer, la premiere décharge des Iroquois, qui ne lui tuerent que deux Hommes, puis sans leur donner le tems de recharger, il fondit fur eux avec tant de furie, qu'en un moment tous leurs Canots furent percés, ou fracassés. Trentefept furent tués, quatorze furent pris, & le reste se noya. Il y avoit parmi eux cinq des plus confiderables Chefs de la Nation.

Le Rat étoit alors fincérement attaché aux intérêts des François, & c'étoit lui feul, qui avoit empêché tous les Hurons de Michillimakinac de suivre le Baron dans la Nouvelle York. Il rendit dans le même tems un grand service aux Miamis, en les avertissant de se défier du Baron; car il avoit pénétré que ce Perfide, sous prétexte de faire alliance avec ces Sauvages, ne songeoit qu'à les trahir. Il étoit venu à Montreal avec M. de la Motte Cadillac , & il eut la premiere part aux careffes du Gouverneur Général; mais les Sauvages ne se répaissent pas de sumée, & ceux-ci n'étoient point venus à

Montreal pour recevoir des complimens, ni même unique-

ment pour faire la guerre aux Anglois.

M. de Frontenac, qui les connoissoit, & qui sçavoit à peu près tout ce qu'ils avoient dans l'ame, leur déclara que ceux, qui avoient quelque sujet de se plaindre, pouvoient s'ouvrir à lui en toute liberté, & qu'il leur feroit faire toute la satisfa-&tion, qu'ils souhaiteroient; mais il ajoûta qu'ils se gardassent bien de prendre le change, en s'affoibliffant mutuellement. & qu'il étoit de leur intérêt de continuer à pouffer vivement les Iroquois, qu'il étoit lui-même fort résolu de ne point épargner.

Alors Onanguice, Chef des Pouteouatamis, Homme Plaintes des d'esprit, & qui parloit bien, prit la parole au nom de tous, réponte de M. & dit qu'on leur promettoit ordinairement beaucoup plus de Frontenacqu'on n'avoit apparemment deffein de leur tenir; qu'on les avoit souvent assurés de ne les point laisser manquer de munitions, & qu'il y avoit plus d'un an, qu'on ne leur en avoit fourni aucunes ; que les Ánglois n'en usoient pas de même avec les Iroquois, & que; si l'on continuoit à les abandonner de

la sorte, ils ne paroîtroient plus à Montreal.

Le Général répondit qu'à la vérité on ne leur avoit point envoyé cette année ce qu'on avoit accoûtumé de leur fournir tous les ans ; mais qu'ils n'y perdroient rien ; qu'il avoit eu besoin de tout son Monde pour un grand dessein de guerre, dont il ne pouvoit pas encore s'ouvrir à eux, & que dès qu'ilpourroit disposer d'un certain nombre de François, il n'auroit rien de plus pressé, que de leur faire porter toutes les choses, dont ils avoient besoin. Ils parurent satisfaits de cette réponse, & on se sépara fort contens les uns des autres. Il paroit au reste qu'on étoit dès lors tout-à-fait rassûré au sujet des Entreprises des Anglois contre le Canada, puisque le Général congédia les Sauvages, fans leur en parler.

Il étoit même uniquement occupé de l'Entreprise, pour Quelle étoit laquelle il avoit eu ordre de tenir ses Troupes prêtes, & qui l'Entreprise. étoit encore un mystere pour lui, lorsque le septiéme de Sep- on lui avoit tembre M. DES URSINS mouilla devant Quebec. Cet Offi- mandé de so cier lui rendit une Lettre du Marquis de NESMOND, par la-tenir prêtquelle il aprit qu'il s'agissoit de la conquête de la Nouvelle Angleterre . dont M. de Pontchartrain avoit formé le projet; mais que c'étoit une affaire manquée. Dans une Lettre, qu'il

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 217

Il lui étoit commandé de faire ensuite toute la diligence poffible pour arriver dans la Baye de Plaifance, & prévenir les Anglois, qu'on disoit être fort résolus de reconquerir ce qu'ils avoient perdu l'année précédente dans l'Isle de Terre - Neuve, & d'en chaffer même entiérement les François. Au cas, qu'il trouvât les Ennemis occupés au siège de Plaisance, il lui étoit ordonné de les attaquer, & suposé qu'ils en fussent déja partis, il avoit ordre de les aller chercher, soit qu'ils euffent réuffi, ou non, & de les combattre.

Après les avoir battus, il devoit faire voile pour Pentagoët, & détacher en même tems un Vaisseau pour aller à Quebec donner avis de sa marche au Comte de Frontenac. afin que ce Général pût se rendre à tems à Pentagoët avec les quinze-cent Hommes, qu'il devoit tenir prêts. Cette jou-Ation faite, & les Troapes embarquées, la Flotte devoit, fans perdre de tems , aller à Baston , & cette Ville prise , suivre la Côte jusqu'à Pescadoué, ruinant toutes les Habitations le plus avant qu'il se pourroit lans les Terres, & de telle manière,

que les Anglois ne puffent les rétablir de lontems.

Le grand âge du Co...te de Frontenac avoit fait douter au Roy que ce Général fût en état de mener lui-même ses Troupes & ses Milices à cetre Expédition, & Sa Majesté lui avoit laissé sur cela une liberté entiere, ou de marcher en Personne, ou de substituer en sa place le Chevalier de Vaudreuil, lequel en ce cas seroit subordonné en tout au Marquis de Nesmond, au lieu que le Conce de Frontenac, s'il venoit, commanderoit sans dépendance les Troupes de Terre.

Si après la prife de Baston, & le ravage de la Nouvelle Angleterre, il restoit encore du tems pour faire quelqu'autre conquête, la Flotte avoit ordre d'aller à Manhatte, & après avoir reduit cette Ville sous l'obeissance du Roy, y laisser les Troupes du Canada, qui chemin faisant pour retourner dans la Colonie, ravageroient la Nouvelle York. Telles étoient les instructions, qui furent données à M. de Nesmond, & envoyées à M. de Front ac pour une Expédition, que le Roy avoit tellement à cœur, qu'il avoit permis au Premier de fortifier sa Flotte des Navires destinés pour la Baye d'Hudfon, au cas qu'il les rencontrât à Plaisance, & qu'il jugeaten avoir befoin.

Comme on n'avoit pas encore reçu à la Cour la nouvelle Tome II.

du siége de Naxoat, lorsque ces instructions furent dressées. mais qu'elle y arriva peu de tems après, M. de Nesmond en mouillant dans la Rade de la Rochelle, y trouva de nouveaux ordres pour donner au Chevalier de Villebon tous les fecours d'Hommes & de munitions nécessaires à la conservation . ou au rétablissement de ce Poste, & sitôt qu'il eut jetté les ancres dans la Baye de Plaisance, on lui remit une Lettre du Comte de Pontchartrain, par laquelle ce Ministre lui donnoit avis qu'il devoit partir incessamment de Portugal dixhuit Bàtimens Anglois chargés de sel sous l'escorte d'un Vaisfeau de guerre pour aller faire en Terre-Neuve la pêche de la Morue, & qu'il fit ce qu'il pourroit pour ne les pas man-

Ce qui fait Entreprife

quer. Il lui ajoûtoit encore que, s'il étoit affez heureux pour battre la Flotte Ennemie, l'intention du Roy étoit qu'il fit une excursion le long de la Côte Orientale de Terre-Neuve, pour prendre, ou brûler tous les Bâtimens des Anglois, qu'il y rencontreroit; mais M. de Nesmond étoit parti bien tard pour exécuter tant, & de si grandes Entreprises. D'ailleurs les vents contraires le retinrent plus de deux mois en Mer. De forte qu'il n'arriva à Plaisance, que le vintquatre de Juillet.

Il n'y aprit aucune nouvelle des Anglois, fur quoi il tint un grand Conseil de guerre pour déliberer s'il étoit à propos d'aller sur le champ à Baston'; tous opinerent pour la négative, & leurs raisons furent qu'il n'étoit pas de la prudence de prendre aucun parti, qu'on ne fût instruit des démarches des Ennemis, & que, de quelque diligence, qu'on usat pour avertir le Comte de Frontenac, les Troupes du Canada ne pouvoient se rendre à Pentagoët avant le dixième de Septembre; qu'alors la Flotte, qui n'avoit plus que pour cinquante jours de vivres, seroit absolument hors d'état de rien entrepren-

Le parri, que prend M. de Nelmond.

Il n'y avoit rien à repliquer à ces raisons, & M. de Nesmond s'y rendit, bien chagrin de se voir échaper des mains une conquête, dont le fuccès lui avoit d'abord paru immanquable. Il dépêcha sur le champ à Quebec M. des Ursins, avec tous les Bâtimens destinés pour le Canada, & qui étoient venus jusqu'à Plaisance sous son escorte; mais il sui enjoignit expressément, s'il rencontroit la Flotte Angloise dans le Fleuve, ou dans le Golphe de S. Laurent, de venir en diligence lui en donner avis.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 210

Il se rendit ensuite à la Baye du grand Burin , qui est à vintdeux lieuës à l'Ouest de Plaisance, pour y attendre des nouvelles de quelques Navires, qu'il avoit envoyés à la découverte. & pour être plus à portée d'en recevoir de M. des Ursins, qu'il avoit averti qu'il se trouveroit là. La raison de cette démarche étoit que, s'il eût été surpris par la Flotte Angloise dans la Baye de Plaisance, il eût été obligé d'entrer dans le Port, au lieu qu'étant au grand Burin, il se trouveroit au vent des Ennemis, pour arriver fur eux.

Au commencement d'Août il eut avis par des Prisonniers que les Anglois se sortifioient à S. Jean, sur quoi il assembla de nouveau la Conseil de guerre, où il fut décidé tout d'une voix qu'il falloit y aller, avant que les fortifications fussent achevées. C'étoit pourtant beaucoup moins l'envie de prendre S. Jean, qui étoit le motif de cette résolution, que l'esperance d'y trouver un grand nombre de Vaisseaux, dont on croyoit pouvoir se rendre Maître fort aisément ; car les mêmes Prisonniers, dont je viens de parler, avoient affûré qu'ils y en avoient laissé trente quatre, parmi lesquels il y avoit plu-

fieurs Navires de guerre.

Les uns, au nombre de vint-trois, étoient partis de Plevmouth le quatorzième d'Avril fous la conduite de l'Amiral NORIS, & ils étoient arrivés à S. Jean le dix - septiéme de Juin. Les autres avoient aporté d'irlande mi le Hommes de Troupes reglées, commandés par le Colonel GUIPSON. La Flotte fit donc voile pour la Côte Orientale de Terre-Neuve ; mais elle n'y trouva plus de Vaisseaux , & comme la saison étoit trop avancée pour demeurer plus lontems dans ces Mers, le Marquis de Nelmond fut contraint, à son grand regret, de retourner en France, sans avoir eu occasion de tirer un seul coup de canon, après s'être flatté de l'esperance de faire une des plus glorieuses Campagnes de toute cette guerre.

La Nouvelle France vit former cette même année un pro- Projet d'une iet beaucoup moins éclatant ; mais qui n'auroit peut être pas Péché (édenété moins utile, & qui auroit sans doute eu un heureux suc- ficaves. Laucès , si celui , qui en fut l'Auteur , avoit été secondé autant rent. qu'il méritoit de l'être. Il y avoit déja quelque tems que plusieurs Négocians s'étoient affociés pour établir des Pêches sédentaires en Canada; mais ils n'avoient encore pu convenir d'un lieu fur & commode pour une pareille Entreprise. L'Au-

1697.

teur de cette Aflociation étoit le Sieur Riverin , dont j'ai déja parlé : c'étoit un Homme entendu , actif , entreprenant . & que les obstacles ne rebutoient point. Il vint enfin à bout, après bien des difficultés, de faire accepter le Havre du Montlouis, fitué sur la Côte Méridionnale du Fleuve S. Laurent, entre les Monts Notre Dame, & à peu près à moitié chemin de Quebec à la pleine Mer.

Defeription de Mont-Jouis.

Ce Havre est l'embouchure d'une jolie Riviere, le mouillage y est fort bon, & on n'y est exposé dans la Rade, qu'au feul vent du Nord, qui soussile très-rarement en Eté. La Riviere peut recevoir des Bâtimens de cent tonneaux : ils y font à l'abri de tous les mauvais tems, & à content des Ennemis, parce qu'on n'y peut entrer, que quand la marée est haute , & que quand elle est basse, il n'y reste pas deux pieds d'eau, quoique dans la Riviere même ils pussent toujours être à flot. D'ailleurs cette entrée est très-facile à défendre, ayant d'un côté des Montagnes inaccessibles, & de l'autre une langue de terre, qui fait une Presqu'Isle d'une portée de mousquet de largeur au plus, & fur laquelle on peut confiruire un Fort.

Son utilité.

Cette même langue de terre est aussi très-propre à sécher le Poisson, que j'ai observé ailleurs être très abondant sur cette Côte depuis le Cap des Rosiers, qui est à l'entrée du Fleuve. susqu'à la Riviere de Matane, c'est-à-dire, dans l'espace de près de quatrevint lieuës. On peut même faire la Pêche des Baleines encore quinze lieues plus haut. Pour ce qui est du terrein de Montiouis, il est propre à produire du froment. & toutes fortes de grains, & l'on y trouve de fort bons paturages.

Tous les Navires, qui montent à Quebec, passent à la vue de Montlouis, & il est étonnant qu'on n'ait pas encore reconnu l'utiliré, qu'on retireroit de ce Poste, en le peuplant, pour secourir les Bâtimens, qui pourroient se trouver en peine, & manquer d'eau & de vivres, dans une navigation aussi longue & aussi périlleuse, que celle du Fleuve S. Laurent. Avec cela, dès le tenis, dont je parle, on y aveit découvert une carriere d'ardoise; mais ce n'est que depuis quelques années, qu'on a ouvert les yeux sur un avantage, qui rendroit les incendies & moins fréquens, & moins terribles qu'ils l'ont été jusqu'ici dans la Nouvelle France.

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 221

Il y a aussi beaucoup de salpêtre en ce lieu-là, & un Sauvage aporta un jour au Sieur Riverin un morceau de cuivre très-pur, qu'il affuroit avoir trouvé dans une Ravine entre deux Montagnes. Enfin quelques Particuliers s'étant avifés d'aller pêcher dans ce Havre, y firent une très - abondante Pêche, quoiqu'ils manquaffent de bien des choses nécessaires pour ce travail, & ce fut sur leur raport, que les Associés du Sieur Riverin consentirent à y faire leur Etablissement.

Tout étoit dans la meilleure exposition du Monde, plufieurs Habitans étoient déja partis en Chaloupe pour s'y ren- échouer ce dre . & un Navire chargé de sel & de toutes sortes de provifions étoit dans la Rade de Quebec, n'attendant plus que le vent pour lever les ancres, lorsque vers la fin de May le Comte de Frontenac reçut l'ordre, dont j'ai parlé, de se tenir en garde contre les Anglois, & de ne permettre à aucun Batiment de descendre le Fleuve. Il fallut obéir, & ce contretems fâcheux dégoûta entiérement les Affociés du Sieur Riverin. Il ne se rebuta pourtant oas, il sçut encourager le petit nombre d'Habitans , qui Moient deja à Montlouis . & l'année suivante la Pêche & la récolte y furent si abondantes , que tout le Monde reprit cœur. Nors verrons en son lieu ce qui a empêché que la fuite n'ait répondu à de si heureux com-

mencemens. Cependant une bonne partie des Troupes & des Milices avoit été fous les armes depuis le commencement de la ratifs de M. de belle faifon jufqu'à la fin de l'automne, d'abord préparée à Frontenac. bien recevoir l'Ennemi, qu'on attendoit, ensuite disposée à exécuter les ordres de la Cour, quelques qu'ils pussent être; mais si ces préparatifs ne servirent , ni à chasser une seconde fois les Anglois de devant Quebec, ni à faire des conquêtes fur eux, ils continrent du moins les Iroquois, & procurerent aux Habitans une tranquillité, dont ils avoient presque per-

du jusqu'au souvenir.

Il ne restoit plus qu'à humilier ces Barbares de maniere à les mettre entiérement, & pour toujours hors d'état de troubler la Colonie; ce qui paroissoit facile avec les Forces, qu'on avoit sur pied; mais avant que de prendre sur cela une derniere résolution, le Comte de Frontenac voulut voir ce que produiroient les propositions, qu'il avoit faites au mois de Novembre aux quatre Cantons Supérieurs. Ces Cantons lui

1697. Ce Général

leve un Parti .

avoient envoyé des Députés pour lui demander la paix . & après leur avoir déclaré à quelles conditions il vouloit bien la leur accorder, il leur avoit donné, pour se résoudre, jusqu'au mois de Juin de l'année fuivante, en les obligeant de lui laisser des ôtages.

Il projetta ensuite d'envoyer cinq cent Hommes contre les & le congedie. Agniers, qui seuls n'avoient fait aucune démarche pour se reconcilier avec lui; mais lorsque tout étoit prêt pour cette Expédition, il changea d'avis, sous prétexte, que les neiges n'étoient pas affez bonnes pour marcher dessus en raquettes. Peut-être n'avoit-il eu deffein que de faire peur aux Agniers, qu'il scavoit bien n'être pas en état de lui résister, & qu'il ne croyoit pas affez imprudens pour s'exposer à voir leurs Villages ruinés : ils ne s'en émeurent pourtant pas davantage, ce qui le mortifia beaucoup. D'ailleurs les Iroquois Chrétiens, que ses préparatifs avoient empêché de faire leur chasse, & qui avoient sans doute compté de s'en dédommager aux dépens des Agniers, lui demanderent qu'il leur fournit de quoi vivre, & il fallut les contenter.

Nouvelle Ordonnance du Roy contre les Coureurs de Bois.

Il avoit reçu par les derniers Vaisseaux une nouvelle Ordonnance du Roy, qui l'inquiettoit encore plus que les affaires des Iroquois: elle portoit défense à tous Officiers & Soldats, qui seroient en Détachement dans les Postes éloignés, d'y faire aucun commerce, à peine, pour les Officiers, de caffation & de dégradation des armes, & pour les Soldats, des Galeres. La même peine étoit reservée aux Voyageurs, dont Sa Majesté ne vouloit pas qu'on y souffrit aucun, enjoignant aux Commandans d'arrêter tous ceux, qui s'y rencontreroient, & de les envoyer dans la Colonie, où on leur feroit leur procès.

M. de Frontenac fait fur cela des remontrances.

M. de Frontenac ne se rendit point encore, & d'autant plus perfuadé qu'il y avoit beaucoup à risquer dans l'exécution de ces nouveaux ordres, que la premiere publication, qui en avoit été faite, avoit excité quelques murmures, & quelques mouvemens, il se crut permis de faire des remontrances au Conseil. Elles furent inutiles, & voici la réponse, que lui fit M. de Pontchartrain par une Lettre dattée du vintunième de Mars de l'année fuivante.

Réponfe Pontcharcain.

Sa Majesté a été fort satisfaite de l'activité, avec laquelle vous aviez disposé toutes choses pour aller joindre M. de

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 223

Nefmond, si les tems lui avoient permis d'exécuter les ordres, " 1697. qu'il avoit reçus. J'ai lu avec attention ce que vous m'écri- " vez fur la suppression des Congés : vous voulez bien que ie « vous dise que vous avez donné un peu trop de créance à des « Gens, qui par principe d'avidité soutiennent le parti de la « traite dans les Bois. Si vous aviez voulu faire attention aux " inconveniens, qu'elle a produits, vous auriez condamné plus " vivement un aussi mauvais usage.

On a voulu vous faire apréhender que les Sauvages nos " 'Alliés ne se joignent aux Iroquois pour nous faire la guerre, " fi nous cessons d'aller traiter avec eux dans les Bois; je vous " avouë que je n'en comprends pas bien la raison, & il me pa- " roît que nous devons en attendre un effet contraire, pourvû " qu'on prenne la peine d'expliquer aux Sauvages que Sa Ma- « jesté, en faifant cette défense, a eu intention de leur faire " avoir les marchandifes des François de la premiere main, de " leur permettre de vendre les leurs avec une entiere liberté, « & de leur procurer le profit de la traite avec les Sauvages, qui " font au-delà d'eux.

Vous scavez trop bien l'Histoire du Canada, pour ignorer « que la guerre, que nous foûtenons depuis tant d'années contre les Iroquois avec tant de foins & de dépenfe, ne vient que " de ce que feu M. de la Barre avoit voulu faire le commerce " avec les Nations plus éloignées. Ces Sauvages, qui font à " présent dans l'alliance des Anglois, ne seroient pas lontems " à se déclarer contr'eux, si les Anglois vouloient passer par " leur pays, pour aller traiter directement avec, les autres Sau- "

Cette Lettre n'eut point d'autre effet, que la publication de la derniere Ordonnance du Roy, que M. de Frontenac fit faire sur le champ; mais la conservation des Postes avancés, que le Roy avoit accordée sur les representations de l'Intendant &du Gouverneur de Montreal, fit bientôt reprendre le dessus aux congés, & au commerce, qu'on vouloit abolir.

Pour revenir aux Iroquois, ce qui contribuoit le plus à en- Diven avantretenir M. de Frontenac dans l'esperance d'une paix prochai- tages de nos ne & durable avec cette Nation , c'est qu'eux & les Anglois Aliés. avoient été affez mal menés par nos Alliés pendant la Campagne précédente. Les Abénaquis l'avoient terminée par un coup d'une grande vigueur, s'étant rendus Maîtres, la ha-

che à la main, d'un Fort, qui n'étoit qu'à fix lieuës de la Capitale de la Nouvelle Angleterre, & dont la Garnison avoit été toute prise, ou tuée. A peu près dans le même tems vingt Iroquois étant allés pour surprendre les Outaouais, furent découverts & entiérement défaits par des Hurons.

Mais ce qui acheva de consterner ces fiers Ennemis , ce fut l'échec, qu'ils reçurent dans le voisinage de Catarocouy. La Chaudiere Noire, ce Chef Onnontagué, dont nous avons déja parlé plufieurs fois, & celui de tous les Capitaines Iroquois, qui avoit alors le plus de crédit dans sa Nation, s'approcha de ce Fort avec environ quarante Guerriers, sous prétexte d'une chaffe, & pour mieux cacher fon jeu, envoya dire à M. de la Gemeraye, qui y commandoit, que les anciens des quatre Cantons supérieurs devoient partir incessamment pour aller conclurre la paix à Quebec. Il disoit vrai , & ces Députés étoient ceux, dont nous avons parlé, il n'y a pas lontems.

Belle action de trente jeusies Algon+ quins.

Mais comme on le connoissoit Innemi personnel des François, & que d'ailleurs ses Envoyés, ou d'eux-mêmes, ou par son ordre, eurent l'imprudence d'ajoûter que pendant cette négociation la Jeunesse Iroquoise devoit aller attaquer les Outaouais, pour se venger des grandes pertes, que ces Sauvages avoient causées depuis un anaux froquois, on ne douta point qu'il n'eût quelque mauvais dessein. M. de la Gemeraye ne voulut pourtant point prendre fur lui de l'attaquer dans un tems, où il sçavoit que son Général étoit effectivement en pourparler avec les Cantons: il se contenta de se tenir sur ses gardes; & de faire sçavoir à M. de Frontenac ce qui se passoit.

Il en reçut réponse de ne rien entreprendre contre les Iroquois ; mais de tâcher de se saisir sans bruit de quelques-uns des Principaux du Parti de la Chaudiere Noire, & de les lui envoyer. Sa Lettre arriva trop tard. Tandis que les Iroquois chassoient avec beaucoup de confiance derriere Catarocouy, trente-quatre Algonquins, dont on affure que le plus âgé n'avoit pas vint ans, les surprirent près d'un lieu nommé Quinté ; en tuerent la moitié, parmi lesquels fut le Chef même, prirent fa Femme, firent quelques Prisonniers, & une si belle victoire ne leur coûta que fix des leurs.]

Mort d'Ou-

Oureouhare arriva à Quebec à peu près dans le même gcouharé. tems, qu'on y reçut cette nouvelle : il affura M, de Frontenac que

## DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XVII. 226

gue fon Canton de Goyogouin étoit sincérement disposé à la paix, & on le crut, parce qu'on étoit persuadé qu'il ne l'eût pas dit, si la chose n'eût été vraye. Peu de jours après il tomba malade d'une pleuresse, qui l'emporta assez brusquement. Il mourut en vrai Chrétien, & fut enterré avec les mêmes honneurs, que l'on a accoûtumé de rendre aux Capitaines des Compagnies.

Son éloge.

1698.

On dit que le Missionnaire, qui l'assista pendant sa maladie, lui parlant un jour des opprobres & des ignominies de la Passion du Sauveur des Hommes, il entra dans un si grand mouvement d'indignation contre les Juifs, qu'il s'écria : Que n'étois-je-là, je les aurois bien empêché de traiter ainsi mon Dieu. Il falloit que ce Sauvage eût dans le caractère quelque chose de fort aimable ; car je trouve dans plusieurs Mémoires que toutes les fois qu'il paroiffoit, soit à Quebec, soit à Montreal, le Peuple lui donnoit mille témoignages d'amitié. Le Comte de Frontenac le regretta d'autant plus, qu'il comptoit toujours sur son crédit pour la conclusion de l'accommodement avec les Iroquois, qu'il avoit tant à cœur, & dont il

ne cessa jamais de se flatter. Au mois de Février quatre Anglois arriverent d'Orange à On reçoit en Montreal, apparemment pour traiter de l'échange des Pri- Canada le presonniers, & ce fut par eux qu'on eut les premiers avis de la la paix. paix entre les Puissances de l'Europe. Ils furent confirmés au mois de May par l'arrivée du Colonel Schuiller, Major d'Orange, & du Ministre DELLIUS, qui ramenoient dixneuf Prisonniers François. Ils présenterent aussi à M. de Frontenac une Lettre du Chevalier de Bellomont, Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, dattée de Newyork (a) du vint-deux Avril, & dont voici la traduction, telle que M.

de Pontchartrain la recut au retour des Vaisseaux. Le Roy m'ayant fait l'honneur de me nommer Gouver- « Lettre du neur de plusieurs de ses Provinces en Amerique , & entr'au- " Gouvertres de celle de la Nouvelle York, j'ai jugé, en même tems que " tal de la N. je vous fais mes complimens, de vous faire aussi part de la " Angleterre paix, qui a été concluë entre le Roy & les Conféderés, & le " Frontenac. Roy Très-Chrétien, dont je vous envoye les articles. La « paix fut publiée à Londres au mois d'Octobre dernier , peu « de tems avant mon départ d'Angleterre ; mais comme mon «

(a) Manhatte. Tome II.

Ff

1698. » voyage a été long, .... je n'ai pu arriver ici que le second

" du courant. J'envoye cette Lettre par M. le Colonel Schuiller, Mem-" bre du Conseil du Roy en cette Province, accompagné de " M. Dellius, tous deux Gens de condition & de mérite, pour " vous marquer l'estime, que je fais d'une Personne de votre " rang. Ces Messieurs vous ameneront tous les Prisonniers Fran-" çois, qui se sont trouvés entre les mains des Anglois de cette Province. Pour ce qui est de ceux, qui sont Prisonniers avec " nos Indiens , j'envoyerai ordre qu'on les mette en liberté au " plûtôt, avec une bonne Escorte, si cela est nécessaire pour... les conduire en toute sûreté à Montreal. Je ne doute pas. " Monsieur, que de votre côté, vous ne donniez aussi ordre pour faire rélâcher tous les Sujets du Roy, que l'on a fait " Prisonniers chez vous pendant la guerre, tant Chrétiens, qu'In-" diens, afin que la bonne correspondance, & un libre com-" merce, qui sont les fruits ordinaires de la paix, soient renou-" vellés de part & d'autre, conformément à la bonne union, " qu'elle a caufée entre les Rois nos Maîtres.

Réponse de M M. de Fronte- tiém

Dac.

M. de Frontenac lui répondit par une Lettre datrée du huitéme de Juin, où, après lui avoir rendu politeffe pour politeffe, il lui marque que bien qu'il n'eût pas encore reçu de la part du Roy, fon Mairre, la confirmation de la paix, il ne féra aucune difficulté de remettre à MM. Schuiller & Dellius ceux des Anglois & des Flamands, qui font Prifonniers dans fon Gouvernement, & qui voudront bien s'en retourner; qu'il n'a jamais refufé de faire ces échanges dans le fort même de la guerre, malgré les mauvais traitemens, que M. de Villieu , Capitaine, & plufieurs autres François avoient reque de la part des Anglois , & les capitulations plus d'une fois violées; qu'il eft perfuadé qu'il n'aprouvera pas ces procédés, & qu'il ne fouffiria pas plus lontens que le Capitaine Baprifte Flibuftier foir retenu dans les chaines, & traité avec la derniere rigueur.

Il die enfuite qu'il ne peut comprendre qu'il ait chargé MM. Schuillier & Dellius de redemander les Iroquois Prilonniers dans la Nouvelle France, en promettant de faire rendre les François, qui sont chez eux; que ces Peuples étant depuis l'automne dernier en pourparler avec lui, & lui ayant laisse un ôtage pour sûrete de leur parole, c'est à eux, qu'il a à

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 227

faire ; qu'il est inutile qu'il se donne la peine de se mêler de cette négociation, puisque ce sont des Enfans désobéissans à leur Pere, & qui ont toujours été fous la domination du Roy, avant même que les Anglois se soient rendus Maîtres de la Nouvelle York; qu'il a des ordres si précis de ne point fe départir de ce principe, qu'il ne peut fe dispenser d'y obéir jusqu'à ce qu'il en ait reçu de contraires; que quelques difficultés, qui se rencontrent sur cet article, elles n'altereront point la bonne intelligence , qu'il prétend entretenir avec lui : qu'il a pris de bonnes mesures pour empêcher les Sauvages domiciliés dans la Colonie Françoise de continuer leurs hostilités contre les Habitations Angloises, & cela immédiatement àprès avoir reçu les premieres nouvelles de la paix; qu'il a donné le même avis aux Canibas, & aux autres Sauvages établis du côté de l'Acadie; mais que comme ils font fort éloignés de lui, & fort irrités de ce qu'on retient Prifonniers à Bafton plusieurs de leurs Gens, il apréhende qu'ils ne se portent à quelque extrêmité facheuse, si on ne les satisfait au plûtôt fur ce point; que jusqu'à ce que cela soit fait, il ne peut les obliger à rendre les Prisonniers Anglois, qui sont parmi eux, & qu'il les croit d'autant plus autorifés à ne se point relâcher fur cet article, qu'ils ont souvent été les Dupes de leur bonne foi, ayant rendu en différentes occasions

Messieurs Schuiller & Dellius partirent avec cette réponse, fort charmés des bonnes manieres, & du gracieux accueil, que leur avoit fait le Comte de Frontenac. Environ deux mois après quelques Iroquois du Sault S. Louis vinrent trouver ce Général, & lui aprirent des nouvelles des Agniers, qui lui firent beaucoup de plaifir. Ils arrivoient de ce Canton, où ils étoient allés rendre visite à leurs Parens, ce que ces Sauvages, dans le plus fort même de la guerre, ne pouvoient s'abstenir de faire de tems en tems : nous avons vû les ombrages, qu'en prit plus d'une fois le Comte de Frontenac; mais, ni lui, ni leurs Missionnaires n'avoient jamais pu les corriger

des Anglois, sans avoir pu retirer aucun des leurs.

fur cela.

Ils raporterent donc que pendant leur sejour dans leur Pays Conduite des le Chevalier de Bellomont y avoit tenu un grand Confeil, Agniers à l'èoù avoient affifté les Anciens des cinq Cantons; que les Ag-valier de Belniers avoient débuté par lui déclarer qu'ils étoient les Maî-lomont, Ffii

1698.

Propositions

neur aux Iro-

quois.

tres de leurs Terres; qu'ils y étoient établis lontems avant que les Anglois y eussemparu; que pour lui faire voir que tous les lieux occupés par la Nation lui apartenoient en propre, ils alloient jetter aufeu tous les papiers, qu'on leur avoit donnés, ou qu'ils avoient signés en diverses occasions, ce qu'ils firent sur le champ.

Il est vrai qu'à cette déclaration, ils ajouterent une proposition, qui le rassira un peu, & l'engagea à dissimuler ion ressentiem, ce sus d'arrèter les Sauvages du Saint Saint Louis, qui étoient chez eux, jusqu'à ce que le Comte de Frontenac leur eût renvoyé tous les Iroquois, qu'il retenoit. Il n'osa néanmoins consentir à cette perfidie, dont il apréhèndoit que l'odieux ne retombât sur lui. Il ajouta même que les Cantons ne devoient pas 'étonner si leurs affaires étoient dans un mauvais état, & que pour avoir la paix avec les Francios, ils devoient la demander par une Deputation généralde toute la Nation; qu'il vouloit leur procurer cette-paix si nécessaire à leur conservation; mais que pour le mettre en état de terminer cette grande affaire à leur avantage, il étoite à propos qu'ils lui remissent cous leurs Prisonniers, & qu'il so chargeoit de les faire conduire à Montreal.

Il leur dit ensuite qu'il sçavoir que de tout tems ils avoient fait la guerre aux Nations, qui se disseint Alliés des François; qu'il leur laissoit la liberté de la continuer, ou de faire la paix; mais qu'il leur défendoit toute hostilité contre les François, & contre les Sauvages domicilés parmi eux. Puis s'adressant aux Iroquois du Sault S. Louis, il leur dit qu'il étoit charmé de les voir sur ses qu'ils péroient toujours les bien venus, & qu'il falloit oublier tout le passe, la cacompagna ces marques d'amitié de préfens, qu'ils accepterent; mais ils lui dirent qu'ils ne pouvoient bui faire de réponfe, ni prendre avec lui aucun arrangement, parce qu'ils n'evoient pour cela aucune Commission de leurs Anciens, ni de

leur Pere Ononthio.

Les Iroquois paroiffent difpofés à la paix. M. de Frontenae leur demanda ce que les Anciens avoient répondu au Chevalier de Bellomont fur la proposition de lui livrer tous leurs Prifonniers : lls dirent qu'ils l'avoient agréée; mais fans marquer le tems, auquel cela se feroit. Le Général comprit que le Gouverneur Anglois & les Iroquoisse ménageoient mutuellement, & se déhoient les uns des autres; que

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 229

ces Derniers étoient bien aises de s'apuyer du Premier , pour faire leurs conditions meilleures, & que le Gouverneur vouloit profiter de l'occasion, pour établir le droit de Souveraineté de la Couronne d'Angleterre fur les Cantons ; mais qu'il ne feroit pas impossible de se servir de ces dispositions des uns & des autres, pour les divifer, & que pour y parvenir, le plus sur étoit de gagner les Iroquois, en leur failant observer que les Anglois vouloient disposer en Maîtres de leur Pays & de leurs Personnes.

1698.

Dans cette vue, comme il eut apris sur ces entrefaites que M. de Fronte des Agniers étoient venus au Sault S. Louis , pour y visiter nacentreprend aussi leurs Parens, non-seulement il envoya recommander à de les gagner, ceux-ci de les bien recevoir ; mais il les fit même inviter à aller à Montreal, où par son ordre on n'oublia rien pour les bien regaler, & pour leur témoigner la joye, qu'on avoit de les voir. Ils y furent sensibles, & ils resterent dans cette Ville affez lontems, avec une confiance, dont le Peuple augura bien pour l'avenir. Les plus éclairés ne s'y fioient pourtant pas ; mais c'étoit quelque chose de bien flatteur pour ces Sauvages, de se voir ainsi recherchés de deux Puissances, dont chacune pouvoit les détruire en moins d'une Campagne, & dont ils avoient scu mettre si utilement en œuvre la jalousie mutuelle , pour se faire craindre , & en quelque façon respecter de l'une & de l'autre. -

Une seconde Lettre, que le Comte de Frontenac recut du Chevalier de Bellomont, & qui étoit dattée de la Nouvelle York, du treiziéme d'Août, confirma ce Général dans la penfée, qu'il n'y avoit rien de mieux à faire dans la conjoncture présente, que de travailler à inspirer aux Cantons de la défiance des Anglois, ou plûtôt d'augmenter de telle forte celle , qu'ils avoient déja , qu'elle les engageat dans quelque démarche convenable à nos intérêts. J'ai cru qu'on verroit volontiers cette Lettre, & la réponse, qu'y fit le Comte de Frontenac.

Je ne fais que d'arriver des Frontieres, où .... j'ai eu uné " conference avec nos cinq Nations d'Indiens , que vous apel- « Lettre du lez Iroquois. Ils m'ont prié avec grande inftance de les con- « de Belletinuer sous la protection du Roy, mon Maître, ayant prote- « mont. sté en même tems une inviolable sujetion & fidélité à Sa Ma- « jesté, & s'étant plaints des outrages, que leur ont-faits vos «

1698. "François & vos Indiens du Canada, au préjudice du Traité de 
"Paix , dans lequel ils fe croyoient compris en vertu de la fa"délité, qu'ils doivent au Roy, comme fes Sujets. Ils m'ont auffi 
"remontré que vos Gens ont pris, que anelvé quatre-vint quatorte des leurs , deupuis la -publication de la Paix , ce qui me 
"furprend beaucoup, d'autant qu'on a toujours regardé les Iroquois, ou cinq Nations Indiennes, comme Sujets de la Cou"ronne d'Angleterre , ce qui se peut faire voir à tout le Monde 
par des preuves autentiques & folides.

» par des preuves autentiques co tolloes.

Mais à ce que je vois par votre Lettre du huitiéme de Juin dernier , il me feroit inutile de prouver , puifque vous me dites poditivement que vous avez des ordres li précis ... que vous ne fauriez les outrepaffer , que vous n'en ayez reçu de nouveaux ... Vous (gavez fort bien que les courfes & hof: tilités, que vos Gens faitoient fur nos Indiens avant la derniere guerre , furent la principale caude , pour laquelle le Roy déclara la guerre à la France , comme il eft fignifié dans la Déclaration , de forte que je m'étonne que vous vouliez la continuer ... à nos Indiens , puifque c'est une manifeste contravention au Traité.

Le Roy, mon Maitre a, Dieu merci, trop de pénétration dans les afaires, & le cœur trop grand, pour renoncer à fon droir; & pour moi, j'ai fes intérêts trop à cœur, pour laiffer faire à vos Gens la moindre infulte à nos Indiens, & furrour pour fouffrir qu'ils les traitent en Ennemis. Pour cela je leur ai donné ordre d'être fur leurs gardes, & en cas qu'ils foient atraques, de faire main baffe fur tous, fur les François, comme fur les Indiens, leur ayant fourni tous les fecuts, dont ils avoient hefoin. Vous voyez, Monfieur, que je ne fais pas difficulté de vous dire tout mon procédé..... dont je fuis affüré d'être avoué du Roy, mon Maitre d'un sur les fais pas difficulté de vous dire tout mon procédé.....

Pour vous faire voir le peu d'état, que nos cinq Nations, d'Indiens font de vos Jeluites & autres Miffionnaires, ils mont fait des prieres rétiérées pour m'engager à les chaffer a de chez eux, me remontrant qu'ils en étoient oprimés, & ils mont conjuré de leur faire ventr de nos Miniftres Procefans, pour les infituire dans la Religion Chrétienne; ce que je leur ai promis, & vous avez bien fait de défendre à vos Miffionnaires de s'en plus mêler, s'ils ne veulent fubir la punition, qu'ordonnent les Loix d'Angleterre, & qu'affürément je ferai

exécuter toutes les fois, qu'ils tomberont entre mes mains, " 1698, & les Indiens m'ont promis de me les amener Prisonniers.

Au refte, si vous ne faites cesser les actes d'hostilité de votre " côté, on s'en prendra à vous de toutes les suites, qui pour- " ront arriver, & je laisserai à juger à tout le Monde qui aura " le plus de tort, ou de vous, ou de moi? vous, pour avoir ra- " lumé la guerre ; moi , pour défendre nos Indiens contre vos «

Entreprises. Ces Sauvages vouloient bien me mettre entre les mains « tous les Prisonniers, qu'ils ont faits sur vous pendant la guer- « re, & dont le nombre étoit de plus de cent, à condition, que « je leur affûraffe que de votre côté vous relâcheriez tous ceux, « que vous retenez de leurs Gens; mais je n'ai pas voulu me « charger de tout cela, que je n'eusse sçu encore une fois votre « résolution. Je vous envoye pourtant quatre Prisonniers Fran- « çois, que nos Indiens avoient amenés à Orange, avec mon « Paffeport pour les conduire en Canada. Si vous confentez à « un échange de Prisonniers de part & d'autre, vous ferez bien « de m'en avertir, afin que je fasse assembler ceux des Vôtres, " qui font entre les mains de nos Indiens.

L'on me mande de la Nouvelle Angleterre que les Vôtres « ont tué deux Anglois auprès d'un Village, nommé Alfiade, « & que cela s'est fait environ le quinzième du mois passé, « comme ces pauvres Gens faisoient leur moisson sans armes, « se croyant en sûreté à cause de la Paix. On ne scauroit entendre parler de semblables cruautés sans horreur, & toutefois \* l'on tient que la récompense, que vous donnez à vos Alliés, « & qu'on dit être de cinquante écus pour chaque chevelure, « les y encourage. Vous ne prendrez pas, je crois, en mauvaise « part, fi je vous dis que cela semble tout-à-fait contraire au " Christianisme.

Avanthier deux Onnontagués font venus m'avertir que « vous avez envoyé deux Révoltés de leur Nation, pour dire « aux Cantons Supérieurs, qu'au cas, qu'ils ne vinssent pas en « Canada dans quarante-cinq jours, yous marcheriez dans leur " Pays à la tête d'une Armée pour les y contraindre par la for- " ce. Et moi de mon côté j'envoye aujourd'hui mon Lieute- " nant-Gouverneur, avec des Troupes réglées du Roy, pour " s'opposer aux hostilités, que vous entreprendrez. Je veux " même, s'il est besoin, armer tout ce qu'il y a d'Hommes dans "

# HISTOIRE GENERALE.

1608. " les Provinces de mon Gouvernement pour vous repouffer. " & tâcher de faire réprésaille du dommage, que vous ferez à nos Indiens. ....

Lettre.

C'est affez souvent une marque qu'on se sent foible , quand M. de Fronte- on parle fi haut : on veut effayer de gagner par les ménaces ce qu'on sçait bien qu'on ne peut emporter par la force ; & l'on a pu voir dans toute la suite de cette Hissoire que les Anglois l'ont toujours pris sur ce ton , quand ils ne se sont pas trouvés en état de soûtenir par les armes leurs prétentions. M. de Frontenac ne fut point la Dupe de la maniere, dont le Général Anglois vouloit faire valoir les siennes, & il comprit même que cette batterie étoit dressée autant contre les Iroquois, que contre lui, & que le Chevalier de Bellomont ne prenoit si vivement leur défense, que pour les affervir plus fürement.

> Il n'étoit pas Homme à négliger de leur faire faire cette réfléxion, & peut-être ne differa-t-il si lontems de répondre à la Lettre, qu'il venoit de recevoir, que parce qu'il voulut avoir le tems de la leur communiquer, & de s'affûrer de ce qu'ils en pensoient. Il paroît au moins certain qu'il attendit l'arrivée des Vaisseaux de France, pour voir s'ils ne lui aporteroient point d'ordre de la Cour par raport à cette affaire. Quoiqu'il en foit, la réponfe qu'il fit au Chevalier de Bellomont est dattée du vintunième de Septembre. La voici.

Réponfe, qu'il y fait.

Je n'aurois pas été si lontems, sans envoyer sçavoir de vos " nouvelles par des Personnes de mérite & de distinction, & " sans répondre aux honnêtétés, qu'il vous a plu me faire par " MM. Schuillier & Dellius, fi les Vaisseaux, que j'attendois " de France, fussent plûtôt arrivés ici. Leur retardement est la " seule raison, qui m'engage encore à remettre leur départ jus-" qu'au printems prochain, dans la crainte que la saison étant " auffi avancée qu'elle l'est, ne leur permit pas de revenir avant

que la navigation des Lacs & des Rivieres soit fermée, Les Dépêches, que j'ai reçues de la Cour m'ont apris, com-" me de votre côté vous avez du le sçavoir, que les Rois, nos " Maîtres, avoient résolu de nommer chacun de leur part des " Commissaires, pour regler les limites des Pays, sur lesquels " devoit s'étendre leur Domination en ces Contrées. Ainsi, " Monsieur, il me semble qu'avant que de le prendre sur le ton, " que vous faites, vous auriez du attendre la décision, que les Commissaires

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 2;3

Commifiaires en auront faites , & ne pas vous ingerer de vou- " 1698. loir traverfer cette affaire, qui étoit déja commencée, & " qu'on peut regarder comme domeftique, puifque c'elt un Pe- " re, qui tache de ramener fes Enfans par toutes fortes de voyes " à leur devoir, en commençant par celles de la douceur, réfo- « lu d'ufer des plus feveres , au cas , que les premieres n'ayent " "

C'et une chose, que vous devez regarder comme entiérement séparde des Traités de paix & d'amité, que les Rois, « nos Maîtres ont faits ensemble, & vous n'y pouvez entrer, « fans faire comocitre qu'au lieu d'employer toutes sortes de moyens pour tacher d'entretenir la correspondance entre les « deux Nations....vous cherchez des prétextes pour donrer atteinte aux Traités, qui ont été conclus, & dont jet doute « que vous fussies un conserva de la partie de la conserva de pour moi, en voulant obliger les Iroquios à exécuter la parole, qu'ils m'ont donnée, avant qu'on pût sçavoir que la paix siti faite entre les deux Couronnes, & pour laquelle lis « m'ont donné des ôtages, je ne fais que suivre la route, que « Javois prise; mais vous, Monsseur, vous vous détournez de 4 avoirre, en prétextant des prétentions, qui sont nouvelles, « & qui n'ont aucun sondement.

En effet vous voulez bien que je vous dise que je suis affez " informé des sentimens des Iroquois, pour sçavoir qu'il n'y a " pas une des cinq Nations , qui . . . . voulût être fous la do- " mination d'Angleterre, & que vous n'avez aucune preuve " pour les convaincre de votre droit ; au lieu que celles , que " nous avons, & que l'on remettra entre les mains des Com- " missaires, sont si incontestables, que je doute qu'on y puisse " faire la moindre réplique. Ainsi , Monsieur , je suis résolu d'al- " ler toujours mon chemin, & je vous prie de ne point faire de " démarches pour me traverser, parce qu'elles vous seroient « inutiles, & que toute la protection & le secours, que vous " me déclarez leur avoir déja donné, & leur vouloir continuer « contre les termes du Traité, ne me feront jamais beaucoup " de peur , & ne m'obligeront point de changer mes desseins ; « au contraire ils m'engageront plûtôt à les presser davantage , " quelques suites funestes, qu'ils puissent avoir. Ce sera vous . " Monfieur, qui en répondrez, & du côté du Roy, votre Mai- " re . & du côté du Ciel.

Tome II.

Ga

Contents Lionely

1698.

On vous a mal informé, lorfqu'on vous a dit que les Frans
çois, & les Sauvages Habitans parmi nous, avoient fair des
noutrages aux Iroquois. Il est bien vrai que les Outaouais, &
en particulier les Algonquins ont fait un coup considerable
fur les Onnontagués, parce que cette Nation, auss'heine que
les autres, s'étoit déclarée ne vouloir point la paix avec eux...
Cependant j'ai lieu de croire que, s'iles lroquois ne mont point
ramené tous les Prisonniers, qu'ils out faits fur nous, c'est
parce que vous vous y ées formellement opposé. Lorsqu'ils
le rangeront à leur devoir, & qu'ils auront essections
le le leur rendrai estre.

» le , je leur rendrai ceux , qui font ici.

Cela ne m'empèche pas, Monfieur , de vous remercier du
bon traitement , que vous avez fait aux quatre derniers François , que vous m'avez renvoyés. Je m'érois affez expliqué au
tujet des Sauvages de l'Acadie , & j'ai toujours apréhendé
que , f'on ne leur rendoit au plûtôt ceux de leur Nation ,
qui font retenus Prifonniers à Bafton de si mauvaise foi , ils ne
formassent quelque Entreprise fur votre Colonie. Je suis pourtant faché du coup , que vous me mandez qu'ils ont fait , ce
qui m'oblige de leur envoyer un fecond ordre pour faire ceffet rout acté d'hoftlité; mais je vous prie de leur renvoyer
leurs Gens , sur lesquels vous ne m'avez fait aucune répossée.
Vous voyez que je vous parle avec autant de franchise & de

liberté , que vous faites.

Il est assez surprenant que M. de Frontenac n'ait rien répondu à l'article de la Lettre du Chevalier de Bellomont, qui regardoit les Miffionnaires, & fur lequel il avoit cependant beau jeu pour le convaincre de mauvaise foi. Car en premier lieu il n'y avoit alors aucun Missionnaire dans ces Cantons, & depuis lontems aucun n'y avoit été. En fecond lieu les Miffionnaires n'ont jamais été à charge aux Sauvages, à qui ilsont toujours beaucoup plus donné, qu'ils n'en ont reçu : de forte qu'on ne comprend pas en quel sens les Iroquois pouvoient se plaindre d'en être opprimés. D'ailleurs on scait que ces Peuples méprisoient fort les Ministres Protestans, & qu'ils avoient souvent reproché aux Habitans de la Nouvelle York, qu'ils n'avoient point de religion. Ainsi il est plus que vraisemblable que , s'ils avoient voulu se faire Chrétiens , ils n'auroient pas choisi de l'être comme les Anglois, & en effet tous ceux de cette Nation, qui se sont convertis au

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 235

Christianisme, ont embrassé la Religion Romaine.

1698. Autres pré-

Mais ce n'étoit pas seulement sur le Pays Iroquois, & sur les Personnes de ces Sauvages que le Gouverneur Général tentions des de la Nouvelle Angleterre étendoit ses prétentions. On lui Anglois. avoit persuadé, & le Ministre Dellius l'avoit déclaré en termes formels au Chevalier de Callieres à fon passage par Montreal, que sa Nation ayant succédé à tous les droits des Hollandois, lorsqu'elle leur avoit cédé Surinam en échange de la Nouvelle York, Michillimakinac, & tout ce qui est au Midy de ce Poste, devoit lui revenir. Le Gouverneur de Montreal demanda au Ministre sur quoi il apuyoit cette prétention. & où il avoit apris que la Nouvelle Belgique, avant que d'être devenue la Nouvelle York, s'étendit à tous les Pays, dont il parloit?

Pour nous, ajoûta-t-il, il nous fera aifé de mettre dans la « derniere évidence que nous avions découvert & possedé le « Pays des Outaouais, & celui même des Iroquois, avant « qu'aucun Hollandois y eût mis le pied , & que le droit de « possession établi par plusieurs titres en divers endroits des « Cantons, n'a été interrompu que par la guerre, que nous « avons été obligés de faire à cette Nation, à cause de leurs ré- « voltes & de leurs infultes ". Dellius vit bien qu'il avoit à faire « à un Homme instruit, & qu'on ne tiroit pas facilement de son principe : il n'infifta point davantage, & le Chevalier de Bellomont ne jugea pas à propos d'incidenter fur cet article dans ses Lettres à M. de Frontenac.

Il réuffit un peu mieux d'abord du côté de l'Acadie . où il regardoit comme un coup d'Etat d'affûrer la Domination An- l'Acadic. gloife, ou du moins de se mettre l'esprit en repos de la part des Sauvages, qui pendant la guerre avoient répandu une si grande terreur dans toute la Nouvelle Angleterre. Le Chevalier de Villebon, dans une Lettre, qu'il écrivit à M. de Pontchartrain le troisiéme d'Octobre de cette année, mandoit à ce Ministre que les Anglois songeoient à rétablir le Fort de Pemkuit, & à peupler les deux bords du Kinibequi; qu'il ne croyoit pas qu'on dût fouffrir, ni l'une, ni l'autre Entreprise; mais que, comme il n'avoit pas affez de Forces pour s'y oposer ouvertement, il trouveroit bien le moyen de les faire échouer, en laissant faire les Sauvages.

Il ajoûtoit que les Anglois continuoient à faire la Pêche le Ggij

long de nos Côtes ; que les Habitans du Port Royal avoient écrit au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre pour lui demander sa protection, & qu'un nommé LE BORGNE. Fils, ou Parent de celui, qui étoit autrefois entré dans tous les droits du Sieur d'Aunai de Charnifé fur cette partie de l'Acadie, se portant pour Seigneur de tout le Pays, depuis les Mines julqu'à l'Ille Verte, se faisoit donner par les Anglois cinquante écus pour chaque Bâtiment, qui venoit trafiquer dans toute l'étendue de son prétendu Domaine.

Reglement des Limites out les Côres welle France.

On comptoit bien à la Cour & en Canada que dans le Reglement des Limites, auquel on travailloit, on se releveroit de ces différentes prétentions ; mais la paix ne dura pas affez les de la Nov- lontems pour consommer cette affaire. D'ailleurs on ne faisoit pas affez réfléxion en France que celui, qui s'est mis en poffesfion, a un grand avantage fur fon Competiteur. En effet, quoique les Limites de la Nouvelle France sur cette Côte Méridionnale eussent été fixées à la Riviere de Kinibequi, & qu'en dernier lieu on eût chaffé les Anglois de Pemkuit, qui devoit nous apartenir en vertu de ce Traité, cependant parce que les Anglois y étoient revenus, MM. DE TALLARD & D'HERBAUT, Commissaires nommés par le Roy, furent obligés de raprocher nos Frontieres en deçà de ce Poste, & de les marquer à la Riviere de S. George, située presqu'à distance égale du Kinibequi & de Pentagoët. Ce qui fut confirmé en 1700, par M. de Villieu de la part du Roy Très-Chrétien , & par M. de SOUDRIC de la part de Sa Majesté Bris tannique.

> On ne regla rien fur ce qui concernoit le Pays des Iroquois, parce que ces Sauvages protesterent de leur indépendance, & qu'apparemment on ne voulut, ni de part, ni d'autre s'en faire des Ennemis. Pour ce qui est de la Baye d'Hudfon, elle nous resta toute entiere, parce que nous en étions les Poffesseurs actuels. Les Anglois se bornerent à demander de grands dédommagemens pour ce que nous leur avions enleve pendant la paix dans les Forts du fond de cette Baye: On leur opposa l'invasion du Fort Nelson faite auparavant, fans qu'il y eût guerre entre les deux Couronnes, & où nous avions fouffert une perte beaucoup plus confiderable.

> Nous avions ravagé plûtôt que conquis la Côte Orientale de l'Isle de Terre-Neuve. Les Anglois s'y étoient bientôt ré

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 237

tablis, & nous les avions laissé faire. Enfin l'Isle de Can Breton n'étoit pas alors un objet, & l'Etablissement, que nous y avions, n'avoit rien, qui pût exciter la jalousie des Anglois: elle nous demeura; mais la guerre, qui se ralluma bientôt après en Europe, livra tout de nouveau les prétentions réci-

proques des deux Nations au fort des armes. Cependant il y avoit à peine deux mois, que le Comte de

Frontenac avoit écrit au Chevalier de Bellomont la Lettre. que nous venons de raporter, lorsqu'il fut attaqué d'une maladie, dont le danger se déclara d'abord, & qui l'emporta en effet le vinthuit de Novembre. Il étoit dans sa soixante & dixhuitième année, mais dans un corps auffi fain, qu'il est poffible de l'avoir à cet âge, il conservoit toute la fermeté, & toute la vivacité d'esprit de ses plus belles années. Il mourut comme il avoit vêcu, cheri de plufieurs, estimé de tous, & avec la gloire d'avoir, fans presqu'aucun secours de France. foûtenu, & augmenté même une Colonie ouverte & attaquée de toutes parts, & qu'il avoit trouvée sur le penchant

de sa ruine.

Il paroissoit avoir un grand fond de Religion , & il en donna constamment jusqu'à la mort des marques publiques. On ne l'accusa jamais d'être intéressé ; mais on avoit de la peine à concilier la pieté, dont il faisoit profession, avec la conduite. qu'il tenoit à l'égard des Personnes, contre lesquelles il s'étoit laissé prévenir. L'acreté de son humeur un peu atrabilaire, & une jalousie basse, dont il ne se désit jamais, l'ont empêché de goûter tout le fruit de ses succès . & ont un peu démenti fon caractere, où il y avoit de la fermeté, de la noblesse & de l'élévation. Après tout la Nouvelle France lui devoit tout ce qu'elle étoit à sa mort, & l'on s'aperçut bientôt du grand vuide, qu'il y laiffoit.

En effet les Iroquois n'eurent pas plutôt été informés qu'il Les Iroqueis n'étoit plus, qu'ils crurent pouvoir rompre impunément l'ef- reulent sur-prendre le péce de Traité, qu'ils avoient fait avec lui ; mais ils voulu- Chevalier de rent prendre quesques mesures, avant que de se déclarer. Au Callieres. mois de Mars suivant ils envoyerent des Députés à Mont- 1699. real, & l'on s'aperçut aifément que leur unique deffein étoit de s'instruire de l'état, où se trouvoit la Colonie destituée de fon Chef. Ils pleurerent à leur maniere la mort de leur Pere; ils présenterent au Gouverneur de Montreal, qui étoit chargé

1699

du Commandement général, trois Prisonniers François, & ils lui promirent de lui rendre tous les autres, s'il vouloir mettre en liberté tous ceux de leur Nation, qu'il retenoit encore.

Ils le prierent enfuire d'envoyer avec eux le Sieur de Maricourt, accompagné de deux Sauvages du Sault S. Louis & de la Montagne, pour aller avec eux à Orange, où se feroir l'échange, & où la paix se concluroit. Ils temoignerent qu'il leur feroit encore plaiss' d'engager le P. Bruyas, un de leurs anciens Missionnaires, à être de ce voyage, & de rapeller de France le P. de Lamberville, qu'i squ'oit mieux, difoient-ils, qu'aucun autre, entretenir la bonne intelligence entre les deux Nations. Enfin ils lui representerent qu'ils pouvoient prendre en lui aucune confiance, t andis qu'il tenoit sur le feu la chaudiere de guerre, & qu'il n'arrêtoit point la hache de fes Alliés.

Conduite de ce GouverLe Chevalier de Callieres leur répondit que la chaudiere demauteroit fur le feu jusqu'à la conclusion de la paix; qu'il vouloit en traiter à Montreal, & non pas à Orange; & qu'il n'entendroit à aucune proposition de leur part, qu'ils n'eusfent saisfait à toutes les conditions, que leur avoit impossées le feu Comte de Frontenac; qu'alors M. de Maricourt & le P. Bruyas iroient chez eux, & qu'il écriroit en France, pour y folliciter le retour du P. de Lamberville. Ils parurent af sez latisfaits de cette réponse, à laquelle on s'aperçut pourtant bien qu'ils ne s'étoient pas attendus, & sis se bornerent à demander s'ureté pour aller & venir libre-ment.

M. de Callieres leur accorda foixante jours de tréve, & fur ce qu'ils infiderent pour obtenir quatre Prifonniers, que le Canton d'Onnontagué redemandoit avec les plus vives infances, il confenit à les échanger contre quatre François. Il eut tout lieu dans la faite de se favoir bon gré dene s'être pas montré plus facile; ca or neconnut bientot que ces Barbares n'avoient point d'autre vüë que de retirer peu à peu tous nos Prifonniers en gardant les leurs, qu'ils avoient prefique tous adoptés. Les Députés promirent en partant d'être de recour avant le mois de Juin; mais on compta d'autant moins fur cette promeffe, qu'on de toit infruit que les Anglois vouloient être les Arbitres de la paix, & prétendoient que les froquois, comme leurs Sujets, fuffent compris dans celle,

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 239

qui avoit été concluë à Riswick entre les deux Couronnes.

L'arrivée des premiers Navires de France apprit au Che- M. de Callie. valier de Callieres que le Roy l'avoit nommé Successeur de res est nommé M. de Frontenac, & la joye, qu'en témoignerent tous les Or- Générals dres de la Colonie, le flatta bien autant, que le choix de fon Souverain. Il avoit eu un Rival dans M. de Champigny, & il n'étoit peut-être rédévable de lui avoir été préferé, que parce que son Envoyé avoit fait plus de diligence, que celuide l'Intendant, lequel à son arivée à Versailles avoit trouvé la Place remplie.

Tous deux la méritoient, & il n'est pas aisé de dire lequel auroit été plus agreable aux Habitans du Canada. M. de Champigny avoit acquis une grande expérience des affaires du Pays. Sa vertu, son zele, son de sintéressement, son équiré, sa douceur le rendoient très-propre à gouverner une Colonie, où il y avoit affez de bras pour exécuter ce qu'un Chef aussi fage & aussi aimé que lui, auroit résolu dans le Conseil; mais M. de Callieres avec les mêmes avantages avoit encore celui de pouvoir se montrer à la tête des Troupes, qui avoient marché plus d'une fois sous ses ordres, & qui admiroient éga-

lement sa conduite & son intrépidité.

Sans avoir le brillant de son Prédécesseur, il en avoit tout son caracteresle folide, des vûes droites & défintéressées, sans préjugé & fans passion: une fermeté toujours d'accord avec la raison. une valeur, que le flegme sçavoit moderer & rendre utile : un grand sens, beaucoup de probité & d'honneur, & une pénétration d'esprit, à laquelle une grande aplication & une longue expérience avoient ajoûté tout ce que l'expérience peut donner de lumieres : il avoit pris dès les commencemens un grand empire sur les Sauvages, qui le connoissoient exact à tenir sa parole, & ferme à vouloir qu'on lui gardat celles, qu'on lui avoit données. Les François de leur côté étoient convaincus qu'il n'exigeroit jamais rien d'eux, que de raifonnable; que pour n'avoir, ni la naissance, ni les grandes alliances du Comte de Frontenac, ni le rang de Lieutenant Général des Armées du Roy, il ne sçauroit pas moins se faire obéir que lui, & qu'il n'étoit pas Homme à leur faire trop sen-

tir le poids de l'autorité. Le Gouvernement de Montreal, qui vacquoit par la pro- dreuil Goumotion de M. de Callieres, fut donné au Chevalier de Vau-

dreuil, qui se trouva pour lors à la Cour, & que son activité à fa bonne mine, ses manieres nobles & aimables, & la confiance des Gens de guerre rendoient très-propre à occuper un Poste de cette importance. Celui de Catarocouy étoit aussi pour lors d'une très-grande conséquence, & Sa Majesté manda au nouveau Général de n'en confier le Commandement qu'à des Officiers vigilans, capables de prendre leur parti d'eux-mêmes, quand le tems & la nécessité des affaires ne leur permettroient pas d'attendre ses ordres, & sur lesquels il pût le reposer, comme sur lui-même, pour la conservation d'une telle Place.

Prétentions du Gouverneur de la Nles Canibas.

Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit alors tourné sa principale attention sur les Nations Abénaquises, & Anglettere fur sous prétexte, que le Kinibequi, où les Canibas avoient toujours eu leurs principaux Etablissemens, étoit possedé par les Anglois, il avoit fur ces Sauvages les mêmes prétentions, que fur les Iroquois. Le Roy, dans une Lettre dattée du vintcinquiéme de Mars, & adressée au Comte de Frontenac. dont Sa Majesté n'avoit pas encore apris la mort, lui donnoit ordre d'agir de concert avec le Général Anglois; mais il lui marquoit en même tems que jusqu'à ce que les limites des deux Colonies fussent reglées, il tint exactement la main à ne fouffrir aucun changement au fujet des Alliés de l'une & l'autre Couronne, & à ce que toutes choses demeurassent à cet égard fur le pied, où elles étoient au commencement d'Août de l'année précédente.

A quelles con ditions ces lent traiter avec lui.

Toutefois comme on étoit fort fûr des Canibas, & en.gé-Sauvages veu- néral de toutes les Nations Abénaquises, le P. Bigot le Cadet étant venu au commencement de Janvier donner avis à M. de Callieres que les Anglois paroifloient vouloir traiter de bonne foi avec ces Sauvages, le Commandant lui répondit qu'il ne voyoit aucun inconvenient à les laisser faire. En effet les Abénaquis ayant reçu les propositions du Général Anglois, qui avoit même promis de les venir trouver au printems prochain, ils lui firent fignifier les articles suivans.

> 1°. Qu'il commençat par faire retirer pour toujours les Anglois de leur Pays: 2°. Qu'ils ne voyoient pas sur quel fondement il prétendoit être leur Maître; que, ni lui, ni aucun de ses Predécesseurs ne l'avoient jamais été; qu'ils s'étoient donnés de leur plein gré, & fans y être contraints, au Roy de

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 241

de France, & qu'ils ne recevroient jamais les ordres d'aucun autre que de lui & de ses Généraux : 3°. Qu'ils ne permettroient jamais aux Anglois d'avoir des Habitations sur leurs Terres, & qu'ils avoient accordé cette permission aux seuls François : 40. Qu'ils étoient fort surpris d'entendre dire qu'il fongeoit à leur donner d'autres Missionnaires que les leurs : qu'ils étoient bien aifes qu'il foût qu'ils ne vouloient pas changer de Religion, & que jamais ils r'en auroient d'autre, que celle, qu'on leur avoit enseignée, & pour laquelle ils avoient combattu, & combattroient jusqu'à la mort.

Sur ces entrefaites M. de Callieres reçut par M. de Bello- M. de la Valmont une Lettre, par laquelle Sa Majesté lui ordonnoit de Bruyas sont faire cesser tout acte d'hostilité entre les François & les An- envoyés à Baglois. Cette Lettre avoit été adressée ouverte au Général An-ston. glois, & le Roy d'Angleterre avoit pareillement adressé à M. de Callieres celle, qu'il écrivoit en conformité au Chevalier de Bellomont. Le Chevalier de Callieres jugea à propos de l'envoyer à Bafton par M. de LA VALLIERE, Major de Montreal, & de faire accompagner cet Officier par le P. Bruyas. Ces Députés étoient chargés de retirer tous les François Prifonniers dans la Nouvelle Angleterre, & il leur fut recommandé en particulier d'examiner dans quelle disposition le Gou-

verneur Anglois étoit au sujet des Abénaquis & des Iroquois. Ces Derniers avoient tout récemment fait une Députation Le Chevalier au nouveau Gouverneur Général, pour le complimenter sur de Bellomont sa promotion; mais les Députés n'avoient point parlé d'affai- veut toujours fe rendre l'Arres , & l'on eut avis quelque tems après qu'un Parti de cette bire de la Nation avoit commis une hostilité contre les Miamis, dont paix. plusieurs avoient été tués. Il paroissoit néanmoins qu'en général les Cantons étoient affez disposés à la paix, & ne differoient de la conclure, que par la confideration des Anglois. D'autre part M. de Bellomont étoit persuadé que ces Sauvages ne demeureroient jamais Neutres, & qu'il falloit qu'ils se déclarassent pour, ou contre les François.

Dans cette pensée, comme il avoit des ordres positifs du Roy de la Grande Bretagne de les contraindre à défarmer. & qu'il ne pouvoit les diffimuler, parce que M. de Callieres les avoit vûs, & en gardoit un duplicata, il reprit le deffein de fe rendre l'Arbitre fouverain du Traité : ainsi scachant les engagemens, que les Cantons avoient pris avec le

Tome II.

Ηh

1699.

Politique de M. de Callie-

ger les Iro-

fans lui.

feu Comte de Frontenac, il leur manda de le venir trouver à Orange. Ils le refuserent, & surpris de ce refus, il leur envova des Personnes de confiance, qui vinrent à bout de leur persuader de trainer l'affaire en longueur.

Ils ne parurent donc point à Montreal, quoique tout récemment ils eussent promis au Chevalier de Callieres de s'y res pour oblitrouver, & qu'ils eussent marqué le tems, qu'ils s'y trouvequois à la faire roient, & ce Général pour n'être point surpris par ces Barbares, se mit en état de leur faire vivement la guerre, s'ils s'avisoient de recommencer leurs hostilités; mais ce qu'il fic de mieux & de plus efficace pour renverfer les batteries du Chevalier de Bellomont, ce fut d'envoyer à Onnontagué une copie de la Lettre du Roy d'Angleterre à ce Gouverneur, &

il avoit en cela plus d'une vue.

Car en premier lieu il vouloit faire connoître aux Iroquois que les Anglois ne les regardoient plus que comme des Suets de leur Roy, & en effet ce Prince en parloit sur ce tonlà dans sa Lettre. En second lieu il leur aprenoit qu'ils ne devoient plus attendre de secours du côté de la Nouvelle York, puisque le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre avoit défense de leur en donner aucun , ni directement , ni indirectement. Enfin il leur faisoit comprendre en même tems qu'il ne lui seroit pas difficile de les réduire par la force , s'ils refusoient de faire la paix aux conditions , que son Prédécesseur leur avoit proposées.

Les Cantons s'y détermi-DCRC.

Cette démarche produisit l'effet, qu'il en avoit attendu : à la vérité les Cantons ne jugerent pas à propos de se brouiller avec les Anglois, dont ils pouvoient avoir besoin dans la fuite; ils aimerent mieux diffimuler le ressentiment, qu'ils avoient de leurs prétentions, & ils se contenterent de leur déclarer qu'ils vouloient bien être leurs Freres, mais non pas leurs Sujets. Les Anglois de leur côté prirent auffi le parti de les ménager. Enfin les Cantons, après avoir encore tergiverfé quelque tems, & tâché de se venger de leurs pertes sur ceux. de nos Alliés, qu'ils en croyoient les Auteurs, voyant que rien de tout cela ne leur réuffiffoit, fongerent tout de bon à s'accommoder, tandis qu'ils le pouvoient encore avec avantage & avec honneur.

Ils recoivent En conséquence de cette résolution le vintunième de Mars un échec de la part des Ou- de l'année 1700, deux Iroquois vinrent trouver le Gouvertaquais.

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 243

neur Général. Ils n'étoient revêtus d'aucuns pouvoirs ; mais ils étoient chargés d'annoncer une Députation générale des Cantons pour le mois de Juillet, & firent sur ce retardement des excuses affez frivoles, dont M. de Callieres parut fort mal satisfait. Trois mois après un bon nombre d'Outaouais débarquerent à Montreal , où le Général étoit alors , & lui dirent ce qu'il sçavoit déja , que les Iroquois étant venus chaffer fur leurs Terres, ils les avoient attaqués, & en avoient tué vinthuit, tant Hommes, que Femmes; que les autres leur ayant réprésenté qu'ils avoient cru pouvoir chasser par tout, puisque toute hostilité étoit suspendue de la part des Francois, & de leurs Alliés, ils leur avoient promis de ne point faire de mal aux Prisonniers, jusqu'à ce qu'ils fussent instruits

des volontés de leur Pere Ononthio.

M. de Callieres après les avoir écouté tranquillement , leur Ce qui se passe dit qu'ils ne lui disoient pas tout ; qu'il étoit informé que , entreceux-ci malgré ses défenses, ils étoient allés attaquer les Sioux, & qu'a- lieres.

près le coup, qu'ils avoient fait fur les Iroquois, ils avoient envoyé quelques-uns de leurs Prisonniers aux Cantons, pour négocier avec eux sans sa participation ; que c'étoit mas débuter avec lui, que d'agir avec cette indépendance dans une affaire aussi importante, & après les assurances, qu'il leur avoit données, de ne rien conclure avec les Iroquois, que de concert avec eux ; qu'il falloit qu'ils eussent bien oublié la maniere.

dont ceux-ci les avoient si souvent traités, pour se fier encore à eux; qu'il esperoit qu'à l'avenir ils seroient plus avisés & plus circonspects; qu'il attendoit incessamment les Députés des Cantons, & que si à leur arrivée les Chefs des Nations Alliées n'étoient pas encore venus, il leur feroit sçavoir par des Exprès ses intentions; qu'en attendant ils de-

meuraffent tranquilles, & qu'ils traitaffent bien leurs Prifonniers. Le dixhuitième de Juillet deux Députés du Canton d'On- Députés Iro-

nontagué, & quatre de celui de Tionnonthouan arriverent à quois à Mont-Montreal, & furent présentés par M. de Maricourt au Général, qui voulut bien leur donner une audience publique; ils y furent conduits en cérémonie, & marchant par les ruës pour se rendre chez M. de Callieres, ils pleurerent tous les François morts pendant la guerre, dont ils prirent les Ames à sémoin de la fincérite de leur procédé. Hhii

1700.

1700.

Sitôt qu'ils eurent été introduits dans la Sale du Confeil, où le Gouverneur Général étoit avec toute sa Cour, ils déclarerent qu'ils venoient de la part des quatre Cantons Supérieurs, dont ils avoient les pouvoirs; qu'il y avoit lontems qu'ils étoient sur le pied de traiter sans les Agniers, & que, si parmi eux il n'y avoit Personne des Cantons de Goyogouin & d'Onneyouth, c'est que le Chevalier de Bellomont leur ayant envoyé Pitre Schuiller pour les diffuader de descendre à Montreal, les Députés de ces deux Cantons étoient allé sçavoir de lui quelle raison il avoit de s'onpofer à ce voyage.

Leurs propoficions.

Ils se plaignirent ensuite de ce qu'étant allés à la chasse sansaucune défiance, & fur ce qu'on leur avoit affûré que la guerre étoit finie entre les François & les Anglois par un Traité . dans lequel les Alliés des deux Nations étoient compris, les Outaouais d'une part, les Illinois & les Miamis de l'autre, les avoient attaqués, & leur avoient tué cent cinquante Hommes. Enfin ils demanderent que le P. Bruyas, MM. de Maricourt & Joncaire les accompagnassent à leur retour chez eux, rien n'étant plus capable, disoient-ils, de convaincre les Cantons que leur Pere vouloit fincérement la paix, que d'avoir pour eux cette condescendance. Ils ajoûterent que ces trois Ambassadeurs ne partiroient point de leur Pays, sans en avoir rétiré tous les Prisonniers François, qui y étoient encore retenus.

Réponse du Gouverneur Général.

Le Chevalier de Callieres leur fit réponse, r°. Qu'il n'avoit rien à ajoûter à ce que M. de Bellomont leur avoit dit au sujet du Traité de paix conclu entre les deux Couronnes de France & d'Angleterre, & qu'il étoit surpris de ce que les Députés d'Onneyouth & de Goyogouin étoient allé trouver ce Gouverneur, au lieu de venir avec leurs Freres, pour satisfaire aux engagemens, qu'ils avoient pris avec lui, & avec

feu M. de Frontenac.

En second lieu, qu'il avoit agi auprès de tous ses Alliés pour les porter à ne faire aucune hostilité pendant qu'on traiteroit de la paix : mais que les délais affectés des Cantons , & l'irruption de quelques Iroquois fur les Miamis leur avoient attiré les malheurs, dont ils se plaignoient; qu'il en étoit pourtant faché, & que, pour prévenir de pareils accidens, il avoit mandé des Députés de toutes les Nations; qu'eux-mêmes, fa

# DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XVII. 245

c'étoit sincérément qu'ils voulussent la paix , ils ne manquasfent point de lui envoyer dans trente jours des Ambaffadeurs de tous les Cantons; qu'alors toutes les chaudieres de guerre feroient renversées , le grand arbre de la paix affermi , les Rivieres nétoyées, les chemins aplanis, & que chacun pourroit aller & venir en toute sûreté par tout, où bon lui sembleroit.

En troisième lieu, qu'il consentoit que le Missionnaire & les deux Officiers, qu'ils demandoient, allassent avec eux chercher les Prisonniers; mais à condition, qu'ils ameneroient auffi des Ambaffadeurs munis de pleins pouvoirs pour établir une paix durable ; qu'à leur arrivée à Montreal il rendroit la liberté à tous les Prisonniers Iroquois; mais qu'il vouloit que quelqu'un d'entr'eux restat en ôtage jusqu'au retour des trois Personnes, qu'il leur confioit. Quatre Députés s'offrirent à demeurer, & furent acceptés; le reste de l'audience se passa affez tranquillement, si ce n'est que des Iroquois Chrétiens & des Abénaquis, qu'on y avoit invités, firent de grands reproches, & parlerent avec beaucoup de hauteur aux Députés des deux Cantons.

M. de Callieres, en congédiant ceux-ci; déclara qu'il attendroit les Ambassadeurs jusqu'au mois de Septembre. Les faite à Ontrois Ambaffadeurs François partirent avec eux, & furent Ambaffadeurs reçus à Onnontagué avec des démonstrations de joye, qu'ils François. n'avoient ofé esperer. Du Lac de Gannentaha, où l'on étoit venu au devant d'eux, on les mena comme en triomphe jufqu'à la grande Bourgade de ce Canton. Teganissorens, en qualité d'Orateur, s'étoit avancé affez loin pour les complimenter, il leur dit les choses du monde les plus polies, & comme ce Sauvage n'avoit jamais varié à l'égard des François, &

n'avoit eu nulle part, ni aux perfidies, ni aux réfolutions violentes de sa Nation, les Ambassadeurs ne revoquerent point en doute sa sincérité; mais ils n'en tirerent aucune conséquen-

ce pour les autres.

Ils entrerent dans le Bourg au bruit de plusieurs décharges Discours du de mousqueterie; ils furent ensuite regalés avec profusion, P. Bruyas. & le dixième d'Août ils furent introduits dans la Cabanne du Conseil, où ils trouverent les Députés de tous les Cantons Supérieurs. Quand tout le Monde eut pris sa place, le P. Bruyas, qui étoit chargé de porter la parole, commença fon-

1700

1700

Difcours, lequel roula principalement fur trois points, qu'il apuya de trois Colliers. Par le premier il exhorta les Cantons'à fe fouvenir qu'Ononthio étoit leur Pere, & que leur devoir & leur intérêt les engageoient également à lui demeurero béfidnas & folamis, comme il convenoit à des Enfans, foit qu'ils fuffent en bonne intelligence avec le Gouverneur de la Nouvelle York, qui n'étoit que leur Frere, foit qu'ils euffent quelque chofe à démêler avec lui.

Par le second il témoigna son regret de la petre, que la Nation Iroquoise avoit faite de plusseurs. Chefs de mérite, & : il l'affura de la part des Missionnaires qu'ils n'avoient rien perdu de leurs premiers sentimens à son égard, malgré les maux, qu'elle avoit faits à pluseurs d'entreux, "dont nous avons, ajouta-t-il, moins ressentil les soussances, que l'aveuglement de leurs Persécuteurs, & l'invincible oblination de la Nation

à rejetter la lumiere de l'Evangile.

Par le troiféme il leur déclara que le nouvel Ononthio étoit fincérement porté à la paix. & qu'il la leur accorderoit, pourvi que de leur côté ils ufaffent avec lui de la même franchi-fe, & il leur expofa les conditions, fous lefquelles il vouit raiter avec eux. Il fut écouté avec une grande attention, & felon les apparences, avec plaifir. Quand il eut fini, M. de Maricourt prit la parole : il témoigna beaucoup de bonté aux froquois, & îl în 'oublia riem pour leur faire compendre tout ce qu'ils avoient à craindre du reffentiment de leur Pere, s'ils n'acceptoient point la paix, qu'il leur offiroit à des conditions aufi raifonnables, que celles, qu'on venoit de leur expliquer; & ce qu'ils pouvoient efperred le ilà & de tous les François, s'ils ouvroient une bonne fois les yeux fur leurs vériables intérêts.

Le Chevalier de Bellomont tache de traverser cette aégociation.

\*\*Elendemain\*\*, comme ils déliberoient entr'eux fur ce qu'ils 

\*\*Poodroient aux Ambalfadeurs, un jeune Anglois & un vieux 

Onnontagué arriverent d'Orange, & leur dirent de la part 
du Chevalier de Bellomont qu'ils fe donnaffent bien de garde d'écouter les François, & qu'il les attendoit dans ait x, ou 
douze jours à Orange, où il leur feroit fçavoir fes volontés. 
Cette maniere impérieusé de parler choqua le Confeil, & 

rien n'a peu-être contribué davantage à raprocher de nous 
cette Nation, qu'une démarche faite fi fort à contre-tens. 

Je ne comprends pas, d'i alors Teganiforens, comment upon'

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XVII. 247

Frere l'entend, de ne vouloir pas que nous écoutions la voix » 1700. de notre Pere, & de chanter la guerre dans un tems, où tout nous invite à la paix.

Le P. Bruyas profita merveilleusement de cette disposition. pour faire observer à l'Assemblée que le Général Anglois traitoit les Cantons en Sujets, & ce qu'ils auroient à craindre d'une Domination si dure & si haute, quand une fois ils s'y seroient soumis; ce qui ne manqueroit pas d'arriver bientôt, s'ils laissoient échaper l'occasion, qu'ils avoient entre les mains, de se reconcilier avec leur Pere. Joncaire ajoûta que les Anglois, en s'opposant à cette reconciliation, ne pouvoient avoir d'autre vûe, que de les laisser se consumer peu à peu par la guerre, ou du moins s'affoiblir de sorte, qu'ils ne fussent plus en état de refuser de subir un joug, dont ils connoîtroient peut-être trop tard la péfanteur.

Cet Officier partit le jour même pour le Canton de Tion- Pluseurs Prinonthouan, où il avoit sa Cabanne, c'est-à-dire, qu'il y étoit sonniers Franadopté, comme M. de Maricourt & toute sa Famille l'étoient de revenir à Onnontagué. Il y fut reçu avec distinction, comme Am- dans la Colobaffadeur, & avec amitié, comme Enfant de la Nation : on nic. lui accorda la liberté de tous les Prisonniers François, qui étoient dans ce Canton; mais la plûpart accoûtumés à la vie Sauvage, ne purent se résoudre à y renoncer. Plusieurs se cacherent, d'autres refuserent ouvertement de suivre le Sieur de Joncaire. L'appas d'une liberté affranchie de toutes fortes de Loix, & peut-être aussi un peu de libertinage, faisoient disparoître dans l'esprit de ces Gens-là tout ce que cette condition avoit de dur, & toutes les douceurs, qu'ils auroient pu retrouver dans leur Patrie.

Tandis que Joncaire négocioit avec les Tsonnonthouans . on affembla à Onnontagué un Conseil général de toute la Teganissorens Nation Iroquoise ; le jeune Anglois, Député du Chevalier de deurs Fran-Bellomont, y fut admis, & ce fut Teganisforens, qui parla sois. pour tous les Cantons. Il adressa d'abord son discours aux Ambaffadeurs François, & commença par les affûrer que toute la Nation étoit disposée à écouter la voix de son Pere . c'està-dire en stile Sauvage, à lui obéir. Il ajoûta que chaque Canton lui envoyeroit deux Députés pour recevoir ses ordres, & qu'ils partiroient incessamment.

Puis se tournant vers l'Anglois , " Je ne fais rien en cachet- "

1700. " te, lui dit-il, je suis bien aise que tu sçaches la disposition.

" où je suis. Tu diras à mon Frere Corlar, qui t'a envoyé ici, " que je vais descendre à Quebec pour me rendre aux ordres

" de mon Pere Ononthio, qui y a planté l'arbre de la paix; " j'irai ensuite à Orange, pour sçavoir ce que mon Frere me

" veut ". En achevant ces mots il mit aux pieds des Ambassa-

deurs cinq Colliers.

Le P. Bruyas les releva, ce qui est la même chose, que les accepter; il dit ensuite qu'il ne doutoit point de la droiture des intentions de l'Orateur, qu'il connoissoit depuis lontems; mais que si ceux, qui devoient aller trouver le Gouverneur Général, vouloient se rendre auprès de lui, & ne point faire attendre les Députés des Nations d'en haut, qu'on sçavoit devoir arriver bientôt à Montreal, il n'y avoit pas de tems à perdre.

glois chez les Agniers.

Une chose inquiétoit pourtant beaucoup les Ambassadeurs. Ministre An- c'est que peu de tems auparavant le Chevalier de Bellomont avoit fait agréer aux Iroquois qu'il leur envoyât des Miniftres pour Missionnaires, & que le Sieur Dellius avoit déja commencé ses fonctions chez les Agniers. Il est vrai qu'il s'acquittoit de cet Emploi d'une maniere à n'en être pas fort incommodé, quoiqu'il lui valût douze-cent livres de rente. Il demeuroit presque toujours à Orange, où il se faisoit aporter les Enfans pour les baptifer : une Femme Iroquoife , qui demeuroit chez lui, & qui l'accompagnoit dans ses courtes & rares excursions, lui servoit d'Interprête pour instruire les Adultes; mais les Proselytes étoient en fort petit nombre, & le Prédicant ne paroiffoit pas fort empressé à l'augmenter.

Je ne sçai pas au juste combien dura cette Mission; mais je trouve dans mes Mémoires que quelques années après Dellius fut chasse d'Orange par M. de Bellomont. Il est certain que la Religion Protestante n'a pas fait fortune parmi les Iroquois. Ce n'est pas le premier essai en ce genre, qui a du convaincre Messieurs les Reformés que leur Secte n'a, ni cette fécondité, ni ce zéle constant & laborieux du falut des Infidéles, qui font une des plus fenfibles marques pour connoître & diftinguer la véritable Eglise de Jesus - Christ. Ils ont beau opposer à cela toutes les calomnies, qu'ils ont eux-mêmes imaginées pour obscurcir l'Apostolat de nos Missionnaires ; sans vouloir faire l'apologie des Particuliers, qui peu-

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVII. 240

vent bien n'être pas tous irrépréhenfibles, il faut vouloir s'aveugler soi-même, pour ne pas convenir que le plus grand nombre mene une vie vraiment Apostolique, & qu'ils ont établi de très-nombreuses & de très-ferventes Eglises, ce qu'aucune Secte séparée de la Communion de Rome, ne peut se vanter d'avoir fait.

Cependant le P. Bruyas, qui ne voyoit pas beaucoup de disposition dans les Iroquois à écouter la parole de Dieu, ne crut pas devoir incidenter sur l'article des Ministres Anglicans, qu'ils avoient promis d'accepter, pour ne pas mettre à la conlusion d'un Traité, qu'il étoit charge de négocier, un obstacle hors de saison. Outre qu'il jugea fort bien que la maniere, dont le Sieur Dellius s'y prenoit pour attacher les Iroquois aux Anglois par le lien de la Religion, étoit bien plus capable de produire un effet tout contraire; ce qui arriva en effet. Ces Sauvages s'aperçurent bientôt de la différence, qu'il y avoit entre la façon de vivre & d'agir de ce Ministre, & ce qu'ils avoient vû faire à leurs anciens Missionnaires, qu'ils ne

tarderent pas à redemander. Rien n'arrêtant plus les Ambassadeurs à Onnontagué, ils Les Ambassaen partirent pour retourner à Montreal avec les Députés de deurs retource Canton, & de celui de Goyogouin. Ils furent reconduits neal. jusqu'à Gannentaha avec les mêmes honneurs, qu'on leur avoit faits à leur arrivée, & ils s'y arrêterent quelque tems pour attendre les Députés d'Onneyouth; mais ils ne vinrent point, & ce Canton se contenta d'envoyer un Collier, en s'excufant sur ce que le Chef de la Députation étoit tombé malade. On sçut dans la suite que c'étoit un prétexte pour ne point rendre les Prifonniers. Joncaire y arriva bientôt avec fix Députés du Canton de Tionnonthouan, & trois François, qu'il avoit délivrés, & engagés à le suivre. On n'avoit pu en raffembler que dix dans tous les Cantons; mais Teganifforens se chargea de chercher les autres, & de les faire conduire à

Montreal. Les Ambassadeurs & les Députés alloient s'embarquer, lors- Nouveaux esqu'un Tionnonthouan arriva d'Orange à Gannentaha, & dit forts du Cheque le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, irrité de ce lomont pour que, malgré ses défenses, les Cantons persistoient dans la réso-traverser la lution de faire la paix avec les François, avoit fait arrêter & paix. mettre aux fers un Onneyouth, accufé d'avoir tué un An-

Tome II.

#### 250 HISTOIRE GENERALE

.,...

glois, saist tout le Castor, qui s'étoit trouvé à Orange apartenant aux froquois, levé le Pavillon rouge, pour leur faire entendre qu'il étoit résolu à leur déclarer la guerre, ordonné aux Mahingans de la commencer, & qu'il ménaçoit les Cantons de venir l'année prochaine en Personne leur aprendre à refoeter se volontés.

Réception faite aux Députés à Mont-

Les Dépurés écouterent fort tranquillement ce recit, & til ne paru pas qu'il eût fait d'autre impression sur eux, que d'y avoir excité un mouvement d'indignation, qu'ils ne firent pourtant que laisser entrevoir. Ils se mirent en chemin au nome de dix-neut, & à leur arrivée à Montreal, ils furent reçus au bruit d'une décharge de boètes, ce qui caus un peu de ja-lousse dans le cœur de nos Alliés: on en entendit même quelques-uns, qui demandoient se c'étoit-là la maniere, dont les François recevoient leurs Ennemis? On les laisse distinctions propositions des Députés Iroquois. Celt de tout tems, qu'on s'exposé à perdre ses Amis, en vou-lant regagner des Ennemis, qu'une relle conduite rend encore plus sfers, & plus difficiles.

Leurs difcours dans le Confeil,

L'Orateur des Cantons parla en peu de mots & avec modeflie. Il fit d'abord valoir la prompte obéiffance de la Nation. en ce que deux-cent de ses Guerriers étant sur le point de se mettre en Campagne pour aller tirer vengeance des derniereshostilités de nos Alliés, on les avoit arrêtés sur la simple défense, que leur en avoient faite le P. Bruyas & ses deux Collegues de la part de leur Pere : il fit connoître toute l'indignation, qu'avoient excitée parmi les Députés les ordres & les ménaces du Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre; & il ajoûta que, comme le peu de cas, qu'ils avoient fait de ces ordres & de ces ménaces pourroit bien leur attirer la guerre de la part des Anglois, il esperoit que les Iroquoistrouveroient à Catarocouy, non-seulement les marchandises, qu'ils ne pourroient plus tirer d'Orange; mais encore les armes & les munitions, dont ils auront besoin, afin de pouvoir fe paffer des Anglois, ou fe défendre contr'eux, suposé qu'ils en fussent attaqués.

Réponse du L'Assemblée sur plus nombreuse le jour, qui avoit été marchevalier de culières, repeta d'abord aux Députés ce qu'il avoit dit aux premiers

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XVII. 251

Envoyés, qu'il avoit apris avec douleur les hostilités, qui s'étoient commises la Campagne derniere de part & d'autre ; que les pertes des Iroquois l'avoient extrêmement touché, quoiqu'ils ne duffent les imputer qu'à eux-mêmes; & qu'il mettroit déformais si bon ordre à tout, qu'il n'arriveroit plus rien de femblable.

Il leur dit ensuite qu'ils avoient fait fort sagement d'arrêter leurs Guerriers; qu'ils ne devoient plus rien craindre de nos Alliés, dont ils voyoient les principaux Chefs, qui étoient venus pour écouter sa voix ; qu'il leur sçavoit bon gré de lui avoir ramené une partie de leurs Prisonniers François, qu'il comptoit bien qu'incessamment ils lui rameneroient tous les autres, comme ils s'y étoient engagés, & qu'ils rendroient auffi à ses Alliés ceux de leurs Freres, qu'ils retenoient encore ; qu'il leur donnoit terme jusqu'au mois d'Août de l'année prochaine; que les Députés de toutes les Nations se trouveroient alors à Montreal; que l'échange des Prisonniers s'y feroit de part & d'autre, & que toutes choses seroient remises

au même état, où elles étoient avant la guerre.

Comme le terme , qu'il leur donnoit , étoit un peu long , pour les prévenir sur les accidens, qui pourroient survenir, il leur déclara que, s'il survenoit quelque différend, ou si de mauvais esprits donnoient lieu à quelque hostilité, il vouloit que la Partie lézée s'adressat à lui, sans entreprendre de se faire justice, & qu'il la lui feroit sans aucun égard pour qui que ce fût : que si l'Aggresseur refusoit de se soumettre à la satisfaction, qu'il lui prescriroit, il se joindroit à teux, qui auroient recu le tort, pour l'y contraindre, & le feroit repentir de sa désobéissance : qu'il ne tiendroit pas à lui que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre n'en usat de même, & n'agit de concert avec lui, & que telle étoit l'intention des deux Rois leurs Maîtres : que ce qu'ils demandoient au sujet du Fort de Catarocouy, ne dépendoit pas entiérement de lui; mais qu'il en écriroit au Roy, & qu'en attendant la réponse de Sa Majesté, il envoyeroit dans ce Poste un Officier, quelques marchandifes, & un Forgeron.

Les Iroquois aplaudirent à ce discours, & avouerent qu'on Traité prone leur avoit jamais mieux parlé raison. Le Rat, qui étoit vitonnet ti-Député, & le Chef des Hurons Thionnontatez, prit ensuite la Fautre. parole, & dit: "J'ai toujours obéi à mon Pere, & je jette ma "

1700.

1700. "

hache à fes pieds ; je ne doute point que tous les Gens d'en haut ne faffent de même : Iroquois , imitez mon exemple "Le Député des quarre Nations Outaouaifes parla à peu près fur le mêmeton ; celui des Abénaquis dit qu'il n'avoit point d'autre hache, que celle de fon Pere , & que fon Pere l'ayant enterrée , il n'en avoit plus. Les Iroquois Chrétiens firent la même déclaration. Il y eut néammoins quelque picque entre ces deux dernières Nations , & les Deputés des Cantons; mais tout fut bientôt calmé par la fagelfe du Général , & onfigan une effécée de Traité provisionnel.

Le Chevalier de Callieres figna le premier, enfuite l'Intendant, puis le Gouverneur de Montreal, le Commandant des Troupes, & les Supérieurs Eccléfaftiques & Reguliers, qui se trouverent à l'Assemblée. Les Sauvages fignerent aussi en mettant chacun la marque de sa Nation au bas du Traité. Les Onnontagués & les Tionnonthouans tracerent une Araignée, les Goyogouins un Calumet, les Onneyouths un morceau de bois ensourche avec une pierre au milieu, les Agniers un Ours, les Hurons un Castor, les Abénaquis un Chevreuil, & les Outaouais un Liévre. Les Agniers & les Onneyouthsn'avoient pourtant point de Députés; mais ils avoient apparemment donné à quelqu'un la Commission de figner pour eux. Au reste nous verrons bientôt que ces marques ne sont pas toujours les mêmes. La datte de ce Traité est du huitiéme de Septembre 1700.

Diligences de M. de Callieres pour affermir la paix.

Cette affaire ainfi terminée à la faisfafátion de toutes les Parties, le Général envoya aux Nations de l'Oueft & du Nord M. de Courtemanche & le P. ANJELRAN, pour engager celles, dont les Députés n'avoient point paru, à confientir au Traité, & pour lui amener les Chefs de toutes, afin que l'Afémblée indiquée au mois d'Août de l'année fuivante, fit générale. Il leur recommanda furtout de ne rien négliger pour faire ceffer la guerre, qui étoit toujours très-vive entre nos Alliés & les Sioux, ce qui n'étoit pas facile, parce qu'au printems précédent les Sioux avoient enlevé tout un Village de Miamis.

Il écrivit ensuite à M. de Pontchartrain, pour lui rendre compte de ce qu'il venoit de faire, & lui manda qu'il croyoit qu'on devoit profiter de la disposition présente des Cantons; pour regler avantageusement les Limites entre les Anglois &

#### DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XVII. 251

nous; que si par ce Reglement on ne pouvoit pas obtenir la proprieté du Pays Iroquois, il falloit au moins le déclarer Neutre , & stipuler qu'il ne seroit permis , ni aux François, ni aux Anglois d'y faire des Etablissemens. Que quant au spirituel, il jugeoit qu'on devoit laisser à ces Peuples une liberté entiere de choisir, ou des Missionnaires Catholiques, ou des Miniftres Protestans, & qu'on pouvoit s'assûrer qu'ils préfereroient toujours les Premiers aux Seconds.

Le Chevalier de Bellomont en étoit lui-même fort persua- Le Chevalier dé, quoiqu'il eût fait semblant de penser le contraire; mais il de Bellomont crut pouvoir emporter par la force ce qu'il désesperoit d'obtenir autrement. Il commença néanmoins par faire des pré- recevoir des fens aux Cantons pour les gagner; il leur fit dire ensuite qu'il Ministrespour alloit envoyer chez eux des Ministres, & il ajoûta que, si les Jesuites paroissoient dans leurs Villages, il les feroit pendre. Ce procédé choquales Iroquois ; mais ce qui acheva de gâter tout, c'est que Bellomont leur signifia qu'il prétendoit con-Aruire des Forts dans les Cantons d'Agnier, d'Onneyouth, & d'Onnontagué, furtout à l'embouchure de la Riviere de Chouguen : ils éclaterent alors de telle forte , qu'il n'ofa paffer

outre.

La conjoncture de la paix avoit paru très-favorable au Sieur Riverin pour achever fon Etabliffement des Pêches fedentaires à Montlouis; mais comme il n'étoit pas affez riche pour échous encore foûtenir feul les frais d'une telle Entreprise, & qu'apparem- une fois. ment sa Compagnie l'avoit abandonné, il s'associa, pour son malheur, deux Particuliers de Paris. Il paffa enfuite à Quebec , où avant affemblé quelques Familles , il les mena luimême à Montlouis au mois de Juin de cette année, & fit commencer la Pêche, en attendant le Navire, que ses Associés étoient convenus de lui envoyer, & qui devoit lui aporter des Pêcheurs & des farines.

Le Navire arriva en effet le huitième de Juillet; mais trop tard de six semaines, pour profiter de la saison propre à la Pôche. Ce ne fut pourtant pas encore là le plus grand mal. Ses Affociés n'avoient en vûe que la traite des Pelleteries . fur laquelle on leur avoit donné de faux Mémoires, qui leur firent

prendre le change. Alors ceux , qu'ils avoient chargés de leurs intérêts, voyant que ce commerce ne pouvoit pas leur procurer le grand profit, dont on les avoit flattes, décla-

#### 254 HISTOIRE GENERALE.

rerent aux Habitans de Montlouis qu'ils ne devoient plus attendre d'eux aucun fecours. Ils firent plus ; car ils enleverent de l'Habitation tout ce qui pouvoit leur convenir , fous prétexte , qu'ils avoient avance le prix de toutes ces chofes , & ruinerent ainfi toutes les efperances du Sieur Riverin.

ruinerent amit toutes tes eperances du Steur (Averin.

L'Acadie, dont les Anglois, depuis la publication de la
Paix, ne nous difputoient plus la poficifion, n'étoi guéres meilleur état que Mondouis. On y abandonnoit roujours la
Pêche aux Habitans de la Nouvelle Angleterre, qui en faifoient un grandcommerce, & le Chevalier de Villebon se tenoit affez tranquille dans son Fort de Naxoax, parce qu'on ne
lui fournissor pas les moyens de faire mieux. Ce Fort étoit
même affez intuite pour la défense du peu d'Habitations Francoites, qui étoient le long de la Riviere S. Jean, & celles de
l'Acadie n'en pouvoient recevoir aucun secours : cependant
plus d'une expérience nous avoit appris que les Traités de paix
ne metroient pas toujours nos Colonies à couvert des insultes
de nos Voisins.

L'Erabliflement de Naroat transferé au Port Royal. N

cadie.

Enfin fur les representations, qui furent faites au Conseil du Roy de la nécessité de se fortifier dans cette Province, Sa Majesté y envoya M. de FONTENU, lequel, après avoir pris une connoissance exacte du Pays, fut d'avis d'abandonner Naxoat. Ses raisons furent que les fréquens débordemens de la Riviere de S. Jean ne permettoient point d'y faire des Etabliffemens fixes, que son embouchure est de très-difficile accès, à cause de la varieté des vents & de la violence des Courans, & que ce Port est si petit, que trois Navires n'y scauroient être mouillés, sans s'incommoder. Il fut donc résolu de transferer cet Etablissement au Port Royal; mais en le changeant de place, on ne lui procura que le feul avantage de la fituation, qui auroit même été beaucoup plus grand à la Héve, ou à Camceaux. On n'eut presque aucune attention à le mettre en état de se soûtenir contre les Anglois , s'ils s'avisoient de l'attaquer.





# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

# NOUVELLE FRANCE.

# LIVRE DIX HUITIE ME.



E toutes les parties de la Nouvelle France 1698-700. nulle n'occupoit plus alors le Ministere, que la Louisiane; j'ai déja dit que M. de la Sale avoit donné ce nom aux nouvelles découvertes, qu'il avoit faites le long du Miciffipi. Depuis fa malheureuse tentative pour reconnoître par Mer l'embouchure

de ce Fleuve, on avoit paru renoncer à ce projet. Enfin en 1697. M. d'Iberville de retour de son Expédition de la Baye d'Hudson, reveilla sur ce point l'attention du Ministere, & inspira au Comte de Pontchartrain le dessein de construire un Fort à l'entrée de ce grand Fleuve, que cet Officier se flattoit de découvrir.

Cette résolution prise le Ministre fit armer à Rochefort le Nouvelle Fn-Francois & la Renommée, & en donna le Commandement découvrir au Marquis de Chateaumorand & à M. d'Iberville, tous l'embouchuredeux Capitaines de Vaisseaux, & ils mirent à la voile le dix- du Micifipi. septiéme d'Octobre de l'année suivante. Ils mouillerent au Cap François de S. Domingue l'onziéme de Décembre ; ils-

# HISTOIRE GENERALE

passerent de-là à Leogane, pour s'y aboucher avec M. Du-CASSE, Gouverneur de S. Domingue, qui connoissoit déja heaucoup d'Iberville de reputation, & qui, après l'avoir entretenu de ses projets, manda à M. de Pontchartrain que ses vûës & fon génie lui paroiffoient répondre à sa valeur & à son habileté dans la guerre.

MM. de Châ-

Le dernier jour de l'année les deux Capitaines remirent à ttaumorand & la voile, & le vintseptième de Janvier 1699. ils aperçurent font point re- la Terre de la Floride. Ils s'en aprocherent le plus près qu'il çus à Pensaco- fut possible, sans se risquer sur une Côte, qu'ils ne connoisfoient point, & envoyerent le Sieur Lescalette pour faire de l'eau & du bois, & en même tems pour prendre langue, Cet Officier leur apprit à son retour qu'ils étoient vis-à-vis d'une Baye appellée Penfacola, où trois-cent Espagnols partis de la Vera Cruz étoient venus depuis peu s'établir; & l'on a sçu depuis que le motif de cet Etablissement étoit de prévenir les François.

Lescalette étoit entré dans le Port, & avoit demandé au Gouverneur la permission de faire de l'eau & du bois : le Gouverneur s'étant informé de la part de qui il lui faisoit cette demande, lui avoit dit qu'il feroit faire réponse à ses Commandans, & envoya en effet son Major avec lui pour complimenter MM. de Châteaumorand & d'Iberville : cet Officier leur remit une Lettre du Gouverneur, qui portoit que les deux Navires du Roy Très-Chrétien pouvoient en toute liberté faire de l'eau & du bois , & se mettre même à l'abri par tout, où ils voudroient; mais qu'il avoit de très-expresses défenses de recevoir aucun Bâtiment étranger dans le Port; que comme il pouvoit arriver néanmoins qu'un mauvais tems le contraignit d'entrer dans la Baye, il lui envoyoit son Pilote pour l'y conduire.

M. de Châteaumorand écrivit au Gouverneur par le même Major que la Mer étoit si grosse, qu'il désesperoit de trouver aucun endroit, où les Vaisseaux du Roy pussent être en sûreté; qu'ainsi il se voyoit obligé d'accepter ses offres. Dès le lendemain il envoya le Sieur Laurent DE GRAFF (a) , Lieutenant de Fregate, qu'il avoit embarqué sur son bord en pasfant au Cap François, pour sonder l'entrée du Port, M. d'Iber-

(4) Cest ce Flibustier si fameux dans l'Histoire de S. Domingue, & si formidable aux Espagnols de l'Amérique sous le nom de LORINCILLO.

DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XVIII, 267

wille s'y rendit auffi dans fa Chaloupe avec le Chevalier de SURGERES, & y trouva vint-un, ou vint-deux pieds d'eau à l'endroit le moins profond ; mais le Gouverneur , qui avoit fait ses réfléxions, & qui apréhenda qu'on ne lui fit des affaires à la Cour d'Espagne, s'étant ravisé, il fallut chercher un

autre Havre. Le trentuniéme M. d'Iberville, qui avoit pris les devants, Découvertes pour reconnoître la Côte, mouilla l'ancre au Sud-Sud-Est de de M. d'Iberla pointe Orientale de la Maubile, grande Riviere, parallele au Micissipi, & sameuse par la victoire sanglante, que D. Ferdinand de Soto y gagna fur les Sauvages (a). Le fecond de Juillet il mit pied à terre dans une Isle, qui en est

proche, & qui a quatre lieuës de circuit. Elle avoit alors un Port affez commode , dont l'entrée , où l'on trouvoit en tout tems cinq braffes d'eau, se ferma, il y a quelques années par des fables, que la Mer y jetta pendant une tempête. M. d'Iberville la nomma Isle Massacre, parce que vers la pointe du Sud-Ouest il aperçut des têtes & des offemens d'environ soixante Personnes, qu'il jugea qu'on y avoit massacrées, avec plusieurs ustenciles de ménage, qui étoient encore dans leur entier.

De l'Isle Massacre, qui dans la suite sut appellée l'Isle Dau- 11 entre dans phine, il paffa à la Terre ferme, & ayant découvert la Ri-le Miciffipi. viere des Pascagoulas, où il rencontra beaucoup de Sauvages, il en partit avec le Sieur de SAUVOLE, Enseigne de Vaisfeaux, de Bienville, fon Frere, Garde-Marine, un Pere Recollet , quarante-huit Hommes fur deux Biscayennes , & des vivres pour vint jours, dans le dessein de chercher le Micissipi, dont les Sauvages lui avoient parlé sous le nom de Malbouchia, & les Espagnols, sous celui de la Palissade (b). Il y entra enfin le second de Mars, qui étoit le Lundy de la Quinquagefime, & trouva que le nom, que lui donnoient les Efpagnols, lui convenoit affez, parce que son embouchure étoit toute hérissée d'Arbres, que le courant y entraînoit sans

Après avoir bien reconnu cette embouchure, si lontems 11 remonte ce cherchée, il alla faire part de sa découverte à M. de Cha- Fleuve.

(a) Garcilaffo de la Vega dans fon Hif- (b) Garcilaffo de la Vega la nomme toire de la Conquête de la Floride appelle Cucagua, gette Riviere Manvilla.

Tome II. Kk 1699-700

teaumorand, qui le fuivoit à petites voiles, & qui n'étant venu que pour l'accompagner jusques-là, partit avec le Frangoiz, qui montoit, & reprit le vintième d'Avril la route de 
S. Domingue. Dès qu'il eut apareillé, d'Iberville rentra dans 
le Micissipi à dessein de renomere ce Fleuve, & til n'y avoit 
pas encore fait beaucoup de chemin, qu'il comprit combien 
peu il y avoit à comprer sir la Relation attribuée au Chevalier de Tonti, & sur toutes celles du P. Hennepin, qu'il avoit 
déja trouvées en défaut sur le Canada, & sur la Baye d'Hudfon. Cest ce qu'il manda au Ministre dans une Lettre, dont 
j'ai eu l'original entre les mains, & qui se garde au Dépôt de 
la Marine.

Temple des Bayagoulas.

la Marine.

A fon arrivée au Village des Bayagoulas, dont j'ai marqué ailleurs la fituation, le Chef de ces Sauvages le conduire du la melleur la fiet au Temple, dont on fera peut-être bien aife de voir ici la deferipion. Le toit en étoit orné de pluseurs figures d'Animaux, parmi lesquelles on distinguoit un Cocq peint en rouge. Il y avoit à l'entrée, en guise de Portique, un Appenti de huit pieds de large sur onze de long, soutient dedeux grospiliers par le moyen d'une poutre de traverse. Aux deux cotés de la porte on voyoit encore d'autres figures d'Animaux, comme d'Ours, de Loups, & de deivers Osicaux, & à la tête de toutes étoit celle d'un Chouchouacha, c'est un Animal, qui a la tête & la grosseur d'un Chouchouacha, c'est un Animal, qui a la tète & la grosseur d'un Chouchouacha, c'est un Animal, qui a la tète & la grosseur d'un Chouchouacha, c'est un Animal, qui a la tète & la grosseur d'un Chouchouacha, c'est un Animal, qui a la tète de la grosseur d'un Servici de la la queue d'un Rat, les pattes d'un Singe, & la Femelle a sous le ventre une bourse, où elle les nourrit.

Le Chef Sauvage, qui conduifoit M. d'Iberville, fit ouviri la porte, qui n'avoit que trois pieds de haut & deux de large; & il y entra le premier. Ce temple étoit une Cabanne, faite comme toutes les autres du Village, en forme de Dome un peu écrafé, & de trente pieds de diametre. Il y avoit au milieu deux buches de bois fee & vermoulu, poiées bout & bout, qui bridoient, & faifoient beaucoup de fumée. On voyoit dans le fond une espéce d'échafaut, sur lequel étoient plusieurs pacquets de peaux de Chevreuil, a d'Ours & de Beufs, qui avoient été offertes au Chouchouacha; car cet Animal est le Dieu des Bayagoulas, & il étoit dépeint en plufieurs endrois du Temple en rouge & en noir.

Il y avoit encore un autre Temple dans ce Village; mais

DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XVIII, 250

M. d'Iberville apparemment n'y entra point , puisqu'il n'en 1699-700. dit rien dans sa Lettre. Le Village étoit composé de sept cent Cabannes, dont chacune ne contenoit qu'une Famille, & netiroit de jour que par la porte, & par une ouverture

de deux pieds de diametre, pratiquée au milieu du Dome. Delà M. d'Iberville monta jusqu'aux Oumas, où il fut reçu M. d'Iberville avec beaucoup de cordialité. Il doutoit pourtant encore un Lettre du Chepeu que le Fleuve, sur lequel il naviguoit, sut le Micissipi, valier de Tonparce que bien qu'il eût aperçu chez les Bayagoulas quel- ti à M. de la ques indices, qui lui donnoient lieu de juger que le Chevalier de Tonti y avoit passé. Il ne trouvoit pas certaines choses, dont il est parlé dans la Relation attribuée à cet Officier. Mais une Lettre, qui fut remise à M. de Bienville par un Chef Sauvage, le tira de cette inquiétude. La Lettre étoit du Chevalier de Tonti, & portoit cette inscription ; A M. de la Sale, Gouverneur de la Louisiane. Elle commençoit

ainsi: Du Village des Quinipissas (a) ce vintième d'Avril 1685. \* Monsieur, ayant trouvé les poteaux, où vous aviez arboré « les armes du Roy, renversés par les Bois de Marée, j'en ai " fait planter un autre en decà, environ à fept lieuës de la Mer, « où i'ai laissé une Lettre dans un Arbre, à côté..... Toutes « les Nations m'ont chanté le Calumet ; ce sont des Gens , qui « nous craignent extrêmement, depuis que vous avez défait « ce Village. Je finis en vous disant que ce m'est un grand cha- « grin, que nous nous en retournions avec le malheur de ne « vous avoir pas trouvé, après que deux Canots ont côtoyé « du côté du Mexique trente lieues, & du côté de la Floride « vintcing, &c.

D'Iberville raffuré par cette Lettre, retourna dans la Baye Anglois sut du Biloxi, située entre le Micissipi & la Maubile, y bâtit un le Micissipi. Fort à trois lieues des Pascagoulas, y laissa M. de Sauvole pour Commandant, lui donna Bienville pour Lieutenant. & repassa en France. Il n'y resta pas lontems, & fut de retour au Biloxi le huitieme de Janvier 1700. Il y apprit en arrivant que vers la fin de Septembre de l'année précédente une Corvette Angloise de douze canons étoit entrée dans le Miciffipi : que M. de Bienville , qui étoit allé fonder les em-

(a) Ceux , que le Chevalier de Tonti appelle Quinipiffas , sont les Bayagoulas & les Mongoulatchas.

Kkij

1699-700

bouchures de ce Fleuve, avoit rencontré ce Bâtiment à vintcinq lieuës de la Mer (d.), & avoit déclaré à celui, quile commandoit que, s'il ne fe retiroit, il étoit en feat del y contraindre; que cette menace avoit eu son effet; mais que les Anglois, en se retirant, lui avoient dit qu'ils reviendroient bientoit avec de plus grandes Forces; qu'il y avoit plus de cinquante ans, qu'ils avoient découvert ce Pays, & qu'ils y avoient plus de droit que les François.

Nouvelle prife de possession de ce Ficure.

M. d'Iberville apprit en même tems que d'autres Anglois, venus de la Caroline, é toient chez les Chicachas, où ils fai-foient commerce de Pelleteries & d'Esclaves, & l'on a même su depuis qu'ils avoient sollicité ces Sauvages à tuer un Ecclessatique, qui fut essettivement massacré chez les Tonicas. Ces avis déterminerent d'Iberville à renouveller la prise de possession de la vint ans auparavant par M. de la Sale, & de construire sur le bord du Fleuve un petit Fort, où il mit quatre pièces de canon, & dont il confia la garde à Bienville, son Frere.

Ce Fort étoit placé presque à l'embouchure du Fleuve du côté de l'Est; mais il à pas substité lontems. Pendant qu'on y travailloit, le Chevalier de Tontiarriva avec environ vingt Canadiens établis chez les Illinois, & M. d'Iberville lui ayant parlé de la Relation, qui couroit sous son nom, il proesta qu'elle n'étoit point de lui, mais d'un Aventurier Parisen, qui l'avoit composée fur de mauvais Mémoires, & la lui avoit attribuée, pour lui donner, cours, & gagner de l'argente.

Ce qui avoit attiré les Anglois dans ce Pays.

fa troitéme Relation, puisqu'on sçavoit qu'il en étoit luimème l'Editeur. Cependant on ne peut guéres douter que ce nefût sur ces mêmes Mémoires, que les Anglois entrerent dans » le Micsifipi. "J'ai appris, mandoit M. de Callieres à M. de « Pontchartrain le deuxiéme de May 1699, qu'on prépare en

Il n'étoit pas possible que le P. Hennepin en sit autant de

» Pontchattain le deuxième de May 1999, qu'on prépare en » Angleterre & en Hollande des Vaisseaux pour aller habiter » la Louisane sur la Relation du P. Louis Hennepin, Recol-» let , qui en a fait un Livre dédié au Roy Guillaume.

Précessions Dans une seconde Lettre écrite un mois après la premiere, de Anglois, le Général marquoit au même Ministre qu'on l'avoit assuré leus déstiens, de leus tettes que le Roy de la Grande Bretagne, dans l'embarras, où l'on tiere.

(4) Le Fleuve fait en cet endroit un grand circuit, que depuis ce tems-là on a nommé le Désour aux Angless.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVIII, 261

étoit en Angleterre pour faire subsister les Refugiés François. en avoit envoyé l'autonne précédente un grand nombre sur trois Navires, pour prendre possession du Micissipi, & que vint Anglois de la Nouvelle York étoient partis pour aller aux Illinois, prétendant que tout le Pays du côté du Sud leur apartenoit. En effet des le mois d'Octobre 1698, trois Navires avoient fait voile de Londres pour la Louisiane; mais ils relâcherent à la Caroline, d'où quelque tems après il en repartit deux, un de vintquatre canons, & l'autre de

douze. Ils allerent au fond du Golphe Mexique chercher le Miciffipi, parce que leurs Cartes y plaçoient ce grand Fleuve. Ne l'ayant point trouvé, ils reprirent leur route à l'Est, en suivant toujours la Côte à la vûe, jusqu'à ce qu'ils découvrirent enfin ce qu'ils cherchoient. Le plus petit des deux Bàtimens entra dans le Fleuve, & c'est celui, que M. de Bienville en fit fortir. L'autre retourna à l'Ouest , & pénétra jusqu'à la Province de Panuco dans la Nouvelle Espagne. Ainsi la Colonie Françoise de la Louisiane encore au berceau se trouvoit ménacée par deux puissans Voisins également jaloux de ce nouvel Etabliffement, à sçavoir les Espagnols, qui ne pouvoient fouffrir qu'on les vint troubler dans la pofsession du Golphe Mexique, qu'ils regardoient depuis lontems comme leur Domaine; & les Anglois, que leur proximité, leur génie entreprenant, & leurs vastes prétentions rendoient encore plus formidables.

Outre le dessein, que le Roy d'Angleterre avoit formé. de jetter fur le Miciffipi un grand nombre de Refugiés Francois, qui se trouvoient à la Caroline, & dont cette Colonie n'auroit pas été fàchée de se defaire, après en avoir tiré de grands services, ce Prince vouloit encore par-là établir son droit fur ce grand Fleuve, qui lui donnoit une croisiere commode fur le Golphe Mexique; mais cela même devoit engager les Espagnols à ne pas tant s'opposer à notre Etablissement, qui leur devoit causer moins d'ombrage, que le voisinage & la grande puissance des Anglois, contre lesquels nous leur fervons aujourd'hui de barriere.

D'autre part les Refugiés François, en qui les mauvais trai- Les Refugiés temens des Anglois avoient peut-être reveillé l'amour de la François of-frent de peu-Patrie, auroient volontiers faifi l'occasion d'assurer à leur plet le Pays.

1700.

1700.

Prince legitime la possension de ce beau Pays, & l'un d'eux, qui étoit embarqué sur le Navire Anglois, dont nous avons parlé, ne le dissimula point à M. de Bienville. Il lui dit que tous tant qu'ils étoient, ils souhaitoient fort que Sa Majetté Très-Chreitenne voulti bien leur permetre de s'établir sous sa protestion dans la Louissane, où elle auroit toujours en eux de très-fiddles Sujets; gu'ils ne lui demandoient pour cela que la liberté de conscience ; que si elle leur étoit accordée, ; lis viendroient bientôt en grand nombre, & qu'ils répondoient de rendre en peu d'années ce grand Pays très-shorissant.

Leur offce eft

Cette propofition ne fut pas du goût de Louis XIV. qui avoit pris fon parti de ne fouffrir, ni dans fon Royaume, adans les Colomes, qui en dépendoient, d'autre Réligion que la fienne. Après la mort de ce grand Prince les mêmes Regigés renouvellerent leurs offres au Duc d'Orleans, Regent du Royaume, & ce Prince les rejetta par les mêmes raifons, qui les avoient fair rejetter au Roy, fon Oncle, ainfi que je l'ai appris dans le tems même du feu Maréchal d'Etrées, qui avoit fortement apuyé cet avis dans le Confeil.

Conduite des Espagnols au suier de la Louisiane, Fautes des François, Les Espagnols n'agisloient pas aussi ouvertement que les Anglois contre un Etablissement, dont ils avoient conçu de grands ombrages; mais il paroit qu'ils s'y prirent plus finement pour en arrêter le progrès, & pour empêcher qu'il n'é du des Etablissements folides. Ils ont en effer réulti jusqu'à cedeniers tems à nous retenir par l'appas d'un modique & stérile commerce entre le Fleuve, qu'on négligeoit de peupler. & Pensacole, s'ur une Côte sablonneuse (s); dans une liste (s), qui ne valoit pas mieux, & sur une Riviere (s), dont il n'é toit pat inutile de s'assistrer; mais dont il ne convenoir point de faire un grand objet; car il faut avouer qu'en cette ocasion M. d'hevrille prit le change, o uque s'il avoit d'autres vûés, il n'eut pas le tems d'exécuter son projet, a yant été dans la stute occupé à d'autres Expéditions.

Ce qui eft certain, c'est que cet Officier, après avoir achevé fon Fort sur le Micisssipi, & remonté ce Fleuve jusqu'aux Natchés, où il projetta de fonder une Ville sous le nom de Rojatie, ainsi que je lai marqué ailleurs, retourna dans la Baye du Biloxi, où il établit le Quartier général de fa nou-

(4) La Côte du Biloxi. (b) L'Isle Dauphine. (c) La Maubile.

### DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XVIII, 261

velle Colonie. Les Espagnols ne s'y opposerent point, & les Commandans des deux Nations alloient apparemment en cela au même but ; avec cette différence , que l'un fervoit utilement fon Roy, en amusant les François par le commerce ; & que l'autre, en attendant qu'on le mit en état de faire mieux pour les intérêts de son Prince, crut pouvoir au moins ne pas négliger ses intérêts.

Quoiqu'il en soit, le Gouverneur de Pensacole déclara aux Chevalier de Surgeres, lorsque cet Officier alla lui demander la permission d'entrer dans son Port, qu'il avoit ordre d'empêcher les Anglois, & toutes Compagnies de s'établir aux environs du Micissipi; mais non pas de refuser de recevoir dans son Port les Vaisseaux du Roy de France, & il exigea de lui qu'il montrât ses Provisions , pour s'assûrer qu'ilétoit au Service de Sa Majesté Très-Chrétienne, sur quoi M. d'Iberville écrivant à M. de Pontchartrain, fit observer à ce Ministre que le sentiment de ceux, qui étoient le mieux instruits des affaires de l'Amérique, étoit que jamais on n'établiroit la Louisiane, si on n'y laissoit la liberté du commerce à

tous les Marchands du Royaume.

On avoit alors deux objets principaux dans ce commerce, Objet du confà scavoir la laine, qu'on pouvoit tirer des Bœufs du Pays, merce de l & la pêche des Perles. L'un & l'autre étoient expressément marqués dans les instructions de M. d'Iberville. " Un des grands objets, disoient-elles, qu'on a donnés au Roy, lors- " qu'on l'engagea à faire découvrir l'embouchure du Miciffipi, « a été de tirer de la laine des Bœufs de ce Pays; & pour cela " il faut domestiquer ces Animaux, les enfermer dans des parcs, « & en amener des Petits en France. Quoique les perles, qui ont " été présentées à Sa Majesté, ne soient, ni d'une belle eau, ni " d'une belle figure, il ne faut pas laisser d'en rechercher avec " foin, parce qu'il s'en pourra trouver d'autres, & Sa Majesté « désire que M. d'Iberville en aporte le plus qu'il pourra; qu'il « s'affure des endroits , où la pêche s'en peut faire ; & qu'il la « fasse faire en sa présence.

On reconnut bientôt que ce second article ne valoit pas la peine qu'on s'y arrêtat; mais on ne comprend pas bien encore pourquoi on a jusqu'ici négligé le premier , non-seulement. pour la laine, mais encore pour les cuirs, & ce qui a empêché qu'on n'ait multiplié ces Bœufs en France. Ce ne fut: 1700-

1700.

pas au moins la faute de M. d'Iberville, qui, avant que de retourner en France, avoit donné fur cela de bons ordres ; mais ils ne furent point exécutés.

Attention du Le Roy avoit aussi pris de très-bonnes mesures pour faire Roy pour l'inporter la lumiere de l'Evangile aux différens Peuples, qui struction des Louinage.

Sauvages de la habitoient les bords du Miciflipi, & qui étoient alors en beaucoup plus grand nombre, qu'ils ne le font présentement. M. d'Iberville y mena les PP. Dongé & DU Ru Jesuites . & le P. de Limoges y vint du Canada; mais l'Evêque de Quebec, dont le Diocèse, déja le plus vaste de la Chrétienté, venoit d'être augmenté d'un Pays plus grand que la France, exigea d'eux des conditions, qui ne leur convenoient pas : d'ailleurs M. de Montigny & deux autres Eccléfiastiques du Seminaire des Miffions Etrangeres avoient paffé de Quebec à la Louisiane, munis de tous les pouvoirs du Prélat : les Jefuites crurent entrevoir que ces Messieurs n'étoient pas dispofés à agir de concert avec eux, & reçurent ordre de leurs Supérieurs de se retirer.

Caractére des Illinois,

D'autres Missionnaires de leur Compagnie cultivoient depuis quelques années une affez florissante Eglise parmi les Illinois, qui n'étoient pas encore, comme ils sont aujourd'hui, du Gouvernement de la Louisiane, & ils ont toujours continué depuis d'instruire cette Nation, en qui la Religion Chrétienne avoit déja produit un changement de mœurs & de caractére, dont elle seule est capable. Car avant ce tems-là il n'y avoit peut-être point de Sauvages dans toute l'étenduë du Canada, qui eussent moins de bonnes qualités & plus devices. Ils ont toujours eu affez de douceur & de docilité; mais ils étoient lâches, traîtres, legers, fourbes, voleurs, brutaux, fans honneur, fans foi, intéreffés, adonnés à la gourmandise, & à la plus monstrueuse impudicité, presqu'inconnue aux Sauvages du Canada; aussi en étoient-ils fort méprisés. Ils n'en étoient pourtant pas moins fiers, ni moins prévenus en leur faveur.

De pareils Alliés ne pouvoient pas faire bien de l'honneur aux François, ni leur être d'un grand secours. Nous n'en avons pourtant pas eu de plus fidéles, & ils font les feuls, fi on en excepte les Nations Abénaquises, qui n'ayent jamais cherché à se réconcilier avec leurs Ennemis à notre préjudice. Il est vrai qu'ils ont toujours compris le besoin, qu'ils avoient

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVIII. 265

avoient de nous pour se défendre contre plusieurs Nations, qui sembloient avoir conjuré leur perte, & surtout contre les Iroquois & les Outagamis, qui, à force de les harceler, les ont un peu aguerris, & dont les Premiers n'ont remporté de leurs Expéditions contr'eux, que les vices de ce Peuple corromou.

Mais ce qui a achevé d'attacher à nos intérêts la Nation Illinoife, c'est le Christianisme, qu'elle a sincérement embraffé; à quoi il faut ajoûter la fermeté du Chevalier de Tonti . & la fage conduite des Sieurs de la Forêt & DELIETTO . dont le dernier étoit Parent du Chevalier de Tonti. Ces trois Officiers ont lontems commandé dans le Pays des Illinois, & avoient scu prendre un grand ascendant sur leur esprit.

Avant la premiere découverte du Miciffipi à peine connoif- Premier Etafoit-on en Canada les Illinois. Le P. Marquette & le Sieur parmi les Illi-Joliet en descendant ce Fleuve passerent par quelques-uns de sois. leurs Villages; ils y furent très-bien reçus, & le premier projettoit, lorsqu'il mourut, de s'aller établir parmi eux. M. de la Sale se préparant ensuite à achever la découverte, commencée par ce Missionnaire, songea d'abord à faire des Etabliffemens parmi les Miamis & les Illinois, qui lui ferviffent d'Entrepôt pour son commerce. Comme il menoit avec lui plusieurs Peres Recollets, son dessein étoit qu'ils formassent une Mission chez les Illinois; mais ils furent toujours trop occupés auprès des François, & trop distraits par les courses, que M. de la Sale leur faisoit entreprendre, pour faire des Proselytes parmi des Sauvages, dont ils n'avoient pas même eu le loifir d'apprendre la langue.

Après leur départ & celui de M. de la Sale, le Chevalier de Tonti étant reste seul Commandant aux Illinois, le P. Allouez, dont nous avons eu souvent occasion de parler dans cette Histoire, & qui s'étoit fixé chez les Miamis, cut plus d'une occasion de visiter cette Nation , & voulut voir s'il trouveroit en elle plus de disposition à recevoir l'Evangile, qu'il n'en avoit rencontré dans ceux, qu'il cultivoit avec afsez peu de fruit depuis quelques années ; mais il s'aperçut bientôt qu'elles en avoient encore moins, ou que le commerce avec les François mettoit plus d'obstacles à sa conversion . & il retourna dans sa Mission de la Riviere S. Joseph, où il est mort plein de jours & de mérite.

Tome II.

1700. Million parmi ces Sauvages.

Enfin divers événemens, ménagés fans doute par la Providence, & la nouvelle de la mort de M. de la Sale avant diffipé les François établis aux Illinois, le P. Gravier jugea la circonstance favorable pour travailler au salut de cette Nation. Il alla fixer sa demeure au Rocher, à l'endroit même, où avoit été le Fort de S. Louis. Il y affembla en peu de tems un Troupeau affez nombreux, & il eut bientôt la consolation de voir renouveller parmi ces Sauvages, fi justement décriés jusqueslà pour la corruption de leurs mœurs, d'aussi grands exemples de vertu, qu'on en avoit admiré dans les plus florissantes Missions du Canada, & le peu, qui reste aujourd'hui de cette Nation, autrefois une des plus nombreuses de ce Continent, fait profession du Christianisme.

Million infrules Malcou-

On a travaillé avec moins de fuccès auprès des Mascoutins. thuesfe parmi Le Sieur Juchereau, Gentilhomme Canadien, avoit commencé un Etablissement à l'entrée de la Riviere Quabache. qui se décharge dans le Micissipi, & fait la communication la plus courte & la plus commode du Canada avec la Louifiane, & un affez grand nombre de ces Sauvages s'y étoient établis. Pour les y retenir il avoit engagé le P. MERMET, un des Missionnaires des Illinois à essayer de les gagner à JESUS-CHRIST; mais ce Pere trouva un Peuple indocile, fuperstitieux à l'excès, & que les Jongleurs gouvernoient despotiquement.

> Il crut que, s'il pouvoit réuffir à convertir, ou du moins à confondre publiquement ces Imposteurs, il viendroit aisément à bout de la Multitude, & il en entreprit un, qui adoroit le Bœuf, dont il avoit fait son Manitou. Il lui fit plusieurs questions, qui l'embarrasserent : il lui proposa des difficultés, ausquelles il ne put répondre; enfin il le força à lui dire que ce n'étoit pas le Bœuf, qui étoit son Dieu; mais l'Esprit, qui protegeoit toute l'espéce de ces Animaux, & qui résidoit sous Terre. C'étoit déja quelque chose, que cet aveu; mais quand le Missionnaire voulut en profiter, pour conduire son Adversaire à la connoissance d'un Esprit Éternel , Tout-Puissant, qui a créé le Monde, & que tous les Hommes, qui sont l'Ouvrage de ses mains, doivent adorer seul, il vit un Homme, qui se perdoit, & ne disoit plus que des extravagances.

Une maladie épidemique, qui furvint peu de tems après. dans cette Bourgade, & enleva un très-grand nombre de

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVIII. 267

Sauvages, fournit au P. Mermet une occasion de pratiquer cette charité, qui est souvent plus efficace pour la converfion des Peuples, que les discours les plus pathétiques. Il ne s'épargna en rien; mais ses bons offices ne furent payés par la plûpart que d'ingratitude : on attenta même à sa vie, & il vit tomber à ses pieds des flèches, qu'on lui avoit décochées de trop loin, pour le blesser.

Il ne se rebuta point : il continua de visiter les Malades : il leur distribua tout ce qu'il avoit de remedes, & il y eut à la fin quelques Ames prédeftinées, que sa constance, son courage, & fon défintéressement toucherent. Il baptisa un petit nombre de ces Barbares, & eut la satisfaction de les voir mourir dans les fentimens, qu'il leur avoit inspirés; tous les autres s'endurcirent de plus en plus; & comme après avoir fait quantité de facrifices à leurs Manitous, ils virent que la mortalité ne diminuoit point, ils se mirent dans la tête que c'étoit le Manitou des Chrétiens, qui les faisoit mourir; car ces Peuples ne craignent point d'avouer que leurs Esprits tutelaires ont bien moins de puissance que les Nôtres.

Dans cette persuasion un de leurs Chefs s'avisa de faire le tour de l'Habitation Françoise, en criant merci au Manitou des Chrétiens, & au Missionnaire, qu'il regardoit lui-même comme un Manitou. Le P. Mermet alla fur le champ trouver l'Acteur de cette scene comique, & l'assura qu'il alloit redoubler ses soins en faveur des Malades. Mais ces Endurcis continuant par leurs superstitieuses cérémonies, & par leur indocilité à attirer sur eux le courroux du Ciel , la maladie eut fon cours, & emporta plus de la moitié du Village. Le reste fe dispersa, & M. Juchereau comprit que fonder une Habitation fur un commerce cafuel & paffager, c'est bâtir fur le fable, fi on n'v ajoûte la culture des Terres; mais faute d'Hommes, & de moyens il fut bientôt obligé d'abandonner fon Entreprise.

Cependant tandis que la Cour de France prenoit les mefures, dont j'ai parlé au commencement de ce Livre, pour M. de Calliefaire un Etabliffement confidérable fur le Golphe Mexi- cénérale. que, M. de Callieres s'apliquoit avec fuccès à pacifier fon Gouvernement. Il s'agiffoit de nous affûrer l'alliance de toutes les Nations, avec lesquelles nous pouvions avoir quelque chose à démêler, & pour cela il falloit prévenir tout ce qui

Mefures de res pour la paix

1700.

1701.

Llij

701.

pouvoît empêcher qu'on n'établît entr'elles la bonne intelligence si nécessaire à leur conservation, & à la tranquillité de

la Colonie Françoise.

Le Traité, que le Général avoit fait figner aux Députés des Cantons Iroquois, & à quelques-uns de nos Alliés, n'étoit qu'un préliminaire, qui pouvoit bien écarter les plus grands obstacles à la consommation d'un fibel ouvrage; mais il étoit encore question de réunir tous les Chefs des Nations intéressées, & ce projet n'étoit pas d'une exécution facile. Peu s'en failtur même que les métures si fages & si bien concerrées, que M. de Callieres avoit prises pour faire réussir les beau delles que de la concertion, qu'en en concertion qu'en de la Nouvelle France, ne fussifient pompués par un deces accidens, qu'il et plus aisé de prévoir, que de prévenir, quand on connois le génie des Sauvages.

Nouvelles brouilleries entre les Iroquois & les Outaouais. Les Députés Iroquois étoient à peine de retour chez eux, qu'on eutnouvelle dans les Cantons que des Outaouis étoient tombés fur un Parti de leurs Chaffeurs, en avoient tué quelques-uns, & avoient fait Prionnier le plus confidérable de leur Troupe. Le fait étoit vrai; mais les Agerféleurs n'avoient pas û grand tort, qu'on le croyoit. Les Iroquois étoient allés, en chaffé fur les Terres des Outaouis; c'ét-à-dire, dans un Canton, où ceux - ci avoient accoûtumé de chaffer, & y avoientruiné quantité de Cabannes de Caffors. Les Outaouis avoient pris cette démarche pour un acê de flotilité, comme c'en étoit un en effet, & s'étoient crus en droit de s'en faire justice.

Les Iroquois font leurs plaintes à M. de Callieres.

a Les Iroquois firent pourtant beaucoup de bruit , & on ne douta prefuge point qu'ils ne reprifient les armes ; il n'en falloit pas davantage pour rallumer dans tout ce Continent le feu de la guerre , qui n'étoit pas encore trop bien éteint. Toutefois comme leurs. Députés avoient donné parole au Gouverneur Général que , quoiqu'il arrivàt, ils n'uferoient d'auverneur Général que le l'auterneur des Outaouais;

Ceux, qu'ils en avoient chargés, arriverent à Montrealle deuxième de Mars 1701. & y trouverent le Chevalier de Callieres. Ils lui parlerent avec beaucoup de modération, & après avoir exposé le fait, auquel ils donnerent le tour le plus.

odieux, qu'ils purent, pour les Outaouais. " C'est sans doute, " 1701. ajoûterent-ils, quelque Etourdi, qui a fait ce coup; mais tan- " dis que sa Nation ne le désavoue point, elle est censée l'auto- " rifer. Cependant, comme tu nous as ordonné de nous adref- « feràtoi, s'il arrivoit quelque chose de semblable, nous ve- " nons te prier de commencer par nous faire rendre le Chef, " qui a été mené Prisonnier à Michillimakinac.

Ils voulurent enfuite justifier leurs Chasseurs, & le Gouverneur Général, qui ne jugea pas à propos d'entrer dans cette difcuffion, se contenta de leur répondre que les Outaouais, lorsqu'ils avoient attaqué leurs Gens, n'étoient pas encore inftruits du Traité conclu l'Automne précédente; qu'il auroit soin de leur faire rendre leur Prisonnier, & qu'ils ne perdroient rien à lui remettre tous leurs intérêts. Cette réponse accompagnée de beaucoup de marques d'amitié les fatisfit ; mais le cinquiéme de May Teganissorens arriva, suivi de plufieurs Chefs Iroquois, & après avoir renouvellé les plaintes des Cantons au fujet de l'hostilité commise pendant l'Hyver, & sur ce qu'il avoit appris que les François vouloient faire un Etablissement au Détroit (a), il lui demanda s'il étoit vrai, comme on commençoit à le publier, que la guerre fût sur le point

M. de Callieres lui fit au fujet de l'hostilité des Outaouais la même réponse, qu'il avoit faite aux premiers Députés : il M. de Callielui dit que pour ce qui concernoit le Détroit, il ne voyoit pas pourquoi cet Etablissement inquiettoit les Cantons; que, ni eux, ni les Anglois n'avoient aucun droit de s'y opposer, puisque le Détroit lui apartenoit; que son dessein dans cette Entreprise étoit de conserver la paix entre toutes les Nations; qu'il avoit déja recommandé à celui, qu'il avoit choisi pour y tenir sa place, d'accommoder tous les différends, qui surviendroient entre tous les Alliés, avant qu'on se sût porté à quelque extrémité facheuse; mais sur toutes choses de laisser, & de procurer même à tous la liberté de la chasse.

de se rallumer en Europe entre les François & les Anglois ?

Teganissorens lui avoit ajoûté que les Anglois avoient déja. eu le même dessein de s'établir au Détroit, & que les Cantons s'v étoient opposés : le Général, ou ne l'ignoroit pas, ou craignoit que cette pensée ne vînt aux Anglois, & c'étoit ce qu'il avoit voulu prévenir. Il dit à Teganissorens qu'il sçavoit bon-(a) Ce qu'on appelle le Détroit est tout l'entredeux du Lac Erié & du Lac Haron.

Réponfe de

gré aux Cantons d'avoir penfé comme il le difoit, au fujet des Anglois ; qu'au refte il auroit bien fçu empêcher ceux-ci d'ufurper un Pays, qui ne leur apartenoit pas ? "Pour moi, continua--il , je prétens être le Maitre chez moy; mais je ne veux l'être, que pour le bonheur de mes Enfans ? ceft pour eux que je travaille, en m'établiflant au Détroit; il n'y a que de mauvais Efpris, qui puilfent prendre de l'ombrage de ce defféin, & je fuis bien perfuadé que vous me remercierez un jour

de l'avoir exécuté.

Teganifiorens ne repliqua rien sur cet article; mais il lui dit que, comme il n'avoit rien de caché pour son Pere, il étoit bien aisée l'averiri que, quand il auroit fait part de fa réponse aux Anciens, ceux-ci ne manqueroient pas d'en donner austirità avis aux Anglois; qu'il esperoit néamonis que, files deux Nations se brouilloient de nouveau en Europe & en Amérique, les Cantons n'enterroient point dans cette que les Anglois soient informés ou non de ce que j'ai envie de l'aire au Détroit; je seja qu'ils se l'aprouveront pas; qu'ils se's ront même bien des efforts pour le traverser; tout ce que je souhaite de vous, c'ett que vous soyez simples Speclateurs de

Les Anglois traversent de nouveau la paix.

ec qui se passer autreux & moi.

Teganisterens le lui promit , & le pria d'envoyer à Onnontagué des François pour aider leurs Députés à ramener
les Prisonniers , qui restoient encore dans le Pays. M. de Callieres voulut bien encore avoir cette condescendance pour
lui , & le sir accompagner à son retour par les mêmes Ambaifadeurs , qui avoient deja entamé l'année précédente cette négociation. Ils partirent le seiziéme de Juin , & furent un peu
surpris de trouver des Anglois parmi ceux , qui venoient au
devant d'eux. Le fait est qu'un nommé Abraham étoir allé
de la part du Gouverneur d'Orange à Onnontagué pour détourner les Anciens d'envoyer leurs Députés à Montreal , &
pour les enagger à le venir trouver lui-même.

On ne lui avoit point encore fait de réponfe, & cet Envoyé voyant la Jeuneffe du Canton, qui fe préparoit à aller au devant des François, jugea à propos d'y joindre quelques-uns de ses Gens, sous prétexte de faire politesse aux Ambassadeurs, & de leur mener des Chevaux. Il ne supstité de rien dans cette prémière entrevûë, il ne s'agissioi que de compli-

mens; mais à peine les Ambassadeurs furent-ils entrés dans la Bourgade, où on leur fit la même réception, que l'année précédente, qu'on assembla le Conseil, où ils furent introduits feuls.

démêlé.

Le P. Bruyas commença par déclarer qu'Ononthio ne vouloit plus fouffrir de remifes, & qu'il étoit bien aife de sçavoir à quoi s'en tenir avec les Cantons; que les Députés de toutes les Nations ne manqueroient pas de fe rendre à Montreal au tems marqué, pour y terminer la grande affaire, qui avoit été fi heureusement commencée l'Automne dernière, & que fi les Iroquois ne s'y trouvoient pas, on ne les écouteroit plus; qu'ils fe fouvinffent furtout de la parole, qu'ils avoient donnée à leur Pere de lui rendre tous les Prifonniers; qu'un grand événement arrivé depuis peu en Europe, pourroit bien faire recommencer la guerre entre les François & les Anglois; mais qu'il n'étoit pas de l'intérêt des Cantons d'entrer dans ce

Discours du P. Bruyas aux

Ce Discours fini, on se sépara, trois jours après le Confeil se rassembla pour y répondre , & les Anglois y furent apellés. Teganifforens présenta d'abord un Collier au Sr Abraham pour l'exhorter à ne point traverser l'accommodement, qu'il étoit prêt de conclurre avec les François. Il ajoûta même quelques reproches contre les Anglois, aufquels il imputa tous les malheurs passés. Il mit ensuite un autre Collier aux pieds du P. Bruyas, en disant qu'il rendoit la liberté à tous les Prifonniers, qui étoient encore dans son Canton. " J'ouvre tou- « tes les portes, pourfuivit-il, je n'arrête Perfonne; je veux vi- « vre en bonne intelligence avec Ononthio mon Pere . & avec " mon Frere Corlar : je les tiens tous deux par la main, résolu " de ne me féparer jamais, ni de l'un, ni de l'autre. Cinq Dépu- « tés vont partir pour Montreal, deux autres iront à Orange; « pour moi, je demeurerai fur ma natte, pour faire connoître à " tout le Monde que je ne prens point de parti, & que je veux " demeurer dans une exacte neutralité.

Réponse de

Le P. Bruyas & M. de Maricourt, qui avoient envoyé Joncaire à Tionnonthouan, & la Chauvignerie à On- de plusieurs, neyouth, crurent pouvoir esperer tout d'une telle déclaration, & leur confiance fut encore augmentée par l'arrivée du Sieur de Villedonné, Lieutenant d'Infanterie, avec la nouvelle que le P. Anjelran étoit à Montreal, ayant pris les de-

Manyaife

vants pour avertir le Général que les Députés de toutes les Nations le rendroient inceffamment auprès de lui ; mais la Chauvignerie étant revenu d'Onneyouth , raporta qu'il avoit trouvé ce Canton affez mal difpolé , & qu'il n'en avoit pu retirer aucun Prifonnier.

Dans le même tems Teganisforens déclara que les François, qui étoien dans son Canton, y ayant tous été adoptés, & la pluparrs y étant mariés, leurs Parens ne vouloient point 
entendre à les relacher; qu'eux-mêmes ne pouvoient se réoudre à certe séparation; qu'il n'étoit pas en son pouvoir de 
contraindre, ni les uns, ni les autres à faire ce qu'on souhait 
out d'eux, & qu'il étoit au désspoir de se trouver dans la dure 
nécessité de manquer de parole à son Pere. Il eût été inutile 
aux Ambassadeurs de repliquer, il leur faite sit cette 
cette excuse, toute mauvaile qu'elle étoit. Cest même beau 
coup qu'un Sauvage déscende jusqu'a en faire sur ce qu'il ne 
veut pas exécuter, & tout autre que Teganissors, qui étoit 
incérement attaché aux François, mais qui n'étoit pas le 
Maitre, n'auroit peut-être pas parlé avec tant de ménagement.

M. de Maricourt & le P. Bruyas crurent donc devoir difimuler leur mécontentement, pour ne pas rompre toutafait avec une Nation, qui affürée d'être foitenué des Anglois, dont les intrigues faitoient vraifemblablement naitre tous ces incidens, étoit encore en étate de nous faire beaucoup de mal. Ceft ainfi que ces Barbares trouvent dans ce qui nous paroit un défaut de leur Gouvernement, un avantage, où la plus rafinée politique ne parvient pas toujours. C'eft-à-dire que l'indépendance, dont jouissent les Particuliers, non-feuiement ne les empéche point de concourir au bien général; mais qu'elle les y fait même arriver par des voyes d'autant plus sur es, que la Nation n'est jamais responsable de leur conduite, & trouve son excusé dans le peu souvoir, qu'elle a sur la volonté libre de ceux, qui la composent.

Les Députés des Cantons arrivent à Montreal.

Joncaire avoit plus heureusement négocié chez les Goyogouins & les Tonnonthouans; il en amena des Députés & plusieurs Prisonniers; & cet exemple, dont M. de Maricourt seur éprèvaloir pour picquer les Onnontagués d'émilation, engagea ces Sauvages à lui remettre cinq François des deux sexes. Les Onneyouths envoyerent aussi des Déput tés

tés à Gannentaha, où le P. Bruyas s'étoit déja rendu; ceux des Agniers promirent de descendre par le Lac Champlain, & les Ambaffadeurs fuivis de deux-cent Iroquois fe mirent en chemin pour Montreal, où ils arriverent le vintuniéme de

Juillet. Le lendemain sept, ou huit cent Sauvages des Quartiers du Hasont foi is Nord & de l'Ouest y débarquerent aussi. Les uns & les autres de ceux de nos furent reçus au bruit du canon , & le Rat , Orateur & Chef de la Députation des Hurons de Michillimakinac, fur qui M. de Callieres se reposoit de tout ce qui concernoit nos Alliés. fit à ce Général un très-beau compliment au nom de tous. Le vinteing M. de Callieres commença de traiter en particulie avec tous les Députés, & n'eut pas peu à faire pour les redui re à ce qu'il défiroit ; mais pour bien connoître en quelle difposition ils étoient pour la plûpart, il est nécessaire d'exposei en peu de mots les difficultés, que le Sieur de Courtemanche & le P. Anjelran avoient rencontrées dans leur négociation.

Ils trouverent en arrivant à Michillimakinac presque tous les Sauvages partis pour la chasse, ce qui les obligea de faire dispositions expédier des Courriers pour les avertir du sujet de leur voya- toient ceuxge. Courtemanche laissa ensuite son Collegue dans ce Poste pour y négocier avec les Outaouais & les Hurons, & se rendit à la Riviere de S. Joseph, où il arriva le vintunième de Décembre 1700. ayant fait quarante lieues en Raquettes. Outre les Miamis, qui y étoient établis depuis lontems, il y rencontra des Pouteouatamis, des Sokokis, des Outagamis, des

Hurons & des Mahingans.

Il apprit que les deux premieres de ces Nations avoient envoyé des Partis de guerre contre les Iroquois, & que les Miamis se disposoient à en faire autant. Il engagea ceux-ci, en les menaçant de l'indignation du Gouverneur Général, nonfeulement à retenir leurs Guerriers, mais encore à faire courir après les autres, pour les obliger de revenir fur leurs pas. Il eut plus de peine à leur faire entendre raison au sujet des Prisonniers Iroquois, qu'ils avoient adoptés, & qu'ils ne pouvoient se résoudre à relâcher. Il en vint pourtant à bout, & tous lui promirent de se rendre à Montreal au tems marqué.

Cela fait il partit pour aller chez les Illinois, où il arriva le vinthuit ; tous , excepté les Kaskaskias , étoient fur le point d'aller en guerre contre les Iroquois, & il les en détourna par

Tome II. Μm la même voye, qu'il avoit employée pour retenir les Miamis. Les Kaskaskias songeoient aussi à marcher avec des Outaouais

contre les Canses, Peuple de la Louisiane, & il les arrêta. Il revint ensuite à Chicagou, où il trouva des Ouyatanons, Nation Miamife, qui avoient chanté la guerre contre les Sioux, & contre les Iroquois; il les obligea de désarmer, & tira d'eux parole, qu'ils enverroient des Députés à Montreal.

Le cinquiéme de May il arriva chez les Mascoutins, qui faisoient de grands préparatifs de guerre, & il eut bien de la peine à les gagner; mais il y réuffit enfin. Il continua sa route vers la Baye, où il arriva le quatorzième; il y rencontra des Sakis, des Otchagras (a), des Malhomines (b), des Outagamis, des Pouteouatamis, & des Kicapous. Il parla à chaque Nation en particulier, puis il les affembla toutes, & après bien des contestations, il arrêta trois-cent Guerriers, qui alloient partir pour courir sur les Sioux, lesquels avoient fait depuis peu une irruption contre les Outagamis, & il obtint de chacun de ces Peuples des Députés pour la paix générale.

Le second de Juillet il se rendit à Michillimakinac après une course de plus de quatre-cent lieuës; il y trouva toutes choses bien disposées par les soins du P. Anjelran, qui avoit retiré des mains des Outaouais deux Iroquois, pris tout récemment dans je ne scai quelle Expédition. Ils convinrent entr'eux que le Missionnaire partiroit incessamment pour Montreal avec les deux Prisonniers, & que M. de Courtemanche attendroit à Michillimakinac les Députés, qu'il n'avoit pas amenés avec lui.

La présence de cet Officier étoit encore nécessaire dans ce Poste, pour lever des difficultés, que des Esprits remuans faisoient naître à la restitution des autres Prisonniers Iroquois. les uns voulant s'en fervir pour traiter en particulier avec les Cantons, & les autres pour brouiller les cartes. Courtemanche surmonta enfin tous les obstacles, & s'embarqua sur une Flotte de cent quatre-vint Canots, dont trente furent con-

traints de relâcher à cause des maladies.

Conference préliminaire.

J'ai dit que le Gouverneur Général, avant que de faire aucune Assemblée publique, avoit vû tous les Députés en particulier : il s'étoit pourtant tenu auparavant une Conference

(a) On les appelle communément les de Felles Avoires. (b) On les connoît dayantage fous le nem Puants.

préliminaire, dans laquelle le Chef des Outaouais du Sable, appel lé Jean LE BLANC (a), fit ses présens à Ononthio, parla avec beaucoup d'esprit, & fut fort aplaudi de toute l'Affistance. D'autres Chefs Algonquins prirent auffi la parole, & tous leurs discours aboutirent à prier qu'on diminuât le prix des marchandifes, & gu'on achetat toutes leurs menues Pelleteries . parce que le Castor commençoit à devenir rare.

Le Rat présenta ensuite ses Prisonniers Iroquois, demanda pourquoi les Cantons n'avoient pas renvoyé tous les leurs, & dit que leur désobéiffance aux ordres de leur Pere faisoit bien voir qu'ils n'agissoient pas de bonne foi. Onanguicé & OUILAMEK, Chets Pouteouatamis, parlerent après le Huron . & dirent au nom de toutes les Nations Occidentales . qu'ayant sçu la volonté de leur Pere, rien n'avoit pû les empêcher de se rendre auprès de lui, pas même le bruit, qui couroit qu'il regnoit des maladies à Montreal. Le Chef des Miamis parla fur le même ton, & ajoûta que, pour mieux témoigner son dévouement à son Pere Ononthio, il avoit racheté plusieurs Prisonniers Iroquois, dans le dessein de les lui remettre. Il présenta aussi un Calumet, pour y faire sumer , dit-il , toutes les Nations , & déclara que , s'il faifoit la Paix avec les Iroquois, ce n'étoit pas qu'il les craignît; mais

par obéissance pour son Pere. Le jour suivant Onanguicé demanda une audience parti- M. de Callieculiere au Chevalier de Callieres, & l'ayant obtenue, il lui dience à plupresenta les Députés des Sakis. Ces Sauvages avoient fait la seurs Dépuguerre aux Sioux malgré la defense, & un François avoit été tés tué par un de leur Parti. Ils avoient envoyé demander pardon au Gouverneur Général, qui le leur avoit accordé sans autre condition, que de ne plus retomber dans la même faute : leurs Députés vouloient le remercier de cette grace, & lui faire des présens pour couvrir le Mort, & avoient prié Onanguicé, qui étoit fort agreable aux François, de les in-

troduire.

Plusieurs autres Chefs voulurent aussi avoir des audiences fecrettes, & le Général n'en refusa aucun. Quelques-uns ne laisserent pas de l'embarrasser un peu; mais guand il se voyoit pressé, il se tiroit d'affaire par des promesses, & par ses ma-

(a) On l'appelloit ainsi parce que sa Mere étoit aussi blanche qu'une Françoise. Quelgues Relations le nomment Talon, Mm ii

1701.

nieres douces & engageantes. C'étoit un de ses grands talens, surtour il n'en congédioit aucun, qu'après l'avoir bien regalé. Jean le Blanc fut celui, qui lui donna plus de peine. Ce Sauvage avoit beaucoup d'elprit, & quoique fort affectionné à la Nation Françoife, il voyoit plus clair qu'il n'eût été à defirer dans une affaire de cette conséquence, où il falloit passer bien des choses, & laisser beaucoup à faire au tems & aux conjondtures.

Les Outagamis demanderent un Jesuite: ils dirent qu'ils 'n consoient plus d'esprir, depuis que Perrot les avoit quittés, & que le Missionnaire leur en donneroit. Ils se plaignirent ensuite des Sauteurs, & ceux-ci ayant recriminé, la dispute auroit été fort loin, si on n'eût trouvé le secret d'engager les Parties à suspendre leur animossité jusqu'à la conclution du Traité de Paix, après laquelle on leur promit de leur rendre justice à tous.

Le tour des Iroquois étant venu, leur Orateur apuya beaucoup fur l'impofibilité, où ils s'étoient trouvés de ramener leurs Prifonners; ils dirent que les jeunes Gens s'en étoient rendus les Maitres, & que la plûpart ayant été pris dans leur enfance, ils ne comoifiloient point leurs Parens, & s'étoient attachés à ceux, qui les avoient adoptés. Il ajoûta que MM. de Maricourt & Joncaire avoient peu infifé fur ce point, & qu'on avoit jugé par-là qu'Ononthio ne l'avoit pas fort à cœut.

Joncaire, qui étoit préfent, & à qui M. de Callieres donna à entendre qu'il ne lui feroit pas plaift de s'excufer, se leva, & dit qu'il avouoit sa faute; mais qu'il prioit les Tsonnonthouans, ses Freres, de l'aider à la réparer; quils voyoiest avec quelle doclitie les autres Enfans d'Onombio s'étoient rendus au moindre signe de sa volonté, quoiqu'ils eussens alleguer les mêmes rations qu'eux, pour nep as obéir. On ne fut pas content des Iroquois en cette occasion, il y eut même quelques contentfations asset vives, & on se spans des pudatissales uns des autres; mais on s'adoucit, & on se raprocha bienchi.

Premiere Conference publique. Enfin le premier jour d'Août on tint la premiere séance publique, & tandis qu'un Chef Huron parloit, le Rat se trouva mal. On le secourut avec d'autant plus d'empressement, que le Gouverneur Général fondoit sur lui sa principale esperance

pour le succès de son grand ouvrage. Il lui avoit presque toute l'obligation de ce merveilleux concert, & de cette réunion, fans exemple jufqu'alors, de tant de Nations pour la Paix générale. Quand il fut revenu à lui, & qu'on lui eût fait reprendre des forces, on le fit affeoir dans un fauteuil au milieu de l'Assemblée, & tout le Monde s'aprocha pour l'en-

Discours de

Il parla lontems, & comme il étoit naturellement éloquent, & que Personne n'eut peut-être jamais plus d'esprit que lui , Kondiatonk. il fut écouté avec une attention infinie. Il fit avec modestie, & tout ensemble avec dignité le récit de tous les mouvemens, qu'il s'étoit donnés pour ménager une Paix durable entre toutes les Nations ; il fit comprendre la nécessité de cette Paix , les avantages, qui en reviendroient à tout le Pays en général, & à chaque Peuple en particulier, & démêla avec une adrosse merveilleuse les différens intérêts des uns & des autres. Puis se tournant vers le Chevalier de Callieres il le coniura de faire en sorte que Personne n'eût à lui réprocher qu'il cût abusé de la confiance, qu'on avoit eue en lui.

Sa voix s'affoibliffant, il cessa de parler, & recut de toute l'Assemblée des applaudissemens, ausquels il étoit trop accoutumé pour y être sensible, surtout dans l'état, où il étoit : en effet il n'ouvroit jamais la bouche dans les Confeils, sans en recevoir de pareils de ceux-mêmes, qui ne l'aimoient pas. Il ne brilloit pas moins dans les conversations particulieres, & on prenoit souvent plaisir à l'agacer pour entendreses reparties, qui étoient toujours vives, pleines de sel, & ordinairement sans replique. Il étoit en cela le seul Homme du Canada, qui pût tenir tête au Comte de Frontenac, lequel l'invitoit souvent à sa table pour procurer cette satisfaction à

fes Officiers.

Le Gouverneur Général lui fit répondre qu'il ne sépareroit jamais les intérêts de la Nation Huronne de ceux des fonéloge. François, & qu'il lui engageoit sa parole d'obliger les Iroquois à contenter les Alliés des uns & des autres , principalement sur l'article des Prisonniers. Il se trouva plus mal à la fin de la féance, & on le porta à l'Hôtel-Dieu, où il mourut fur les deux heures après minuit dans des sentimens fort Chrétiens, & muni des Sacremens de l'Eglife. Sa Nation fentit toute la grandeur de la perte, qu'elle faisoit, & c'étoit le sen-

timent général que jamais Sauvage n'eut plus de mérite, un plus beau génie, plus de valeur, plus de prudence, & plus de discernement pour connoître ceux, avec qui il avoità traiter. Ses mesures se trouvoient toujours justes, & il trouvoit des reflources à tout : aussi fut-il toujours heureux. Dans les commencemens il disoit qu'il ne connoissoit parmi les François que deux Hommes d'esprit, le Comte Frontenac, & le P. de Carheil. Il en connut d'autres dans la fuite, aufquels il rendit la même justice. Il faisoit surtout grand cas de la sagesse du Chevalier de Callieres, & de son habileté à conduire les affaires.

Son estime pour le P. de Carheil fut sans doute ce qui le détermina à se faire Chrétien, ou du moins à vivre d'une maniere conforme aux maximes de l'Evangile. Cette estime s'étoit tournée en une véritable tendresse, & il n'y avoit rien que ce Religieux n'obtînt de lui. Il avoit un vrai zéle du bien public, & ce ne fut que ce motif, qui le porta à rompre la Paix, que le Marquis de Dénonville avoit faite avec les Iroquois, contre son sentiment. Il étoit fort jaloux de la gloire & des intérêts de sa Nation & il s'étoit fortement persuadé qu'elle se maintiendroit, tant qu'elle demeureroit attachée à la Religion Chrétienne. Il prêchoit lui-même affez fouvent à Michillimakinac, & ne le faisoit jamais sans fruit.

Ses obléques.

Sa mort causa une affliction générale, & il n'y eut Personne, ni parmi les François, ni parmi les Sauvages, qui n'en donnât des marques sensibles. Son corps fut quelque tems exposé en habit d'Officier, ses armes à côté, parce qu'il avoit dans nos Troupes le rang & la paye de Capitaine. Le Gouverneur Général & l'Intendant allerent les premiers lui jetter de l'eau benite. Le Sieur de Joncaire y alla enfuite à la tête de foixante Guerriers du Sault S. Louis, qui pleurerent le Mort & le couvrirent, c'est-à-dire, qu'ils firent des présens aux Hurons, dont le Chef leur répondit par un très-beau com-

pliment.

Le lendemain on fit ses funerailles, qui eurent quelque chose de magnifique & de singulier. M. de ST. OURS, premier Capitaine, marchoit d'abord à la tête de foixante Soldats sous les armes. Seize Guerriers Hurons, vêtus de longues robes de Castor, le visage peint en noir, & le fusil sous le bras, suivoient, marchant quatre à quatre. Le Clergé ve-

1701.

noit après, & fix Chefs de guerre portoient le cercueil, qui étoit couvert d'un poële semé de fleurs, sur lequel il y avoit un chapeau avec un plumet, un hausse-col & une épée. Les Freres & les Enfans du Défunt étoient derrière, accompagnés de tous les Chefs des Nations , & M. de Vaudreuil , Gouverneur de la Ville, qui menoit Madame de Champigny, fermoit la marche.

A la fin du Service il y eut deux décharges de mousquet, & une troisième, après que le corps eut été mis en Terre. Il fut enterré dans la grande Eglise, & on grava sur la Tombe cette Inscription, Cy git le Rat, Chef Huron. Une heure après les obféques le St Joncaire mena les Iroquois de la Montagne complimenter les Hurons, aufquels ils présenterent un Soleil & un Collier de porcelaine ; ils les exhorterent à conserver l'esprit , & à suivre toujours les vûes de l'Homme célébre, que leur Nation venoit de perdre, à demeurer toujours unis avec eux, & à ne se départir jamais de l'obéissance, qu'ils devoient à leur commun Pere Ononthio. Les Hurons le promirent, & depuis ce tems-là on n'a point eu de sujet de se plaindre d'eux. Mais ce qui faisoit le plus grand éloge de ce Capitaine, étoit de voir ce qu'on n'avoit ofé esperer jusques - là, tous les Peuples de la Nouvelle France réunis dans une même Ville, & de scavoir que ce concert étoit en bonne partie son ouvrage.

Les jours suivans il y eut plusieurs Conseils particuliers, où les Iroquois se plaignirent de la défiance, qu'on témoi- Les troquois gnoit avoir de leur fincérité, & ajoûterent que, fi on leur ren- qu'on le défie doit leurs Prisonniers, on n'auroit pas lieu de se repentir de d'eux. s'être fié à leur parole. Le Chevalier de Callieres leur fit remarquer l'injustice de leurs plaintes, & leur détailla toutes les raisons, qu'on avoit de n'être pas tranquille sur leur compte. Toutefois, comme il vouloit les mettre entiérement dans leur tort, il leur promit d'exposer leur demande aux Nations intéressées, & de l'apuyer. Il le fit en effet, & comme il avoit déja traité de cette affaire avec le Rat, lequel avoit été d'avis qu'on les contentât, & que plusieurs autres s'en remirent à sa prudence; il voulur bien en courir les risques, & l'évenement le justifia.

Cependant la maladie s'étoit mife dès le commencement parmi les Sauvages, & plusieurs des plus considerables en La mala fie se étoient déja morts. Les Hurons avoient été les plus maltrai- sauvages, se

1701. à quoi ils l'at-

tés, & s'étoient imaginés que c'étoit l'effet d'un fort, qu'on avoit jetté pour les faire tous périr. Il y en eut même, qui allerent trouver le P. Anjeiran pour l'engager à obtenir des Eccléfiaftiques du Seminaire, qu'ils levassement prétend ma-lefice. Dieu sit connoître en cette occasion d'une manière bien marquée qu'il est le Maitre des cœurs; malgré le bruit, que quelques mauvais Espris fassionet courir, que les François n'avoient assemblé chez eux tant de Peuples, que pous les détruire, il n'y eut pas un Instélée, qui ne voulût être baptif à avant que de mourir, ni un Chrétien, qui ne mourût dans des sentimens dignes du Christianssime.

Derniere Affemblée génédans des fettimens ofignes du Chritantime.

Cet accidente obligea néammoins le Gouverneur Général à preffer la conclution du Traité. Il étoit convenu de tout dans les Audiences particulieres, & il ne s'agifloir plus que de figner les articles, & de publier la Paix. Il indiqua la derniere Affemblée générale au quartieme d'Août, & il voulut qu'on n'omit rien pour donner à cette aétion toute la célébrité poffible. On choifit pour cela une grande plaine hors de la Ville, on y fit une double enceinte de cent vinthuit pieds de long fur foixante & douze de large, I chrierdeux en ayant fix. On ménagea à l'un des bouts une Sale couverte, de vintneuf pieds de long c, & prefique quarrée pour les Dames, & pour tout le beau Monde de la Ville. Les Soldas furent placés tout autour, & treize-cent Sauvages furent arrangés dans l'enceinte en très-bel ordre.

Discours de M. de Callieres. M. de Champigny, le Chevalier de Vaudreuil & Iesprincipaux Officier senvironnoient le Gouverneur Général, qui étoir placé de maniere à pouvoir être vû & entendu de tous, & qui parla le premier. Il dit en peu de most que l'année précédente il avoit arrêté la Paix entre toutes les Nations; mais que comme de toutes ceiles du Nord & de l'Ouefl în es étoit trouvé à Montreal que des Hurons & des Outaouais, il avoit fair (çavoit aux autres qu'il fouhaitoir qu'elles lui envoyaffent des Députés, afin qu'étant tous affemblés îl pût leur ôter folemmellement la hache des mains, & Géclarer à tous ceux , qui le reconnoilloient pour leur Pere , que déformais il vouloit être le feul Arbitre de leurs différends ; qu'ils oubliaffent donc tout le paflé ; qu'ils remiffent ous leurs intéreis entre fes mains, & qu'il leur rendroit toujours me exable juffice, qu'ils devoient être bien las de la querre,

qui ne leur avoit été d'aucun avantage, & que quand ils auroient une fois goûté les douceurs de la Paix , ils lui sçauroient un gré infini de tout ce qu'il venoit de faire pour la leur procurer.

1701.

Après qu'il eut ceffé de parler, un des deux Peres Bigot repeta aux Abénaquis en leur Langue ce qu'il venoit de dire , Nicolas Perrot fit la même chofe aux Miamis, aux Illinois. & aux autres Sauvages Occidentaux ; le P. Garnier aux Hurons, le P. Bruyas aux Iroquois, & le P. Anjelran aux Outaouais & aux Algonquins. Tous applaudirent avec de grandes acclamations, dont l'air retentit bien loin; enfuite on diftribua des Colliers à tous les Chefs, qui se leverent les uns après les autres, & marchant gravement, revêtus de longues robes de peaux , allerent présenter leurs Esclaves au Gouverneur Général avec des Colliers, dont ils lui expliquerent le fens.

Ils parlerent tous avec beaucoup d'esprit, & quelques-uns même avec plus de politesse, qu'on n'en attendoit d'Orateurs Sauvages; mais ils eurent grand soin surtout de faire entendre qu'ils sacrificient leurs intérêts particuliers au désir de la Paix, & que ce désir ne leur étoit inspiré, que par l'extrême envie, qu'ils avoient de contenter leur Pere ; qu'on devoit leur en scavoir d'autant plus de gré, qu'ils ne craignoient point du tout les Iroquois, & qu'ils comptoient moins sur un retour fincère de leur part. Il n'y en eut aucun, à qui le Général ne dit des choses fort gracieuses, & à mesure qu'on lui présenta des Captifs, il les remit entre les mains des

Iroquois.

Mais cette cérémonie, toute sérieuse qu'elle étoit de la part Equipages bides Sauvages, fut pour les François une espéce de comédie, ques uns des qui les réjouit beaucoup. La plûpart des Députés, surtout Diputés, & ceux des Nations les plus éloignées, s'étoient habillés & pa- leurs Discours. rés d'une maniere tout-à-fait grotesque, & qui faisoit un contraste fort plaisant avec la gravité & le sérieux , qu'ils affectoient.

Le Chef des Algonquins étoit vêtu en Voyageur Canadien, & avoit accommodé les cheveux en tête de Cocq, avec un plumet rouge, qui en formoit la crête, & descendoit par derriere. C'étoit un grand jeune Homme parfaitement bienfait : & le même, qui à la tête de trente Guerriers de sa Nation.

Tome II.

de même âge, ou plus jeunes encore que lui, avoit défait auprès de Catarocouy le Parti Iroquois, où avoit péri le grand Chef de guerre d'Onnontagué, nommé la Chaudiere Noire. Action de vigueur, qui plus que toute autre chofe avoit fair prendre aux Cantons la réfolution de s'accommoder avec les François & leurs Alliés. Ce Brave s'avança vers M. de Callieres d'un air noble & dégagé, & lui dit: "Mon Pere, je ne " fuis point Homme de confeil; mais j'écoute toujours ta voix: " un sa fait la paix; & j'ouble tout le paffé.

Onanguicé, Chef Pouteouatamis, s'étoit coëffé avec la peau de la tête d'un jeune Taureau, dont les cornes lui pendoient fur les oreilles. Il passoit pour avoir beaucoup d'efprit, beaucoup de douceur, beaucoup d'asfeètion pour les François. Il parla en effet très-bien, & d'une maniere sort

obligeante.

L'Outagami s'étoir peint tout le visage en rouge, & avoir mis fur fa tête une vieille reignafle fort poudrée, & très-mal peignée, ce qui lui donnoit un air affreux & ridicule tout à la fois. Comme il n'avoir, ni bonnet, ni chapeau, & qu'il vouloir faluer le Général à la Françoise, il ôra fa perruque. Il fe fit alors un grand éclat de rire, qui ne le déconcerta point, & qu'il prit fans doute pour un applaudissement. H'ôit qu'il n'avoir point amené de Prisonniers, parce que ceux, qu'il avoit faits, s'étoient tous s'auvés. "D'ailleurs, ajoùra-t-il, je n'ai jamais eu de grands démêlés avec les Iroquois," mais je suis fort brouillé avec les Sioux.

Le Sauteur s'étoit fait avec un plumet une efpéce de rayon autour de la tête, en forme d'aureole : il dit qu'il avoit déja rendu la liberté à tous ses Prisonniers , & qu'il prioit son Pere de lui accorder son amitié. Les Iroquois domiciliés & les Abénaquis parlerent les derniers , & temoignerent un grand zéle pour l'accroissement de la Colonie Françoise. Ils persuaderent d'autont plus aissement , que pendant toute la guerre ils avoient prouvé par leurs áctions ce qu'ils témoignoient alors par leur sitéours.

Les autres Députés ayant fini leurs complimens, tout le Monde jetta les yeux fur l'Orateur des Cantons, qui n'avoit pour terrore parlé Il ne die que deux mots, dont le sens écoit pour le constant le sens de la constant le constant

point encore parlé. Il ne dit que deux mots, dont le sens étoit que ceux, dont il portoit la parole, feroient bientôt connoître à toutes les Nations le tort, qu'elles avoient eu d'entrer en

défiance contr'eux ; qu'ils convaincroient les plus incrédules de leur fidélité, de leur fincérité, & de leur respect pour leur

Pere commun.

On apporta ensuite le Traité de Paix, qui fut signé de trentehuit Députés (a), puis le grand Calumet de Paix. M. de Callieres y fuma le premier, M. de Champigny y fuma après lui, ensuite M. de Vaudreuil, & tous les Ches & les Députés, chacun à leur tour. Après quoi on chanta le Te Deum, Enfin parurent de grandes chaudieres, où l'on avoit fait bouillir trois Bœufs. On servit chacun à sa place, sans bruit & sans confusion, & tout se passa gayement. Il veut à la fin plusieurs décharges de boëtes & de canons, & le foir, illumination & feux de joye.

Le sixième M. de Callieres assembla les Députés des Na- Audience tions d'en haut, & leur dit qu'encore qu'il n'eût pas tout-à-fait donnée aux lieu d'être content de quelques-uns d'eux, il vouloit bien, en haut, confideration de la Paix, ne plus penfer à ce que leur conduite avoit eu d'irregulier ; qu'il pardonnoit aux Sakis la mort du François, qu'ils avoient tué, parce qu'ils avoient offert à M. de Courtemanche de lui livrer le Meurtrier, & que leur Député lui avoit fait une satisfaction, dont il vouloit bien se

contenter.

Les Députés des Illinois étoient morts en chemin, & avoient recommandé en mourant les intérêts de leur Nation à Onanguicé; le Général ordonna à ce Chef d'avertir ces Sauvages que, s'il leur arrivoit encore de piller les François, il ne se contenteroit pas, comme il venoit de faire, de la restitution des effets enlevés par les Voleurs. Il parla fur le même ton à quelques autres, qui étoient fujets au même défaut, & il fit comprendre à tous qu'ils trouveroient toujours en lui un Pere; mais un Pere, qui ne seroi tplus d'humeur à souffrir qu'ils

d'écartaffent de leur devoir, comme par le paffé. Il leur distribua ensuite les présens du Roy. Les Outaouais lui demanderent le P. Anjelran & Nicolas Perrot, & il leur dit qu'il vouloit bien leur faire ce plaisir : que le Missionnaire étoit disposé à les suivre ; mais à condition qu'ils seroient plus dociles à profiter de ses instructions. Leur Député le conjura aussi de ne plus souffrir qu'on portât de l'eau-de-vie nulle part, parce que cette liqueur troubloit l'esprit, & ne pouvoit que

(a) Ils signerent ce Traité avec d'autres marques que celles, dopt ils s'étoient servis au erecedent,

porter la Jeuneffe à des excès, qui ne manqueroient pas d'avoir des fuites funeffes; tous ceux, qui étoient préfens, aplaudirent à la demande, à l'exception d'un Chef Huron, qui étoit un grand yvrogne, & qui avoit déja pris fes mesures pour emporter chez lui de quoi boire.

Le lendemain le Gouverneur Général donna audience aux Députes des Cantons. Après leur avoir bien fait comprendre qu'ils feroient inexcufables, & dignes de toute sa colere, s'ils refusionnt de rendre la liberté à leurs Prisonniers, il leur oridonna de les remettre à Jonaciare, qui devoit partiravec eux : leur engagea sa parole que, si quelques-uns de ces Prisonniers vouloient entius retourner dans leur Pays, ils le pourroient en toute liberté, comme il venoit d'arriver à l'égard des Prisonniers, que les Hurons lui avoient rament.

Il leur récommanda auffi de nouveau de demeurer Neures entre les François & les Anglois, fil aguerre recommençoit entre ces deux Nations, comme ily avoit bien de l'apparence que cela ne tarderoit pas d'arriver. Il leur fit entendre qu'il étoit tout-à-fait contre leur intérêt de permettre à ceuxci de confiruire des Forts dans leurs Villages, & fur leur Rivieres, & leur déclara qu'il ne le fouffirroit jamais. Il avoit fort à cœur qu'ils lui demandaffent des Jefuites, perfuadé que al préfence de ces Miffionnaires étoit ce qu'il y avoit de plus efficace pour les retenir dans une exaête neutralité; mais il ne jugea pas à propos de leur en parler, la Cour ne lui ayant point donné d'infrudion fur cela , & les moyens indirett, dont il ufa pour les amener 4 ce point révifirent à fon pre-

Enfin il s'expliqua avec eux touchant l'Etabliffement, qu'il vouloit faire au Détroit, où dès le mois de Juin il avoit envoyé le St de la Motte Cadillac avec environ cent Hommes & un Jefuite, pour y attirer les Sauvages. Il s'étoit preffé de faire partir ce Convoi avant l'arrivée des Députés Iroquois, dans la crainte que, s'ils le prioient de différer l'exécution de cette Entreprifé, ş le reits, qu'il en feroit, n'apportat un obfacle à la Paix; au lieu que la chofe étant faite, il feroit plus en droit de ne point reculer. En effet ils lui propoferent affez de difficultés pour l'embarraffer, s'il n'eût pas été fi avancé; mais il leur fit goûter fes raifons, dont la principale étoit, que les Anglois n'auroient pas manqué de vouloir s'établir en ce lieulà, s'il ne les avoit prévenus, ce qui auroit attiré la guerre dans le centre du Pays.

Les Agniers n'avoient point envoyé de Députés au Conprés, comme ils l'avoient promis, & le Général en avoit témoigné son ressentiment à ceux des autres Cantons; mais accedent au ceux-ci étoient à peine partis de Montreal, que les Agniers y arriverent. Ils firent leurs excuses, & fignerent le Traité. Quelque tems après Joncaire revint avec très-peu de Prisonniers, les autres ayant absolument refusé de le suivre. On crut, ou l'on voulut bien taire semblant de-croire qu'il n'y avoit pas de la faute des Iroquois, & la chose en demeura là.

L'année fuivante les Cantons firent à M. de Callieres une Mott de Ga-Députation solemnelle pour le remercier de leur avoir don-rakouthié. né la Paix, & il en reçut auffi des Nations d'en haut pour le même sujet. Mais ce qui lui sit concevoir de plus grandes esperances que cette Paix seroit durable, c'est que les premiers Députés lui demanderent des Jesuites. Ils lui apprirent en même tems la mort de Garakonthié, qui n'avoit cessé jusqu'au dernier soupir de servir utilement les François auprès de sa Nation, & ils lui présenterent son Neveu, lequel s'offrit d'être à la place de fon Oncle le Correspondant du Gouverneur, &

fut agréé.

Le Général fouhaitoit avec trop d'ardeur de voir les Iro- Millionnaires quois se porter d'eux-mêmes à solliciter le retour des Mission- aux troquoisnaires dans les Cantons, pour ne les pas prendre au mot. Il en avoit de tout prêts, & il en envoya par tout. Il chargea M. de Maricourt de les conduire . & ils furent très-bien recus. Ce n'est pas que ce Peuple fût mieux disposé qu'auparavant à embrasser le Christianisme; mais il n'étoit pas inutile pour la Religion, & il étoit important pour la Colonie qu'il y eût parmi ces Barbares des Personnes revêtues d'un caractere capable de leur imposer, dont la présence les affûrât qu'on vouloit bien vivre avec eux ; qui put éclairer leur conduite, avertir le Gouverneur Général de toutes leurs démarches, les gagner par ses bonnes manieres, ou du moins se faire des Amis parmi eux, surtout éventer & déconcerter les intrigues des Anglois, peu redoutables dans cette partie de l'Amérique, quand ils n'ont point les Cantons pour eux.

M. de Callieres affûré des Iroquois dans le tems même, Holtilités des qu'il venoit d'apprendre que la guerre étoit déclarée entre la Anglois. France & l'Angleterre, ne doutoit presque point que les premiers efforts des Anglois dans l'Amérique ne se tournassent

1702.

contre l'Acadie, ou contre l'Îste de Terre-Neuve, & ca competure se trouva juste. Il sut bientôt informé que l'Ennemi en vouloit à Plaisance; mais il eut nouvelle peu de tems après que ce projet avoit échoué, n'ayant abouti qu'à piller & à brûler quelques Navires de Pécheurs.

L'Acadie moins fortifiée que Plaifance, plus difficile à gader, & plus voifine de la Nouvelle Angleterre, l'inquietoin davantage, d'autant plus qu'il ne lui étoir pas aifé d'y envoyer les fecours, dont elle avoit un extrême befoin. Mais les avis, qu'il reçut dans ces entrefaites de la Cour de France, le tirerent de cet embarras; au moins pour quelque tems. On lui mandoit qu'on y parloit beaucoup d'établir folidement cette Province, & qu'on penfoit aux moyens d'y augmenter confidérablement le nombre des Habitans.

Divers projets pour l'Acadie, cans effet.

Le fait étoit certain, &t la chofe parut même fi férieufe à l'Éveque de Quebec, qui étoit en France, qu'il crut devoir prendre des meliures pour établir en Acadie un Corps d'Éccle fiaffiques, qui pût fournir des Sujets à tous les Poffes, qu'on avoit deffien de peupler, afin qu'on ne fût pas dans la nécefité d'en tirer du Canada, où il n'y en avoit point de furnumeraires.

Il jetta d'abord les yeux fur les Benedicins de S. Maur; mais le Général de cette Congregation n'entra point dans se viès. Il traita enfuire avec les Prémontrés, & s'adressa à l'Abbé Regulier de St. André aux Bois en Picardie. Il trouva un Hommertès-difipos à faire ce qu'il s'ouhaiot; jusqu'à vouloir se confacrer lui-même aux Missons de l'Acadie, & le Traité ut fort avancé; mais les Supérieurs de cet Ordre exigerent des conditions, que le Prelatne put, ou ne voulut pas accoder; & comme on abandonna bientos à la Cour le projet de peupler l'Acadie, les choses y restrent pour le Spirituel & pour le Temporel, sur le même pied, où elles avoient toutours été.

Les Anglois ménacent la N. France.

Le Chevalier de Villehon y étoit mort au mois de Juilled el 'année 1700. & M. de Brouillan avoit paffé du Gouvernement de Plaifance à celui de l'Acadie. Il eut bientôt fur les bras une partie des Forces de la Nouvelle Angleterer è les Bafonnois firent de grands dégâts fur toutes les Côtes , & y ênleverent plutieurs Vaiffeaux. Il apprit enfuire que les Francis Frifonniers à Bafton y étoient traités fort durement; qu'il

y avoit défense de la Reine de la Grande Bretagne d'en échanger aucun, & que le Gouverneur vouloit faire pendre le Capitaine BAPTISTE, bon Partisan, dont on n'avoit pu obtenir l'élargissement pendant la Paix, sous prétexte que c'étoit un Corsaire.

1702.

Sur cette nouvelle il envoya un Exprès à Bafton, pour déclarer au Gouverneur qu'il useroit de represailles, s'il exécutoit sa ménace, & cette déclaration sauva la vie à Baptifte; mais l'Envoyé de M. Brouillan lui rapporta qu'on attendoit dans ce Port des Vaisseaux d'Angleterre, pour assieger Quebec, & pour croifer dans le Golphe, & jusques dans le Fleuve S. Laurent, afin qu'il n'y pût entrer aucun Bâtiment François.

Le Gouverneur sit partir sur le champ ce même Courrier pour Ouebec, afin de donner avis de tout à M. de Callieres. parmi les Sau-Ce Général en sçavoit déja quelque chose; il fut informé en vages contre même tems que les Milices de la Nouvelle York étoient déia en route pour se rendre à Baston; que les Iroquois étoient vivement follicités par les Anglois de chaffer les Missionnaires de leur Pays; que quelques Cantons le leur avoient promis ; que plusieurs même de nos anciens Alliés traitoient avec eux par l'entremise des Iroquois, & que les uns apportoient pour excuser ces démarches la cherté de nos marchandifes. Cette ancienne plainte, qui n'étoit que trop bien fondée, venoit en partie de la pauvreté des Habitans du Canada, & en partie de l'avarice, tant des Marchands de France. que de ceux du Pays : c'étoit au moins un prétexte que les Sauvages avoient toujours en mains, les uns pour couvrir leur inconstance, & les autres pour cacher leur mauvaise volonté.

Ce qu'il y avoit de plus presse à faire dans de pareilles con- Mort du Chejonctures, étoit de déconcerter les intrigues des Anglois dans valier de Calles Cantons Iroquois, & c'est aussi par où le Chevalier de lieres. Callieres commença. Il écrivit ensuite à la Cour pour avoir des Recrues ; il fongea à achever les Fortifications de Quebec, & il prit toutes les autres mesures, que son expérience & fon habileté lui fuggérerent. Il étoit lui-même la plus grande ressource de la Nouvelle France ; mais elle eut le malheur de le perdre dans le tems, qu'il lui étoit plus nécesfaire. Il mourut à Quebec le vintfixième de May 1703, au-

# 288 HISTOIRE GENERALE

M. de Vaudreuil lui fue-

céde.

tant regretté, que le méritoit le Général le plus accompli, qu'eût encore eu cette Colonie, & l'Homme, dont elle avoit reçu de plus importans fervices.

Par la mort le Commandement Général refta entre les mains du Marquis de Vaudreuil, Gouvenneur de Montreal. Il étoit fort aimé des Sauvages, & la valeur, qu'il avoit ria paroître en plufieurs occasions pendant la derniere guerre, jointe à ses manieres nobles & aimables, lui avoient gegné l'affection, & acquis l'etime de toute la Colonie. Austi concouru-elle toute entiere à le demander pour Gouverneur Général. D'ailleurs il n'avoit point de Concurrent, sur lequel la place, qu'il occupiori, son expérience, & la connoissance, qu'il avoit des affaires du Canada, ne lui donnassent une grande supériorite, M. de Champigny, qui l'avoit été de M. de Callieres, étant retourné en France, & ne songeant plus à l'Amérique.

Le Marquis de Vaudreuil fut donc accordé aux prieres de tous ceux , qu'il devoit gouverner; il parut même que ce Concours de tous les Ordres de la Colonie en fa faveur avoit fait plaifir au Roy, qui lui avoit domné plus d'une fois des marques de bienveillance depuis la furprife de Valenciennes par les Moufquetaires, du nombre defquels il étoit. Enfin la nouvelle de la Promotion fut reçué avoc des applaudiffemens d'autant plus fincéres , que fa conduite pendant l'interregne avoit déja confirmé tout le Monde dans la penfée , que Perfonne ne convenoit mieux à la place, où le choix de Sa Majetifé venoit de l'èlever.

Deputation des Tionnonthouans.

Commeil avoit compris d'abord de quelle conféquence il étoit de s'affürer des Iroquois, il carefla fort des Tionnon-nothouans, qui étoient venus le trouver peu de tems après la mort de M. Callieres. Il les fit même accompagner à leur rectour par le Sieur de Joncaire, qui négocia fi heureufement dans ce Canton, qu'il en ramena avec lui un des principaux Chefs. Ce Sauvage remercia d'abord le Commandant Général de la bonté, qu'il avoit euë de leur promettre sa protestion contre tous ceux, qu'il avoit euë de leur promettre sa protestion contre tous ceux, qu'il é déclareroisem leurs Ennemis : il temoigna ensuite beaucoup de chagrin de ce que les Onnotagués n'étoient pas venus le complimenter, & de ce qu'ils paroissionir de matuvais défenses, puis il parla ainsi:

Nous n'avons jamais communiqué à Personne ce que je vais

te dire. Jusqu'ici nous avons toujours prétendu être les seuls 41701. Maitres de notre Terre, c'est pour cela que nous avions d'a- « bord pris le parti d'être fimples Spectateurs de ce qui se pas- " feroit entre vous & les Anglois; mais voici un Collier, que je « te présente sous Terre, pour te déclarer que nouste donnons « le Domaine absolu de notre Pays. Ainsi, mon Pere, s'il nous « furvient quelque fàcheuse affaire, ou que nous ayons besoin « de secours, regardes-nous comme tes Enfans, & mets-nous " en état de soûtenir la démarche, que nous faisons aujourd'hui. « Pour ce qui regarde les Missionnaires, tu peux être assuré que « je périrai plûtôt que de fouffrir qu'ils fortent de mon Can- " ton ". Il confirma cette promesse par un second Collier, & il " en présenta un troisième pour obtenir que Joncaire allat passer

l'Hyver avec lui. M. de Vaudreuil n'avoit garde de lui refuser une chose , Teganissorens qu'il desiroit encore plus que lui, & Joncaire partit avec ce à Montreal, & Député. Teganissorens arriva peu de tems après à Montreal, equ'il y fait. & dans l'audience, que lui donna le Commandant Général, il commença par témoigner une mauvaise humeur, qui faifoit mal augurer du fujet de son voyage. "Les Européens, dit «

il , ont l'esprit mal fait ; ils font la paix entr'eux , & un rien « leur fait reprendre la hache. Nous n'en usons pas de même, « & il nous faut de grandes raisons pour rompre un Traité, que «

nous avons figné ». Il déclara ensuite que son Canton ne pren- « droit point de parti dans une guerre, qu'il n'aprouvoit, ni d'une part , ni de l'autre. M. de Vaudreuil n'en demandoit pas davantage; il le fit bien comprendre à Teganissorens, & pour ôter aux Iroquois tout prétexte de rompre une Neutralité si avantageuse à la Colonie, il résolut de ne point envoyer de

Parti contre les Anglois du côté de la Nouvelle York. Il s'en fit un mérite auprès de Teganissorens, qui de son côté lui engagea sa parole de retenir les Missionnaires, qui étoient dans fon Canton.

Ce que le Commandant Général faisoit pour engager les Iroquois à demeurer Neutres, on le voulut faire à Baston dans la Noupour ob:enir la même chose des Nations Abénaquises; mais velle Angleon s'y étoit pris trop tard. M. de Vaudreuil forma un Parti de ces Sauvages, aufquels il joignit quelques François fous la conduite du Sieur de BEAUBASSIN , Lieutenant , & il les envoya dans la Nouvelle Angleterre. Ils y firent quelques ra-Tome II.

vages de peu de conféquence; mais ils tuerent environ troiscent Hommes. D'ailleurs le point effentiel étoit d'engager les Abénaquis de maniere, qu'il ne fût plus en leur pouvoir de reculer.

Sur la fin de l'Automne les Anglois, qui désesperoient de gagner ces Sauvages, firent des courfes dans leur Pays, & maffacrerent tous ceux, qui furent furpris. Les Chefs demanderent du secours à M. de Vaudreuil , & il leur envoya pendant l'Hyver deux-cent cinquante Hommes commandés par le Sieur HERTEL DE ROUVILLE, Lieutenant Reformé, qui remplaçoit déja dignement son Pere, auquel son âge & ses infirmités ne permettoient plus de faire de ces grandes courses. Quatre autres de ses Enfans accompagnerent Rouville, qui furprit à fon tour les Anglois, leur tua beaucoup de Monde, & fit cent cinquante Prisonniers. Il ne perdit que trois François & quelques Sauvages ; mais il fut bleffé lui-même.

Belle action d'un Officier François en Terre-Neuve.

La petite guerre se faisoit aussi en Terre-Neuve avec assez de fuccès. M. de Subercase, qui avoit succédé à M. de Brouillan dans le Gouvernement de Plaisance, n'étoit pas Homme à v laisser les Anglois en repos, & avoit inspiré toute sa viva-, cité à ses Officiers. AMARITON , Lieutenant d'Infanterie , y fit alors une fort belle action. Avec quatre Soldats, & environ quarante-huit, tant Volontaires, que Matelots, il attaqua en plein midi le Forillon, & à la barbe de trois-cent Anglois, qui étoient dans le Havre, il emporta le Fort, sans perdre aucun des Siens, se rendit Maître de cinq Habitations, & de trois petits Bâtimens.

Il ne put néanmoins empêcher qu'un Brigantin ne se détachât pour aller avertir deux Vaisseaux de guerre, qui étoient mouillés aux Isles de S. Pierre, & qui parurent au Forillon, avant que nos Braves en fussent sortis; mais Amariton eut encore le tems de brûler ses trois prises, & de se jetter dans le Bois. Les Anglois mirent incontinent à ses trousses trois-cent Hommes, & deux Chaloupes armées, qui les joignirent à Fremouse. La peur saisst alors sa petite Troupe, qui se débanda; il ne lui refta que'dix, ou douze Hommes, avec lesquels il se battit si bien, qu'il ne put être entamé, & il acheva heureusement sa retraite jusqu'à Plaisance.

Tentative des

On étoit affez surpris en Canada de l'inaction des Anglois Plaifance, sans du côté de cette lile ; mais on ignoroit apparemment à Que-

1703.

bec , & l'on ne sçavoit même à Plaisance qu'en général , le dessein, qu'ils avoient formé de se rendre Maitres de ce Port, & qui échoua par la faute de celui, qui étoit chargé de l'exécution. C'étoit un nommé GRAYDON, dont les instructions portoient de conduire dans les Colonies Angloifes une Efcadre, qu'on lui avoit donnée en Angleterre ; d'y rassembler toutes les Milices, & de les conduire en Terre-Neuve, pour faire le siège de Plaisance. Cet armement s'étoit fait avec beaucoup de secret ; mais avant que l'Escadre eût mis à la voile , le secret étoit éventé. Il paroît qu'on en attribua la faute à Graydon, qu'on prétendoit n'être pas affectionné au Gouvernement.

On lui avoit encore recommandé de ne point se détourner de sa route pour donner la chasse à quelque Vaisseau Ennemi que ce fût, & il porta fur ce point l'obéiffance plus loin peut-être, qu'on n'auroit voulu. Aiant découvert quatre Vaisfeaux de guerre François, qui faifoient voile vers Brest, & qui paroifloient peu en état de se défendre, il envoya bien les reconnoître ; mais ayant entendu tirer quelques coups de canon, il fit le fignal de rapel, & poursuivit sa route. On scut dans la suite que c'étoit l'Escadre de M. DUCASSE, qui revenoit de Carthagéne & de plusieurs autres Ports de l'Amérique, chargée d'espèces, que l'on faisoit monter à quatre millions de piéces de huit.

Graydon arrivé dans la Colonie Angloise s'y comporta, dit un Historien Anglois , de maniere à faire juger qu'il y étoit venu plûtôt pour y jetter la terreur, que pour le Service de la Reine. Il partit enfin avec toutes les Forces, qu'il avoit rassemblées, pour aller à Plaisance; mais il trouva les François en si bonne posture, qu'il se retira, sans avoir seulement fait mine d'attaquer la Place. Au reste je ne trouve rien de cette tentative dans aucun Mémoire François, ni manuf-

crit, ni imprimé.

Cependant malgré les petits succès, dont je viens de parler, & dont le fruit se bornoit à faire sentir aux Sauvages no-paroissent mal tre supériorité sur les Anglois , M. de Vaudreuil n'étoit pas tranquille; les Hurons, qui étoient passés de Michillimakinac au Détroit, & qui avoient pour Chef un Homme (a) d'un mauvais esprit, & depuis lontems suspect à nos Comman-

Nos Alliés

(4) Les François le nommoient Quarante Sols,

Oo ij

0.4.

dans, témoignoient affez ouvertement de l'inclination pour les Anglois.

Les Outaouais, dont une partie étoit aussi reunië au Déroir, & les Miamis vouloient recommencer la guerre contre les Cantons. Les premiers eurent même la hardielse d'attaquer jusques sous le canon de Catarocouy une Troupe d'Iroquios, qui ne se désionien de rien, & en tuerent plusseurs, D'autre part Pitre Schuiller, Gouverneur d'Orange, mettoit rout en œuvre pout engager les Cantons à rompre avec nous, & cette dermiere hostilite faite sur nos Terres & à notre vue

étoit plus que suffisante pour les y déterminer.

Schuiller porta encore plus loin fes vüës, il forma le defein d'attirer dans fon Gouvernement les Iroquois Chrétiens, domiciliés parmi nous, & il vintà bout d'en ébranler plufieurs, qui engagerent les Chefs à promettre de s'aboucher avec lui. Envain M. de Ramezay, Gouverneur de Montreal, fit tous fes efforts pour rompre ce coup; il auroit eu le chagrin de les voir partir pour cette Conference, fi des Abénaquis, lefquels fe trouverent par hazard à Montreal, ne leur euffent pas fait honte d'une démarche fi peu convenable à des Chrétiens, & fi dangereule pour eux-mêmes.

Intrigues des Anglais parmi los Iroquois.

Ce qui fe paffoit dans les Cantons n'occupoit pas moins le Général, que les mouvemens & les intrigues, dont je viens de parler. Jonacire, qu'il avoit renvoyé de nouveau à Tfonnonthouan avec le P. le Vaillant, lui manda que le Gouverneur d'Orange avoit convoqué une Affemblée générale de toute la Nation à Onnontagué, & qu'il vouloit à quelque prix que ce fût, obliger les Cantons, 1°. à chaffer les Miftonnaires, 2°. à empêcher les Abénaquis de continuer leurs hoftilités, 3°. à congédier les Mahingans, qui s'étoient depuis peu établis dans le Canton d'Agnier, & à les contraindre de retourner à leur ancienne demeure près d'Orange; 4°. à donner paffage fur leurs Terres aux Nations d'en haut, pour venir traiter dans les Colonies Angloifes.

Les Sauvages du Détroit mal intentionnés.

on apprit en même tems que des Sauvages du Détroit étoient allés à Orange, & y avoient été fort careflés, & que d'autres avoient mis le feu au Fort même du Détroit, qui auroit été reduit en cendres, si on n'y eût promptement remedié. On ne (çavoit donc plus sur qui compter, & nos anciens Alliés paroissoient être sur le point de d'evenir nos plus cuels

Ennemis. Dans cet embarras, qui augmenta encore par une nouvelle hostilité des Miamis contre les Iroquois, on comprit mieux qu'on n'avoit encore fait, pourquoi le Chevalier de Callieres avoit tant fouhaité d'avoir auprès des Cantons des Personnes, qui pussent s'attirer leur estime, & les rappeller à leurs véritables intérêts.

En effet les Iroquois dans le tems, qu'on avoit tout à crain. Conduite des dre de leur reffentiment & des follicitations des Anglois , vo. Iroquois en cette occesrifierent ce que Teganissorens avoit dit à M. de Vaudreuil, son. que quand ils avoient une fois déposé les armes, il leur falloit de grandes raisons pour les reprendre. Sur la nouvelle de la trahison des Outaouais près de Catarocouy, l'Assemblée convoquée par le Gouverneur d'Orange fut différée, & les Tionnonthouans, qui étoient les seuls Offensés, renvoyerent

le P. le Vaillant & Joncaire à M. de Vaudreuil pour lui faire leurs plaintes de cette infraction du Traité de paix.

Cette démarche raffûra le Gouverneur Général, il promit aux Tionnonthouans une satisfaction entiere, & nous verrons bientôt qu'il leur tint parole. L'hostilité, dont il s'agisfoit, étoit une suite du mécontentement, que les Outaouais avoient de l'Etabliffement du Détroit, & l'on commença de s'appercevoir que cette Entreprise avoit des inconvéniens, que M. de Callieres n'avoit pas affez prévus. Bien des Gens en Canada ne l'approuvoient point , & M. de Vaudreuil étoit de ce nombre. C'en étoit affez pour ne le point soûtenir. & pour lui attribuer tous les désordres, & tous les accidens, qui pouvoient arriver dans ces Contrées éloignées. En quoi ce Général ne fit pas reflexion que ce qui a été entrepris mal à propos, ne doit pas toujours pour cela être négligé, ou abandonné.

Cependant les Tionnonthouans paroiffant auffi-bien difposés, que nous venons de le voir, M. de Vaudreuil leur fit dire qu'il seroit bien aise qu'ils se trouvassent à l'Assemblée d'Orange, pour empêcher qu'on n'y prît aucune résolution contraire aux intérêts des François. Il s'étoit aussi assûré des Onnontagués; M. de Maricourt étant mort depuis peu, le Baron de Longueil, fon Frere aîné, avoit été envoyé dans ce Canton, & y avoit négocié fort heureusement. Il y étoit encore avec Joncaire & le P. le Vaillant, lorsque le Gouverneur d'Orange y arriva : l'Assemblée se tint , Schuiller ne

1704

put empêcher que les trois François n'y affiftaffent, & ceuxci manœuvrerent fi bien, qu'on se sépara, sans avoir rien

Le Gouverneur d'Orange fair de nouveaux efforts pour arrirer les Iroquois Chrétiens dans la N. York.

Le Gouverneur d'Orange ne se rebuta point, & ayant à son retour rencontré quelques Iroquois du Sault S. Louis dans le Canton d'Agnier, il les engagea à force de présens à le suivre jusqu'à Corlar . Là il leur reprocha qu'ils étoient les seuls Auteurs de la guerre : il leur offrit ensuite des Terres , s'ils vouloient s'établir dans son Gouvernement, & leur donna un Collier pour leur Village, & deux autres pour ceux de la Montagne & du Sault au Recollet, par lesquels il les exhortoit à demeurer au moins tranquilles, & à lier un commerce reglé avec lui.

Non-seulement les Sauvages se chargerent de ces Colliers; mais ils furent acceptés dans les trois Bourgades. M. de Ramezay en fut bientôt instruit, & comprit d'abord qu'il n'y avoit pas un instant à perdre pour empêcher les suites de cette négociation. Par bonheur les Chefs & les Anciens n'y avoient pris aucune part, ainfi il n'eut aucune peine à faire renvoyer les Colliers sans réponse. Il engagea même les trois Villages

Expédition du Sieur de Montigny contre les Anglois

à lever des Partis de guerre contre les Anglois. Quelque tems auparavant des Abénaquis s'étant laissés surprendre par des Anglois, qui en avoient tué quelques - uns, demanderent du secours à M. de Vaudreuil, & ce Général leur envoya le Sieur de Montigny avec quatre, ou cinq Canadiens. Il ne s'agiffoit que de les raffûrer, & Montigny fuffisoit seul pour cela. Il eut bientôt assemblé cinquante Guerriers de cette Nation, & s'étant mis à leur tête, il alla chercher les Anglois, pilla & brûla un Fort, où plusieurs s'étoient

retirés . & fit quantité de Prisonniers.

Pluficurs Abénamis s'établiffent à Bekancourt.

D'autres Abénaquis se trouvoient trop exposés aux courses des Bastonnois, & se voyoient en danger de mourir de faim, parce qu'ils n'étoient pas à portée de tirer des vivres des Habitations Françoifes, & qu'ils ne pouvoient plus en avoir des Anglois; M. de Vaudreuil faifit cette occasion pour exécuter un dessein, qu'il avoit formé aussitôt après la mort du Chevalier de Callières. Il proposa à ces Sauvages de venir demeurer dans la Colonie, & ils y consentirent. On les plaça sur la Riviere de Bekancourt, & ils y sont encore aujourd'hui. Le dessein du Gouverneur Général, en faisant cet Eta-

bliffement, étoit d'opposer une digue aux Iroquois, au cas, que ces Sauvages se laissaffent persuader par les Anglois de recommencer la guerre ; ou même de les empêcher de prendre ce parti. & la fuite a fait voir qu'il avoit bien penfé.

Dans le fond, les Cantons, & furtout celui de Tsonnon- Politique des thouan, ne vouloient point donner atteinte à la neutralité, loquois. Avis qu'ils avoient jurée, & dont ils commençoient à comprendre Cout à ce fules avantages; mais on pénétra que les derniers s'étoient fait jet un point d'honneur d'y faire comprendre les Anglois mêmes. & de s'établir Médiateurs entr'eux & nous. M. de Vaudreuil. qui avoit de bonne heure entrevû leur dessein, en avoit déja informé la Cour, qui lui fit réponse que, si on étoit afsûré de faire la guerre avec fuccès, fans engager le Roy à des dépenses extraordinaires, il falloit rejetter les propositions des Iroquois: sinon, qu'on pouvoit ménager une Neutralité pour l'Amérique : mais qu'il n'étoit pas de l'honneur de Sa Majesté que son Gouverneur & Lieutenant Général en fit les avances: furtout qu'il ne convenoit en nulle maniere de paffer par

la médiation des seuls Iroquois. Le Ministre ajoûtoit que ce qui lui paroissoit le plus à propos, étoit de charger les Missionnaires de faire entendre à ces Sauvages que les François ne cherchoient point à troubler le repos du Pays ; que bien qu'ils fussent en état de pouffer la guerre avec vigueur, ils préfereroient toujours la tranquillité du Canada à tous les avantages, que pourroit leur procurer la supériorité de leurs armes, & que si les Cantons persuadés de cette disposition de notre part, portoient les Anglois à demander la neutralité pour leurs Colonies, M. de Vaudreuil pourroit les écouter; mais qu'il ne conclût rien,

On se doutoit bien que cette négociation demeureroit sans on sait justieffet, & on ne fut point furpris, lorsqu'on sçut qu'elle avoit ceaux Canéchoué; mais le point effentiel étoit de ménager l'esprit des tons de l'entre des Ou-Iroquois en leur faifant voir que ce n'étoit point nous, qui taouais. voulions rompre la paix, & on y réuffit d'autant mieux que dans le même tems les Cantons furent vengés des infultes, qu'ils avoient reçues des Outaouais. Le Chef du Parti, qui

fans avoir reçu les ordres du Roy.

les avoit attaques auprès de Cataracouy, s'en retournant à Michillimakinac avec ses Prisonniers, passa par le Détroit, & voulut engager ceux de sa Nation, qui étoient établis dans

ce Poste, à se déclarer pour lui : il eut même l'insolence de faire parade de sa victoire à la vûë du Fort; mais le Sieur de Tonti, qui y commandoit en l'absence de M. de la Motte Cadillac, choqué de cette bravade, envoya le Sr de Vincen-NES avec vint Soldats de la Garnison, avec ordre de le charger, ce qui fut fait, & quoique des Outaouais du Détroit fussent venus au nombre de trente, pour soûtenir leurs Compatriotes, Vincennes les attaqua avec tant de valeur, qu'il les contraignit de prendre la fuite, & d'abandonner leurs Prisonniers, qui furent remis entre les mains des Tsonnonthouans.

Cette action de vigueur, & la réfolution, où paroissoit le Gouverneur Général de traiter en Ennemi quiconque entreprendroit de troubler la tranquillité publique, déconcerterent toutes les intrigues des Anglois, & retinrent dans le devoir ceux d'entre les Sauvages, qui n'étoient pas bien intentionnés. Ce qui arriva dans le même tems en Terre-Neuve & en Acadie, fit connoître à toutes ces Nations que les François n'avoient rien dit de trop, en publiant qu'ils étoient en état de

pousser la guerre avec succès contre les Anglois.

Belle actio d'un Partifan François.

Un Partisan, nommé LA GRANGE, Homme de tête & de résolution, habile Navigateur, & qui avoit appris la guerre dans la Baye d'Hudson sous M. d'Iberville, équipa à Quebec deux Barques, où il mit cent Canadiens. Il scavoit qu'il étoit arrivé des Navires de guerre à Bonneviste en Terre-Neuve. & il y alla dans l'esperance d'en surprendre quelqu'un. Arrivé à douze lieues de ce Port, il quitta ses Barques, pour n'être point découvert, & poursuivit sa route sur deux charois, entra de nuit dans le Port, aborda une Fregate de vintquatre piéces de canon, chargée de Moruës, & s'en rendit le Maître, brûla deux Flûtes de deux à trois-cent tonneaux chacune. coula à fond une autre petite Fregate, & se retira avec sa prife, & un grand nombre de Prisonniers.

Il y avoit dans le Fort de Bonneviste six-cent Anglois, qui parurent le lendemain matin fous les armes; mais il étoit trop tard, nos Braves étoient déja à la voile, & ne craignoient plus d'être poursuivis. La Grange retourna à Quebec, y vendit la carguaison de sa Fregate, & la fretta pour France; mais il eut le malheur d'être attaqué à la hauteur de France : il se battit avec une valeur, qui l'eût rendu Victorieux, si la partie eût été moins inégale, & sa défaite ne lui fit guéres moins

d'honneur





# ANNAPOLIS ROYALE

Par N.B. Ing. de la M.

|             |            | _             | Name and Address of the Owner, where |  |
|-------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|
| Tine Li     | eue commun | e de Franci   | 420                                  |  |
| -           | -          |               | 2 Z1.                                |  |
| Lieue Marii | . J. 22    | - + d'An - 7. | la cont                              |  |

d'honneur, que sa victoire. Aussi le Roy le voulut-il avoir à fon Service, en le faifant entrer dans le Corps de la Marine', & il s'est montré jusqu'à la mort digne de cet honneur.

Port Royal,

Mais ce qui acheva de convaincre les Sauvages de la superiorité de nos Troupes sur celles des Anglois, ce fut l'Entreprise malheureuse des Bastonnois sur le Port Royal, & le peu de courage, qu'ils y firent paroître. M. de Brouillan, Gouverneur de l'Acadie, avoit eu des avis certains qu'il devoit être attaqué; cependant, au lieu de se précautionner, comme il devoit, il ne songea qu'à porter la guerre chez ses Ennemis, & il avoit écrit à M. de Vaudreuil pour en avoir son agrément : auffi fut-il furpris. Le second de Juillet au lever du Soleil on vint l'avertir qu'il y avoit des Navires Anglois dans le Bassin du Port Royal; qu'ils avoient même déja débarqué des Troupes, enlevé la Garde de l'Entrée, qui n'étoit que de trois Hommes, & pris plufieurs Habitans.

Sur le midi le nombre des Vaisseaux Ennemis avoit crû jusqu'à dix, à sçavoir, un de cinquante pièces de canon, un autre de trente, la Galere de Baston de douze, & sept Brigantins; & ils étoient mouillés devant l'entrée du Bassin à deux lieuës du Fort. C'est ce que porte la Lettre du Marquis de Vaudreuil à M. de Pontchartrain ; mais le Gouverneur de l'Acadie affure dans celle, qu'il écrivit au même Ministre, que l'Ennemi avoit vintdeux Banmens, & que l'Amiral étoit de foixante & dix piéces de canon. On peut néanmoins concilier ces deux versions, en joignant à l'Escadre, qui affiegea le Port Royal, celle, qui s'étoit arrêtée aux Mines à vintdeux lieues

de-là, & qui y brûla plusieurs Habitations.

Tome II.

M. de Brouillan fut informé le quatre de cette irruption, & le cinquiéme il apprit que les Anglois avoient envoyé sommer tous les Habitans du Port Royal de se donner à eux, avec menace, s'ils le refusoient, de ne leur faire aucun quartier, & qu'ils publicient qu'ils étoient treize-cent Hommes, fans compter deux-cent Sauvages. Le Gouverneur n'avoit de Soldats, que ce qu'il lui en falloit pour défendre son Fort. Il fit d'abord avertir les Habitans de faire tout leur possible pour empêcher les descentes, & de mettre en sureté dans le Bois ce qu'ils avoient de plus précieux. Mais quand il vit que la Flotte n'approchoit point, il envoya plusieurs Détachemens, qui arrêterent les Anglois par tout, où ils se présenterent. Il

Pр

marcha ensuite lui-même pour les soûtenir, sans pourtant trop s'éloigner de sa Place, d'où il faisoit observer les Vaisfeaux Ennemis, & il y eut quelques actions affez vives, dans l'une desquelles les Anglois perdirent leur Lieutenant Colonel, Homme de tête & de main, & le seul, sur qui ils pouvoient compter pour la réussite de leur Entreprise.

Ils fe retirent.

Enfin après plufieurs feintes pour tromper & pour furprendre les Habitans, & quelques excursions, tantôt d'un côté, & tantôt d'un autre, l'Amiral voyant que rien ne lui profperoit, fit rembarquer toutes ses Troupes, & la Flotte sortit le vintunième du Bassin. L'Amiral laissa à terre un de ses Prifonniers, & lui recommanda de dire aux Habitans que, s'ils vouloient se tenir Neutres, on les laissèroit en repos. Il lui fit auffi entendre qu'il alloit aux Mines , pour achever de ruiner ce quartier ; mais le Gouverneur y avoit envoyé du secours, ce qui obligea les Anglois de porter ailleurs le ravage, & ils tomberent sur la Riviere d'Ipiguit. Le vint-deux seize autres Bâtimens Anglois arriverent à Beaubassin à la faveur d'un brouillard; mais on y étoit sur ses gardes, & ils n'y firent bas beaucoup de mal. Ainsi tout le fruit de cette Expédition se reduisit à faire cinquante Prisonniers de tout sexe & de tout âge, & à un très-petit butin, qui ne dédommagea point à beaucoup près les Bastonnois des frais d'un si grand armement, encore moins du mépris, que leur peu de réfolution leur attira de la part de tous les Sauvages. M. de Brouillan mourut l'année suivante, & eut pour Suc-

cesseur M. de Subercase, qui pendant l'Hyver avoit fait aucase loi succe- tant de mal aux Anglois de Terre - Neuve, que ceux de la Nouvelle Angleterre en avoient voulu faire aux Habitans de l'Acadie, quoiqu'il eût aussi manqué son principal objet. Cet Officier, extrêmement actif & vigilant, avoit formé le même dessein, que MM. d'Iberville & de Brouillan avoient exécuté

en bonne partie quelques années auparavant, à sçavoir, de chasser les Anglois de Terre-Neuve.

Expéditions de ce dernier en Terre-Neuve.

Il le proposa à la Cour, qui l'agréa, & M. de L'EPINAY, qui devoit conduire en Canada le Vaisseau du Roy le Wesp, eut ordre d'embarquer des Canadiens à Quebec, & de les mener à Plaisance. Il y en débarqua en effet cent , y compris douze Officiers, du nombre desquels étoit Montigny, le tout commandé par M. de Beaucourt. Ce secours ne fut pas le seul,

que reçut M. de Subercafe, qui partit le quinziéme de Janvier 1794, à la tête de quatre-cent cinquante Hommes bien armés, Soldas, Canadiens, Filbultiers, & Sauvayes, tous Gens déterminés & accoûtumés à marcher en Raquettes. Chaque Homme portoit des vivres pour yingt jours, s'és armes, sa couverture, & une tente tour à tour par Chambrée.

Ce qu'il y eur de plus penible dans cette marche, c'est qu'il fe rencontra jusqu'à quatre Riviere, qui n'étoien pas entiérement gélèse, & qu'il fallut traverser à gué au milieu des
glaces, qu'elles charioient, & que la rapidité du courant entraînoit avec une extréme voloience. D'ailleurs la miti du vintdeux il tomba une neige si abondante, que l'Armée sut contrainte de s'arrèter deux jours, pendant lesquels un vent impétueux & très-froid, 1 as ribeaucoup souffiri. Le vint-sit elle
se remit en marche, tourna vers Rebou, & arriva fur le midi
au milleu de Habitations Angloise, où tout le Monde se jet-

ta à genoux, demandant quartier.

L'Armée y trouva beaucoup de vivres , & après s'y ètre repoftée deux fois vin-quatre heures , alla camper à trois lieués du Petit Havre, autre Pofte Anglois , qui n'eft éloignéque de trois autres lieués de S. Jean. Elle y entra le leudemain , y laiffa quarante Hommes pour y garder les Prifonniers , qu'elle avoit faits à Rebou, & en parit le trente-un. Les Anglois de S. Jean ne fçavoient pas les François fi près d'eux, & peut-étre ignoroient-ils qu'ils fuffent partis de Plainne; mais le peu d'ordre , que l'Armée garda au fortri du Petit Havre , & le peu de foin , qu'on avoit eu de bien découvrir S. Jean, luiôterent tout l'avantage de la fuprifie.

Il y avoit alors à S. Jean deux Forts, dont l'un étoit beaucoup plus grand que l'autre. On commença par le premier; les Anglois s'y défendirent très-bien, & firent fur les Affiégeans un teu continuel de bombes & de canons, qui fut foutenu avec toute l'intrépidité possible: cependant nous n'y etimes que quinze Hommes tués, ou blessés; le Chevalier DE Lo, Enfeigne, fut du nombre des Morts. Il fallut enfin lever le fiége, parce que la poudre manqua aux Nôtres; une partie de celle, qu'ils avoient apportée de Plaifance, aïant été mouillée au passage des Rivieres. Mais ils nes retirerent, qu'après avoir réduit en cendres tout ce qu'il y avoit d'Habitations autour du Havre.

Ppij

1705.

#### 300 HISTOIRE GENERALE

Le cinquiéme de Mars l'Armée décampa, & marcha le long de la Côte jusqu'au Forillon, dont ses Habitans firent d'abord mine de vouloir se défendre ; mais ils se raviserent bientôt, & se rendirent Prisonniers de guerre. Le Bourg fut brûlé, après quoi Montigny, qui avoit amené à cette Expédition son fidèle Nescambiouit, fut détaché avec les Sauvages, & une partie des Canadiens, pour aller du côté de Carbonniere & de Bonneviste, avec ordre de brûler & de détruire toute la Côte, ce qu'il exécuta fans perdre un seul Homme, tant la terreur étoit grande parmi les Anglois.

Son nom seul faisoit tomber les armes des mains aux plus Réfolus, & lui livra une quantité de Prisonniers, qu'il n'eut que la peine de lier. Mais il fallut réserver pour une autre fois l'Isle de Carbonniere, où il y avoit trois-cent Hommes , & que j'ai déja dit être inaccessible en Hyver. Tout le reste sut forcé, ou se soumit. MM. de LINCTOT, de Villedonné & de BELETRE y féconderent parfaitement Montigny, & Nescambiouit s'y distingua à son ordinaire. Enfin cette Campagne ruina entiérement le commerce des Anglois

en Terre-Neuve.

de Quebec , & d'uu Vaisseau du Roy,

Ils en avoient été un peu dédommagés l'Automne précédente par la prise de la Seine, grande Flûte du Roy, qui portoit à Quebec M. de ST. VALIER, son Evêque, grand nombre d'Ecclesiastiques, plusieurs des plus riches Particuliers, & dont la charge étoit estimée près d'un million. Le Chevalier de MEAUPOU, qui commandoit ce Navire, ayant apercu de loin quelques Bâtimens, qui lui parurent des Barques, leur donna la chaffe, & fut bien furprisme se trouver au milieu de la Flotte de Virginie, composée de cent cinquante Voiles, & de quatre Vaisseaux de guerre, qui l'escortoient.

Il n'étoit plus en son pouvoir d'éviter le combat, parce qu'il étoit sous le vent des Ennemis, & il le soûtint pendant dix heures avec une bravoure & une intrépidité, qui a peu d'exemples. Son Equipage & ses Passagers le séconderent toutà-fait bien , leur moufqueterie tua bien du Monde aux Anglois, & ce qu'il y eut de fingulier, c'est qu'il n'y eut qu'un seul Homme tué sur le Vaisseau François. La résistance du Chevalier de Meaupou eût été même beaucoup plus longue, s'il n'eût pas eu pour ses Passagers la complaisance de ne pas jetter à la Mer les balots, qui embarassoient ses canons, dont il ne put faire jouer qu'une petite partie.

La Nouvelle France se ressentit lontems de cette perte . & M. de St. Valier resta huit ans Prisonnier en Angleterre, parce que la Reine de la Grande Bretagne vouloit, pour le rélàcher, que le Roy de France donnât la liberté au Prevôt de Liége, qui étoit Prisonnier de l'Electeur de Cologne, son Souverain, lequel avoit de grandes raisons pour le retenir. Cependant la prise de la Seine procura un véritable avantage au Canada. On ne s'y étoit point encore avisé d'y faire de la Toile, la nécessité y fit ouvrir les yeux sur cette négligence; on y sema du chanvre & du lin , qui y réussirent au-delà de ce qu'on avoit esperé. & on en fit usage.

Il v eut cette année 1705. & la suivante bien des pour- Négociations parlers entre le Marquis de Vaudreuil, & M. DUDLEY, pour léchange Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, pour l'é niers change des Prisonniers. Le Général Anglois fit les premieres démarches, & envoya à Quebec un nommé LEVINGSTON, qui, selon la coûtume de sa Nation, commença par se plaindre bien haut des cruautés exercées par nos Sauvages sur les Anglois. Il étoit aifé de lui répondre, & on le fit. Il parla enfuite d'affaires, & M. de Vaudreuil lui dit qu'il ne refusoit pas

detraiter avec son Maître; mais qu'il lui feroit proposer ses conditions par un de ses Officiers.

Il en chargea en effet le Sieur de Courtemanche, qui accompagna l'Envoyé Anglois à Baston, & la premiere de ces conditions étoit qu'on ne renverroit aucun Prisonnier Anglois, que tous les François, & Sauvages Alliés des François, qui étoient dans les prisons de la Nouvelle Angleterre, n'eussent été remis entre les mains du Gouverneur de l'Acadie, & que l'on n'eût donné des affûrances pour la liberté de ceux, qui avoient été transportés en Europe, ou dans les Isles de l'Amérique. Je n'ai pu scavoir quelles étoient les autres.

M. Dudley n'avoit pas apparemment dessein de conclure : il traîna la négociation en songueur : enfin il déclara qu'il ne pouvoit rien décider fans le confentement des autres Gouverneurs des Colonies Angloises, & M. de Vaudreuil prit le parti de faire recommencer les hostilités dans la Nouvelle Anglererre. On fut un peu surpris qu'il eût été le dernier à voir . ce qui fautoit aux yeux de tout le Monde, qu'on n'avoit eu en vûë que de l'amuser. On trouva surtout fort mauvais qu'il eûmpermis au Fils du Général Anglois de rester quelque

#### 102 HISTOIRE GENERALE.

rems à Quebec, fous prétexte de finir le Traité, & à un Brigantin de la même Nation de monter, & de descendre le Fleuve. Comme j'arrivai dans ce même tems à Quebec, j'entendis plusieurs Officiers murmurer de ce qu'on avoit par-là donné aux Anglois le loits de prendre connoissance des endroits du Fleuve les plus difficiles, & par-là d'oter à la Nouvelle France ce qui faisoit sa principale force. Quelques-uns m'assurerent même qu'ils avoient surpris des Gens de la suite du jeune Dudley, qui observoient & toisoient les Fortifications de Quebec.



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

# NOUVELLE FRANCE.

できたったったったったったったったったったったったったったったったったったっ

# LIVREDIX-NEUVIEME.



ONSIEUR de Vaudreuil continuoit toujours à laisser en repos la Nouvelle York par ménagement pour les Iroquois, & parce qu'il n'étoit pas de la prudence d'approcher la guerre de ces Sauvages. Leur différend avec les Outaouais n'étoit pas encore terminé; car quoiqu'on leur

eût remis les Prisonniers, que ceux-ci avoient faits sur eux à Catarocouy, ils exigeoient une réparation pour ceux, qui avoient été tués. Cela n'étoit pas aifé à obtenir, & on craignoit à tout moment qu'ils ne reprissent les armes , à quoi le Gouverneur d'Orange ne cessoit de les pousser.

Les Outaouais de leur côté ne vouloient plus entendre M. de Varie parler de Paix avec eux; toute leur Jeunesse vouloit la guer- dreuil réconre, & s'étoit mife en possession de décider dans les Conseils, taouais avec La crainte de voir rallumer un incendie, qu'on avoit eu bien les Iroquois. de la peine à éteindre, obligea le Général de faire partir M. de Louvigny pour Michillimakinac, & cet Officier réuffit enfin, quoiqu'avec bien de la peine, à faire entendre raison

aux Outaouais. Il fe fit rendre quelques Prifonniers Iroquois, qu'il trouva encore dans ce Poffe, & il les conduifit lui-mème à Montreal. En les préfentant à M. de Vaudreuil, il lui dit que les principaux Chefs des Outaouais le suivoient de

me a Montreal. En les presentant 2 M. de Vaudreuit, il lui dit que les principaux Chefs des Outaouais le fuivoient de près, ce qui engagea ce Genéral à mander ceux des Iroquois pour les aboucher avec eux, & recevoir leurs Prisonniers.

Ils arriverent au commencement d'Août à Montreal, & y demeurerent jusqu'au quatorze, fans que les Outaouais parussent, & le Marquis de Vaudreuil ne pouvant les retenir plus lontems, les congédia. Ils lui avoient sir beaucoup valoir la complaisance, qu'ils avoient eus pour lui en attendant fi lontems à s'e faire justice des Outaouais, & ils l'avoient fort pessé de déclarer contre ces Sauvages, qui les premiers avoient osé violer le Traité de Paix mais il leur fit obsérver qu'il n'étoit obligé, en vertu de ce même Traité, de joindre s'armes à celles des Ofiensés, que quand il désépereroit d'obtenir des Coupables une fatisfaction sufficiance; qu'il ne s'étoit point encore endorm fur cela; qu'il avoit déja retiré tous les Prisonniers, & qu'il comptoit bien que les Aggresfeurs feroient le refte.

Il parut que ce difcours les avoit appaifés, & ils s'embarquoient déja pour s'en retourner chez eux, lorfque le Sieur de Vincennes arriva de Michillimakinac. Il dit au Gouverneur Général qu'il étoit venu avec les Chefs des Outaouais, & qu'il les avoit quitrés affez près de l'Île, parce qu'ils l'avoient prié de prendre les devants, pour fçavoir de leur Pere, s'il voudroit bien les admettre en la préfence. M. de Vaufeuil le renvoya pour leur dire qu'ils pouvoient venir, & fit

rappeller les Iroquois.

Les Outaouais parurent dans un état d'humiliation, qui annonçoit d'abord qu'ils ne prétendoient pas excufer leur faute. "Mon Pere, dit le Chef, qui portoit la parole, nous « confesions qu'en frappant l'Iroquois sur ta Natte (a), c'est qu'elque façon sur toi, que nos coups ont porté: pardonnes » à des Insensés, qui n'ont plus de conseil, parce qué tous leurs « Anciens font morts. Tu peux tirer de nous telle vengeance, « qu'il te plaira; mais sit tu veux bien nous faire cette grace, » un aurars pas lieu de l'en repentir. Tant que nous vivrons « nous ne cesserons de l'en marquer noure reconnoissance, & consideration de l'en marquer noure reconnoissance, & consideration de l'en marquer noure reconnoissance. « de l'en marquer noure reconnoissance, & consideration de l'en marquer noure reconnoissance, & consideration de l'en marquer noure reconnoissance. »

dès à présent nous sommes disposés à faire à ceux , que nous « 1705. avons offentes, toutes les fatisfactions, que tu jugeras à pro-

pos de nous impofer.

Il adressa ensuite le discours aux Iroquois, qui étoient préfens, & leur parla de maniere, qu'ils en furent touchés. Le Général n'eut après cela aucune peine à les reconcilier. Il ordonna aux Outaouais de remplacer les Morts, ils le promirent ; ils commencerent même par faire quelques présens aux Iroquois ; le Général leur en fit aussi de son côté ; il regala ensuite les uns & les autres, & ils s'en retournerent tous fort

Cette même année M. de BEAUHARNOIS, qui avoit succédé à M. de Champigny dans l'Intendance du Canada, fut nommé Intendant des Classes de la Marine, & eut pour Successeur MM. RAUDOT, Pere, & Fils. Ce dernier, qui avoit déja exercé l'Emploi de Commissaire Ordonnateur à Dunkerque, se chargea de la Marine : la Justice, la Police, les Finances & les Affaires générales furent le partage du Pere, qui ayant reconnu d'abord que les Habitans commençoient à se ruiner en procès, au grand préjudice de la culture des Terres, résolut de rétrancher, autant qu'il le pourroit, les procedures, & entreprit d'accommoder lui-même les Parties, ce qui lui réuffit au-delà même de ses esperances.

Il proposa l'année suivante au Conseil du Roy de permet- Projet pour le tre aux Habitans, qui, depuis la perte de la Seine, avoient commerce, & commencé, ainsi que nous avons déja dit, à cultiver le lin le toutage-& le chanvre, de les employer dans le Pays, où les toiles ple de France étoient à un prix si haut, que les moins aisés, dont le nombre étoit le plus grand, ne pouvoient y atteindre, non plus qu'aux étoffes; desorte que la plûpart étoient presque

nuds.

La réponse du Ministre sut que le Roy étoit charmé d'apprendre que ses Sujets du Canada reconnussent enfin la faute, qu'ils avoient faite, en s'attachant au seul commerce des Pelleteries, & qu'ils s'adonnassent sérieusement à la culture de leurs Terres, particuliérement à y semer du chanvre & du lin : que Sa Majesté esperoit qu'ils parviendroient bientôt à construire des Vaisseaux à meilleur marché qu'en France, & àfaire de bons Etabliffemens pour la Pêche; qu'on ne pouvoit trop les y exciter, ni leur en faciliter les moyens; mais

Tome II.

qu'il ne convenoit pas au Royaume que les Manufactures fuffent en Amérique, parce que cela ne se pouvoit pas permettre, sans causer quelque préjudice à celles de France ; que néanmoins elle ne défendoît pas absolument qu'il ne s'y en établit quelques-unes pour le soulagement des Pauvres. On a en effet profité de cette permission pour faire des toiles & des droguets . & la Colonie en retire un grand avantage.

Les Outaouais tont fatisfacquois.

Cependant les Outaouais ne se pressoient point de remplir tion aux Ito- la condition, sous laquelle ils avoient obtenu grace du Marquis de Vaudreuil. D'autre part les Missionnaires de Michillimakinac, après avoir brûlé leur Maison, étoient descendus à Quebec, parce que la licence des Coureurs de Bois, plus effrenée que jamais, leur ôtoit toute esperance de faire aucun bien dans ce lieu-là, où depuis le départ des Hurons pour le Détroit, ils n'avoient pas un seul Chrétien. Desorte que les Outaouais, abandonnés à eux-mêmes, ne fuivoient plus

que leur caprice.

L'embarras, où cet incident jetta le Gouverneur Général, augmenta beaucoup par l'avis, qu'on lui donna, que les Iroquois, choqués du délai de fatisfaction de la part des Qutaouais, pensoient sérieusement à leur déclarer la guerre. Il étoit d'une très-grande conséquence de les en empêcher, & M. de Vaudreuil fit partir fur le champ Joncaire pour aller réiterer aux Cantons la promeffe solemnelle d'une prompte & entiere fatisfaction. Il engagea enfuite le P. MAREST à retourner à sa Mission de Michillimakinac, en lui donnant sa parole qu'il feroit ceffer le sujet de son mécontentement ; il le fit accompagner par M. de Louvigni, & tous deux par l'ascendant, qu'ils avoient sur l'esprit des Outaouais, obligerent enfin ces Sauvages à tenir aux Iroquois tout ce qu'ils leur avoient promis.

Hostilités des Miamis contre

Cette affaire étoit à peine terminée, qu'il en survint une les Outaquais, autre beaucoup plus facheuse, & qui, sans la sagesse & la fermeté du Gouverneur Général, nous eût engagés dans une guerre contre nos propres Alliés , nous eût peut-être réduits à la dure nécessité de détruire la Nation, qui jusqu'alors avoit été plus constamment attachée à nos intérêts, & eût procuré aux Anglois une grande facilité pour tourner encore une fois les armes des Iroquois contre nous. Voici ce qui y donna occalion.

Des Miamis avoient tué quelques Outaouais, je ne sçai pour quel sujet, & leurs Anciens, à qui la Nation Outaouaile en demanda justice, se contenterent de répondre que la chose étoit arrivée par mégarde. Quelque tems après un Outaouais, fort confideré dans sa Nation, fut encore tué par un Miami. On demanda encore justice, & on reçut la même réponse. Les Outaouais picqués au vif s'adresserent à M. de la Motte Cadillac, qui commandoit au Détroit, où il y avoit un Village de Miamis, un d'Outaouais, & un de Hurons: cet Officier répondit qu'il s'informeroit de la maniere, dont

la chose s'étoit passée, & qu'il feroit justice.

Peu de jours après il partit pour Quebec, & en prenant Ceur-après-congé des Outaouais, il leur dit que, tant qu'ils verroient sa nent ombrage Femme au Détroit, ils pouvoient demeurer tranquilles; mais que si elle en partoit, il ne répondoit point de ce qui pourroit arriver dans la suite. Au bout de deux mois Madame de la Motte s'embarqua pour aller joindre son Mari à Quebec , & alors les dernieres paroles, que ce Commandant avoit dites aux Outaouais, jointes à ce qu'il les avoit quittés, sans leur faire justice des Miamis, leur firent appréhender que les François n'eussent résolu leur perte, pour les punir de ce qu'ils avoient fait à Catarocouy contre les Iroquois ; car quoiqu'ils eussent réparé cette faute, comme les Sauvages ne pardonnent jamais bien fincérement, ils se défient toujours de la fincérité du pardon de la part de ceux, qu'ils ont of-

fenfés. Sur ces entrefaites un Officier, nommé BOURGMONT, Indiscretion arriva au Détroit pour y relever le Sieur de Tonti, que M. de dies, de laMotte Cadillac v avoit laissé Commandant en sa place. Les Sauvages étant allés pour le faluer, selon la coûtume, lui

demanderent s'il ne leur aportoit point quelque nouvelle, qui les intéressat, & il leur dit d'un air assez courrouce, qu'il ne scavoit rien, sinon que M. de la Motte reviendroit au printems prochain, bien accompagné.

Cette réponse, & plus encore le ton & la maniere, dont elle fut faite, donnerent à penfer, furtout aux Outaouais. d'autant plus qu'on ne leur parloit point des Miamis. Un mot, qui échapa à M. de Tonti, lorsque ces mêmes Sauvages lui témoignoient leur regret de le perdre, augmenta leur inquiétude. Il leur dit qu'il falloit que la Terre fût renversée,

puisqu'on le rappelloit, pour mettre un Soldat à sa place (c). Les reflexions, qu'ils firent fur tout cela, acheverent de leur persuader qu'on avoit formé quelque dessein contr'eux, & ils ne dissimulerent pas leur crainte.

Bourgmont en étant averti, les affembla, & après leur

avoir dit tout ce qu'il crut de plus capable de les raffûrer, il leur proposa d'aller en guerre avec les Miamis, les Iroquois, & les Hurons contre les Sioux. Il se flatta même de les y avoir engages; mais il se trompoit, & ne connoissoit pas les Sauvages. Le discours, qu'il leur avoit tenu, & la proposition, qu'il leur fit, ne servirent qu'à les confirmer dans la pensée qu'il cherchoit à les trahir par le moyen du Chef des Hurons, esprit fourbe & dangereux; & ils s'imaginerent que cet Homme étoit de concert avec les Miamis, lesquels ne faisoient semblant de vouloir marcher contre les Sioux, que pour tomber fur eux pendant la marche, tandis qu'ils ne penferoient à rien ; & que les Iroquois étoient du complot.

Les Ouraouais se vengent des Miamis.

Leurs foupcons se fortifiant de jour en jour par de nouveaux avis, qu'ils recevoient de toutes parts, & qui ne leur auroient fait aucune impression, s'ils n'avoient eu l'esprit préoccupé, ils résolurent de prévenir les Miamis. Les plus Sages vouloient néanmoins qu'on s'expliquât auparavant avec les François; mais le plus grand nombre, pousse par un Chef, nommé LE PESANT, fut d'un avis contraire. Ce Chef leur rappellatous les sujets, qu'ils avoient de se désier du Commandant du Détroit, & la résolution sut prise de faire mainbaffe fur les Miamis à la premiere occasion, qui se présenteroit ; mais de faire toujours semblant de se préparer à la guerre des Sioux.

Tous étant prêts à partir pour cette Expédition, les Chefs des Outaouais allerent trouver Bourgmont, & lui demanderent s'il n'avoit point reçu de nouvelles de Quebec, ou de Montreal. Cet Officier ne parut pas seulement faire attention à ce qu'ils disoient ; ce qui les choqua beaucoup : un moment après le Chien de Bourgmont ayant mordu un de ces Sauvages à la jambe, & celui-ci ayant battu le Chien, le Commandant se jetta sur lui, & sui donna tant de coups, qu'il en mourut peu de tems après : cette violence mit les Outaouais au désespoir. Ils partirent le lendemain , ne respirant que la

(a) Bourgmont n'étoit qu'un Enfeigne en fecond, & Tonti étoit Capitaine.

fervation. Il n'y avoit pourtant encore que les Chefs, qui fussent instruits de leur desscin, tous les autres croyant marcher contre les Sioux; mais quand ils eurent gagné le Bois, on les en informa, & on leur recommanda de ne faire aucun tort, ni aux François, ni aux Hurons. Ils retournerent donc fur leurs pas, & quelque tems après ayant rencontré six Miamis, ils le jetterent fur eux , & en tuerent cinq. Le sixième se fauva dans le Fort , & en y entrant se mit à crier : Les Outaouais

A ce critous les autres Miamis, qui étoient encore dans leur Village, accoururent pour se refugier aussi dans le Fort. & comme on aperçut les Outaouais, qui les poursuivoient, le Commandant fit tirer fur eux , & quelques-uns furent tués. Le P. CONSTANTIN, Recollet, Aumonier du Fort, se promenoit dans son jardin, & ne sçavoit rien de ce qui se pasfoit ; quelques Outaouais se faisirent de lui , & le lierent : mais Jean le Blanc , un de leurs Chefs , qui avoit affifté à l'Afsemblée de Montreal, où la Paix générale fut fignée, le délia , & le pria d'aller dire au Commandant qu'ils n'en vouloient point aux François, & qu'il le prioit de cesser de faire

tirer fur eux. Comme ce Religieux étoit près d'entrer dans le Fort, quel- Un Pere Reques Miamis, qui fuyoient, fe joignirent à lui, des Outaquais, qui les aperçurent, firent fur eux une décharge de taquais.

fusil, & le P. Constantin en recut un coup, dont il tomba mort fur le champ. Un Soldat François, qui revenoit du Village des Hurons, fut aussi tué de la même maniere, & par le même hazard. Bourgmont fit alors fermer la porte du Fort : on continua de tirer sur les Outaouais, & trente de ces Sauvages périrent, soit par le canon des François, soit par le feu, que firent fur eux de toutes parts les Miamis & les Hurons.

Il v avoit tout lieu de croire que ce désordre ne finiroit, que par la destruction de l'un des deux Partis, qui paroissoient acharnés l'un contre l'autre, & n'écoutoient plus que leur fureur; mais dans le tems, qu'on s'y attendoit le moins . les Outaquais se retirerent dans leur Village, les autres Sauvages en firent autant de leur côté, & le calme fut rétabli par tout, comme il arrive dans ces orages, qui surviennent

fouvent fur Mer, la font paroître en un moment toute en feu, & s'appaifent lorsqu'on s'y attend le moins.

Embarras de M. de Vaudreuil.

Cette noivelle étant portée à Quebec, le Marquis de Vaudreuil fe trouva dans un grand embarras, qui fut encore augmenté par une Députation, qu'il reçut dans le même tems de la part des Iroquois. Les Députés lui déclarerent que les Cantons étoient réfolus de faire la guerre aux Outaouais; qu'après ce qui venoit de fe paffer, ils ne doutoient point qu'il ne leur abandonniat cette Nation perfide, & ils ajoûterent qu'ils avoient déja donné avis de leur deffein aux Anglois.

Le parti , qu'il prend. La Motte Cadillac étoit parti pour retourner au Détroit avec fa Famille, & un grand Convoi d'Hommes & de munitions; aimfi le Général n'étoit plus à portée de concerter avec lui cequ'il convenoit de faire dans une conjondure fi délicate. Le parti, qu'il prit, ne pouvoit étre plus fage. Il commença par déclarer aux Iroquois qu'il ne fouffriroit pas qu'ils fiffent la guerre aux Outaousis fans fon confentement, & il leur parla fur ce point d'un ton fi ferme, qu'il les arrêta. Outre l'inconvénient, qu'il falloit prévenir de laiffer entrer les Iroquois dans une quérelle, qui par-là deviendroit beaucoup plus difficile à appaifer, M. de Vaudreuil étoit encore bien aite de montrer aux Anglois, que quelque crédit, qu'ils fe flataffent d'avoir parmi les Iroquois, il en avoit encore plus qu'eux.

Il réfolut enfuite de temporifer jufqu'à ce qu'il eut reçu des nouvelles dec que la Morte Cadillac auroit fait au Détroit. Enfin il se proposa de ne point pousser à bout les Outaouais, dont la ruine, ou le désépoir ne pouvoient manquer d'apporter un grand préjudice à la Traite des Pelleteries. Il su encore confirmé dans cette pensée à l'arrivée d'un Chef de cette Nation, qui étant venu le trouver pour lui faire des excusse de ce qui s'étoit passée au Détroit, lui aprit que tous les Outaouais de ce Poste s'étoient retirés à Michillimakina, o aù ils avoient été très-bien reçus de leurs Freres. & ajoûtaque, s'îl leur dé-

claroit la guerre, il n'auroit pas à faire à eux feuls.

M. de Vaudreuil crut néammoins ne devoir pas se rendre si facile à recevoir se sexueles, & cnvoya ordre à tous les François de Michillimakinac de descendre dans la Colonie. Il espera même que cette marque de son ressentiment mettroir la divission parmi ces Sauvages, & obligeroit les Innocess à

lui livrer les Coupables. Il fit sçavoir sa résolution à M. de la Motte Cadillac, & lui manda que son avis étoit qu'il se contentât d'être sur ses gardes, & de ne rien entreprendre jusqu'à ce que les circonftances donnassent quelques lumieres pour voir à quoi on devoit s'en tenir : d'autant plus qu'on ne pouvoit se déterminer à rien, avant que de sçavoir quel seroit le succès du voyage de Joncaire, qu'il venoit d'envoyer aux Iroquois.

Imprudence

1706.

Cet avis arriva trop tatd au Détroit, où le Commandant avoit penfé tout perdre, pour avoir trop préfumé de l'autorité, de la M qu'il s'étoit acquise sur les Sauvages. Il avoit appris sur sa route le désordre arrivé dans son Poste, & comme il se trouvoit alors affez proche du Canton de Tsonnonthouan, il y prit une Escorte de six-vint Hommes. Il fit plus; car il avertit tous les autres Cantons d'envoyer le plus qu'ils pourroient de leurs Gens l'attendre à l'entrée du Détroit , voulant qu'ils fussent témoins de la maniere, dont il alloit traiter leurs anciens Ennemis.

Il ne fut pas cependant Iontems sans reconnoître l'imprudence de cette démarche, & à son arrivée au Détroit, au lieu de marcher contre les Outaouais, comme il en avoit eu le desfein, il se contenta de mander leurs Chess: ceux-ci de leur côté, allarmés par l'approche des Iroquois, lui firent réponse qu'ils iroient rendre raison de leur conduite à leur Pere Ononthio, & la Motte Cadillac ne jugea pas à propos d'aller plus loin; il demeura tranquille dans son Poste, & les Iroquois

furent congédiés.

Dès que l'Hyver fut passé les Chefs des Outaouais partirent pour Montreal, où ils arriverent au mois de Juin 1707. & où ils trouverent M. de Vaudreuil, Jean le Blanc, qui portoit la parole, commença par faire un récit exact de ce qui s'étoit passé au Détroit, & insista beaucoup sur ce qui leur avoit été affûré de bien des endroits, qu'ils ne seroient pas plûtôt partis pour la guerre des Sioux, que les Miamis iroient égorger leurs Vieillards, leurs Femmes & leurs Enfans. Il dit ensuite que peu de jours après le funeste coup, qui les avoit rendu criminels à ses yeux , il étoit allé seul pour faire des excuses au Sieur de Bourgmont, & qu'il n'en avoit pu avoir audience; que le lendemain il y étoit retourné jusqu'à fix fois, & chaque fois avec un Sauvage d'une autre Nation,

Députés des

1707.

# 312 HISTOIRE GENERALE

des Colliers & des Caftors , & toujours inutilement. Il fit fentir l'imprudence de cet Officier , qui en faifant tirer fur les Outaouais , avoirété caufé de la mort du Pere Recollet, & du Soldat François.

Discours du Chef de la Députa-

dreuil

- » que je ne suis pas le plus coupable, & que si j'en avois été cru, » tu n'aurois aucun sujet de te plaindre de nous. Tu n'ignores » pas que jamais je ne me suis écarté de mon devoir, du moins » jusqu'à ce malbeuseux jour. Ju pour être instruir que je suis le la particular de la company de la company
- » pas que jamas je ne îne îne ecate e e înoi devoir, du moins » pusqu'à ce malheureux jour : tu peux être instruit que je suis le » Fils du premier des Sauvages de toutes les Nations d'en haut, » qui soit venu trouver les François au travers des Bois. M. de
- " qui loit venu trouver les François au travers des Bois. M. de " Courcelles lui avoit donné la clef de la Colonie, & l'avoit " invité à y venir souvent : c'est le plus cher héritage, que j'aye
- » reçu de celui, à qui je dois le jour; mais de quelle utilité me » fera cette clef, fi je ne puis m'en fervir dans la feule occa-
- » sion, où j'aie pu en avoir besoin? Que viens-je faire ici? J'y » viens apporter ma tête, j'y viens te présenter des Esclaves,
- » pour réfusciter les Morts; j'y viens t'assurer du respect sincére » de tes Enfans : que puis je davantage ? Je vois pourtant bien
- " que tu ne seras pas content, qu'on ne t'ait livré le Pésant
- » C'est proprement le seul Coupable; mais il ne nous est pas pos » sible de le remettre entre tes mains, sans nous attirer sur les

» bras toutes les Nations, dont il est allié.

M. de Vaudreuil répondit qu'il comprenoit bien la difficulét, qu'il auroit à lui amener le Pefant, qu'il vouloit néanmoins l'avoir, & qu'il l'auroit; que toutes les Nations étoient inftruites de la faute des Outaouais; qu'il falloit qu'ils le fuifent auffi de leur repentir, & de la fautséation, qu'ils en feroient; que le mal s'étoit fait au Détroit; que c'étoit-là qu'il devoit être reparé, & qu'il enverroit fur cela fes ordres à M. de la Motte Cadillac; qu'ils allaffent le trouver, & qu'ils ne manquaffent point d'exécuter tout ce qu'il leur diroit de fa part.

Il les congédia avec cette réponfe, sans vouloir accepter leur Collier, & il fit parir avec eux M. de ST PIERRE, à qui il donna les instructions pour le Commandant du Détroit. A leur arrivée dans ce Poste la Motte Cadillac leur déclara netement qu'il n'y avoit point de grace à éspere pour eux, s'ils ne lui amenoient le Pesant, & il ajoûta que, s'il n'avoit pas retenu les Hurons & les Miamis, ces Nations l'auroient déja vengé,

. or many Google

Cette fermeté le déconcerta, si cependant tout ceci n'étoit pas un jeu : ils virent bien , ou firent semblant de voir qu'il Conduite de ne leur restoit plus d'autre ressource, que d'obéir, & ils ré- M. de la Motpondirent au Commandant qu'ils alloient chercher le Cri-te Cadillac déminel, qu'ils le lui ameneroient, ou qu'ils lui cafferoient la tête. Ils partirent en effet pour Michillimakinac, & M. de St. Pierre les y accompagna. La promptitude de leur obéiffance donna lieu de juger que la Motte Cadillac leur avoit fait preffentir qu'il useroit d'indulgence ; ce qui est certain, c'est que le Pesant arriva bientôt au Détroit, qu'il fut d'abord mis aux fers. & que tous les Chefs de sa Nation s'étant jettés aux genoux du Commandant pour lui demander la grace du Prisonnier, elle fut accordée fur le champ. On a beaucoup raisonné sur cette conduite, bien des Gens se persuaderent dès lors que l'impunité d'un tel attentat auroit des fuites plus fàcheules , que celles , qu'on auroit pu appréhender d'une plus grande sévérité; & c'étoit ceux, qui connoissoient mieux les Sauvages, qui pensoient ainsi: la suite n'a que trop justif é leur conjecture.

Le sentiment de M. de Vaudreuil n'étoit point qu'on pardonnât au Pefant ; mais qu'on l'abandonnât à la Justice de sa Nation, dans laquelle il seroit du moins demeuré sans crédit, & qui auroit peut être été contrainte de le facrifier à ses Ennemis. Rien n'étoit plus sage, & ce parti n'avoit aucun des inconvéniens, qu'on craignoit; mais le Général avoit eu ses raisons pour laisser au Sieur de la Motte Cadillac une liberté entiere d'agir au Détroit, comme il le jugeoit à propos. Le plus grand mal fut que ce Commandant avoit promis aux Miamis la tête du Chef Outaouais, & nous verrons bientôt jusqu'où ils porterent leur ressentiment de ce qu'on ne

leur avoit pas tenu parole.

Les Iroquois se comporterent affez bien pendant tous ces Nouvelle Enmouvemens, & la Nouvelle York jouissoit toujours à leur treptife des confidération d'une espèce de Neutralité, où elle se maintint l'Acadie, tant que le Parti des Hollandois y fut le plus fort; mais les Abénaquis continuoient à désoler la Nouvelle Angleterre, M. Dudley n'ayant pas voulu, ou n'ayant pas ofé accepter la même Neutralité, qu'on lui avoit aussi proposée pour cette Province. Les cris des Habitans, qui ne pouvoient cultiver leurs Terres, ou qui les voyoient tous les jours ravagées par Tome II.

#### HISTOIRE GENERALE

les Sauvages, l'inquiettoient beaucoup, & il crut que le meilleur moyen de faire cesser les hostilités, qui en étoient le suiet, étoit de chasser entiérement les François de l'Acadie.

Il s'y résolut donc, & fit ses préparatifs avec autant desecret que de diligence ; de forte qu'on n'avoit guéres que des foupçons de ce deffein au Port Royal , lorique le fixiéme de Juin, vint-quatre Bâtimens Anglois, dont le plus fort étoit de cinquante pièces de canon, parurent à l'entrée du Bassin. M. de Subercase y avoit une Sentinelle de quinze Hommes, qui n'eurent que le tems de se retirer à la faveur des Bois, & ils n'étoient pas encore arrivés au Fort, qu'on en aperçut la Flotte Ennemie, laquelle vint mouiller à une lieuë de la Place.

Le lendemain elle mit à Terre, une lieuë plus bas, quinzecent Hommes du côté, où étoit le Fort, & cinq cent du côté de la Riviere; ce qui causa une si grande allarme, que le Gouverneur eut bien de la peine à rassurer sa Garnison, Il en vint pourtant à bout en témoignant lui-même beaucoup d'affùrance, & donna enfuite ses ordres pour arrêter le plus lontems qu'il feroit possible l'Ennemi dans les Bois, parce qu'il y avoit au Fort des brêches, qu'il falloit réparer. Car il semble qu'il y ait eu une espèce de fatalité attachée au Port Royal, pour que ses Gouverneurs, même les plus vifs & les plus vigilans, y fussent toujours pris au dépourvû.

Bonne conduite de M. de Subercafe.

M. de Subercase, au moment, qu'il aperçut la Flotte Angloife, avoit auffi fait avertir les Habitans de se rendre auprès de lui; mais ceux, qui étoient les plus proches, ne purent arriver que le septiéme au soir. A mesure, qu'ils venoient, on les faifoit filer les uns à droite, les autres à gauche pour aller au devant des Ennemis, & pour retarder leur marche, en escarmouchant à la faveur des Bois, ce qui eut tout le fuccès, qu'on en pouvoit esperer. Le huitiéme presque tous les Habitans s'étant rendus au Fort, M. de Subercase renforca les Détachemens, qu'il avoit faits pour harceler les Anglois; mais il les fit avertir tous de ne pas tellement s'engager, qu'ils ne pussent aisément regagner le Fort au cas, qu'ils fussent poussés.

Les Anglois font battus pat tout.

Ils le furent en effet; mais ils ne firent retraite, qu'après avoir tué bien du Monde aux Ennemis. Le Corps de cinq cent Hommes fut le premier, qui s'ouvrit le paffage, & le

Gouverneur envoya des Canots & des Batteaux pour embarquer ceux, qui se retiroient devant eux. Il les fit ensuite défiler pour aller joindre les autres, qui avoient à faire au Corps le plus nombreux, & qui avoient à leur tête Denys de LA RONDE, Gentilhomme Canadien, Frere de M. de Bonaventure, & Enseigne de Vaisseau. Il les suivit bientôt luimême, après avoir pris fes mesures pour arrêter les cinq cent Anglois au paffage de la Riviere.

L'après-midi du même jour il y eut un combat affez vif. où M. de Subercase eut son Cheval tué sous lui. Il n'y perdit pourtant qu'un Homme, & n'en eut qu'un de blessé. La perte des Anglois fut plus grande ; mais leur extrême supériorité obligea le Gouverneur à faire retraite ; il la fit en bon ordre , & ne fut point poursuivi. L'Ennemi fut même deux jours fans rien faire. Il s'approcha ensuite d'un demi-quart de lieuë, & se disposa à attaquer le Fort. Comme la Garnison n'étoit pas suffisante pour défendre en même tems la Place & les Maisons voisines, Subercase fit brûler toutes celles, qu'il ne pouvoit pas garder, & où les Affiégeans auroient pu se

loger.

La nuit suivante, qui étoit celle du dix à l'onze, la Tran- Ils ouvrent la chée fut ouverte, & il ne fut pas possible de s'y opposer. Le tranchée delendemain le Gouverneur fit sortir quatre-vint, tant Habi- Royal. tans, que Sauvages, qui se partagerent des deux côtés de la Riviere, & qui s'étant embusqués dans le Bois, arrêterent tout court quatre-cent Anglois, qui avoient été détachés pour tuer les Bestiaux. Le Baron de St. Castin s'avança même avec six Canibas à la vue des Ennemis, leur tua six Hommes , alla enfuite rejoindre fa Troupe , & chargea avec tant de réfolution les quatre-cent Anglois, qu'il les obligea à ren-

trer dans leur Camp fort en défordre.

Le seizième de grand matin on aperçut un grand mouvement dans la Tranchée, & le Gouverneur soupconna que les Affiégeans formoient quelque deffein pour la nuit fuivante. En effet vers les dix heures du foir , comme il achevoit de visiter les Postes, il sut averti qu'on entendoit un bruit sourd, comme de Gens, qui marchoient. Il recommanda par tout un grand filence, ce qui fit connoître aux Ennemis qu'on étoit sur ses gardes. Cela ne les empêcha pourtant point de commencer l'attaque; mais ils s'y prirent de trop loin.

1707.

Rrii

# HISTOIRE GENERALE

Ils tirerent beaucoup fur les batteries de la Place, & à la faveur de ce feu ils firent glisser quatre à cinq cent Hommes pour attaquer les brêches, qu'ils croyoient en bien plus mauvais état, qu'elles n'étoient.

Ils s'étoient même flattés d'une grande défertion de la part de la Garnison, parce que quelques Soldats en avoient déja donné l'exemple; mais ils furent trompés. D'autre part le canon du Fort, qui fut très-bien servi, leur fit abandonner le dessein de donner l'assaut, & les Troupes, qui s'étoient avancées pour cela, ne pouvant plus souffrir le feu continuel, qu'on faisoit sur elles, se retirerent. Mais entr'onze heures & minuit le Gouverneur s'aperçut que le Fort étoit investi de toutes parts; que les Ennemis étoient postés dans les Ravines & dans les Vallons, qui environnoient la Place; qu'ils y étoient même rétranchés, & à l'abri du canon.

Cette vue l'inquietta véritablement, toutefois il fit si bonne contenance, que les Anglois en furent intimidés à leur tour, & foupconnerent apparemment quelque mine. N'ofant donc approcher de la Place, ils voulurent mettre le feu à une Fregate, & à quelques Barques, qui étoient mouillées fous le canon du Fort; mais y ayant trouvé trop de réfistance, ils se coulerent derriere quelques maisons, qu'on avoit laissées sur pied, regagnerent de-la leurs rétranchemens, &

rentrerent avant le jour dans leur premier Camp. Ils levent le

trop ce qui en seroit arrivé.

tirent.

Le lendemain ils s'embarquerent dès que la Marée le leur fiège , & fe repermit, laissant quatre-vingt des leurs, qu'on trouva morts en divers endroits, outre plufieurs, qu'on découvrit dans la fuite auprès de leur Camp. Ils avoient brûlé toutes les Habitations, qui étoient au-dessous du Fort, & quelques-unes de celles, qui étoient au desfus, & ils en emmenoient tous les Bestiaux; mais on en reprit la plûpart. Au reste le Port Royal fut principalement redevable de sa conservation à soixante Canadiens, qui y étoient entrés douze heures avant que la Flotte Angloise jettat les ancres dans le Bassin. Les Habitans, qui depuis trois ans n'avoient reçu presque aucun secours de France, étoient pour la plûpart affez mal disposés, & le Gouverneur manda au Ministre que, si le Baron de St. Castin ne s'étoit pas rencontré parmi eux, il ne sçavoit pas

Il ajoutoit dans sa Lettre que la situation des Sauvages

de son Gouvernement, surtout des Micmaks, n'étoit pas meilleure que celle des Habitans; qu'ils étoient tout nuds, & qu'il en seroit de même des Canibas & des Malecites. s'ils ne négocioient pas avec les Mahingans, ou plûtôt par le moyen des Mahingans avec les Anglois, lesquels leur payoient le Castor à un écu la livre, & recevoient leurs marchandifes à très-bas prix. Ainfi nos propres Ennemis fournissoient les besoins à nos plus sidéles Alliés, que nous laisfions manquer du nécessaire, tandis qu'ils exposoient tous les jours leur vie pour notre fervice; la Religion feule les retenant dans nos intérêts. C'est un fait de notorieté publique. auquel je ne vois pas ce que pourront opposer ceux, qui soùtiennent que les Sauvages n'embrassent jamais sincérement le Christianisme, & qu'on ne doit nullement compter sur leur

1707.

convertion. Pour revenir à la Flotte Angloife, celui, qui la commandoit, nommé le Colonel MARK, ayant touché, en s'en re-mauvais suctournant, à Kaskebé & à Pescadoué, où sa Nation avoit des treptise Forts & des Etablissemens, y apprit qu'on avoit déj commencé à faire à Baston des réjouissances pour la prise de Port Royal. Cette nouvelle l'obligea de rester à Kaskabé, d'où il écrivit au Gouverneur Général & au Parlement qu'il ne partiroit point de ce Poste, qu'il n'eût recu leurs ordres : qu'il les fupplioit de ne lui point imputer la mauvaife réuffite de fon Expédition, parce que toute son Armée s'étoit soulevée contre lui, & n'avoit jamais ofé risquer un assaut général, quoiqu'elle fût de trois mille Hommes effectifs; & que les principaux Officiers avoient apuyé la défobéiffance des Soldats.

Ce n'étoit pas la premiere fois, que cela étoit arrivé aux Anglois dans l'Amérique; mais fouvent on aime mieux croire un feul Homme coupable, que toute une Multitude. Mark n'en fut pas cru fur fa parole, & il apprit que la Populace de Baston étoit animée contre lui à un point, qu'elle l'auroit mis en piéces, s'il eût paru dans cette Ville au moment, que la nouvelle de la levée du fiége y arriva. Il reçut par la même voye ordre de rester où il étoit, de ne laisser débarquer Perfonne \$ & d'attendre les résolutions, qui seroient prises dans le Confeil, & dont on lui feroit part, quand il en feroit tems.

En effet le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre

I 7 0 7. Réfolution du Confeil de Bafton.

ayant fait all'embler en diligence tous les Députés des Villes & des Bourgades, qui font du reffort du Parlement de Bafton, leur repréfenta vivement que la Nation étoit déshonorée à jamais, fi on ne réparoit l'affront, que le Colonel Mark venoit de recevoir devant le Port Royal. Il s'offrit enfuite d'y aller en Perfonne, & affura qu'il périroit plûtôt, que de ne pas réduire l'Acadie fous l'obélifance de la Reine.

L'Alfomblée no crut pas qu'il dût fe mettre lui-même à la tête de cette Entreprife; mais qu'il Unffliot de fortifien le Flotte de cinq, ou fix-cent Hommes, & de trois gros Navires; d'y embarquer trois des principaux Membres du Parlement, avec le Fils du Gouverneur Général, qui avoit été nommé depuis peu Procureur de Sa Majefté. Elle confirma dans le Commandement e Colonel Mark, qu'Elle déclara pleinement juffifié des griefs, dont on l'avoit chargé, & qui fut pourvû par avance du Gouvernement el Acadie.

La Florte Angloise retourne beaucoup plus forte au Port Royal. pourvu par avance du Gouvernement de l'Acadie.
Les préparatirs de cette nouvelle Expédition furent faits avec une diligence, qui répondoit aux esperances, qu'on en avoit conqueix, & le vinitéme d'Août, qui étoit un Dimanche, la Flotte Angloise parut vers les dix heures du matin à l'entrée du Ballin du Port Royal avec un vent aussi favorable, qu'elle le pouvoit défirer. Aussi à deux heures après midi étoitelle mouililée, , rangée en très-bel ordre, & hors de la portée des bombes. Ce specale si peu attendu jetta la construation dans le Fort, & quoique la Garnison en cût été ensiforcée de l'Equipage d'une Fregate du Roy, commandée par M. de Boniaventure, il n'y eur Personne, qu'in e crittqu'il y avoit de la témérité à tenter seulement de résister à une si grande Armée.

Fermeté & diligence du Gouverneur.

M. de Subercafe fut prefique le feul, qui ne défépera point de triompher encore une fois des Anglois, & fa réfolution rendit le courage à fes Troupes. Son plus grand embarras fut pour raffembler les Habitans, dont plufieurs étoient éloignés de fept lieués; mais les Ennemis, par trop de confiance dans leurs Forces, lui en donnerent le loifir. Ils attendirent au lenemain à faire leur defcente, & le Gouverneur dans l'incertitude du lieu, où ils la feroient, jugea à propos de recenir dans fa Place, non-feulement toute fa Garnifon; mais les Habitans mêmes, qui fe rendoient par Troupes auprès de lui.

Enfin le vintunième, fur les dix heures du matin, on aper-

cut quatre-vint Chaloupes, ou Pyrogues, toutes remplies de Soldats, qui débordoient, & qui allerent débarquer tout ce Monde du côté opposé à celui du Fort. Ces Troupes se sont leur desmirent aussitôt en marche au travers du Bois, & elles alle- centes rent camper un quart de lieuë au-dessus de la Place, dont elles n'étoient plus féparées que par une Riviere. Alors M. de Subercase fit siler le long de cette Riviere environ quatrevint Sauvages, & trente Habitans, avec ordre de la paffer une demie-lieuë plus haut, & de s'embufquer dans les endroits, d'où ils pourroient plus aifément tomber fur les Détachemens, qui se feroient pour ruiner les Habitations, dont le plus grand nombre étoit de ce côté-là.

Les Troupes débarquées resterent tout le vint-deux dans leur Camp pour s'y fortifier, & le vint-troisième au foir il attaques sans s'en détacha fept, à huit-cent Hommes, qui se mirent en marche, précédés d'une Garde de dix Soldats, commandés par un Lieutenant. Cet Officier ne prit pas toutes les précautions, qu'il convenoit de prendre dans un Pays couvert, & qu'on ne connoît point; il tomba dans une embuscade, où il fut tué avec huit de ses Gens. Les deux autres furent pris . & menés au Gouverneur, lequel seut d'eux que les Ennemis avoient embarqué leur Artillerie dans deux petits Bâtimens, pour la faire passer à la faveur des ténébres de la nuit par de-

vant le Fort.

Sur cet avis il donna ordre qu'on allumât des feux le long de la Riviere pendant tout le tems, que la Marée monteroit. & cette précaution empêcha l'Artillerie de passer. D'autre part le Détachement ayant vû fa Garde avancée défaite, n'ofa aller plus loin, & retourna au Camp, d'où Personne ne sortit le vint-quatre, à cause des continuelles allarmes, que lui

donna la Garnison du Fort.

Le lendemain les bombes obligerent les Anglois à quitter leur Camp, & ils allerent se poster vis-à-vis du Fort; mais Subercase leur y donna encore moins de repos, parce qu'il s'étoit aperçu qu'ils vouloient y établir des batteries de canons & de mortiers. Le vint-fix ils décamperent de nouveau. & allerent se placer une demie-lieue plus bas ; mais dès le lendemain le Gouverneur commanda un Détachement, qui leur tua trois Sentinelles, & les obligea de décamper pour la troisième fois. Ils se posterent hors de la portée de nos bombes ;

mais on leur envoya encore plusieurs petits Partis, qui ne cesferent point de les harceler.

Le vint-neuf ils ne parurent occupés qu'à se rétrancher; mais le trente ils se rembarquerent tous liur les quarte heures du foir. M. de Subercase foupçonna que c'étoit pour faire une tentative de l'autre côté de la Riviere, & il la fin repasser à ceux, qui étoient au-delà. En este le trente-unième au lever du Soleil les Troupes Angloises frent leur descente à la faveur du canou de la Flotte, & dès qu'ells furent débarquées,

elles se mirent en marche.

Elles avoient devant elles une pointe couverte de Bois , ob le Baron de St. Caffin s'étoit mis en embuſcade avec cent cinquante Hommes ; il les laissa approcher juſqu'à la portée du piſtolet , & il sit alors ſur elles trois décharges conſceutives avec beaucoup d'ordre. Elles les ſotintinent avec une intrépidité, que St. Caffin n'avoit pas attendué , & parurent réfolnies à forcer le paſſage à quelque prix que ce fût ; maielles s'arrêterent tout-à-coup , & peu de tems après on aperçut cinquante Chaloupes , qui regagnoient les Navires , & 
tout le Détachement , qui faſſoit retraite.

Combat trè

Alors le Gouverneur fit fortir le Sieur de LA BOULARDE-RIE, Enfeigne de Vaisseau, avec cent cinquante Hommes pour renforcer la Toupe de S. Castin, & Lui-même le sitivit de près avec six-viné Hommes pour le soutenir, Jaissan Ma de Bonaventure dans le Fort, où tout étoit en bon état. Il s'avança ensuite pour observer les Ennemis, & il remarqua qu'ils défiloitent du côté de leurs Chaloupes. Il donna aussitot ordre à la Boularderie de les suivre, & s'ils faisoient mine de s'embarquer, de les charger.

Cet Officier, qui briloit d'impatience d'en venir aux mains, marcha trop vite , & commença l'attaque avec foixante & dix, ou quatre-vint Hommes au plus; il fauta dans un de leurs Rétranchemens, le força, & y tua bien du Monde: animé par ce premier fuccès, il fe jeta dans un fecond Rétranchement; où il reçut un coup de fabre au corps, & u autre à la main. St. Caffin & SatLLANT prirent fa place; on fe mella, on fe bairt avec acharmement à coups de hache & de croffes de fuffis, & les Ennemis, qui étoient au nombre de quatorze, à quinze-cent Hommes, reculerent au moins de quinze-cent pas vers leurs Chaloupes.

Cependant

Cependant quelques-uns de leurs Officiers, honteux de fuir devant si peu de Monde, les ramenerent sur nos Gens, qui se retiroient de leur côté vers le Bois, parce que St. Ca-Ain & Saillant avoient auffi été bleffés; mais qui voyant revepir l'Ennemi, firent volteface, & témoignerent tant de résolution, que les Anglois n'oferent approcher. Ils se contenterent de faire quelques décharges de mousqueterie, & s'éloignerent de nouveau. M. de Subercase en profita pour retirer les Bleffés, & faire repofer ses Troupes. Au bout d'une heure il commanda un Habitant, nomme GRANGER, fort brave Homme, pour remener le Détachement de la Boularderie contre les Anglois, qui ne l'attendirent point, & coururent fe rembarquer, ce qu'ils firent avec beautoup de confusion.

Le même jour la plus grande partie de la Flotte leva les ancres, & alla les rejetter hors du Bassin, où l'on jugea qu'ils levé. Perce des avoient jetté leurs Morts à la Mer; car on en trouva dans la François. fuite un grand nombre, qui avoient été réjettés fur le rivage. Le lendemain premier de Septembre, toute la Flotte se rejoignit, & alla faire du bois & de l'eau une lieuë en dehors de la Bave Françoise. M. de Subercase avoit envoyé du Monde le long de la Côte pour les observer, & quelques-uns lui raporterent que deux de leurs Chaloupes paffant affez près d'eux, ils entendirent qu'on se querelloit dans une, & des Soldats, qui disoient que le Commandant méritoit d'être pendu , pour avoir fait périr inutilement tant de Monde , & qu'af-

Enfin cette Flotte mit à la voile quinze jours après être entrée dans le Port Royal, & sans avoir osé même attaquer le Corps de la Place. Les François n'eurent que trois Hommes tués, & tout au plus quinze bleffés. M. de Saillant, Enfeigne de Vaisseau, fut le seul Homme de marque, qui y perdit la vie. On fit quelques Prisonniers, parmi lesquels se trouva le

Pilote d'une des Gardes-Côtes.

surement la Reine en feroit bonne justice.

Cet Homme dit à M. de Subercase que l'année précédente la Reine avoit mandé au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre qu'elle vouloit avoir l'Acadie avant la fin de la guerre, & que, s'il ne pouvoit pas tirer de son Gouvernement assez de Forces pour faire cette conquête, elle lui enverrot du secours ; que ce Général & les principaux Membres du Parlement lui avoient répondu du succès de cette En-Tome II.

Anglois & des



1707.

treprife, & que dès le mois d'Août dernier, ils en avoient reçu des remercimens de Sa Majefté Britannique. Il ajoûta que les Baftonnois s'étoient épuités pour cette denriere Expédition; que néanmoins on teroit certainement au Printens prochain un plus grand effort, & que l'intention de la Reine étoit de ne jamais rendre l'Acadie, sî une fois elle en étoit en possession de la confession.

L'Acidie est plus négligée que jamais.

Ell'sen falloit bien qu'on fût auffi artentifen France à la confervation de cette Province, qu'on l'étoit en Angleterre aux moyens de la conquerir. Les Vaiffeaux du Roy, qui arriverent au Port Royal peu de tems après la levée du hége, n' apporterent aucunes marchandifes, ni pour les Habitans, ni pour les Sauvages, te qui embartaffa fort le Gouverneur, qui n'avoit retenu les uns dans le devoir, & n'avoit engagé les autres à le fecourir, que par des promeffes, qu'il se voyoithors d'état de tenir.

Il affure même dans fa Lettre au Ministre qu'il s'étoit rouve réduit à donner jusqu'à sie chemies, les draps de son lit, & généralement tout ce dont il pouvoit absolument se passer, pour soulager la misere des plus pavres; il ajoste dans la même Lettre qu'il n'y avoit pas un moment à perdre, si on vouloir faire un Etablissement soltie en Acadie; que cette Conie pour teit en peu de tems devenir la source du plus grand commerce du Royaume; qu'il étoit parti cette même année la Nouvelle Angleterre une Flotte de soixante Navires, chargés de Moruès pour l'Espagne & la Méditerranée; qu'il en devoit bientôt patrit une plus nombreuse pour les siles de l'Andrique, & que tout ce Possion se péchoti sur les Côtes de l'Acadie. Cest-à-dire, que les Anglois, dans le tems même, qu'ils ne pouvoient résuffix s'e rendre Maitres de cette Province, trouvoient le moyen de s'y enrichir, tandis que nous et a contra partie pur la moute de service province, trouvoient le moyen de s'y enrichir, tandis que nous contra la contra de la contra de

Nouvesu de fordre arrivé on Dénois. n'en tirions nous-mêmes aucun avantage.

Cependant les Miamis ne pouvoient digerer qu'on eût accordé la vie au Chef Outaouais, qui les avoit d'iort maltratés, & ne ceffoient de demander sa tête au Commandant du
Dérroit. Ces Sauvages avoient leur principal Etablissement
sur la Riviere de S. Joseph, où le P. Avenkau, Jeur Missonmaire, par une douceur inaltérable, & une invincible patience étoit parvenu à prendre sur eux le même ascendant, qu'avoit au le P. Allouez, son Prédécesseur.

M. de la Motte Cadillac, qui vouloit gouverner ces Sauvages à sa mode, ne voulut pas souffrir que dans une Bourgade decette Nation, éloignée de plus de cent lieues du Détroit, conduite du Personne eût plus de crédit que lui , & obligea le P. Aveneau Command'abandonner sa Mission. Il eut bientôt tout lieu de s'en repentir : les Miamis n'ayant plus de Missionnaire pour moderer leurs faillies, renouvellerent leurs instances pour être vengés du Pefant. Il voulut les amuser, il fit venir au Détroit le Pesant, après lui avoir donné des affûrances qu'il n'avoit rien à craindre, & en effet tout ce qu'il exigea de lui,

fut qu'il s'établit au Détroit avec sa Famille. Les Miamis au défespoir de se voir ainsi jouer, tuerent trois François, & firent quelque dégat aux environs du Détroit. La Motte Cadillac fut même averti qu'ils avoient complotté de le massacrer, & de faire main basse sur tous les François du Détroit; que des Iroquois & des Hurons étoient entrés dans ce complot, & qu'ils auroient déja exécuté leur noir projet, si un Ouvatanon ne les avoit trahis. Ces avis, & l'infulte qu'il venoit de recevoir, lui firent prendre la résolution de faire la guerre à ces Barbares, & il parut s'y disposer sérieusement; mais on fut bien étonné de voir que tous ses préparatifs aboutirent à conclurre avec eux un accommodement

peu honorable pour lui, & pour la Nation Françoite. Il en arriva ce qui est toujours inévitable, quand on mollit avec les Sauvages, surtout après les avoir ménacés. Les Miamis garderent mal les conditions du Traité, où ils avoient remarqué de la foiblesse, & le Commandant François se vit enfin obligé de marcher contr'eux à la tête de quatre cent Hommes, partie François & partie Sauvages. Ils se défendirent affez bien; mais ils furent forcés dans leur rétranchement, & n'ayant plus de reflource, que dans la clémence du Vainqueur, ils se soumirent à tout ce qu'on exigea d'eux, & pour empêcher que dans la fuite ils ne fiffent quelque nouvelle fottife, qui nous mit dans la nécessité de les pousser à bout, on jugea à propos de leur renvoyer leur Missionnaire.

Les Cantons Iroquois gardoient toujours exactement la neutralité; les Missionnaires y contribuoient sans doute beaucoup par leur vigilance, & par leurs bonnes manieres; mais Iroquois. ils y étoient beaucoup aidés par la bonne conduite du Sieur de Joncaire, & par la bonne intelligence, que cet Officier

1707.

entretenoit avec eux. Joncaire adopté par les Tfonnonthouans, & fort aimé des Onnontagués, alloit fans ceffe
d'un Canton à l'autre; il avertifioit les Miffionnaires de tour,
& ne faifoit aucune démarche, que de concer avec eux, &
sar-là il venoit à bout de rompre toutes les mefures, & de déconcerter toutes les intrigues des Anglois, Il charmoit les Iroquois par fa franchife : Il parloit leur Langue auffi - bien
qu'eux, ce qui flatte infiniment les Sauvages; il les gagnoit
par fes libéralités; il s'en faifoit ettimer par fa hardieffe, & il
favoit prendre fon parti, fans hétfer, dans les occasions, où
il falloit qu'il fe décidat promprement; qualités effentielles
dans la fituation, où il fe rouvoit.

Les Iroquois Chrétiens se laitlene séduire par le Gouverneur d'Orange.

Mais tandis qu'on réufifioir fi bien à empêcher les Iroquois le Gouverneur d'Orange négocioit avec prefiqu'autant de fuccès auprès des Iroquois Chrétiens & domicillés dans la Colonie. Il y avoit déja quelque tems, qu'on rémarquoit un rélachement fenfible dans la piété de ces Néophytes, & on ne pouvoir l'attribuer qu'à l'yvrogneire, dont il n'etoit prefque plus poffible de les guérir. Car malgré les défendes réitrées du Roy & les diligeness du Gouverneur de Montreal, le commerce de l'eau-de-vie avoit repris vigueur, & on commença de s'appercevoir qu'il n'y avoit plus tant à compter fur les Iroquois du Sault S. Louis & de la Montagne, à l'Occasion d'un grand Parti de guerre, qui fe forma au commencement du printems de l'année fuivante, pour aller du côté de Batfon.

Projet d'un grand Parti de guerre.

1708.

Cette Expédition avoit été réfolué dans un grand Confeil remu à Montreal avec les Chefs de tous les Sauvages Chrétiens établis dans la Colonie, & d'autres Abénaquis en devoient être avec cent Canadiens choifis, outre un grand nombre de Volontaires, la plüparr Officiers dans nos I roupes, ce qui faifoit en tout quarre-cent Hommes. MM. de ST OURS DES CHAILLONS, & Herrel de Rouville devoient commander les François, & le ST BOUCHER DE LA PERRIE-RE devoit conduire les Sauvages. Comme il étoit important que ce poojet fût renu secret jusqu'au moment du départ des Guerriers, & que la marche fût prompte, il fut reglé que les deux premiers Commandans prendroient leur route par la Rivère de S. François, avec les Algonquins, les Abénaquis de Bekancourt, & les Hurons de Lorette, & que la Perriere

avec les Iroquois iroient par le Lac Champlain; que tous se 1708. rendroient au Lac Nikisipique, & que les Sauvages Voisins

de l'Acadies'y trouveroient au tems marqué.

Divers incidens penserent rompre l'Entreprise, & dissere- Les Iroquois rent le départ des Guerriers. Enfin le vintfixième de Juiller & les Hurons ils se mirent en marche; mais des Chaillons & Rouville étant les François. arrivés à la Riviere de S. François, eurent avis que les Hurons étoient retournés sur leurs pas , parce qu'un d'entr'eux ayant été tué par mégarde, apparemment à la chaffe, ce malheur fit croire aux autres que leur Expédition seroit funeste pour eux. Les Iroquois, que la Perriere menoit par le Lac Champlain, suivirent bientôt cet exemple, prenant pour prétexte que quelques uns des leurs étoient malades , & que la maladie pourroit bien se communiquer à toute l'Armée.

M. de Vaudreuil, à qui les Commandans écrivirent cette défertion, en lui demandant ses ordres, leur répondit que, rouvent point vouvent point quand les Algonquins & les Abénaquis de Bekancourt les au rendezabandonneroient auffi, ils ne laiffaffent pas de continuer leur vous route, & qu'ils fissent plûtôt une irruption sur quelque endroit écarté, que de revenir fans rien faire. Des Chaillons communiqua cette Lettre aux Sauvages, qui lui jurerent de le suivre par tout, où il voudroit les mener; ils partirent donc au nombre de deux-cent . & après avoir fait cent cinquante lieuës par des chemins impratiquables, ils arriverent au Lac Nikisipique, où ils ne trouverent point les Abénaquis, Voisins de l'Acadie, lesquels avoient été obligés de tourner leurs

armes ailleurs.

Ils prirent alors le parti de marcher contre un Village appellé Hewreuil, composé de vintcinq, à trente Maisons bien gloise bâties, avec un Fort, où logeoit le Gouverneur. Ce Fort avoit une Garnison de trente Soldats, & il y en avoit au moins dix dans chaque Maison. Ces Troupes ne faisoient que d'arriver dans ce lieu, & y avoient été envoyées par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, qui, sur l'avis de la marche des François, avoit envoyé de pareils Détachemens dans toutes les Bourgades de ce Canton.

Nos Braves ne furent point déconcertés en apprenant qu'on étoit si bien préparé à les recevoir, & ne pouvant plus compter sur la surprise, ils crurent pouvoir y suppléer par leur valeur. Ils reposerent tranquillement toute la nuit, & le lende-

1708.

une heure après le Soleil levé, ils se mirent en ordre de bataille. Rouville st alors un petit Discours aux François pour en quelque démèlé entr'eux, à se réconcilier sincérement, & à s'embrasser, et de concilier sincérement, et à s'embrasser, et de contre le Fort. Ils y trouverent beaucoup de résissance; mais ils y entrerent ensin l'épée & la hache à la main, & y mirent le seu.

Toutes les Maifons se défendirent aussi très-bien, & eurent le même fort. Il y eut environ cent Anglois de tués dans ces disserent ataques; plus fleurs autres, qui attendirent trop tard à fortir du Fort & des maisons, y furent brûlés, & le nombre des Prisonniers fut considérable. Pour ce qui est du butin, il n'y en eut point, on n'y songea que quand tout eut été consumé par les shammes. D'a illeurs on entendoit déja et tous les Forts & de tous les Voisins le son des tambours & des trompettes; & il n'y avoit pas un moment à perdre pour a surver la retarde.

Les Vain- Elle fe

Elle (e fit avec beaucoup d'ordre, chacun n'ayant pris de vivres que ce qu'il lui en falloit pour le retour. Cette précaution étoit encore plus nécelfaire, qu'on ne croyoit. Les Nôtres avoient à peine fait une demie lieue; lorfqu'en entrant dans un Bois, ils tomberent dans une embuſcade, que leur avoient dreffée foixante & dix Hommes, leſquels avant que de ſe découvrir, tirrent chacun leur coup. Nos Braves effuyerent cette décharge ſans branler, & par bonheur elle ne ſit pas un grant effet. Cependant tous les derrieres étoient déja remplis de Gens de pied & de Cheval, qui les ſnivoient de près, & il n'y avoit point d'autre parti à prendre, que de paffer ſur le ventre à ceux, qui venoient de tirer.

Elle eft forcée.

bent dans une

embulcade.

On le prit sans balancer, chacun jetta son pacquet de vives, & presque toutes ses hardes, & sans s'amuser à tirer ils en vinrent d'abord aux armes blanches. Les Anglois étonnés d'une attaque si brusque, s'aite par des Gens, qu'ils croycient avoir mis en désordre, s'y trouverent eux-mêmes, & ne purent se remettre. De sorte qu'à la réserve de dix, ou douze, qui gagnerent au pied, tous furent tués, ou pris.

Nescambiouit, qui étoit revenu de France l'année précédente, combattit toujours auprès des Commandans; il fit merveille avec un sabre, dont le Roy lui avoit fait présent,

& reçut un coup de feu au pied. Nous eûmes dans les deux actions dix-huit Hommes bleffés, trois Sauvages & cinq François tués, & du nombre des Morts furent deux jeunes Officiers de grande esperance, Hertel de Chambly, Frere de Rouville, & VERCHERES. Plusieurs Prisonniers faits à l'attaque d'Hewreuil se sauverent pendant le dernier combat.

Tous les autres se louerent beaucoup des bons traitemens, qu'ils avoient reçus de leurs Vainqueurs pendant la retraite, de quelque quise fit sans aucun accident après la rencontre, dont je viens de parler; & divers traits, que l'on racontoit de quelques-uns des Officiers & des Volontaires, leur firent encore plus d'honneur, que les preuves éclatantes, qu'ils avoient données de leur bravoure. J'en fus instruit des premiers , parce que je me trouvai à Montreal sur le Port même, lorsque le Parti y débarqua vers la mi-Septembre. On donnoit surtout de grandes louanges au Sieur Dupuys, Fils du Lieutenant Particulier de Quebec, lequel avoit poussé l'humanité jusqu'à porter une bonne partie du chemin la Fille du Lieutenant

de Roy d'Hewreuil, qui ne pouvoit presque point marcher. On étoit surpris en Canada de l'inaction, où demeuroit la Nouvelle in-Jeunesse Angloise, beaucoup plus nombreuse que la Fran- trigueda Go coise, & on en demanda la raison à un des Prisonniers. Sa range. réponse découvrit la véritable cause, qui avoit fait relacher les Iroquois, que la Perriere conduifoit à la derniere Expédiion. Cet Homme dit que ce n'étoit pas la faute des jeunes Gens de sa Nation, s'ils n'étoient pas venus cette année en Parti contre les François; que plus de cinq cent des plus alertes en avoient demandé la permission au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, & l'avoient obtenue; mais que, comme ils étoient sur le point de se mettre en marche, ils avoient recu un contr'ordre fur une Lettre du Gouverneur d'Orange à son Général.

Dans cette Lettre, ajoûta-t-il, le Gouverneur mandoit Infidélité des qu'à ce coup il étoit Maître des Iroquois Chrétiens, qui lui Iroquois Chrétiens, avoient affüré qu'aucun Sauvage n'iroit plus en guerre contre les Anglois ; qu'ainfi il étoit inutile de faire aucune dépenfe pour attaquer les François, qui réduits à eux seuls n'étoient pas en état de rien entreprendre; de forte qu'on pouvoit se promettre que les Colonies Angloifes jouiroient desormais d'une tranquillité parfaite, qui étoit tout ce qu'on y souhaitoit.

1708.

Ce même Prifonnier dit encore qu'on avoit cru à Hewreuil & dans tous les Cantons, que le Parit, qui défola ce Village, n'étoit qu'un Détachement d'un Corps de feize cent Hommes, dont le Gros n'étoit pas loin; que la même chofe s'étoit dite à Bafton, & que dans toute la Nouvelle Angleterre on étoit continuellement fous les armes, ce qui fatiguoit beaucoup les Habitans. Enfin on apprit d'un autre Prifonnier que le Gouverneur d'Orange avoit fait depuis peu des préfens confidérables aux Iroquois Chrétiens.

Ils réparent

Ces Sauvages furent extrêmement mortifiés de fe voir ainfi découverts, & plus encore du mépris, que le Marquis de Vaudreuil avoit affeté de leur témoigner, lorfqu'ils eurent abandonne le Sieur de la Perriere; car il s'étoit contenté da leur faire dire que , puifqu'ils aimoient tant la Paix, ils pouvoient dorénavant demeurer tranquilles fur leurs nattes, & qu'il fe pafferoit fort bien d'eux. Ils en furent picqués au vir, & leur dépit eut tout l'effet, que le Général en avoit efperé, El ls levetent plufeurs Parris de guerre; les Abénaquis de Bekancourt, dont, malgré ce qu'en avoit dit M. Schuiler, on n'avoit pas foupçonne la fâdélité, & cqui venoient de donner de fi bonnes preuves de leur attachement à nos intérés, fe joignirent à eux, & Ile sun animés par leurs derniers fuccès, les autres par le défir de réparer leur faute, porterent la défolation dans plusíeurs Oueriers de la Noxvelle Angleterécolation dans plusíeurs Oueriers de la Noxvelle Angleteré-

Ce qui se passe entre M. de Vaudreuil & le Gouverneur d'Orange.

Le Général de fon côté le plaignit vivement au Gouverneur d'Orange de ce que taudis qu'il laifoit en repos fon Pays, & toute la Nouvelle York par confidération pour les Hollandois, & pour lui perfonnellement, & cela dans la vüë de faire garder aux Iroquois une neutralité, qui n'étoit pas moins avantageufe aux Colonies Angloifes, qu'à la Nouvelle France, non-feulement il ne ceffoit de folliciter les Cantons à reprendre les armes, & faifoit conftruire un Fort dans celui d'Agnler; mais qu'il travailloit encore à lui débaucher les Sauvages domiciliés dans le centre de la Colonie Françoife. Schuiler ne répondit rien sur le premier article; mais voici quelle fut fa réponfe sur le fecond :

Pour ce qui est du Collier, que j'ai envoyé à dessein d'empecher les Sauvages de prendre parti dans la guerre, qui se fait contre le Gouvernement de Baston, il saut que j'avouë le sait; mais j'y ai été poussé par une charité Chrétienne. Je

n'aj

n'ai pu me dispenser de croire qu'il étoit de mon devoir en- "1708, vers Dieu & mon prochain de prévenir , s'il étoit possible, "
ces cruautés barbares & payennes, qui n'ont été que trop «
fouvent exercées sur les malheureux Peuples de ce Gouver- «
nement-là. Vous me pardonnerez, Monteur, s'il evous dis «
que je sens mon cœur se foulever , quand je pense qu'une «
guerre, qui s'e fait entre des Princes Chréues, obliges aux «
Loix les plus exactes de l'honneur & de la générosité, dont «
leurs nobles Ancètres leur mont donné de si beaux exemples, «
dégénére en une barbarie Sauvage & sans bornes. Je ne puis «
concevoir qu'il soit possible de mettre sin à la guerre par de «
semblables voyes, & se voudrois que tout le Monde pensar «

comme moi fur ce fuiet.

Pitre Schuiler étoit un fort honnée Homme, & il n'exprimotic iq ue se viritables fentimens; mais il étoit affeinfluit de ce qui s'étoit paffé depuis cinquante ans dans cette partie de l'Amérique, pour (çavoir que c'étoir les Angliois, qui nous avoient réduits la dure néceflité de laiffer agiennos Sauvages, comme lis faifoient dans la Nouvelle Anglicerre, Il ne pouvoit ignorer les horreurs, aufquelles s'étoient portés les froquois à leur infligation pendant la dernière guerre; qu'à Batton même les François & les Abénaquis, qu'on y retenoit Prifonniers, y étoient traités avec une inhumanité peu inférieure à cette barbarie, dont il (e plaignoit fi amérement; que les Anglois avoient plus d'une fois violé le droit des Gens, & les capitulations fignées dans les meilleures formes, tandis que les Prifonniers de cette Nation ne recevoient que de bons traitemens de norre part & de celle de nos Alliés.

Il éroit encore aifé de lui prouver que , ni les François , ni les Sauvages de leur Parti , n'avoient jamais exercé les cruautés , qu'il leur reprochoit , que par reprefailles ; & qu'avant que de fe réfoudre à prendre cette voye pour faire ceffer la barbarie , dont les Iroquois utoient contre nos Officiers, nos Miffionnaires , & nos Habitans , & les mauvais traitemens , que les Baftonnois faifoient fouffrir à nos Alliés , & à nousmèmes , on avoit lontems laiffé couler bien des larmes à tout ce que la Nouvelle France avoit de plus illuftre. Mais en quoi lécit lui-même inexcufable , c'eft que dans le tems , qu'il vouloit arracher les armes des mains des Iroquois Chrétiens , luivoit de rouves foure de mouves nour envære les Lecousit

il ufoit de toutes fortes de moyens pour engager les Iroquois Tome II. T 1708.

Idolàtres à les prendre contre nous, quoiqu'il ne pût douter que ceux-ci ne portaffent beaucoup plus loin que ceux-là ces fureurs, qu'il détestoit.

Les Anglois veulent nous débaucher les Sauvages de la

Ce n'étoit pas seulement en Canada que les Anglois cherchoient à nous faire des Ennemis des Sauvages, dont nous avions toujours s'qu, beaucoup mieux qu'eux, nous artirer l'eftime & l'affection. La Colonie de la Loussiane étoit encore dans sa premiere enfance; rien n'étoit plus soible, que les deux, ou trois Etablissemens, que nous y avions. Il est vrai qu'ils n'avoient rien à craindre de la part des Habitans naturels du Pays: on les traitoit bien, ils paroissoien contens de nous, & c'étoit peut - être ce qui nous retenoit dans une sécurité, dont un peu plus de prudence auroit corrigé l'excès.

Mais les Anglois de la Caroline ne laisserent pas de prendre de grands ombrages de ces nouveaux Etabliffemens, & l'on découvrit cette même année que les Tchactas, nos plus fidéles Alliés, avoient reçu de la part de la Reine de la Grande Bretagne des présens, & que le motif de cette libéralité étoit d'obtenir de ces Sauvages un passage libre sur leurs Terres aux Troupes Angloifes, pour engager les autres Nations à demeurer au moins Neutres, ou pour les détruire, si elles le refusoient. M. D'ARTAGUETTE, qui exerçoit alors dans cette Colonie l'Emploi de Commissaire Ordonnateur, & qui informa M. de Pontchartrain de ce que je viens de dire , ajoûtoit que deux Voyageurs François passant chez les Yasous, y avoient rencontré un Anglois , qui avoit la valeur de vintcinq mille écus de présens destinés à traiter pour le même sujet avec ces Sauvages, & avec les Illinois. On scut encore que dans les Harangues, dont on accompagnoit ces présens, on leur disoit que ce qu'ils voyoient de François parmi eux. étoient les restes sugitifs d'une Nation détruite par les Anglois.

C'est ainsi que nos Ennemis mettoient cout en usage pour déddommage rdes pertes & des affronts, qu'ils avoient essurés pendant cette Campagne dans la Nouvelle Angletere, & dans l'Acadie; mais lis reçurent au milieu de l'hyver suivant un bien plus grand échec encore dans l'îste de Terre-Neuve, & qui acheva de les ruiner de reputation dans l'esprit de toutes les Nations de ce Constitent.

J'ai déja observé que le centre & les Magasins de tous les

Etablissemens des Anglois dans cette Isle, étoient dans la Baye de S. Jean. M. de St. Ovide, Lieutenant de Roy de Plaifance (a), & Neveu de M. de Brouillan, qui en avoit été Expédition ca Gouverneur, proposa à M. de Costebelle, qui l'étoit alors, ve. d'en faire la conquête, & ajoûta qu'il la feroit à ses dépens. Son projet ayant été approuvé, il affembla cent vint-cinq Hommes, Sauvages, Habitans & Matelots, aufquels fe joignirent vint Soldats, nouvellement arrivés de l'Acadie fous la conduite du Sieur RENOU, Lieutenant : M. de Costebelle lui en donna encore vint-quarre de sa Garnison, commandés aussi par un Lieutenant ; & M. de la RONDE, qui s'étoit déja

diftingué à la défense du Port Royal , voulut l'accompagner en qualité de simple Volontaire. Le plus court étoit de faire le voyage par Mer; & c'étoit le dessein du Commandant du Parti; mais les vents contraires l'ayant arrêté jusqu'au quatorziéme de Décembre, il ne voulut pas attendre plus lontems, & ce jour-là-même il fe mit en marche sur les neiges. Le vintième il arriva au fond de la Baye de Sainte Marie, où M. de Costebelle avoit envoyé deux doubles Chaloupes, afin que nos Braves puffent traverfer un bras de Mer de quatre à cinq lieues de large, qui leur épargnoit deux journées d'un chemin très-rude ; ils en profiterent, & le dernier jour de l'année ils arriverent à cinq lieuës de S. Jean, fans avoir été découverts; mais non fans

Tembloient ne l'avoir voulu accompagner, que pour faire échouer son Expédition.

Comme elle ne pouvoit réussir que par la surprise, avant que d'aller plus loin, on prépara tout ce qui étoit nécessaire ptile de Saint pour attaquer en arrivant. Cela se fit avec une diligence incroyable, & dès le lendemain premier jour de l'année, deux heures avant le jour, le Commandant se rendit à la faveur d'un beau clair de Lune au fond du Havre de S. Jean , d'où il observa tout fort à son aise. Il marcha ensuite, conduit par de mauvais Guides, dont il auroit du se défier, & qui ne cherchoient qu'à lui faire manquer son coup.

avoir essuyé bien des contradictions de la part de quelques Personnes, qui ne vouloient pas de bien à St. Ovide, & qui

Des qu'il se fut aperçu de leur perfidie, il passa du centre, où il étoit , à l'Avantgarde , où étoient les Volontaires , & se

Ttij

(a) Depuis Gouverneur de l'ffle Royale,

1709.

1709.

mit à leur tête, laiffant à la place, qu'il venoit de quitter, le Sieur DESPENSENS, qui faifoit l'Office de Major. Il fu découvert de trois-cent pas du Fort, qu'il vouloit attaquer, de forte que, comme il aprochoit de la premiere Paliffade, on lui tira quelques coups de fufil. Quelques-uns de fes Volontaires l'abandonnerent alors, ce qui ne l'empêcha point de pénétrer jufqu'au chemin cquvert, dont heureufement pour lui on avoit oublié de fermer la porte. Il y entra, en criant Vive le Roy, & ce cri, qui ranima le courage de fes Gens, fit perdre entiferement cœur aux Anglois. Il laiffa quinze, ou feize Hommes à la garde du chemin couvert, traverfa le foffé malgré le fu de deux autres Forts, qui lui bleffa dix Hommes; planta deux échelles contre le Rempart, qui avoit vint pieds de haut; & y monta avec fix Hommes, dont trois furent dangereufement bleffés en montant.

Dans ce moment Despensens arriva avec le Corps, qu'il commandoir, & des échelles, qu'il planta d'abord. Il monta le premier, & centra lui troiséme, ou quatrième dans le Fort. Renou, JOHANNIS, du Plessis, la Chesnaye, d'Argenteuil, & d'Aillebout, son Frere, suivirent de près ce brave Homme; les uns se rendirent Maitres du Corps de garde, les autres de la maion du Gouverneur, d'autres coururent au Pont levis, qui faisoit la communication du Fort des Habitans avec celui-ci, qu'ou appelloit de Fort Guildame, & le Gouverneur, qui alloit y faire passer les cent Habitans, fut blessé de trois coups, & renversé.

Defpensens fit aussister le Pont levis, & ouvrir le guicher. Alors tout le reste de l'Armée entra, & les Anglois demanderent quartier. Ainsi en moins d'une demic-heure les François se trouverent Maitres de deux Forts, dont chacun auroit pù arrêter lontems une Armée entière; car il y avoit dans l'un dix-huit canons en batterie, quatre mortiers à bomes, vint à genades, & plus de cent Hommes de Garnison, commandés par un très brave Homme. L'autre avoit six-cent Habitans, bien rétranchés, tout prêts à venir au secours du premier Fort; mais une porte souterraine, par où ils avoient compté de passer, quand il en séroit ents, se trouva sibien fermée, quo nne put l'ensoncer assec soit. Il en restoit un troissime plus petit à l'entrée du Port, mais de l'autre côté: Me & S. Ovide l'envoya sommer, & le Commandant demanda

vintquatre heures pour répondre : on les lui accorda, & ce terme écoulé, il se rendit, quoiqu'il eût quatre-vint Hommes dans une bonne Place, des vivres pour plufieurs mois, une affez belle Artillerie, de gros canons, un mortier à bombe . & une voute à l'abri des bombes.

Dès que St. Ovide se vit Maître de St. Jean , il dépêcha M. de S. Oviun Exprès à M. de Costebelle, pour l'informer de l'heu- de, après s'en reux succès de son Entreprise. Ayant eu ensuite avis que quelques Anglois s'étoient fauvés à Belle-Isle, qui n'est qu'à cinq che un Contques Anglois s'etolent latuvosa Della la Navire , & rier à Plaisan-lieues de St. Jean ; qu'ils y avoient rencontré un Navire , & rier à Plaisan-ce & un Naviqu'ils s'y étoient embarques pour passer en Angleterre, il crut re en France. qu'il étoit à propos que la Cour de France fût aussitôt informée, que celle de Londres, de ce qu'il venoit d'exécuter, outre qu'il étoit bien aise d'en recevoir des ordres sur ce qu'il avoit à faire : ainsi il commanda au Sieur Despensens de monter un petit Bâtiment, qui étoit dans le Havre de St. Jean . &

de mettre incessamment à la voile. Cette démarche déplut au Gouverneur de Plaisance, qui ignoroit le départ des trois Anglois pour l'Europe, & qui étoit persuadé que la prise de St. Jean étant ignorée en Angleterre. il en partiroit à l'ordinaire des Vaisseaux pour ce Port, dont il seroit aisé de se rendre Maître. Ce fut au moins la premiere réfléxion, qu'il fit, ou le prétexte, dont il se servit, pour blàmer son Lieutenant du Roy. Il changea ensuite de pensée, & jugea qu'il étoit affez inutile de consulter la Cour, pour sçavoir, si on devoit garder S. Jean, parce que la chose lui paroiffoit impossible, sans dégarnir Plaisance, qui depuis un an étoit ménacé d'un fiége. Il ne croyoit pas d'ailleurs le Roy disposé à lui envoyer assez de Forces pour défendre en même tems sa Place, & se maintenir dans un Port éloigné, & aussi

difficile à garder, que S. Jean. Il manda donc à S. Ovide de faire démolir les Forts , & de se rendre à Plaisance au plus tard à la fin de Mars. Il lui envoya une Fregate pour y embarquer le Gouverneur, l'Ingénieur & la Garnison de ces mêmes Forts, avec les munitions de guerre, qu'on y avoit trouvées en très-grande quantité, parce qu'un Parti de trois cent Anglois étoit sur le point de se mettre en marche pour surprendre Plaisance. Les

Prisonniers & les effets, qu'on ne put embarquer sur la Fregate, furent mis à rançon; & M. de S. Ovide, qui ne deman-

#### 314 HISTOIRE GENERALE

709-10

doit que cent Hommes, pour conserver sa conquète, & pour achever celle de toute la Côte Orientale de Terre-Neuve, non-seulement eut le chagin de se voir contraint de tout abandonner; mais il eutencore celui d'apprendre que la Cour, après avoir été d'abord de l'avis du Gouverneur de Plaisance, étoir revenue au sine, , lorsqu'il n'en étoit plus tems.

M. de Vaudreuil trompé par un Iroquois,

On ne sçavoit pas encoreà Quebec la prife de S. Jean, lorqu'on y tru informé de plutieurs endroits qu'il se faisoit à Baston un grand armement, qui devoit être fortissé d'une Escadred Angleterre, pour attaquer le Canada, & qu'on as-sembloit dans la Nouvelle York une Armée de deux mille Hommes, qui devoit d'abord s'emparer de Chambly, & tomber ensuite fur Montreal, qui n'en est éloigné que de cinq lieuès. Il y avoit déja plus d'un an, que le P. de MAREUL (a), Missionaire à Onnontagué, avoit donné avis au Gouverneur Général que les Iroquois étoient vivement sollicités de déclarer contre nous, & qu'un de ces Sauvages, fort autorisé dans ce même Canton, étoit l'Auteur secret de cette intrigue; mais cet avis n'avoit pas trouvé créance auprès de M. de Vaudreuil, trop prévenu en faveur du perfide Iroquois.

Les Cantons se déclarent contre nous

Cependant le Traité fut conclu à Onnontagué même; les feuls l'fonnonthouans n'y entrerent point, & la guerre fut chantée dans les quatre autres Cantons. Un Parent du Gouverneur d'Orange en avertit de bonne heure le P. de Maeruil, qui avoit déja reçu ordre de fon Supérieur de fortir d'Onnontagué; mais ce Miffonnaire ne pouvant retourner dans la Colonie, parce que les chemins en étoient déja infedits de Partis Ennemis, fut contraint d'accepter les offres du Hollandois, dont je viens de parler, qui lui avoit offert une tertaite à Orange. Il y fut retenu Prifonnier, mais à cela près il eut tout lieu de fe louer du Gouverneur<sup>2</sup>, qui lui fit un très-bon accueil, & le traita avec beaucoup de diffinition.

Diligences de M. de Vaudreuil.

Il fur enfuire appellé à Manhatte, & dans tous les lieux, où il paffa, il fut témoin des préparaitis des Anglois pour l'Expédition de Chambly. M. de Vaudreuil en eut bientôt des nouvelles certaines, qui l'obligerent à monter à Montreal au mois de Janvier, après avoir donné les ordres pour mettre la Capitale en état de défenfe, & pour faire tenir les Troupes () Il et most 115,120 de Losil-be-Gaude.

& les Milices prêtes à marcher au premier fignal. Il leva en 1709-10. même tems un Parti de deux-cent cinquante Hommes, qu'il envoya vers le Lac Champlain fous la conduite de Rouville; mais cet Officier n'y ayant point eu de nouvelles de l'Ennemi : & n'ayant pas ordre d'aller plus loin, revint à Montreal fans rien faire.

Le dixième de May le Sieur VESCHE, qui en 1705. avoit Préparatifs fondé tous les passages difficiles du Fleuve S. Laurent, sous des Anglois prétexte de venir à Quebec traiter de l'échange des Prison- la Colonie. niers, arriva d'Angleterre à Baston, d'où il se rendit en poste à Manhatte, pour y presser la levée des Troupes, qui devoient agir du côté de Montreal. On en fut bientôt instruit dans cette Ville, & on y apprit même que Vesche avoit préfenté à la Reine de la Grande Bretagne un Mémoire fort ample, où il faifoit voir la facilité de conquerir le Canada, & l'utilité, que l'Angleterre pouvoit retirer de cette con-

On ajoûtoit que Sa Majesté Britannique avoit agréé son projet, & lui avoit promis, s'il réuffiffoit, le Gouvernement de la Nouvelle France; qu'elle faifoit armer dans ses Ports dix gros Navires, & dix autres plus petits; que cette Flotte devoit porter six mille Hommes de Troupes reglées, qui seroient commandées par M. MACARDI, Creature du Duc de MARLBOROUG; que deux milles Anglois & autant de Sauvages devoient attaquer le Gouvernement de Montreal, & que leur rendez-vous étoit marqué à la Riviere du Chicot, à deux lieuës du Lac Champlain, où ils construiroient leurs Canots & leurs Batteaux, pour descendre ensuite à Chambly.

quête.

Sur ces Nouvelles M. de Vaudreuil affembla un grand Con- M. de Ramefeil de guerre, où il fut résolu de marcher incessamment vers 22y marche la Nouvelle York, pour diffiper l'orage, qui s'y formoit, afin que la Colonie raffûrée de ce côté-là, pût réunir toutes fes Forces contre la Flotte Angloise, si elle venoit à Quebec. Il n'y avoit pas, ce semble, un moment à perdre, pour exécuter cette résolution, & M. de Ramezay, Gouverneur de Montreal, s'offrit de se charger de l'exécution; mais son offre ne fut pas acceptée d'abord, & l'on n'en peut guéres aporter d'autre raison, que le peu de concert, qu'il y avoit entre lui & le Gouverneur Général. M. de Vaudreuil se contenta de détacher M. de Sabrevois, Capitaine, avec trente Hommes,

pour aller au devant de Rouville, qui n'étoit pas encore de retour, & pour faciliter sa retraite.

Deux mois après, comme on ne doutoit plus que les Anglois ne fussent en marche avec un grand nombre d'Iroquois & de Mahingans, & qu'on avoit même eu avis qu'ils avoient bâti plusieurs Forts de distance en distance depuis Orange jusqu'au Lac du S. Sacrement; M. de Vaudreuil ceda enfin aux instances du Gouverneur de Montreal. Il lui donna quinze cent Hommes, parmi lesquels il y avoit cent Soldats; le reste étoit composé de Milices & de Sauvages , & plusieurs Officiers voulurent l'accompagner. La plûpart s'étoient déja distingués en plusieurs rencontres; mais ils ne firent pas en cette occasion tout ce qu'on attendoit d'eux.

Peu de Succès de cette Expédition . & quelle en fut a caule.

Tout étant ainsi reglé, le Général descendit à Quebec, pour presser les travaux, qu'on y faisoit par son ordre, & pour y arrêter tous les Navires, qui arriveroient de France. afin de s'en fervir au besoin. Le vinthuit de Juillet M. de Ramezay partit de Montreal, son Avantgarde conduite par M. de Montigny, Capitaine, étoit composée de cinquante Francois & de deux cent Abénaquis, & foûtenue par Rouville avec cent Canadiens. Après eux marchoient cent Soldats des Troupes du Roy, fous les ordres de M. de la Chaffaigne. Le Gouvernour de Montreal suivoit à la tête de cinq cent Canadiens, distribués en cinq Compagnies, commandées par MM. de S. Martin, des Jordis, de Sabrevois, DE LIGNE-RY, & des Chaillons. Les Iroquois Chrétiens faisoient l'Arrieregarde, fous la conduite de Joncaire. Des Outaouais & des Nipiffings étoient sur les aîles.

L'Armée fit quarante lieuës en trois jours, gardant toujours l'ordre, que je viens de marquer; & il est indubitable que, si elle fût allée jusqu'au Camp des Ennemis, elle en auroit eu très-bon marché; mais le peu de concert entre les Officiers & le Commandant, le défaut de subordination dans les Troupes, qui en est une suite nécessaire, & de faux avis, qui surent donnés à M. de Ramezay, firent échouer une Entreprise, dont le succès paroissoit immanquable. Après qu'on eut mis en déroute un Détachement de cent dix-sept Hommes . qui s'étoient trop avancés, & dont le Conducteur fut tué, le bruit se répandit qu'un Corps d'environ cinq mille Hommes

n'étoit pas loin, & s'étoit affez bien rétranché.

Les

Les Sauvages déclarerent en même tems que leur fenti- 1709-10. ment n'étoit pas qu'on allat plus avant, & qu'il leur paroiffoit beaucoup plus à propos de défendre les Postes avancés, que d'aller chercher si loin un Ennemi, qui avoit eu tout le loisir de bien fortifier son Camp, & qui pouvoit encore être secouru par toute la Jeunesse d'Orange & de Corlar : sur quoi le Conseil de guerre fut assemblé, & il y fut résolu tout d'une voix de se retirer. Ce fut pour le Gouverneur de Montreal une nécessité de se conformer à cette Déliberation ; & ce qui l'y détermina fut bien moins la defense, qu'il avoit de s'exposer à une grande action, s'il n'y étoit forcé, que la

crainte de n'être pas secondé de tous ceux, qui étoient sous

fes ordres. Vers la mi-Septembre, étant de retour à Montreal, il eut M. de Vanavis par un Iroquois, nouvellement arrivé du Camp des En- a Chambly, nemis, que deux mille cinq cent Hommes étoient en marche pour aller bâtir un nouveau Fort à l'extrémité du Lac du S. Sacrement, & qu'il s'en étoit détaché six-cent pour s'emparer d'un Poste sur le Lac Champlain, d'où ils pouvoient venir en deux jours à Chambly. Il fit auffitôt partir ce même Sauvage pour Quebec, où étoit M. de Vaudreuil, & ce Général, qui ne voyoit plus aucun lieu de craindre d'être affiégé dans la Capitale, s'embarqua fur le champ pour Montreal, y affembla un Corps confiderable de Troupes & de Milices, avec leguel il alla se poster à Chambly, où il demeura guel-

Il fit enfuite deux Détachemens de cinquante Hommes chacun, fous les ordres de Des Chaillons & de Montigny, pour observer les Ennemis. Ces deux Officiers approcherent sort près de leurs rétranchemens ; Montigny alla inême avec deux Sauvages compter & mesurer leurs Canots, & des Abénaquis de sa Troupe s'étant avancés entre les deux plus grands Forts, casserent la tête à deux Anglois, qui alloient de l'un

que tems, sans entendre parler des Ennemis.

à l'autre.

Quelque tems après on eut nouvelle que l'Ennemi avoit Les Ennemis brûlé ses Canots, & réduit en cendres tous ses Forts, & s'é. se retirent. toit retiré avec beaucoup de confusion, en maudissant Vesche, qui étoit l'Auteur d'une si malheureuse Expédition. Elle fut en effet des plus funestes aux Anglois ; mais on ne sçut pas sitôt, ni toute la grandeur de la perte, qu'ils firent en Tome II.

700-10

cette occasion, ni quelles en avoient été les véritables causes.

Le bruit courtu d'abord que ce qui les avoit obligés à faire retraite, étoit la crainte d'avoir bientôt fur les bras M. de Vaudreuil avec toutes les Forces de la Colonie Françoife, & il eff vrai que, quand on eut appris à Corlar que le Gouverneur Général étoit à Chambly avec un Corps confidérable de Troupes, la frayeur y fut si grande, qu'on fit entrer dans la Place tous les Gens de la Campagne; mais cette frayeur étoit en partie causée par la ruine entiere de l'Armée Ennemie, dont on ne fut bien informé, que par le retour du P. de Marenil.

Ce qui fit échouer l'Entreprife des Anglois. Ce Miffonnaire ayant été échangé contre un Neveu du Gouverneur d'Orange, on feut de lui toutes les circonftances de cet événement, & à quoi la Nouvelle France étoit redevable d'avoir échapé au plus grand peril, qu'elle eûr encore cours de ce côté. là. J'ai dit que quatre Cantons Iroquois étoient déclarés en faveur des Anglois, mais il s'en failoit bien que ces Sauvages prétendifient ander leurs Alliés à chaffer les François du Canada. Les Agniers étoient ouverts à un Abanaquí fur la néceffité, où ils étoient trouvés de prendre parti dans une guerre, dont ils avoient réfolu de demeuter Spectateurs pailoiles, & dans le grand Confeil, qui fut tenu à Onnontagué dans le tems, que le P. de Marquil y étoit encore, ce Religieux comprit par le rapport de quel-ques-uns de fes Emiflaires, que les Anglois ne tireroient pas un grand avantage de leur allance avec les Iroquois.

Politique des Iroquois.

Ön lui dit que l'Orateur Onnontagué, ou quelqu'un des Anciens de canton, avoit demandé, fi on ne se souvenoit plus que leur Nation se trouvant entre deux Peuples puis-lans, capable chacun de l'exterminer, & qui étoient l'un & l'autre intéressés à le faire, quand ils n'autroient plus befoin de son secours, voue son attention devoit être à les metre toujours dans l'obligation de la ménager, & par conséquent à empêcher qui aucune ne prévaluit sur l'autre? Que son Discours sit imperssion succure par verbalt que la réfolution sur principe de se conduire dans l'affaire présente selon la règle de politique, qu'on avoit suivei pusqu'alors.

Ils font pelis

En effet les Iroquois n'eurent pas plûtôt joint l'Armée An
l'Armée An
gloife, que la croyant affez forte avec eux pour prendre

Montreal, ils ne penserent plus qu'aux moyens dela détruire,

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIX. 330

& voici de quelle maniere ils s'y prirent. L'Armée étoit cam- 1709-10. pée fur le bord d'une petite Riviere ; les Iroquois , qui paffoient presque tout le tems à la chasse, s'aviserent d'y jetter toutes les peaux des Bêtes, qu'ils écorchoient, un peu au deffus du Camp; & bientôt l'eau en fut toute infectée. Les Anglois, qui ne se déficient point de cette perfidie, continuerent à boire de cette eau , & elle en fit mourir un fi grand nombre, que le P. de Marcuil, & deux Officiers, qui l'étoient allé prendre à Orange pour le conduire en Canada, avant découvert les fosses, où on avoit enterré les Morts, ju-

gerent que leur nombre montoit à plus de mille. Ce qui est certain , c'est que cette mortalité , dont les An- Pourquoila glois ne connurent la cause, que lontems après, obligea l'Ar-Flotte Angloimée à quitter un lieu fi funeste, & où ils comprirent bien qu'ils fe ne vint ne pouvoient éviter d'être entiérement défaits, fison s'avisoit bec. de les y venir attaquer. Ils se rendirent à Manhatte, où ils apprirent en arrivant que les Vaisseaux d'Angleterre destinés à faire le siège de Quebec, n'étoient point venus à Baston; qu'ils avoient été envoyés à Lifbonne, où le mauvais succès des armes Portugaifes fur la Frontiere de Castille au commencement de cette Campagne, faifoit craindre que le Roy de Portugal ne fût contraint de faire fon accommodement

avec l'Espagne, s'il n'étoit promptement secouru.

Enfin l'Hyver suivant les Onnontagués envoyerent des Dé- Les Iroquois putés à M. de Vaudreuil, pour le prier de les recevoir en ses Députés à M. bonnes graces. Ils l'assurerent d'abord qu'ils n'avoient eu au- de Vaudreuil. cun dessein de faire du mal aux François; mais ils ne s'expliquerent point sur la maniere, dont ils s'y étoient pris pour rendre inutiles les grands préparatifs des Ánglois. Ils lui firent observer que la guerre n'avoit point été entreprise du consentement unanime des Cantons mêmes, qui avoient pris les armes. Enfin ils crurent le Gouverneur fi peu irrité contr'eux. qu'ils eurent la confiance de le prier de pardonner aux Hollandois, & furtout à M. Schuiler, la rupture de la tréve, affûrant qu'il ne leur avoit pas été libre de la garder plus

lontems. Le fait étoit véritable ; d'ailleurs la situation des affaires de la Colonie ne permettoit pas de rejetter les excuses d'un tel Suppliant, au hazard d'en faire un Ennemi irrréconciliable. Les Iroquois le concevoient fort bien, & ils croyoient qu'on

## O HISTOIRE GENERALE

1709-10.

devoit leur sçavoir quelque gré de la démarche, qu'ils faifoient. De plus cette Nation avoit toujours étmoigné qu'elle désaprouvoit la guerre, que se faisoient les François de les Anglois, & dans une seconde audience, que ses Députés eurent du Général, après que celui, qui portoit la parole, eut marqué son chagrin de voir deux Peuples, qu'il estimoit, disoir-il, présque toujours occupés à s'entre détruire, il ajouit avec cette franchise, qui n'el plus guéres connué que des Barbares: "Etes-vous donc yvres les uns & les autres? Ou est-ce moi, qui n'ai point d'esprit?.

Il proposa aussi un échange de Prisonniers entre les Hollandois & les François , & il sut accepté , & exécuté de bonne soy de part & d'autre. M. de Vaudreuil dir ensuite aux Députés que ses Alliés n'attendoiren plus que sa permission , pour leur déalarer la guerre , & que s'ils vouloient éviter ce malheur , il falloit qu'ils demeurassent tranqu'illes ; qu'au premier mouvement , qu'il leur verroit stare, il laisseroit à tous

ses Enfans la liberté de leur courir sus.

Entreprise malheureuse dans la baye d'Hudson. La joye , qu'on avoit reffentie en Canada de voir les grands projets du Sieur Vefche déconcertés , fut un peu troublée par a nouvelle, qu'on y reçut du mauvais fuccès d'une Entreprife du Sieur de Mantet fur le Fort de Sainte Anne dans la Baye d'Hudôn. Cet Officier y fut tué , & ce fut une perte pour la Colonie. Il paroit que le Gouverneur Général ellitya quelques reproches à cette occasion ; car voici comme il experimoit dans une Lettre , qu'il écrivit l'année fuivante à M. de Pontchartrait.

" A l'égard de la réuflite du Parti envoyé dans la Baye d'Hud-" fon , si cette Entreprise n'a pas eu toute celle , que j'avois lieu " d'esperer , ce sont des coups du sort , dont je ne puis répon-

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 341

dre. Les ordres, que j'avois donnés, étoient très-justes; le "170,-13. Fort de Ouitchitchouen (Sainte Anne) n'est pas imprenable; « le Sieur de Mantet avoit de bons Hommes, des vivres encore « pour quatre mois, il a été jusqu'à la Palissade, sans être dé- « couvert, il a échoué, où mille autres auroient réussi. Ce « n'est pas manque de courage, ni d'expérience; mais pour " avoir trop compté sur la bravoure de ceux, qui étoient avec " lui, & pour n'avoir pas assez fait reconnoître le lieu, avant " que de l'attaquer. Plusieurs de ceux , qui y ont été , m'ont " fait proposer d'y retourner, même avec moins de Monde, & " sans qu'il en coûte rien à Sa Majesté.

On apprit de fort bonne heure à Quebec l'année suivante que l'Acadie étoit ménacée de nouveau, & l'on sçut peu de mem tems après par des Prisonniers Anglois, qu'il étoit arrivé à Baston six Navires de guerre, avec une Galiotte à bombe, & des Troupes de débarquement, pour affiéger le Port Roïal. Quelques-uns de ces Prisonniers ajoûterent que le dessein de la Reine de la Grande Bretagne étoit qu'après la prise de cette Place, l'Escadre, qui en auroit fait la conquête, y passat l'Hyver, pour venir de - là au Printems suivant faire le siège de Quebec, après avoir été renforcée d'une autre Escadre, qui partiroit à ce dessein des Ports d'Angleterre avant la fin de

Hyver.

Ces avis, qui ne se trouverent que trop fondés, inquiet- Les Iroquois rent moins M. de Vaudreuil, accoûtume à voir courir prefque toutes les années de pareils bruits, que quelques nouvel- trenous, & les les insultes faites par nos Alliés aux Iroquois, qui se contenterent néanmoins de lui en demander justice, quoique le Gouverneur de la N. York mît tout en usage pour les engager à reprendre les armes. M. de Vaudreuil leur promit la satisfaation, qu'il souhaitoient, & ils refuserent nettement de se dé-

clarer contre nous.

M. Dudley ne réuffit pas mieux auprès des Abénaquis. aufquels il ne demandoit que de demeurer Neutres : ils ne voulurent jamais entendre à aucune sorte d'accommodement avec lui, & pendant toute cette Campagne on ne vit dans toute la Nouvelle Angleterre que des Partis de ces Sauvages. & de François, qui y désolerent un très-grand Pays. M. de Subercase ne s'endormoit pas de son côté. Il avoit attiré en Acadie plusieurs Flibustiers de l'Amérique, & il s'en servit

1710.

utilement pour faire la course sur les Anglois, dont le commerce sut par-là fort dérangé:

Projet de M. de Subercafe pour fortifier l'Acadie. Il en avoit encore tiré un autre avantage, qui fut que les prifes faires par ces Armateurs, entretiment l'abondance dans fa Colonie, & le mirent en état de faire de fort beaux préfens aux Sauvages. Ces fuccès bui frent concevoir le deffein de former un Etablissement considerable au Port de la Héve; mais il neut, ni le loifir, ni les moyens d'exècuter ce projet. Les Fibustiers l'abandonnerent, lorsqu'il avoit le plus besoin d'eux; le Ministre de la Marine, aqueelil avoit demandé une, ou d'eux Fregates, pour croiser le long des Còtes de l'Acadie, ne put les lui envoyer, & bientôt après il fallut fonger à fotienti un nouveau sûge au Port Royal.

Les Anglois réfolus de s'empater de l'Acadie, à quelque prix, que ce foit. Quoque les Fibudiers euffent diparu des Côtes de l'Acadie , les Baftonnois ne pouvoient s'affurer qu'ils n'y reviendroient pas, & ils comprenoient tout le tort, que ces Genslà pouvoient faire à leur commerce, par la facilité, qu'ils rouvoient toujours à le refugier dans les Ports de cette Province. D'autre part les ravages, que les Abénaquis & les Canadiens continuoient de faire dans la N. Angleterre, avoient mis en fureur les Peuples de la Campagne. Enfin M. Dudley de le Confeil de Bafton informés du projet de M. de Subercafe, ne douterent point qu'il ne l'exécutat avec le tems, fi la paix laifoit la France en poffefino de l'Awadie ; d'oùil arriveroi immanquablement que les Anglois n'auroient plus la liberté de faire la péche dans cette Mer.

Conduite étrange du Gouverneur, Toutes ces confiderations acheverent de déterminer la Cour de Londres à chaffer les François du Port Royal, failüeil y employer toutes les Forces des Colonies Angloifes, & même une partie de celles de l'Angleterre. Il y eutren cette occasion quelque chose d'affez incompréhentible dans la conduite du Sieur de Subercase. Il étoit averti depuis lontems qu'il se formoit contre lui un orage, dont tous ceux, qu'il avoit effluyés jusques-là, n'avoient été que de legers préludes. Il demandit fans cesse du secours à M. de Vaudreuil, & à M. de Pontchartrain. Le premier lui envoya des Soldats & des Officiers; il artiva dans lon Port une Recrué destinée pour Quebec, & dont on lui laissa la liberé de disposér autant de tems, qu'il croiroit en avoir besoin ; cependant au plus fort-du péril il renvoya la Recrué, & les fecours venus de Quebec, se fealai-





gnant beaucoup des Officiers, lesquels firent réciproquement

de grandes plaintes contre lui.

Sa propre Garnison , & les Habitans de l'Acadie n'étoient pas dans une disposition plus favorable à son égard, & cerrainement, si les Anglois avoient été instruits de ce qui se pasfoit au Port Royal, ils auroient pu s'épargner plus de la moitié des frais, qu'ils firent pour venir à bout de leur Entreprife. L'opinion bien fondée, que l'on avoit de la valeur & de l'habileté de M. de Suberçase, se tourna même dans la suite en preuve contre lui, & quoiqu'il ait été justifié aux yeux de ceux, à qui il fut obligé de rendre compte de sa conduite, sa reputation fouffrit un grand échee dans le Public, qui s'obstine souvent à condamner ceux, qui ont été absous au Tribu-

nal du Souveraîn.

Quoiqu'il en foit, dès le mois d'Août de cette année 1710. Arrivée de la un Navire Anglois de soixante pièces de canon, un Brigan-Flotte Angloitin & une Houpe s'aprocherent du Port Royal, & le tinrent Royal. bloqué de telle forte, qu'il n'y pût entrer aucun secours : & dès lors il y avoit quinze jours, que la Garnison couchoit fur le rempart, & dans les batteries, que l'on avoit réparées à la hâte, se mieux qu'il avoit été possible. Le cinquiéme d'O-Robre cinquante-un Bâtimens Anglois entrerent dans le Baffin , & jetterent les ancres vis-à-vis du Fort. Cette Flotte étoit composée de quatre Vaisseaux de soixante pièces de canon, de deux de quarante, d'un de trente-fix, de deux Galiottes à bombes : le reste étoit des Bâtimens de charge , le tout sous les ordres du Général NICOLSON, qui commandoit en Chef toutes les Troupes de la Reine d'Angleterre dans le Continent de l'Amérique.

Le fixième les Ennemis firent leur débarquement des deux Enquelle difcôtés de la Riviere, les plus grandes Forces étant du côté du position étore Fort. M. de Subercase ne s'opposa point à leur descente, & ne fit point occuper divers passages difficiles, où il auroit pu les arrêter, ou leur dreffer des embufcades, parce qu'il ne pouvoit compter, ni fur ses Soldats, ni fur les Habitans, & qu'il étoit persuadé qu'aucun de ceux, qu'il auroit fait sortir de la Place, n'y rentreroit. Aussi désespera-t-il d'abord de la conserver au Roy. Il n'eut plus d'autre vûc, que d'en sortir

lui-même avec houneur, d'autant plus qu'il n'avoit pas troiscent Hommes effectifs, & que les Affiégeans étoient au nom-

1710.

### HISTOIRE GENERALE

bre de trois mille quatre-cent, outre les Officiers & les Matelots.

Les Ennemis

Les Troupes débarquées ne trouvant point d'obstacle à leur en sont le sé- marche, allerent droit au Fort; mais lorsque le Gouverneur les vit engages fous fon artillerie, il fit faire un si grand feu, qu'il les arrêta, leur tua bien du Monde, & les contraignit même de reculer, pour se couvrir d'un rideau, à la faveur duquel ils entrerent dans le Bois, & continuerent leur marche. Le lendemain ils pafferent un Ruiffeau, qui donnoit de l'eau à un moulin, où deux-cent Hommes auroient ou les tailler en piéces ; mais le Gouverneur n'avoit pas cru qu'elles entreprissent de le passer ce jour-là ; parce qu'elles paroissoient occupées à placer leur artillerie, & à apuyer une Galiotte, qui avoit commencé dès la veille à jetter des bombes. Quelques Habitans & quelques Sauvages escarmoucherent d'abord contre les Premiers, qui passerent, après quoi ilsse sauverent à la faveur des Bois.

> Le foir la Galiotte recommença à bombarder le Fort; mais avec peu d'effet, ce qui surprit le Général Anglois; il en tira néanmoins cet avantage, que pendant ce tems-là il fit passer devant la Place vint-deux Batteaux plats, charges de toute fon artillerie, de mortiers, & de munitions de guerre. Le huitiéme M. de Subercase avant remarqué l'endroit, où l'Ennemi vouloit établir des batteries, fit tirer si à propos de ce côtélà, que le Sieur Nicolfon, après avoir perdu bien des Hom-

mes, fut obligé de faire fonner la retraite.

Le jour suivant on se canonna jusqu'à midi. Les Assiégés jetterent quelques bombes dans le Camp des Anglois & dans leurs logemens, ce qui y causa beaucoup de désordre. La pluie, qui furvint, & qui dura jusqu'au soir, interrompit le seu de part & d'autre; dès qu'elle eut cessé, les deux Galiottes s'approcherent du Fort, & tirerent quarante-deux bombes, du poids de deux cent livres. Les Affiègeans effayerent auffi de tirer des carcaffes; mais elles creverent toutes au fortir du mortier. Les Anglois en avoient un Bâtiment chargé; mais il périt à l'entrée du Port avec tout l'Equipage, qui étoit de quarante Hommes.

Le dix ils travaillerent à leurs tranchées & à leurs batteries, & vers le soir ils recommencerent à jetter des bombes, ce qu'ils continuerent de faire toute la nuit; mais il n'y en

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIX. 145

eut que deux, qui tomberent dans le Fort, où elles ne firent pas grand mal. Cinquutres ayant crevé en l'air, un éclat bleffa dangereusement un Officier, nommé LA TOUR, & un autre emporta un coin du magafin du Roy. Au reste je suis bien aise d'avertir que dans la seule Relation, que j'aye pu découvrir de ce siège, il y a un peu de consusion par raport à ces divers bombardemens, dont les dattes ne sont pas exactement marquées.

Cette même nuit cinquante Habitans, & fept à huit Soldats déferterent, & le lendemain tout ce qui restoit des Premiers présenterent au Gouverneur une Requête, pour le prier de faire attention à l'état, où ils étoient; qu'ayant été depuis fi lontems fur pied jour & nuit, ils se voyoient sur le point de fuccomber à une si excessive fatigue. Dans le fond leur mauvaile humeur, & le mécontentement général contre M. de Subercase leur avoient ôté le courage, & ils appréhendoient qu'on ne leur fit point de quartier, s'ils attendoient à se rendre, que toutes les batteries fussent achevées, & en état de foudroyer la Place.

Le Gouverneur leur répondit qu'il examineroit leur Re- Murmares & quête ; mais s'étant aperçu que la frayeur n'étoit pas moindre défertions passes parmi les Soldats, dont la plupart ménaçoient tout ouverte- gés. ment de déserter, il assembla l'onzième le Conseil de guerre. On y concluttout d'une voix qu'il ne falloit plus penser qu'aux moyens d'obtenir une capitulation favorable, & auflitôt le Sieur de LA PERELLE, Enseigne, sut député au Général Anglois. Cet Officier demanda d'abord la permission de faire sortir toutes les Femmes du Fort; mais il y a bien de l'apparence

qu'elle fut refusée.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la Perelle resta dans le Le Gouver Camp des Anglois, & que M. Nicolfon envoya un de fes Of- Place. ficiers à M. de Subercase, qui lui sit connoître qu'il desiroit de s'aboucher avec son Général. Sur ce raport Nicolson envoya au Fort le Colonel REDIN, chargé d'un plein pouvoir. Le Gouverneur le reçut sur le glacis, le conduisit à son logement, & demeura lontems enfermé avec lui dans son cabinet. Au sortir de-là il dit d'une voix haute à ses Officiers que tout étoit reglé, & le jour suivant le Colonel Redin, & un Capitaine, nommé MATHIEU, qui avoit servi d'otage pour la Perelle, retournerent au Camp, où M. Nicolson figna la capitulation.

Tome II.

Хx

### 146 HISTOTRE GENERALE

1710.

Le feize la Garnison sortit du Fort, au nombre de cent cinquante-fix Hommes tout délabrés, avec armes & bagages, & tous les honneurs de la guerre ; mais elle ne put emporter les mortiers & l'artillerie, qui lui avoient été accordés, faute de Bœufs, parceque les Habitans avoient retiré tous leurs Bestiaux bien avant dans les Bois. Ce qui sit que le Gouverneur, de l'avis de ses Officiers, ne retint qu'un mortier, & vendit tout le reste au Général Anglois, pour acquitter les dettes du Roy. Il ne se trouva non plus aucune provision dans le Fort, & dès le lendemain M. Nicolson sut obligé de faire distribuer des vivres aux François : il se repentit bien alors de s'être tant pressé de composer avec des Gens, que la famine lui auroit bientôt livrés à discretion.

Quelques Ex- . La guerre se faisoit de notre part plus heureusement, ou du moins avec plus de gloire en Terre-Neuve. M. de Costebelle avoit proposé à la Cour une Entreprise sur l'Isle de Carbonniere, le seul Poste, qu'on n'eût point encore enlevé aux Anglois dans cette lile, & non-feulement fon projet fut aprouvé : mais le Ministre lui manda de ne rien négliger pour chasfer l'Ennemi de tout ce qu'il possedoit sur cette Côte, & lui promit du secours, qui n'arriva pourtant pas à tems.

En attendant M. de Costebelle se crut affez fort pour se rendre Maître de Carbonniere : il fit deux Détachemens, dont l'un marcha par Terre, & l'autre s'embarqua dans trois Chaloupes, le tout sous la conduite d'un Habitant de Plaifance, nommé Gaspar BERTRAND, brave Homme, & qui s'étoit déja distingué en plusieurs rencontres. Les deux Détachemens userent de tant de précautions, & garderent tant d'ordre dans leur route , qu'ils arriverent à la Baye de la Trinité, qui est fort proche de Carbonniere, sans avoir été dé-

couverts.

Ils y trouverent une Fregate de la Reine, appellée la Valeur, de trente pièces de canon, & de cent trente Hommes d'Equipage, qui avoit servi de Convoi à une Flotte de Vaisfeaux Marchands. Les Chaloupes Françoises, qui étoient montées de vint-cinq Hommes chacune, l'aborderent en plein jour: Bertrand monta le premier, & fut si bien secondé, qu'après avoir tué le Capitaine Anglois, & mis tous les Officiers hors de combat, il obligea l'Equipage à se refugier entre deux Ponts. Il s'y défendit affez bien , & par malheur le DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIX. 347

Commandant François fut tué. Un jeune Homme fort réfolu, nommé DACARETTE, prit sa place, & contraignit enfin les

Anglois à se rendre.

Un moment après deux Navires Corsaires de la même Nation . l'un de vint-deux pièces de canon . & l'autre de dixhuit s'approcherent de la Fregate, & commencerent à canonner les François des deux côtés. Ceux-ci, à qui la mort de Bertrand avoit ôté une partie de leur courage, ne purent iamais se résoudre à livrer un nouveau combat, & tout ce que put faire Dacarette, pour ne s'y exposer pas lui-même avec des Forces si inégales, & des Gens intimidés, sut de couper les cables, d'éventer les voiles, & de fortir de la Baye à la faveur d'un vent, qui le fit bientôt perdre de vûë aux deux Corfaires. Alors le Détachement, qui étoit par Terre, ne voyant plus aucune apparence de pouvoir se rejoindre à la Troupe de Dacarette, se jetta sur les Habitations, les pilla, & retourna chargé de butin à Plaisance, où les Chaloupes le suivirent de près avec leur prise.

Cependant la capitulation du Port Royal n'avoit pas été Lettre de M. Nicolona M. concue de maniere à prévenir toute équivoque : peu de tems de Vaudreuile après l'évacuation de la Place MM: Nicolfon & de Subercafe envoyerent au Marquis de Vaudreuil, l'un le Major Levingston , & l'autre le Baron de S. Castin , pour lui faire part des articles, dont ils étoient convenus; mais le premier les entendant à sa maniere , déclara au Général François que, fuivant le Traité, tout le Pays, excepté ce qui étoit à la portée du canon du Fort du Port Royal, & qui feul étoit compris dans la capitulation, demeuroit à sa discretion, aussi-

bien que les Habitans.

Il ajoûtoit que par represailles des cruautés inquies exercées par nos Sauvages contre les Sujets de Sa Majesté Britannique, si après sa Lettre reçue, les François & leurs Alliés continuoient leurs hostilités directement qui indirectement . il feroit sur le champ les mêmes Exécutions militaires sur les principaux Habitans de l'Acadie, ou Nouvelle Ecosse. Il proposa enfin un échange de Prisonniers , & ménaçoit en cas de refus, de livrer aux Sauvages Alliés de la Nouvelle Angleterre autant de François, qu'il y avoit d'Anglois Prisonniers parmi les Nôtres.

M. de Vaudreuil lui fit réponse qu'il le croyoit trop instruit Xxii

1710.

I 7 1 0. Réponse de M. de Vaudreuil.

des Loix de la guerre, pour ignorer qu'elles ne lui permettoient pas d'ufe de reprefailles contre les Habitans, qui s'étoient rendus à lui fur la parole expreffe, qu'il leur avoit donnée de les bien traiter; qu'on n'accuferoit jamais la Nation Françoise d'inhumanité; & que les Prifonniers Anglois, qui étoient actuellement dans la Colonie, lui pouvoient rendre fur cela un témoignage, auquel il ne raignoit point de s'en raporter; que pluiteurs avoient été retirés à grands frais, & par pure charité, des manis des Sauvages, qui de leur côté ne les maltraitoient point pour l'ordinaire; mais de la conduite desquels il n'étoit nullement juste de rendre les France, çois responsables; qu'il n'avoit pas tenu à lui de faire cesser, y avoit lontems, une guerre si malheureuse, & que tous les maux, dont elle avoit été suivie, ne devoient s'imputer qu'à ceux, qui avoient resusé la neutralité entre les deux Colonies.

Quant à l'échange des Prisonniers, le Général François protefhoit qu'il y donnoit très-volontiers les mains; mais qu'il falloit commencer par sçavoir combien il y en avoit de part & d'autre; qu'il n'étoit pas le Maitre de cux, qui étoient entre les mains de ses Allès, & que la ménace de livrer les Habitans de l'Acadie aux Sauvages de la Nouvelle Angleter-e, supposé que ceux de la Nouvelle France refusfalfent de rendre les leurs, étoit contre toutes les regles de la Justice & de l'humanité; que s'el els exécutoir, il feroit obligé d'on faire autant de tous les Anglois, qu'il avoit en sa puillance; ensin qu'il le prioit de lui faire une réponse possitive par les deux Officiers, qui lui porteroient sa Lettre, & de lu imarquer le nombre de ses Prisonniers, & le lieu, où il les feroit conduire, afin qu'il y envoyêt les s'ens.

Le Baron de S. Caftin Commandant Eu Acadie,

Les deux Officiers, que M. de Vaudreuil chargea de fa Letre à M. Nicolfon, furent les Sieurs de Rouville & Dupuys,
& dans celle, qu'il écrivit au Comte de Pontchartrain, pour
l'informer de tout ce qui se passoit, il lui marquoit que le motif de ce choix étoit, qu'étant aussi obligé d'écrire par la même
voye à M. Dudley, Gouverneur Général de la Nouvelle
Angleterre, il avoit été bien aise que les deux meilleurs Partisans de tout le Canada eussent le moyen de connoître le
Pays, où ils pouvoient avoir occasion dans la suite de faire
la guerre.

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIX. 140

Il nomma en même tems par provision, & jusqu'à ce qu'il eût reçu les ordres, qu'il avoit demandés à la Cour, le Baron de S. Castin, qui commandoit déja à Pentagoët, son Lieutenant en Acadie, & lui envoya ses instructions pour maintenir les Sujets du Roy, qui étoient restés en ce Pays, dans l'obéiffance due à Sa Majesté. Ces Habitans lui avoient député le Sr. de Clignancourt, avec une Lettre fignée des principaux d'entr'eux, par laquelle ils se plaignoient beaucoup de la maniere dure, dont les traitoit le Sieur Vesche, qui commandoit au Port Royal, & le conjuroient de leur procurer quelque secours & quelque consolation.

Le Général apprit en même tems que les Sauvages Voifins Les Sauvages de l'Acadie paroifloient un peu réfroidis à notre égard de- réfroidis à no puis la prise du Port Royal; que les Anglois ne cessoient tre égard. point de leur repeter qu'ils ne demeureroient pas en si beau chemin, & que la conquête du reste de la Nouvelle France ne leur coûteroit pas beaucoup plus que celle de l'Acadie.

Ces avis engagerent le Gouverneur Général à faire partir M. de Vats fur les neiges deux François & deux Sauvages avec des Let- dreuil fait vitres pour les Missionnaires de ces Quartiers-là, par lesquelles tans de l'Acil les exhortoit à redoubler leur zéle pour maintenir leurs die. Néophytes dans notre alliance, & il enjoignit à ces mêmes Envoyés de visiter toutes les Habitations Françoises de l'Acadie, de s'instruire exactement de la disposition, où étoient les Habitans, & de les affûrer qu'il feroit l'impossible pour ne les laiffer manguer de rien.

On eut auffi nouvelle que le Gouverneur de la Nouvelle Diverses au York redoubloit ses efforts pour engager les Cantons Iro- tres précauquois dans une Ligue offensive contre nous, & la crainte d'a- Général voir bientôt ces Sauvages sur les bras dans le tems, qu'on étoit ménacé d'être attaqué par toutes les Forces des Anglois, fit beaucoup d'impression sur les Habitans, déja intimidés par la perte de l'Acadie. C'est ce qui engagea MM. de Vaudreuil & Raudot à faire descendre à Montreal le plus grand nombre de Sauvages d'en haut, qu'il feroit poffible, tant pour raffûrer la

Colonie, que pour tenir les Iroquois en respect. Ils envoyerent donc à Michillimakinac des Personnes accreditées parmi nos Alliés, pour les exhorter à venir incefsamment donner à leur Pere des preuves de leur fidélité & de leur attachement. Le Général se rendit ensuite lui-même sur

les glaces à Montreal, où on lui avoit mandé que sa présence étoit nécessaire pour faire revenir les Sauvages domiciliés de leur consternation, causée, disoit-on, par les ménaces des Anglois ; mais il trouva qu'on lui avoit donné une fausse allarme, & que ces Peuples étoient dans la meilleure disposition du Monde.

MM, de Lonqueuil & Jonquois.

Il ne restoit plus qu'à prendre ses sûretés par raport aux caire font en- Cantons, & le Baron de Longueuil, Lieutenant de Roy de voyés aux Iro- Montreal, s'étant offert de lui-même à traiter avec eux, son offre fut acceptée: le Général le fit accompagner par Joncaire & la Chauvignerie , & lui recommanda d'affûrer les Cantons que, tandis qu'ils garderoient la neutralité, ils n'avoient rien à craindre des autres Nations ; que s'il en avoit invité plusieurs à le venir trouver, c'étoit uniquement pour les rendre témoins de la maniere, dont il recevroit les Anglois, s'ils s'avisoient de revenir à Quebec; mais que si, malgré leurs fermens, fi souvent & fi solemnellement renouvellés, d'être fimples Spectateurs de la guerre, ils étoient affez mal confeillés pour le joindre aux Ennemis des François, ils devoient s'attendre à voir auffitôt tous les Peuples du Nord & de l'Ouest fondre sur eux, & ne leur faire aucun quartier.

Succès de leur woyage.

M. de Longueil fut très-bien reçu à Onnontagué, & Joncaire à Tíonnonthouan, & ils amenerent à Montreal des Députés de ces deux Cantons. Ces Sauvages avouerent à M. de Vaudreuil qu'ils étoient puissamment sollicités par le Gouverneur de la Nouvelle York de rompre avec les François ; ils lui ajoûterent qu'il pouvoit compter sur la fidélité de plusieurs; mais que le grand nombre panchoit du côté des Anglois, gagnés par les présens, qu'on leur prodiguoit, & persuadés que les François succomberoient à la fin sous les grands efforts, que leurs Ennemis se disposoient à faire de toutes parts pour les accabler.

Préparatifs des Anglois de la N. York.

Il se faisoit en effet de très-grands préparatifs du côté d'Orange, on retint même dans cette Ville trois François, que M. de Vaudreuil y avoit envoyés, pour y conduire un Anglois, à qui il donnoit sa liberté sur sa parole, & le Domestique du Major Levingston, qui étoit resté malade à Quebec. Le prétexte, dont on colora la détention de ces trois Hommes, fut qu'on ne vouloit pas qu'on sçût dans la Colonie Françoise ce qui se passoit dans cette Province : on y re-

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 351

tint par la même raison le Prisonnier Anglois, & cette conduite donna beaucoup à penser au Gouverneur Général.

Il fut même bientôt instruit par un Sauvage du détail des préparatifs, qu'on faisoit dans la Nouvelle York; & il manda au Sieur de Beaucourt de presser les travaux, qu'il faisoit à Quebec; il envoya aussi par tout ses ordres, pour faire tenir les Troupes & les Milices prêtes à marcher au premier fignal. Il n'étoit plus question de l'échange des Prisonniers, MM. Dudley & Nicolfon n'y voulurent entendre, qu'aux conditions, que le premier avoit proposées d'abord.

Sur ces entrefaites S. Pierre, Tonti, & les autres, qui avoient été envoyés aux Nations Supérieures, arriverent à Montreal avec quatre à cinq cent Sauvages, & comme les Députés des Iroquois, dont nous venons de parler, n'étoient point encore partis, le Gouverneur Général profita de l'occafion, pour accommoder un différend, qui duroit depuis quelques années entre les Cantons d'une part, & quelques-uns de nos Alliés de l'autre. Il y trouva plus de facilité, qu'il ne s'y étoit attendu. & l'accord se fit à la satisfaction des deux Parties.

Le quatriéme d'Août 1711. M. de Vaudreuil reçut une Lettre du P. Felix, Recollet, Missionnaire en Acadie, qui man- de reprendre doit que quarante Sauvages, envoyés par le Baron de S. Caftin . pour faire une irruption du côté du Port Roïal, après avoir défait un Parti d'Anglois beaucoup plus nombreux, s'étoient joints à plusieurs François, avoient investi le Fort, où les principaux Officiers, & la plus grande partie de la Garnison étoient morts pendant l'Hyver, & qu'ils demandoient un

prompt fecours.

Sur cet avis le Marquis D'ALOGNIES, Commandant des Troupes, fut nommé pour marcher en diligence de ce côté-là : le Gouverneur Général lui donna douze Officiers des plus braves & des plus expérimentés, & deux-cent Hommes choisis: tout cela fut prêt en deux jours; mais dans le moment, que ce secours alloit se mettre en marche, des nouvelles, que l'on reçut de Plaifance, obligerent M. de Vaudreuil à contremander le Marquis d'Alognies.

M. de Costebelle lui mandoit qu'il avoit sçu d'un Prison- Une Florte nier Anglois que le dix, ou le douze de Juin le Général Ni- Angloise se colson étoit arrivé à Baston avec deux Navires de soixante le hêge de & dix piéces de canon; qu'il devoit être suivi de six autres de Quebec.

1710

foixante, de trois Galiottes à bombes, & de trente Bâtimens de charge, montés depuis vint-quatre jutqu'à trente canons, aufquels devoient se joindre à Baston deux Navires de cinquante, & cinq Bâtimens de charge, qui porteroient trois mille Hommes des Milices de la Nouvelle Angleterre; qu'on n'attendoir plus que la Flotte de Londres, pour mettre à la voile, & que cette Flotte avoit été vûë le cinquiéme de Juin à foixante lieuës de Baston par un Corfaire de la Martinique, arrivé à Plaisance le huitième de Juillet, qu'il l'avoit aprochée de fort près, & avoit compté trente-cinq Voiles.

Le Prifonnier Anglois disoit encore qu'on assembloit à Manhatte un Corps de deux mille Hommes, composé des Milices de la Nouvelle York, & des Sauvages de cette Province, & que la Reine d'Angleterre vouloit absolument avoir cette année le Canada. Ces avis furent confirmés peu de tems après par un Onnontagué, que Teganissorens avoit envoyé à M. de Vaudreuil, pour lui dire que la Flotte Angloisé étoit partie de Baston; qu'il y avoit à Orange deux-cent Batteaux zout prèts; qu'on y en attendoit encore cent, & qu'Abraham Schuller, Frere du Gouverneur d'Orange, avoit parcourt tous les Cantons pour les solliciter à prendre les armes contre les François.

Discours de M. de Vaudrevil aux Députés Iroquois.

La première chofe, que fit le Gouverneur Général, dès qu'il eut reçu ces nouvelles, fut d'affiembler les Députés Iroquis, que le Baron de Longueuil & Joncaire avoient amenés d'Onnontagué & de Tfonnonthouan, & de leur faire par des avis, que l'eganifforens lui avoit donnés. Il leur dit que les Hollandois s'étant déclarés contre lui, malgré les affurances, fi fouvent réiterées de leur part, de garder la neutra-lité, & les ménagemens, qu'il avoit cus pour eux, il ne pouvoit fe difpenfer d'envoyer des Partis de guerre du côté d'Orange; mais qu'ils ne devoient point s'en allarmer.

Il leur remit enfuire quelques Iroquois, qu'il avoit retirés des mains des Ouyatanons, & il leur ajoûta qu'il ne tenoit qu'à eux de refter tranquilles fur leurs nattes, comme ils lo lui avoient promis : qu'ils devoient fe fouvenir du Traité de Paix, fi autentiquement juré fous fon Prédectifleur entre toutes les Nations; qu'ils ne pouvoient fe difpenfer de rendre aux François la juffice d'en avoir jufques-là religieusement obfervé toutes les conditions, & qu'il étoit encore plus de leur

intérês

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIX. 353

intérêt, que des siens, de prendre le parti, qu'il leur propo- 1710. foit.

Le lendemain il fit un grand festin de guerre, où il invita Les Sauvages tous les Sauvages domiciliés, & tous ceux de fes Alliés, qui nos Alliés étoient descendus à Montreal. L'Assemblée fut de sept à huit guerre. cent Guerriers, & d'abord Jonçaire & la Chauvignerie leverent la hache, & chanterent la guerre au nom d'Ononthio. Tous les Iroquois du Sault S. Louis, ceux de la Montagne, qui s'étoient alors réunis avec ceux du Sault au Recollet , & les Nipisfings, ou Algonquins de l'îsle de Montreal y répondirent avec de grands applaudissemens. Les Sauvages d'en haut eurent quelque peine à se déclarer , parce qu'ils étoient presque tous en commerce avec les Anglois, & qu'ils y trouvoient mieux leur compte qu'avec nous ; mais vint Hurons du Détroit ayant pris la hache, tous suivirent leur exemple, & affûrerent le Général qu'il pouvoit disposer d'eux, comme de ses propres Sujets.

M. de Vaudreuil ne jugea pourtant point à propos de les zele des Sanretenir tous, & il ne differa pas même à renvoyer la plupart vages domicichez eux, aussi-bien que les Députés des Iroquois, parce que la faison étoit déja avancée. Il se contenta d'en garder quelques-uns de chaque Nation, afin de faire connoître aux Anglois, & aux Cantons Iroquois qu'il avoit une autorité entiere sur ses Alliés. Il travailla ensuite de concert avec les Misfionnaires du Sault S. Louis, du Sault au Recollet, & des Algonquins domiciliés à rompre les intrigues fecrettes, que tes deux Freres Pitre & Abraham Schuiler, l'un Gouverneur, & l'autre Major d'Orange avoient recommencées avec les Sauvages; &il y reuffit fi bien, que les uns & les autres lui donnerent des ôtages , pour répondre de leur fidélité.

Il partit enfin pour Quebec, où sa présence étoit devenue nécessaire, & ily fut bientôt suivi des Abénaquis de S. Francois & de Bekancourt. On étoit fort affûré de ces Sauvages. & ils le sçavoient bien ; cependant ils envoyerent aussi leurs Femmes & leurs Enfans aux Trois Rivieres, pour faire voir, disoient-ils, qu'ils n'avoient point d'autre intérêt, que celui des François. Ils se prêterent ensuite de bonne grace à tout ce qu'on souhaitoit d'eux aussi-bien que d'autres Abénaquis, que le P. de la Chaffe amena du voitinage de la Nouvelle Angleterre.

Tome II.

Yy.

### 354 HISTOIRE GENERALE.

Ce zéle de nos Alliés produifit un effet merveilleux, & M. Raudot le Pere (a) me dit à fon retour en France, qu'il n'avoirjamais mieux compris, qu'en cette occasion, de quelle importance il étoit dans une Colonie d'avoir auprès des Naturels du Pays des Personnes capables de gagner leur estime & leur affection, ce qui ne se peut bien faire, si on ne les artache par le lien de la Religion. Cest ce que le Marquis de Vaudreuil avoit déja pu comprendre par l'exemple des Hurons du Détroit dans l'Assemblée de Montreal. Ces Hurons d'objetivit dans l'Assemblée de Montreal. Ces Hurons étoient les seuls des Sauvages venus des Pays d'en haut, qui suffient Chrétiens, & il est indubitable que s', en se déclarant, comme ils firent pour la guerre, ils n'eussent tiré tous les autres de l'indétermination, où ils étoient, ce Général auroit requ un affront dans une rencontre, où il y alloit de tout gu'il partit le Maitre de disposer de tous ces Peuples.

Je pourrois à cette reflexion en ajoûter ici quelques autres fur ce qui a empêché les Prédicateurs de l'Evangile de faire parmi plusfieurs Nations, ce qu'ils ont fait parmi les Hurons, les Algonquins, les Nations Abénaquifes, les Illinois, & un grand nombre d'Iroquois, de Miamis & de Pouteouatamis; mais cela me meneroit trop loin, & Jesper que ceux, qui liront cette Histoire avec un peu d'attention, les feront d'euxmêmes.

memes

1710.

(a) M. Raudot le Fils étoit retourné en France l'année précédente , ayant été nommé Intradant des Clastes de la Marine.





# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

# NOUVELLE FRANCE.

# LIVRE VINTIEME.



ONSIEUR de Vaudreuil en arrivant à Quebec, trouva tous les ordres, qu'il avoit donnés à M. de Beaucourt très bien exécutés, & cette Capitale en état de foûtenir un long siège. Cet Ingénieur, non content de fortifier le Corps de la Place autant, que lui avoient permis de le faire le

peu de tems, qu'il avoit eu pour y travailler, & les moyens. qu'on lui avoit fournis, avoit encore pris de bonnes mesures, pour empêcher les Ennemis de débarquer du côté de Beauport, comme ils avoient fait en 1690. & iamais peutêtre dans aucune Ville on ne remarqua plus de réfolution & de confiance, tous, jusqu'aux Femmes, étant disposés à contribuer de leur mieux à la plus vigoureuse défense.

On étoit même dans une espèce d'impatience de voir paroitre la Flotte Angloife. Toutes les Côtes au-dessous de Quebec Vint la Flotte Angloife. étoient si bien gardées , que l'Ennemi n'auroit pu mettre pied à terre dans aucun endroit habité, sans être obligé de livrer un combat, que le désavantage du Terrein ne lui auroit pas

### 36 HISTOIRE GENERALE

1710.

permis de hazarder. Chacun dans la Ville & aux environs avoit fon Pofem arqué. Le Genéral avoit placé le Comte de Vaudreuil, son Fils Ainé (a), dans celui, qui étoit le plus expofé, & tous, Soldats, Canadiens & Sauvages avoient juré de n'abandonner les leurs, qu'avec la vie; l'orfque le vint-cinquième à huit heures du foir un Habitant vint donner avis que le neufil avoit vû de Matanes quatre-vint-dix, ou quatre-vint-feixe Voiles, qui portoient le Pavillon d'Angleterre, Sur quoi chacun ferendit à fon Pofle.

Quelques jours après des Pècheurs de Gafpé raporterent un lis avoient compté quatre-vint-quatre Navires, qui décendoient le Fleuve, & faifoient route, comme pour relâcherà Gafpé même. Enfin le feptiéme d'Otobre M. de Beaumont, qui commandoit le Heros, mouilla devant Quebec, & dit qu'il n'avoit rencontré aucun Batiment dans la partie du Nord, qu'il avoit prefque toujours rangée; & un autre Navire, qui avoit paflé à Gafpé, & avoit tenu la route du Sud, arriva peu de jours après , & affura aufi qu'il n'avoit rien

Retraite de l'Armée de Terre. aperçu.

Des avis fi certains firent réfoudre le Gouverneur Général à renvoyer fur le champ M. de Ramezay à Montreal avec fix-cent Hommes, que ce Gouverneur lui avoit amneis des Milices de fon Gomvernement : il les fuivit lui-mème de près avec fix-cent Soldats, ce qui joint au Corps de Troupes, qui y étoient reftés fous les ordres du Baron de Longueuil, pour garder la tête de la Colonie, faifoit une Armée de trois mille Hommes, qu'il fit camper auprès de Chambly. Son deffein étoit dy attendre le Général Nicolfon, qu'il fçavoit être en marche de ce côt-le la ; mais il apprit bientot que fon Armée, dans laquelle il y avoit plutieurs Iroquois, avoit rebrouffé chemin, & Rouville fut détaché fur Theure-même avec deux-cent Hommes, pour en avoir des nouvelles plus eraches.

Cet Officier marcha, fans rencontrer Perfonne, jufqu'audelà du grand Portage, qu'on trouve fur le chemin d'Orarge, & il y fut joint par trois François, que M. de Vaudreuil avoit envoyés dans cette Ville au mois de Juin, & parmi lefquels étoit un de fes Frers. On les avoit remis en liberté après le retour de Nicolfon, & ils apprirentà Rouville que la con-

(4) Aujourd'hui Capitaine de Vaisscaux.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 357

sternation avoit été extrême dans Orange à la nouvelle du malheur arrivé à la Flotte Angloise, malheur, qu'on ignoroit encore dans la Colonie Françoise. Ils ajoûterent que Nicolfon, en arrivant dans cette Ville, y avoit fait mettre à couvert toutes ses voitures, & serré toutes les armes dans les Magasins, en disant qu'il prétendoit bien s'en servir l'année suivante, & qu'il esperoit que la Reine lui enverroit de plus grandes Forces, qu'elle n'avoit fait jusqu'alors: que les Anglois & les Iroquois avoient eu ensemble plusieurs démêlés. & qu'il paroiffoit que ces deux Nations étoient irréconciliablement brouillées ensemble.

1710.

Enfin la retraite des deux Armées Angloises, qui devoient Naufrage de attaquer en même tems la N. France par Mer & par Terre, & la Flotte Audivifer ses Forces en les occupant aux deux extrêmités de la Colonie, n'étant plus douteule, & le bruit s'étant répandu que la premiere avoit fait naufrage dans le Fleuve S. Laurent vers les sept Isles , M. de Vaudreuil y envoya plusieurs Barques. Elles y trouverent les carcasses de huit gros Vaisseaux, dont on avoit enlevé les canons, & les meilleurs effets, & près de trois mille Personnes noyées, dont les corps étoient

étendus fur le rivage.

On y reconnut deux Compagnies entieres des Gardes de la Reine, qu'on diftingua à leurs casaques rouges, & plusieurs Familles Ecoffoises, destinées à peupler le Canada; mais quoique le reste de la Flotte eût resté mouillée plusieurs jours au même endroit, pour enlever toute la charge des Vaisseaux brifés, on ne laissa point d'y faire un assez grand butin. On v trouva austi un grand nombre d'exemplaires d'un Manifeite, que l'Amiral Anglois avoit fait imprimer à Baston en asfez mauvais François, à dessein de les répandre dans les Habitations, pour y foulever le Peuple. J'ai cru cette Pièce affez curieuse pour la transcrire ici toute entiere. La voici :

DE PAR SON EXCELLENCE M. JEAN HILL, Manifeste de Général & Commandant en Chef les Troupes de Sa Majesté l'Amiral An-Britannique en Amérique.

La Reine de la Grande Bretagne ayant des droits & des « titres justes & incontestables sur toute l'Amérique Septen- «

trionnale, par la découverte, qui en a été faite, & par la pos «

1710. " fession, que le Roy Très-Chrétien a reconnue, comme il pa-" roit par les concessions d'une partie d'icelle accordée à Sa Ma-" jesté Très-Chrétienne par la Couronne de la Grande Breta-" gne, dont le détail seroit ennuyeux dans ce court Manife-" Ite (a). Et comme la droite raison ne peut pas nous persuader que de telles concessions ayent été données, afin qu'un " Peuple s'établiffe dans ces lieux, comme des Ennemis, pour troubler des Sujets de la Grande Bretagne; mais plutôt en vûë que ces Terres & ces Pays soient tenus en qualité de Fiefs, & puisque la nature de tels fonds & articles de Traités de Neutralité faits entre la Couronne de la Grande Bretagne & le "Roy Très-Chrétien, pour être observés par les Anglois & les " François en Amérique, quoiqu'il y eût guerre en Europe en-" tre la Couronne de la Grande Bretagne & le Roy Très Chré-" tien: les François nonobstant ont commis plusieurs hostili-" tés contre les Sujets des Rois de la Grande Bretagne; ce qui " fait que ces Pays possedés ainsi par les François retournent " de droit par les Loix de la Nature & de la Nation à la Cou-» ronne de la Grande Bretagne, d'où ils viennent originaire-" ment , & Sa Majesté de la Grande Bretagne peut les repren-» dre legitimement, encore qu'il n'y eût point de guerre en-" tr'Elle, & le Roy Très-Chrétien , joint les continuelles com-» plaintes des Sujets de Sa Majesté de la Grande Bretagne des " horribles barbaries, & cruautés inouiës, excitées & commi-» ses par les François avec les Indiens contr'eux; ce qu'on voit » très-évidemment par la récompense de quarante livres don-» née par les François aux Indiens, de chaque chevelure d'un » Anglois.

"Toutes ces chofes ont justement émû Sa Majefté, & l'ont portée à fecourir ses vijets opprimés d'une maniere si abominable. Les Rois, ses Prédécesseurs, faute d'occassions propres & convenables de se rendre Maitres de ces Terres & ce Pays, qui étoient perdus pour leur possiession, Sa Majesté ayant une très-pieuse & juste intention de procurer à l'avenir une Paix perpétuelle dans l'Amérique Septentrionanale, en prévenant, & empêchant les très-injustes ravages & exécrables meutres contre ses Sujets, a résolu, sous la protection de Dieu Tour-Puissant, de récouvrer toutes cessities

(a) Ce Manifeste a été copié sur l'Imprimé, ainsi les fautes de seus, qu'on y trouve, sent de l'Auteur, ou du Traducteur,

Terres & Pays, & de mettre des Gouverneurs dans les Vil- "1710. les, Bourgs, Villages, Châteaux & Forteresses, où le Roy " Très-Chrétien a prétendu en avoir, & parce que les Fran- " cois Habitans présentement de ces lieux, pourroient, par ignorance, ou opiniatreté, être persuadés par des Personnes ma- « lignes & turbulentes de réfister aux bons desseins de Sa Ma- " jesté, Elle a jugé à propos, esperant que Dieu favorisera une " Entreprise si pieuse, d'envoyer des Forces suffisantes, Dieu « aidant, pour soumettre tous ceux, qui s'opposeront à la rai- " fon & justice.

Estimant tous les François, qui sont habitués en cette ditte « Terre & Pays, sous le prétendu droit du Roy Très-Chré- " tien , être auffi-bien Sujets de la Couronne de la Grande Bre- " tagne, que s'ils y étoient nés, ou établis, ou en Irlande, ou " en d'autres endroits des Colonies de Sa Majesté, qui sont im- « médiatement sous sa protection ; cela fait qu'ayant égard à " fes intérêts, & au bien de ses Sujets, nous avons trouvé bon " de déclarer d'une maniere très-solemnelle, que tous les François demeurant en Canada, & aux environs dans les Villes, « Bourgs & Villages, qui voudront se mettre sous la protection " de Sa Majesté de la Grande Bretagne, & se soumettre à ses " Loix & à son Gouvernement, & seront trouvés résidans sur " leurs Habitations & Places, fans aucune diminution de leurs " Troupeaux & de leurs maisons, seront favorablement reçus " & traités, & continués eux & leurs Héritiers en une douce " & paifible poffession de leurs Terres, maisons & autres biens " leur appartenant legitimement, jouiront de la liberté, privi- " leges & exemptions en commun avec le reste des Sujets natu- " rels de Sa Majesté avec le libre exercice de leur Religion. Et " parce que peut-être plufieurs aimeront mieux retourner en " France, que de vivre sous le Gouvernement, quoiqu'il soit " extrêmement doux & heureux, de Sa Majesté de la Grande " Bretagne, nous déclarons pareillement, pourvû qu'ils ne " prennent point les armes, & qu'ils ne follicitent Personne directement à rélister aux Forces de Sa Majesté , & avant au- " cun acte d'hostilité de part & d'autre, qu'en se rendant volontairement, ils auront la liberté de s'embarquer dans des Batimens, qu'on leur fera fournir avec toutes les choses néces- " faires pour aller en France, & de prendre avec eux les effets, " dont ils sont les justes Possesseurs, ou de les vendre, aussi-bien " que leurs Terres & autres immeubles,

1710.

Pour ce qui regarde l'Evêque, les Eccléfiafiques, les Religieux & les Midionnaires, s'ils font leur poffible à porter
les François à obéir aux ordres de Sa Majefié de la Grande
Bretagne, nous promettons yuon aura toute forte dateunition pour eux, felon leurs Dignités, Fondtions & Caractères,
bien loin d'être traités comme Ennemis, & s'il leur plait, on
leur donnera des Vaificaux, avec toutes les chofes nécesfiaires, pour leur transporter en France les effets, qui paroiront leur appartenir. Que fi au contraire, ils diffuadent les
Peuples d'accepter les conditions ci-dessus proposées, ils seront reputés coupables de toutes les suites facheuses, qu'on
prendra pour les reduire par la force.

"prendra pour les reduire par la force.
"Nous déclarons encore que tous ceux, qui prendront les armes, fous prétexte de défendre lefdits lieux, Villes, Bourgs, Villages, Châteaux, ou Forterefles, feront traités comme Ennemis & Ufurpateurs, & toutes leurs Terres, maifons & autres effets feront faifis & acquis au profit de Sa Majefté, pour être diffribués à ceux, qui donneront quelque affiftance, afin que ces Pays foient fous la domination de Sa Majerté, fité de la Grande Bretagne, & tous ceux, qui fe diffitigue-rom & fignaleront en cette occasion pour le Service de Sa Majefté, recevront des marques particulieres de fa bien-veillance, à proportion des services, qu'ils aurontrendus.

Quoique c'en foit, nous déclarons ici qu'après qu'on aura fait des aftes d'hollitie /, nous nous ethimons être déchargés de l'exécution de ces promeffes, & qu'aucuns, excepté ceux, qui fe feront rendus, ou diftingués avant aucune hoftlité, ne pourront prétendre aucun droit aux faveurs ci-deffus offerters; & nous n'aurons alors aucun aurre but, avec la bénétertes; & nous n'aurons alors aucun aurre but, avec la bénéteries, qui féront de la réfiftance, efperant que Dieu, qui et Tout-Puiffant, donnera des fuccès généreux aux armes de Sa Majefté dans une Entreprife li raifonnable, juste & pieufe. A Bofton chez B. GRAEN 1711.

Quand on n'auroit pas sçu en Canada de quelle maniere les Anglois usoient du droit de conquête dans le Nouveau Monde, leur mauvaise foi à observer les Traités, leur dureté à l'égard des Prisonniers, l'exemple récent de l'Acadie, &

les faux-fuyants, que l'Auteur du Manifeste s'étoit ménagés, pour DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 361

pour fecroire autorifé à ne faire grace à Perfonne, fous prétexte, qu'on ne fe feroit foumis quaprès les premieres hofities, n'étoient quetrop capables de porter tous les bons François à le défendre jufqu'à la derniere extrêmité, fans parler des prétentions chimeriques & infoûtenables du Sieur Hill touchant les droits de la Couronne d'Angleterre fur toute l'Amerique Seotentrionnale.

Mais comme il n'eft point d'état, où il ne se rencontre des Mécontens, ou de Mauvais Esprits, l'indignation contre cet Ecrit n'eût peut-être pas été aussi générale, s'il eût paru au milieu des Habitations Françoises avec la Flotte Ennemie. Ceux, que les ménaces auroient le plus intimidés, s'ils en avoient pu appréhender l'exécution, s'ont les plus hardis à les

méprifer, quand elles ne sont plus à craindre.

Åu refte l'Amiral Anglois ne put guéres imputer qu'à lui ceul le malheur de fa Flotte. Il avoit fur fon bord un Prilonnier François, nommé Paradois, ancien Navigateur, & qui consoifioir parfaitement le Fleuve S. Laurent. Cet Homme l'avertit, jorfqu'il fut par letravers des fept files, qu'il ne falloit pas s'aprochet trop de Terre; & comme le vent n'étoit pas favorable, & qu'on ne pouvoit aller qu'à la bouline, il le faifoit fouvent changer de bord: l'Amiral à la fin fe laffa de cette manœuvre, & foupçonna peut-être ce Pilore de ne la faire, que pour fairguer fon Equipage. Il refufa de revirer, & s'approcha fi près d'une petite file, qu'on appelle l'Ife aux Qu's, qu'y syant été lurpris d'un coup de vent de Sud-Ett, il s'y brila avec fept autres de fes plus gros Navires, dont il fe fauva trèspeu de Monde.

Cependant il ne reftoit plus pour tirer la Nouvelle France de toute inquietude, que de façavoir au jufte en quelle difpofition étoient les Iroquois, plus à craindre eux feuls, malgré leur petit nombre, que les Anglois fans eux. On étoit
bien informé qu'ils s'étoient joints à Nicolfon au nombre de
plus de fix-cent; mais on fçavoit aufli que tous l'avoient quirée, avant même qu'il plut être inftruit du naufrage d'une partie de la Flotte Angloife. Nous avons vu que la même choit
étoit arrivée prefique toutes les fois que ces deux Nations s'étoient réunies contre nous, & indépendemment des raifons
de politique, que nous en avons rapportées, il eft certain
qu'elles ne font point faites pour agir lontens de concert;

Tome II.

Za.

Ce qui fut ause de sa

Providence de Dieu fur le Canada.

Demontry Laboration

362 qu'une fierté hautaine dans l'une , & feroce dans l'autre , les rendra toujours incompatibles, & que leur antipathie mutuelle a été jusqu'ici la plus grande ressource de la Nouvelle France, qui aura toujours ces deux Peuples pour Ennemis, l'un, parce qu'il craint d'en être opprimé; l'autre, parce qu'il ne peut vivre avec nous en paix dans un même Continent.

Après tout la Colonie Françoise ne pouvoit méconnoître dans la maniere, dont s'étoient diffipées deux grandes Armées, qui devoient l'attaquer en même tems, chacune avec des Forces supérieures aux siennes, une Providence, qui veilloit finguliérement à fa confervation, & qui non contente de l'avoir délivrée du plus grand danger, qu'elle eût encore couru, l'avoit enrichie des dépouilles d'un Ennemi, qu'elle n'avoit pas eu la peine de vaincre ; aussi lui en rendit-elle de très-

fincéres actions de graces.

Elle eut encore peu de tems après occasion de les renouveller au fujet du Port de Plaifance, que cette divine Providence lui conferva par la même voye, dont elle s'étoit fervie pour fauver le Gouvernement de Montreal, je veux dire en jettant un esprit de vertige parmi ses Ennemis. La Flotte Angloise en faisant voile pour Quebec, avoit intercepté des Lettres de M. de Costebelle, qui faisoient connoître le mauvais état, où il se trouvoit en Terre-Neuve, & le besoin, qu'il avoit d'un prompt secours. Après le naufrage, ceux, qui commandoient sur le reste de la Flotte, délibererent s'ils n'iroient pas se dédommager à Plaisance de la perte, qu'ils venoient de faire, & il leur restoit certainement assez de Forces pour se rendre Maîtres de cette Place & de tous les Postes. qui en dépendoient ; mais la méfintelligence s'étant mife entre les Officiers des Troupes de Terre, & celles de la Marine, ils furent contraints de renoncer à cette Entreprife.

tiles pour recouvrer l'Acadie.

Le feul avantage, que l'Angleterre tira de l'excessive dépense, qu'elle venoit de faire, fut de conserver l'Acadie. La Cour de France avoit extrêmement à cœur de recouvrer cette Province; les efforts réiterés des Anglois pour l'avoir en leur puissance, & plus encore leur triomphe, après l'avoir conquife, avoient enfin ouvert les yeux aux François fur la grandeur de la perte, qu'ils avoient faite, & M. de Pontchartrain en écrivit fur ce ton - là à M. de Beauharnois , qui avoit succédé à M. Begon dans l'Intendance de la Rochelle & de Rochefort.

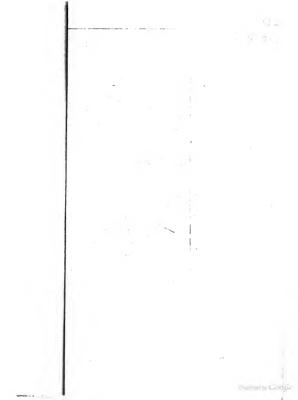



### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 363

Je vous ai fait affez connoitre, lui dit-il, combien il eft \*1710. important de reprendre ce Pofte, { le Port Royal } avant que « les Ennemis y foient folidement établis. La confervation de « toute l'Amerique Septentrionnale, & le commerce des Pè « ches le demandent également: ce font deux objets, qui me « touchent vivement, & le ne puis trop les exciter ( le Gou- « verneur Général, & l'Intendant de la Nouvelle France ) à les «

envifager avec les mêmes yeux.

Le Miniftre auroit fort fouhaité que le Marquis de Vaureuil eût pu fe charger de cette Entreprile avec fes feules Troupes & les Milices Canadiennes: le Général de fon còén e demandoit, pour en afforer le fuceès, que deux Navires de France, avec ce qu'ils pourroient porter d'Hommes & de munitions; mais quelque modique, que fut ce fecours, il ne fut pas poffible de le lui envoyer. Il ne voulut pourtant pas qu'on plut lui reprocher de n'avoir pas fait un effort, qu'on défroit de lui, & nous avons vû que le Marquis d'Alognies étoit fur le point de partir avec des Troupes, pour feconder les Sauvages & les Habitans, qui tenoient le Port Royal bloqué, lorfque la nouvelle de l'approche de la Flotte Angloife déconcerta fes mefures.

Alors les Habitans de l'Acadie ne voyant plus aucune aparence de Récoure le joug des Anglois, furent contrainis de faire leur accommodement avec le Gouverneur du Port Royal; mais ils envoyerent affürer M. de Vaudreuil que la nécessité seur le contrait par le contr

Il fit agir en même tems & pour le même sujet auprès des plus riches Commerçans de S. Malo, de Nantes & de Bayonne; mais malgré les avantages considérables, qu'il leur offrit de la part de Sa Majesté, & dont il leur donna toutes les affürances, qu'ils pouvoient souhaiter, il ne se trouva Persone, qui voulût se mettre à la tête de l'Entreprise, & tous re-

7. z. ii

### 164 HISTOIRE GENERALE

fuserent de faire les avances nécessaires pour une Expédition, où il n'y avoit à gagner que pour l'Etat.

Belle action d'une Troupe de Sauvages.

Il s'en fallut pourtant encore affez peu que, tandis qu'on déliberoit dans l'Ancienne & dans la Nouvelle France des moyens de recouvrer l'Acadie, ce projet ne fût exécuté fans que, ni M. de Pontchartrain, ni le Marquis de Vaudreuil y eussent la moindre part. Soixante Anglois de la Garnison du Port Royal, commandés par le Major de la Place, un Ingenieur, & six autres Officiers, s'étoient embarqués dans des Canots, pour aller brûler les maifons des François, qui n'avoient point encore fait leur accommodement, ou qui differoient peut-être trop d'en accomplir les conditions, & pour s'affûrer de leurs Perfonnes : quarante Sauvages, qui en eurent le vent, entreprirent de les surprendre, se partagerent en deux Bandes, marcherent à couvert des Bois des deux côtés de la Riviere, que les Anglois remontoient, & les allerent attendre au passage, en un lieu très-propre à une embuscade. L'Ennemi, qui ne se doutoit de rien, s'y engagea fans prendre aucune précaution, & les Sauvages firent fi à propos leur décharge sur lui, qu'il ne s'en sauva pas un seul Homme pour porter cette nouvelle au Port Royal.

On manque de nouveau le Port Royal.

Les Habitatis encouragés par ce fuccès prirent les armes, s'attrouperent au nombre de einq cent, & partient au mois de Juin, pour inveftir le Fort; plufieurs Sauvages [e) joignett à cut, & M. GAULIN, leur Miffionaire, mandà à M. de Coftebelle, Gouverneur de Plaifance, que s'il vouloit leur envoyer M. L'HERMITE pour les commander, il pour-oit prefque répondre que l'affaire réuffiroit; mais M. de Coftebelle avoit befoin de tous [es Officiers, & faute de Chefs les Habitans & Iles Sauvages fe retirerent. On [çur peu de tems après que la Garnifon du Port Royal, qui avoit été de cinq-cent Hommes, étôti altors réduite à cent-cinquante, les uns étant morts d'une efpéce de maladie contagieuse, & plufieurs autres ayant déferts.

Generofité des Habitans de Quebec.

L'année suivante le bruit courut encore que les Anglois se disposient à mettre en Mer une nouvelle Flotte pour affiéger Quebec, & le Gouverneur Général trouva dans la bourse des Marchands de cette Ville une somme de cinquante mille écus pour y ajoûter de nouvelles Fortifications. Il eut en même tems plusseurs avis que les Anglois s'étoient réconciliés

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 365

avec les Iroquois, & qu'ils esperoient d'engager cette Nation remuante à nous fusciter des affaires dans le Nord & dans l'Ouest du Canada, afin de leur frayer un chemin pour aller s'y établir fur nos ruines. Ces nouvelles ne se trouverent pas vraïes; maiselles n'étoient pas non plus sans quelque sondement.

Il y a même bien de l'apparence que si Joncaire ne se fût pas affuré des Tionnonthouans, & si le Baron de Longueuil avec les lion'eût pas négocié avec son habileté ordinaire auprès des On- quois. nontagués, nous aurions pu nous trouver bientôt dans des embarras, dont il ne nous auroit pas été facile de fortir. Des Députés des Cantons vinrent enfin faire de nouvelles excuses du passé, & de grandes protestations d'une inviolable fidélité à garder leurs promesses à l'avenir. Il fallut faire semblant de les croire sincéres; M. de Vaudreuil leur parla néanmoins d'abord avec fermeté, il leur fit enfuite des présens considérables, & il les renvoya peut-être mieux disposés à notre égard, qu'ils n'étoient venus.

Mais ils nous avoient peu de tems auparavant suscité un Caractere. nouvel Ennemi, aussi brave qu'eux, moins politique, beaucoup plus feroce, qu'il n'a jamais été possible, ni de dompter, ni d'apprivoiser, & qui semblable à ces Insectes, qui paroifsent avoir autant d'ames, que de parties de leurs corps, renaissent, pour ainsi dire, après leur défaite, & reduits prefque à une poignée de Brigands, se trouvent par tout, sont devenus l'objet de la haine de tous les Peuples de ce Continent, & depuis vint-cing ans interrompent le commerce, & rendent les chemins presqu'impraticables à plus de cinq-cent lieues à la ronde. Ce font les Outagamis, vulgairement ap-

pellés les Renards. Jusqu'au tems, dont je parle, ils avoient fait affez peu Ils entreprende figure dans le Canada; mais ils s'étoient depuis peu le Détrois. confedérés avec les Iroquois, &, apparemment par leur entremife, ils venoient de faire alliance avec les Anglois : ils leur avoient promis de brûler le Fort du Détroit, d'y faire main basse sur tous les François, & d'introduire dans ce lieu des Troupes Angloises. Pour exécuter ce dessein, ils étoient venus en grand nombre se loger au Détroit même, affez près du Fort, & il n'est sorte d'insultes, qu'ils n'eussent fait au Commandant, qui étoit le Sieur DU BUISSON, bon Officier, & honnête Homme.

Les Kikapous & les Mascoutins étoient entrés dans leur complot, ceux-ci s'étoient déja rendus en assez grand nombre aux environs du Détroit, & ils n'attendoient plus qué l'arrivée des Kikapous pour exécuter leur trahison, lors qu'ils eurent avis qu'un Chef Outaouais , nommé SAGUIMA, & quelques Pouteouatamis avoient tué environ cent cinquante Mascoutins, Hommes & Femmes, Ils entrerent en fureur à cette nouvelle, & un Chrétien Outagami, nommé Joseph, fort affectionné aux François, avertit du Buisson qu'il alloit être incessamment attaqué dans son Fort.

Diligences du Sieur du Buil-

Ce Commandant n'avoit avec lui que vint François, & toute sa ressource étoit dans les Hurons, les Outaouais, & quelques autres Sauvages, avec qui il vivoit en bonne intelligence; mais qui étoient actuellement en chasse. Il les envoya avertir en diligence de se rendre auprés de lui ; il sit enfuite démolir toutes les maisons, qui étoient hors de l'enceinte de son Fort, & il prit toutes les autres mesures, que le tems lui permit de prendre, pour soûtenir les premiers efforts de l'Ennemi. Le treizième de May il eut nouvelle que ses Alliés aprochoient, & peu de tems après il les aperçut, qui marchoient en très-bel ordre.

Il eft fecouru a propos par nos Allics.

Il y avoit parmi eux des Outaouais commandés par Saguima, des Hurons, des Pouteouatamis, des Sakis, des Malhomines, des Illinois, des Ofages, des Miffourites, & chaque Nation avoit fon Pavillon particulier. Cette petite Armée s'arrêta au Village des Hurons, qui furent d'avis de ne point camper; mais d'aller droit au Fort des François; " Il n'y " a point de tems à perdre, dirent-ils, notre Pere est en danger, " il nous aime, il ne nous a jamais fait que du bien ; il faut le dé-

» fendre, ou mourir à ses pieds. Saguima, vois-tu cette fumée? " Ce font trois Femmes de ton Village, que l'on brûle, & la " tienne est du nombre "..

Ces trois Femmes étoient véritablement prisonnieres des Outagamis; mais on n'en sçavoit pas davantage; & les Hurons ne parloient apparemment ainsi, que pour animer Saguima à la vengeance. Dès qu'ils eurent cesse de parler, il se fit un cri général, dont toutes les Campagnes retentirent. Les Ennemis y répondirent sur le même ton, & quarante d'entr'eux se détacherent pour observer les Confédérés. Ces Aventuriers, par une espéce de bravade assez ordinaire parmi ces

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 367

Barbares, s'étoient mis tout nuds; mais ils avoient tout le corps peint d'une maniere, qui les rendoit affreux. On tira fur

eux, & on les obligea bientôt de s'éloigner.

Les Alliés étant près du Fort, les Chefs envoyerent demander au Commandant la permission d'y entrer, & les portes leur furent ouvertes fur le champ. Du Buisson leur fit un accueil proportionné au fervice, qu'ils lui rendoient, & après qu'ils eurent tous pris leur place autour de lui, felon la coûtume, celui, qui portoit la parole au nom de tous, lui dit :

Voici, mon Pere, tes Enfans autour de toi. Ce que tu as " fait l'année derniere pour les retirer du feu des Outagamis, " mérite bien qu'ils exposent leur vie pour ton service. Nous ne " craignons point la mort, nous mourrons même avec joye, " s'il le faut, pour notre Pere & notre Libérateur : la seule gra- " ce, que nous te demandons, c'est que tu engages Ononthio, « le Pere de toutes les Nations, à prendre soin de nos Femmes " & de nos Enfans, & que tu mettes un peu d'herbes fur nos " corps, pour les garantir des Mouches. Tu vois que nous « avons quitté nos Villages & nos Familles , pour accourir à « ton fecours; nous l'avons fait si promptement, que nous n'a- " vons pas eu le loisir de prendre des munitions & des vivres . « nous esperons que tu ne nous laisseras manquer de rien.

Le Commandant les remercia en peu de mots, & leur fit Les Outagadistribuer des vivres, du plomb, de la poudre & du tabac. mis sout affié-Enfuite les Vieillards parcoururent les rangs, pour exhorter Fort. les ieunes Gens à bien faire leur devoir : furtout à obéir pon-Etuellement à leur Pere. Les Outagamis attendoient affez tranquillement les Confédérés dans leur Fort, qui n'étoit éloigné de celui des François, que de la portée du mousquet: & où ils s'étoient affez bien retranchés; cependant à peine se virent-ils investis de toutes parts, que le feu continuel, qu'on faifoit sur eux, les obligea de se mettre à quatre, ou cinq pieds

en Terre.

Alors les Affiégeans drefferent deux espéces d'échafaut de Ils se défenvint-cinq pieds de haut, d'où ils battirent les Affiégés avec tant dent fon bien. de succès, que, comme ceux ci n'osoient plus sortir pour avoir de l'eau, & que leurs vivres furent bientôt confumés, ils fouffrirent beaucoup de la faim & de la foif. Dans cette extrêmité, tirant des forces de leur désespoir, ils combattoient avec une valeur, qui rendit affez lontems la victoire douteufe : ils

1712.

1712. 3 aviserent même d'arborer sur leurs Palissades quantité de couvertures rouges en guise de Pavillon, criant de toutes leurs forces qu'ils n'avoient point d'aure Pere, que l'Anglois, qui ne manqueroit point de venir à leur secours, ou de venger leur mort; & invitant ceux des Confédérés, qui voudroient mettre leur vie en sûrtesé, de production mettre leur vie en sûrtesé, de production de l'arborer de l'arborer parti.

Le Chef des Poutcouatamis leur répondit qué, fi la Terre devoit être teinte de sang, comme il paroissoit qu'ils le vou-loient faire entendre par ces signaux, ce seroit du leur; qu'ils avoient été bien mal conseillés de s'attacher aux Anglois, qui n'oscient tenir la Campagne contre les François, qui ne sçavoient faire la guerre qu'en Renards, qui avoient fair péir toutes les Nations, en les emposifonant de leur eau-de-vie, & qui étoient Ennemis du vrai Dieu. Ces dialogues ne plaifoient pourtant pas au Sieur du Buisson, parce qu'ils ral-entissionen le combat, & donnoient à l'Ennemi le tems de

respirer.

Ils demandent la Paix. Les Affiégés en avoient même déja profité pour s'emparer d'une maison, qu'on n'avoit pas entièrement démoile, & qui oignoit leur Fort : ils y avoient élevé une Redoute, de laquelle ils tiroient à couvert du pignon. Mais le Commandant la fit abbattre à coups de canon; alors les Ennemis poufferent des cris affreux, & quelques momens après ils firent demander la permission d'envoyer des Députés à M. du Buisson. De la commandant, a vant que de leur accorder cette grace, vou-lut avoir le consentement des Chefs, & les assembla en Confentement des Chefs, & les assembla en Chefs en Chef

Le lendemain dès le grand matin les couvertures rouges difgaruent. & firent place à un Pavillon blanc. Enfuire le grand Chef des Outagamis, nommé PEMOUSSA, le préfenta à la porte du Camp, accompagné de deux Guerriers; on les firentrer, le Confeil; s'affembla, & dès qu'ils y eurent été introduirs, Pemousfa mit devant le Commandant deux Capris & un Collier, en le priant de lui accorder deux jours, afin que les Vieillards pullent déliberer des moyens de l'appaier, & de lui faire fastisfation. Puisi il fe tourna vers les Sauvages, leur fit aussi préfent de deux Esclaves, & d'un Collier, & Le luir parla de la forte: "Souvenez.

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 369

Souvenez-vous que nous fommes vos Freres, & qu'en ré « 1712. padant notre fang, c'eft le vôtre, que vous verfez. Le vous « lupplie donc d'adoucir l'esprit de notre Pere, que nous avons « malheureusement chagrine. Ces deux Esclaves font pour renn « placer un peu de sang, que nous avons peut-être laisse souvent per le parole, de sauvages ne répondoient point, du Buisson prit la parole, & stientendre aux Députés qu'il ne pouvoit pas s'assurages de la surage des des manuels de la surage de la surag

Pemoussa sexcusa sur ce que la chose ne dépendoir pas entierement de lui, & qu'il alloit faire squoir ses intentions aux Anciens. On lui accorda le reste du jour., & on lui assurancis qu'on ne tireroir point jusqu'do ne tour, pourvà néanmoins que Personne ne fortit du Fort. Deux heures après deux Chefs Mascoutins & un Outagami arriverent avec un Pavillon blanc à la main, suivi des trois Femmes, qu'ils présentement au Commandant. Ils lui témoignerent un grand regret de lui avoir déplu, & le conjurerent de leur laisser à tous la liberté de se retirer. Du Buisson leur repartit que ce n'étoir pas à lui, qu'il falloit s'adresser pour cela, & qu'il avoit engagé la parole à les Alliés de les laisser les folts de faire ce

qu'ils jugeroient à propos.

Tome II.

Cette réponse fut fort aplaudie des Sauvages, & le grand Chef Discours dun des Illinois dit au nom de tous aux Députés: " Votre con- " Chef Illiduite paffée, & les engagemens, que vous avez pris avec les "Députes. Anglois, ne nous laiffent aucun lieu de douter que vous n'ayiez " guelque mauvais dessein, en demandant à notre Pere la liberté de vous rétirer : vous ne seriez pas plûtôt sortis de votre " Camp, que vous iriez former de nouveaux complots contre " lui, & que vous viendriez l'attaquer dans un tems, où nous " ne ferions peut-être pas à portée de le secourir. Vous avez " cru que nous ignorions les engagemens, que vous avez pris " fur cela avec les Anglois, la promesse, que vous leur avez " faite de les établir ici, après y avoir exterminé tous les En- " fans d'Ononthio; mais vous vous êtes trompés. Scachez donc " que notre derniere résolution est de ne vous recevoir, qu'à " discrétion, & de ne bouger d'ici, que nous ne vous y ayions " forcés : notre Pere même ne nous la feroit pas changer, & en "

1 4 2

1712. cela feul nous lui défobérions. Nous connoissons mieux que lui votre mauvais cœur, & nous n'avons garde de l'abandon ner à votre merci. Rentrez au plus vite dans votre Fort; nous

" n'attendons plus que cela pour recommencer à tirer.

Le fiége con tinuë. Les Députés s'en allerent avec cette réponfe, à laquelle ils ne s'étoient pas attendus, & de se qu'is livrent rentrés, les attaques recommencerent avec une nouvelle vigueur. La défenfe ne fur pas moins vive; les Affiegés décochoient à la fois judqu'à trois-cent flèches, au bout desquelles il y avoit du tondre allumé, & à quelques-unes des fusées de poudre, pour mer le feu au Fort des François ; ils y brülerent en effer plufieurs maisons, qui n'étoient couvertes que de paille, & il fallut, pour empêcher que l'incendie ne gagnât plus loin, couvrit rout ce qui reftoit de peaux d'Ours & de Chevreuil, & & faire de grands ams d'eau.

Les Affiégeans fe rébutent.

• Une si opiniatre résistance lasse enfin les Constédérés, ils défeséperernt du succès de leur Fournir des vivres. Les François, qui les virent presque résolus de se retirer, & qui par leur retaite se seroient vu exposés à la rage d'un Peuple irrité, parloient déja de s'embarquer pour Michillimakinac, & du Buisfon étoit sur le point d'être obligé de fuir devant des Ennemis, qu'il avoit réduits à la derniere extrêmité, & qu'il avoit vû deux jours auparavant à ses genoux le conjurer de vouloir bien se contenter qu'ils fussiles ment des seroies.

Le Commandant les rastù-

Il lui fallut, pour regagner les Chiefs des Sauvages, se dépouiller de tout ce qu'il avoit, & quand il crut avoir mis chaque Particulier dans ses intérêts par ses libéralités, si affembla le Confeil. Il y commença par se plaindre qu'on voulût l'abandonner au fort du péril, après l'y avoir engagé : il témoigna ensuite son étonnement de ce que tant de braves Gens renonçoient à une victoire affurée, qui devoit les couvrir de goire. Quelques Chefs paruent furpris de son difcours, & l'interrompirent pour lui protester qu'ils étoient toujours dans la résolution de verser jusqu'à la derniere goute de leur sang, plutôt que de laisser leur lui protester qu'ils étoient toujours dans la résolution de verser jusqu'à la derniere goute de leur sang, plutôt que de laisser leur Entreprise impartaire; qu'ils ne pouvoient comprendre qui avoit pu lui inspirer les injustes soupsons, qu'il parosission à conservations.

Nouvelle Députation des Affiégés.

Tous les autres firent la même protestation : on chanta de nouveau la guerre, & chacun ayant repris son Poste, les Af-

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 371

fiégés comprirent qu'il n'y avoit plus de salut à esperer pour eux, qu'aux dures conditions, qu'on leur avoit imposées. J'ai dit qu'il y avoit des Sakis parmi les Confédérés. Il y en avoit aussi parmi les Ennemis, parce que cette Nation, ainsi que je l'ai remarqué ailleurs, est comme divisée en deux Factions, dont l'une est attachée aux Outagamis, & l'autre aux Pouteouatamis. Ceux de ces Sauvages, qui s'étoient enfermés avec les Premiers, déserterent presque tous, & l'on apprit. d'eux que les Affiégés étoient aux abois ; qu'ils étoient encore plus tourmentés de la faim & de la foif, que pressés par le feu des Assiégeans ; qu'ils avoient déja perdu quatre-vint Hommes . & que leur Fort étoit rempli de Cadavres , qui y caufoient une infection horrible.

Tout cela étoit exactement vrai, & les Ennemis demanderent peu de tems après à parlementer. On crut que pour le coup ils se rendroient à discretion, & on leur permit d'envoyer des Députés. Deux Chefs Outagamis, du nombre defquels étoit Pemoussa, vinrent aussitôt avec plusieurs Captifs, & dans un équipage, qui leur avoit paru très-propre à toucher les Confédérés. Ils dirent que pour eux ils n'osoient pas se flatter qu'on leur accordat la vie; mais qu'ils la demandoient avec instance pour leurs Vieillards, leurs Femmes & leurs Enfans. "Souvenez-vous, ajoûterent-ils, que vous êtes « nos petits Neveux; c'est de votre sang, que vous paroissez si " affamés: ne vous seroit-il pas plus honnéte de l'épargner, & « plus avantageux de nous avoir pour vos Esclaves.

La pitié n'entre pas aifément dans le cœur des Sauvages, Le Comman-& la longue réfiftance des Ennemis avoit irrité les Affiégeans, quon ne ma-Ils persisterent à vouloir que les Outagamis & leurs Assiés se sacreles Dépurendissent à discretion. Quelques-uns même proposerent à M. tés. du Buisson de massacrer les Députés ; mais, il leur répondit en colere qu'il falloit être yvre pour lui faire une pareille propofition: que ces deux Hommes étoient venus le trouver sur fa parole; qu'il ne la leur avoit donnée, que de leur confentement, & qu'il ne souffriroit jamais qu'on leur sit le moindre

outrage chez lui.

Ils repliquerent que ces deux Envoyés étoient les Auteurs de tout le mal, & qu'ayant eux-mêmes si souvent usé de perfidie, ils ne méritoient point qu'on fût si scrupuleux à leur égard; mais ils ne gagnerent rien. Le Commandant repartit

AAaii

1712.

qu'il ne convenoit, ni à lui, ni à eux, d'imiter leur exemple, & il renvoya les deux Députés, en leur d'ifant qu'il na voit point d'autre réponfe à leur faire, que celle, qu'on leur avoit déja faite. Il ne refloit plus à ces Malheureux d'autre efperance, que de pouvoir échaper à la faveur de quelque mauvais tems, & en effet après dix-neuf jours de fiége, un orage accompagné de pluye ayant écarré les Affiégeans, ils en profiterent, & s'évaderent pendant la nuit.

Les Affiégés fe lauvent, & font pourfui-

s On s'en aperçur le lendemain à la pointe du jour, & on fe mit à leurs trouffes. On les trouva affez bien rétranchés à quatre lieuës de-là fur une Presqu'lse, qui avance dans le petit Lac de Sainte Claire, & comme leurs rétranchemens ne paroissionen presque point, les Affaillans s'en étant appochés avec peu de précaution, eurent d'abord plus de vint Homes tués, ou blessés. Il fallut donc recommencer un nouveau siège, qui dura quatre jours, & il etit été même plus long, si le Commandant François n'y eût fait venir deux pièces de Campagne.

Ils font prefque tous maffacrés.

Les Áffiégés fe rendirent enfin à difercition , & presque tous ceux , qui avoient les armes à la main , furent impitoyablement égorgés sur le champ. Le reste, au nombre de cent cinquante, sans compter les Femmes & les Ensans , furent faits Esclaves , & partagés entre les Nations consédérées , qui ne les garderent pas lontems, & les massacrerent presque tous, avant que de se séparer. La perte des Allies monta à soixante Hommes nués, ou blessés ; les Hurons , parmi lesquels il y avoit vint-cinq Iroquois Chrétiens , se distinguerent pardessus ou present des sutres , & perdirent aus plus de Monde , mais cette Expédition coûta aux Ennemis plus de Monde , mais cette Expédition coûta aux Ennemis plus de Monde , par les des la constant de la constant de

Fruit de cette victoire.

Du Buisson y acquit beaucoup d'honneur par sa fermete & son déstinctressement, qui le porta à se dépouiller de tout ce qu'il avoit, en faveur de ses Alliés. Le fruit de sa victoire fut que les Anglois désépererent de s'établir au Détroit; ce qui autroit été la nuine entière de la Nouvelle France, non-seulement à cause de la fisuation de ce lieu, qui est le centre & le plus beau Pays du Canada; mais encore, parce qu'il ne nous auroit plus été possible d'entretenir la moindre communication avec les Sauvages d'en haut, ni avec la Louysiane.

Il restoit encore bien des différents à vuider entre nos Al-

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 373

liés, & le Gouverneur Général jugea que , pour y réuffir , il 1712. falloit commencer par rétablir le Fort de Michillimakinac. Il v envoya l'année suivante M. de Louvigny, & sur la fin de celle-ci il fit partir plusieurs Officiers d'expérience & de mérite pour visiter les Nations du Nord & de l'Ouest, & les engager à oublier tous les sujets de mécontentement, qu'elles s'étoient donnés les unes aux autres. Tout cela fut exécuté avec autant de succès, que de conduite, & la tranquillité fut parfaitement rétablie dans le Canada.

Il ne fut pourtant pas possible d'engager ces Peuples à ne Source de la plus porter leurs Pelleteries aux Anglois , comme ils fai- décadence du commette ca ioient tout ouvertement depuis plusieurs années. Les Sauva-Canada, ges mêmes domiciliés suivirent bientôt le torrent, & il auroit fallu, pour remedier à un si grand mal, augmenter en France le prix du Caftor, & diminuer en Canada celui des marchandises de traite. Le premier de ces deux expédiens ne dépendoit point des Traitans; mais s'ils avoient bien entendu leurs intérêts, ils auroient mis en usage le second, en envovant chaque année à Quebec pour leur compte la valeur de quarante, ou de cinquante mille francs de marchandises. Cette augmentation en auroit diminué le prix, & auroit mis les Marchands du Pays en état de les donner aux Sauvages à meilleur marché: mais c'est ce qu'on n'a jamais pu leur persuader. Auffi le commerce des Pelleteries est-il présentement presque tout entier entre les mains des Anglois.

Cependant, quoique les négociations pour la Paix ne fus- Pays cédés aux fent pas encore terminées à Utrecht, les Gouverneurs Géné-Anglois par les raux de la Nouvelle France & de la Nouvelle Angleterre re-trecht. curent des ordres précis de leurs Souverains de faire absolument cesser tout acte d'hostilité entre les deux Nations & leurs Alliés; mais peu de tems après ils eurent nouvelle que la Reine de la Grande Bretagne s'étoit détachée de la Ligue, qui avoit entrepris de déthrôner le Roy Catholique , Philippe V. Rien ne pouvoit venir plus à propos pour le Gouvernement de Baston, où les Abénaquis portoient par tout le ravage, & cette raison ne fut certainement pas la moindre de celles, qui déterminerent la Cour de Londres à ne vouloir jamais se relàcher sur la cession de l'Acadie. Elle témoigna la même fermeté sur ce que nous possedions dans l'Isle de Terre-neuve & dans la Baye d'Hudson, & Louis XIV. qui

Les Iroquois le maintiennent dans leut

indépendance.

avoit aussi se raisons de ne point apporter d'obstacle au Traité, qu'il vouloit conclurre avec Sa Majeste Britannique, sacrisia ensin ces trois Provinces, & les droits, qu'il prétendoit avoir sur les cinq Cantons Iroquois.

Ce dernier article ne nous ôta rien de réel, & ne donna non plus rien aux Anglois, parce que les Cantons renouvellerent les protestations, qu'ils avoient déja faites plus d'une fois contre les prétentions réciproques de leurs Voifins, & ont très-bien sçu se maintenir dans la possession de leur liberté & de leur indépendance. Les Anglois, qui, à cela près, ont trouvé avec eux une partie des avantages, que pouvoit leur procurer la Souveraineté d'une Nation résolue à ne point fouffrir de Maître, n'ont pas jugé à propos d'entreprendre de les affujettir : ils fe sont contentés dans la suite du tems de construire un Fort à l'embouchure de la Riviere de Chouguen dans le Lac Ontario. Mais comme les Onnontagués ont vû faire cet Etabliffement fur leur Terrein , fans s'y opposer , nous avons obtenu des Tionnonthouans la permission d'en faire un pareil à l'entrée de la Riviere de Niagara, à peu près dans le même endroit, où le Marquis de Dénonville avoit construit un Fort en 1686. Permission, qu'ils avoient refusée aux Anglois, difant qu'ils étoient les Maîtres de recevoir chez eux qui bon leur fembloit, & qu'ils ne vouloient pas y avoir en même tems deux Peuples, qui en troubleroient la Paix par leur animotité mutuelle.

Prétentions des Anglois fur les Abénaquis. Iln'en a pas été demême des Nations Abénaquifes. Les Anglois, qui avoient encore plus à ceur d'avoir ces Sauvages pour Sujets, que les Iroquois, s'imagimerent qu'ils ne trouveroient plus fur cela aucune difficulte après le Traité d'Urecht, parcequ'ils croyoient y avoir pris de bonnes mefures pour acquerir la Souveraineté de leur Pays. L'article XII. de ce Traité porte que le Roy Tèxe-Chrétien céde à la Reine d'Angleterre à perpéruité l'Acadie, ou Nouvelle Ecoffe, en entier, conformément à fes anciennes limites, comme aufit la Ville de PORT ROYAL, maintenant appellée ANN APOLIS ROYALE, 6° ginéralement tout ce qui dépend défdites Terres & Ifles de ce Pays-là.

Un Ministre de Ceux, qui commandoient pour Sa Majesté Britannique Angloisente-qui care la Nouvelle Angleterre & dans l'Acadia, n'eurent rien duite ces reu- de plus pressé, dès qu'ils eurent reçu le Traité, que d'en faire ples.

part aux\*Abénaquis ; mais ils crurent devoir prendre de grandes inesures avec des Peuples, dont ils sçavoient bien que 1713-22. leur Nation n'étoit pas aimée, & dont ils avoient trop souvent éprouvé la valeur, pour être tentés de la vouloir réduire par la force. Ils ne jugerent pas même à propos de commencer par leur déclarer qu'ils les regardoient comme Sujets de la Couronne d'Angleterre, persuadés que dans la disposition, où ils étoient, une telle proposition ne feroit que les aliéner davantage.

Le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre crut donc qu'il falloit avant toutes choses les détacher de leurs Missionnaires, & les accoûtumer insensiblement à vivre avec les Anglois. Dans ce dessein il envoya à l'entrée du Kinibequi le plus habile des Ministres de Baston, pour y tenir une École; & comme il sçavoit que ces Peuples sont infiniment sensibles aux amitiés, qu'on fait à leurs Enfans, il donna ordre à cet Instructeur de nourrir ses petits Disciples aux frais du Gouvernement, & il lui affigna pour cet effet une penfion, qui devoit croître à proportion du nombre de ceux, qu'il

engageroit à venir à son Ecole.

Le Ministre n'oublia rien pour séconder les vûes de son Gé- Ce qui se passe néral; il alloit chercher les Enfans dans leur Village, il les entre ce Mini-ftre & le P. careffoit, il leur faifoit des préfens; enfin il fe donna pendant Rasie, deux mois bien des mouvemens, sans néanmoins en pouvoir gagner un seul. Il ne se rebuta pourtant point ; il s'adressa aux Peres de ces Enfans, il leur fit diverses questions touchant leur croyance, & fur les réponfes, qu'ils lui firent, il tourna en rifée les Sacremens, le Purgatoire, l'invocationdes Saints, & toutes les pratiques de pieté, qui sont en usa-

ge parmi les Catholiques.

Le P. Schaftien RASLE, qui depuis un grand nombre d'années gouvernoit cette Chrétienté naissante, crut devoir s'oppofer à ces premieres sémences de séduction. Il écrivit une Lettre fort polie au Ministre, & lui marqua entr'autres choses que ses Néophytes sçavoient croire les vérités, que l'Eglise Catholique enseigne; mais qu'ils ne sçavoient pas en disputer; qu'en seur proposant des difficultés, ausquelles il pouvoit bien croire qu'ils n'étoient pas en état de répondre, son dessein étoit apparemment qu'ils les communiquassent à leur Missionnaire; qu'il faisissoit avec plaisir cette occasion.

1713-22.

de conferer avec un habile Homme; qu'il lui l'aiffoit le choix de le faire, ou de vive voix, ou par écrit, & qu'en attendant il lui envoyoit un Mémoire, qu'il le prioit de lire avec attention.

Dans ce Mémoire, qui étoit affez long, le Miffionnaire prouvoit par l'Ecriture, par la Tradition, & par des raifonnemens Théologiques, les Dogmes, que le Miniftre avoit attaqués par de fades plaifanteries; il ajoutoit en finiffant fa Lette, que, s'il n'étoit pas content de les preuves, il attendoit de lui une refutation précife, & appuyée fur des principes certains, & non pas fur des raifonnemens vagues, encore moins fur des réflexions malignes & des fatyres indécentes, qui ne convenoient, ni à l'eur profession, ni à l'importance des matieres, dont il étoit question entr'eux.

Le Premier quitte la partie.

Deux jours après que le Minifire eut requ cette Lettre, il partit pour retourner à Bafton, d'où il envoya au Pere Rafle une courte réponfe; mais fi obscure, & dans un Latifi fi peu intelligible, que le Miffionaire après l'avoir luié pinseurs ois, n' put rien comprendre, finon que le Miniftre se plaignoit qu'il l'attaquoit sans raison; que le feul zéle du fallut des Ames l'avoir porté à enseigner le chemin du Ciel aux Sauvages; & que les preuves, qu'il lui opposoit, étoient ridicules & ouériles.

Le P. Rafle lui repliqua fur le champ par une Lettre, qu'il lui fit porter à Baflon, & dont il ne reçut la réponde qu'au bout de deux ans : le Ministre, fans entrer en matiere, lui mandoit qu'il avoir l'efpric chargin & critique, & que c'étoit la marque d'un tempéramment enclin à la colere : ainfi fe termina la dispute; le Missionnier sut charmé d'avoir à si peu de frais écarté le Prédicant, & fait avotrer le projet, que cet Homme avoit formé de séduire son Troupeau. Cette premiere tentative ayant eu si peu de succès, le Gouvernement de Baflon eut recours à un autre artisse, qui ne réussit pas mieux.

Mufieurs Angiois s'établif-Ent fur les bords du Kimibequi.

Un Anglois demanda aux Abénaquis la permiffion de bàtir fur les bords de leur Riviere une efpéce de Magafin, pour y faire la traite avec eux, promettant de vendre les marchandifes à beaucoup meilleur marché, qu'ils ne les achetoient à Bafton même. Les Sauvages, qui trouvoient un grand avantage dans cette propótiton, y consentirent. Un autre Anglois demanda peu de tems après la même permission, offrant de conditions.

ditions encore plus avantageuses, que n'avoit fait le Premier, 1713-12. & elle fut auffi accordée. Cette facilité des Sauvages enhardit les Anglois ; ils s'établirent en affez grand nombre le long de la Riviere, sans se mettre en peine d'en avoir l'agrément des Naturels du Pays; ils y éleverent des Maisons, & ils y bâtirent même des Forts, dont quelques-uns étoient de pierre.

Les Abénaquis ne parurent pas s'en formalifer, ils ne s'apercevoient point du piège, qu'on leur tendoit, & ils ne faifoient attention, qu'à la commodité de trouver chez leurs nouveaux Hôtes tout ce qu'ils pouvoient desirer : mais à la fin se voyant comme environnés d'Habitations Angloises, ils ouvrirent les yeux, & entrerent en défiance. Ils demanderent aux Anglois de quel droit ils s'établiffoient ainsi sur leurs Terres, & y construisoient des Forts? On leur répondit que le Roy de France avoit cedé leur Pays à la Couronne d'Angleterre, & on ne peut juger de l'effet, que fit cette réponse sur leur esprit, que quand on sçait jusqu'à quel point ces Peuples font jaloux de leur liberté & de leur indépen-

dance.

Ils ne répliquerent rien aux Anglois, mais ils envoyerent Les Abéanfur le champ des Députés au Marquis de Vaudreiil pour sça-quis protestent voir de lui s'il étoit vrai que le Roy de France eût disposé en pendance. faveur de la Reine d'Angleterre d'un Pays, dont ils prétendoient bien être les seuls Maîtres. La réponse du Géneral fut que le Traité d'Utrecht ne faisoit aucune mention de leur Pays, & ils furent contens. Quelque tems auparavant le Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre avoit affemblé leurs Chefs, pour leur faire part de la nouvelle de la paix conclue entre les François & les Anglois, & les ayant exhortés à vivre en bonne intelligence avec lui, & à oublier tout le passé, il ajoûta que le Roy de France avoit donné à la Reine d'Angleterre Plaisance & le Port Royal, avec toutes les Terres adjacentes. Un Chef lui répondit que le Roy de France pouvoit disposer de ce qui lui appartenoit; mais que pour lui il avoit sa Terre, où Dieu l'avoit placé, & que tant qu'il resteroit un Enfant de sa Nation, il combattroit pour la conserver. Le Géneral Anglois n'insista point, & congedia les Sauvages, après les avoir bien régalés.

Cette maniere d'agir les raffura, & ils ne fongerent plus à Ils sont tra-inquietter les Anglois, qui étoient aux environs du Kinibe- listat les At-

Tome II. Выь

7713-12. qui : ils s'accoûtumerent même infenfiblement à traiter avec eux; mais un jour qu'ils étoient entrés au nombre de vint dans une Habitation Angloife, ils s'y virent tout-à-coup inveffis par deux-cent Hommes armés. Nous fommes mors, s'écria auffi-tôt lui d'eux, mais vendons cher nour vie. Ils fe préparoient en effet à le jetter fur cette Troupe, lorfque les Anglois, qui connoisiloient de quoi font capables ces Sauvages, quand ils font pouffés à bout, leur protefterent qu'on n'avoit formé aucun dessein contreux, qu'on venoit feule-

Nations.

Les Sauvages font d'une facilité à croire ce qu'on leur dit, que les plus facheuses expériences n'ont jamais pû guerir : ceux-ci nommerent fur le champ quatre Députés, qui se rendirent à Bafon, où ils furent fort étonnés de se voir arrêcés Prisonniers en arrivant. On n'eut pas plùtôt appris cette nou-velle dans leurs Villages, qu'on envoya demander la raison d'un procédé si étrange.

ment les inviter à envoyer quelques-uns des leurs à Bafton, pour y conferer avec le Gouverneur Géneral des moyens d'affermir la paix & la bonne intelligence entre les deux

On leur répondir qu'on ne retenoit point leurs Députés comme Prifonniers, mais en qualité d'Otages, & qu'ils feroient relâchés, fi-tôt que la Nation auroit dédommagé les Anglois de quelques bethiaux, que des Sauvages avoient tués dans leurs Habitations, & dont la petre montoit à la valeur de deux-cent livres de Caftor. Les Abénaquis ne convenoient nullement du fait, toutefois ils ne voulturent pas qu'on pût

leur reprocher d'avoir abandonné leurs Freres pour si peu de

chofes, & ils payerent les deux-cent livres de Caftor.

Ils n'en furent pourtant pas plus avancés; on ne délivra
point les Prifonniers, & on prétexta diverfes raifons pour les
retenir: à la fin cependant le Gouverneur Genéral craignit
que cette détention ne lui attirât quelque affaire fâcheufe, &
fit propofer aux Abénaquis une Conférence, pour terminer
tous les différents à l'amaible. Elle fut acceptée; on convint
du lieu & du jour, les Sauvages s'y rendirent avec le Pere
Rafle; & le Pere de la Chaffe, Supérieur Général des Mission
jui faifoit fa vifite dans ces Quartiers-là, où il avoit été lontems Missionnaire, y voulut aussi affister; mais le Général
Anglois ne partu point.

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 379

Les Sauvages en furent outrés, & se seroient portés à quelque extrêmisé, si on ne les avoit retenus. Le parti, qu'ils Lettre de ces prirent, fut d'écrire au Gouverneur; le P. de la Chasse fit Sauvages au la Lettre, & elle portoit : 1º. Que les Abénaquis ne pou- Gouverneur Général de la voient comprendre pourquoi on retenoit leurs Députés dans Nouvelle Aales fers, après la parole, qu'on avoit donnée de les délivrer, gletere. dès que les deux-cent livres de Castor auroient été payées. 20. Qu'ils n'étoient pas moins surpris de voir qu'on disposat de leur Pays, & qu'on s'y établit fans leur agrément, 30, Que tous les Anglois eussent à en sortir au plûtôt, & à élargir les Prisonniers, qu'ils retenoient contre le Droit des Gens: 4º. Que si dans deux mois on n'avoit point de réponse à cette Lettre, ou si elle ne produisoit pas l'effet, qu'on en attendoit. la Nation sçauroit bien se faire justice.

Ce fut au mois de Juillet de l'année 1721. que cettte Lettre fut portée à Baston par quelques Anglois, qui étoient venus pour tenir la place du Gouverneur Général à la Conference, dont nous venons de parler. Comme les deux mois s'écoulerent, sans qu'on entendit parler de rien, les Abénaquis se disposerent à exécuter leurs menaces, & à user de représailles. Il n'y en eut jamais de plus justes; cependant le Marquis de Vaudreiiil crut devoir s'opposer aux voyes de fait, & il eut besoin de tout son crédit pour les empêcher : mais ce ne fut pas pour lontems. Les Anglois mirent la patience des Abénaquis à bout par deux Entreprises, que rien ne pouvoit excufer.

La premiere fut l'enlevement du Baron de S. Castin, J'ai dit que le Pere de ce Gentilhomme avoit épousé une Abéna- ron de Saint quife, ainfi le jeune Baron appartenoit par sa Mere à cette Castin. Nation. Il avoit toujours vécu avec ses Parens maternels. les seuls, qu'il connût; & il commandoit pour le Roy dans leur Pays depuis la perte de l'Acadie. Outre cela il avoit fuccedé à son Pere dans le Commandement général, que tous ces Peuples avoient déferé à celui-ci, lorsqu'il s'étoit allié avec eux; & en cette qualité il étoit venu pour se trouver à la Conférence proposée par le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre.

Les Anglois lui en firent un crime ; ils dépêcherent un Bâtiment vers le lieu de sa résidence, qui étoit sur le bord de la Mer ; & le Capitaine ayant eu la précaution de ne faire paroi-

tre sur son Pont que deux ou trois Hommes, l'envoya inviter, dès qu'il eut mouillé l'Ancre, à venir s'y rafraichir. Le Baron, qui n'avoit aucun sujet de se désier de cet Officier, qu'il connoissoit particulierement, se rendit seul auprès de lui, & dès qu'il y fut, le Capitaine appareilla & le conduisit à Baston, au mois de Decembre de l'année 1721. Là on le tint fur la fellette, & on l'interrogea comme un Criminel. On lui demanda entr'autres choses pourquoi, & en quelle qualité il étoit allé au lieu marqué pour la conference entre le Gouverneur Général & les Abénaquis ; s'il n'y avoit pas été député par le Marquis de Vaudreuil, & ce que fignifioit l'habit d'Ordonnance, qu'il portoit.

Il répondit qu'il étoit Abénaquis par sa Mere, qu'il avoit paffé toute sa vie avec ces Sauvages, qui l'avoient établi Chef & Commandant Général de leur Nation; & qu'en cette qualité, il n'avoit pas cru pouvoir se dispenser de se trouver à une Assemblée, où l'on devoit traiter des intérêts de ses Freres : qu'il n'en avoit reçu aucun ordre du Gouverneur Général de la Nouvelle France, & que l'habit, dont il étoit revêtu, n'étoit point un habit d'Ordonnance, mais un habit convenable à sa naissance & à son rang, ayant l'honneur d'être Officier dans les Troupes du Roy Très-Chrétien, fon Sou-

verain.

Il est relâché.

Cependant M. de Vaudreuil ayant appris la détention de ce Commandant, écrivit au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre pour s'en plaindre, & pour reclamer le Baron : il n'en recut point de réponse, mais au bout de cinq mois le Prisonnier sut remis en liberté. Il repassa peu de tems après en France, & alla recueillir la succession de son Pere en Bearn, d'où il n'est point sorti depuis.

Les Anglois ver le P. Rafle, & le manquent.

La seconde Entreprise des Anglois, & qui acheva d'irriter veulent enle- contr'eux les Abénaquis, regardoit le P. Rasle, & fut pousfée beaucoup plus loin. On étoit perfuadé à Bafton que ce Missionnaire seroit toujours un obstacle invincible au dessein. qu'on y avoit formé de s'emparer peu à peu de tout le Pays, qui sépare la Nouvelle Angleterre de l'Acadie, parce qu'en maintenant avec soin les Néophites dans leur attachement à la Foy Catholique, il resserroit de plus en plus les liens, qui les unissoient aux François. Après plusieurs tentatives, d'abord pour engager ces Sauvages par les offres & les promeffes

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. IX. 381 Carignan - Salieres, nouvellement arrivé de Hongrie, où il -

s'étoit fort distingué dans la guerre contre les Turcs, & qui

étoit destiné pour la faire aux Iroquois.

M. de Tracy arriva à Quebec au mois de Juin, avec quelques Compagnies du Régiment de Carignan, qui l'a- coursarrivé ca voient accompagné aux Isles, & il en détacha une partie Iroquois se seavec des Sauvages, fous la conduite du Sieur DE TILLI DE tirent. REPENTIONY, Capitaine, pour donner la chasse aux Iroquois, qui avoient recommencé leurs courses. Il n'en fallut pas davantage pour obliger ces Barbares à faire retraite; & le fruit de cette premiere Expédition fut que les recoltes se firent en toute sûreté. Le reste du Régiment de Carignan. à quelques Compagnies près, arriva avec M. de SALIERES, qui en étoit Colonel, sur une Escadre, qui portoit aussi MM. de Courcelles & Talon , un grand nombre de Familles, quantité d'Artisans, des Engagés, les premiers Che-

vaux, qu'on ait vûs en Canada; des Bœufs, des Moutons,

en un mot, une Colonie plus confidérable que celle, qu'on venoit renforcer.

Le Viceroi ne perdit point de tems : dès qu'il eut reçu ces secours, il se mit à la tête de toutes les Troupes, & Riviere des les mena à l'entrée de la Riviere de Richelieu, où il les fit Iroquois, travailler en même-tems à la construction de trois Forts. Le premier fut placé à l'endroit même, où avoit été celui de Richelieu, bati par le Chevalier de Montmagny, & dont il ne restoit guéres que les ruines. M. DE SOREL, Capitaine dans Carignan, en fut chargé, & y fut laissé pour Commandant : c'est depuis ce tems-là que la Riviere a pris son nom, qu'il avoit donné au Fort. Le second fut bâti au pied du Rapide, que j'ai dit qu'on trouve en remontant la Riviere : on lui donna le nom de Saint Louis; Mais M. DE CHAMBLY, Capitaine dans le même Régiment, qui en eut la direction & . le commandement, ayant depuis acquis le terrein, où il étoit situé, tout ce Canton, & le Fort de pierres, qu'on a depuis conftruit sur les ruines de l'ancien, portent présentement le nom de Chambly.

M. de Salieres se chargea du troisiéme, qu'il appella le Fort de Sainte Therese, parce qu'il fut achevé le jour de la Fête de cette Sainte : il étoit trois lieues plus haut que le second ; & le Colonel y choifit son Poste. Ces travaux furent finis avec une diligence extréme; & il est vrai que par-là on jetta d'abord

la fraveur parmi les Iroquois, mais ils en revinrent bientôt: on ne leur bouchoit qu'un paffage pour entrer dans la Colonie, & ils ne tarderent point à s'en ouvrir plufieurs autres. Si au lieu de ces trois Forts, on en eut fait un bon à Onnontagué, ou dans le Canton d'Agnier, & qu'on eut eu foin d'y entretenir toujours une nombreuse Garnison, on les eût beaucoup plus embarraffés. Celui, qui fubliste aujourd'hui à Chambly, ne laisse pas de couvrir la Colonie du côté de la Nouvelle York . & des Iroquois Inférieurs.

Memoire de M. Talon envové à M. Colbert.

Pendant ce tems-là M. Talon étoit resté à Quebec, où il ne demeuroit pas oifif. Il s'y instruisit parfaitement des forces, de la nature, & des ressources du Pays, & dès le quatriéme d'Octobre il avoit achevé un Mémoire raisonné, qu'il addressa M. COLBERT. Il lui apprenoit que M. de Mesy étoit mort, avant que la nouvelle de la révocation fût arrivée en Canada; qu'il avoit été jugé à propos entre M. de Tracy, M. de Courcelles & lui, de ne point informer contre la conduite de ce Gouverneur, & que l'Evêque de Petrée, les Ecclésiastiques, le Confeil Supérieur, en un mot, tous ceux, qui s'étoient déclarés fes Parties, n'ayant point fait de nouvelles instances à ce sujet, ils avoient cru que Sa Majesté ne trouveroit point mauvais que ses fautes fussent ensevelies avec lui dans son tombeau.

Il parle enfuite de M. de Tracy, & dit que l'age & les infirmités de ce Vice-Roy faifoient beaucoup craindre que le Pays ne le possedat pas lontems; qu'il ne se ménageoit point du tout, & que quand il n'auroit que trente ans, il ne pourroit pas se donner plus de mouvemens, qu'il s'en donnoit : que son grand talent pour l'Employ, que Sa Majesté lui avoit confié, le rendoit néanmoins fort nécessaire à la Nouvelle France . & que son avis, supposé qu'il demandat son congé, étoit que le Roy ne lui donnat point le dégoût d'un refus, mais l'engageat à continuer ses services, en lui laissant la liberté du retour. & en témoignant qu'il lui feroit plaifir de n'en ufer, qu'après avoir reconnu que fon absence n'apporteroit aucun préjudice aux affaires de la Colonie.

Il s'expliquoit en peu de mots sur M. de Courcelles, dont il faifoit auffi un fort bel éloge, & il n'en a rien rabbatu dans le tems mêmê des démêlés, qu'il eut avec ce Gouverneur dans la fuite. Enfin pour venir à ce qui concernoit la Colonie, il dit nettement qu'il ne connoissoit point , pour un grand Ministre com-

me lui, de plus glorieuse occupation, que les soins, qu'il donne-

roit

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. X X. 383

gnoient les Abénaquis de fe foumettre à eux; enfin détépérant de s'en rendre Maîtres par la furprife, ils réfolurent dy employer le force. Le vint-trofifeme d'Août 1724, onze-cent Hommes, partie Anglois, & partie Sauvages, marcherent à Narantosak. Les Broffailles épaiffes, dont ce Village étoit environné, & le peu de précaution des Habitans pour fe garantir contre une attaque imprévué, furent causée qu'on nel es aperçur, qu'au moment qu'ils firent une décharge générale de leurs Fufils, dont toutes les Cabannes furent cribles.

Il n'y avoit alors que cinquante Guerriers dans le Bourg. Ils prirent les armes, & coururent tumultuairement, non pas pour défendre la Place contre un Ennemi, qui étoit déja dedans, mais pour favorifer la fuite des Femmes, des Vieillards & des Enfans, & leur donner le tems de gagner le côté de la Riviere, qui n'étoit pas encore occupé par les Anglois. Le P. Rasse averti par les clameurs & le tumulte du danger, où se trouvoient ses Néophytes, alla sans crainte se présenter aux Affaillans, dans l'esperance d'attirer sur lui seul toute leur attention, & par-là de procurer le salut de son Troupeau au peril de sa vie. Son esperance ne fut pas vaine, à peine eut-il paru, que les Anglois jetterent un grand cri, qui fut suivi d'une grêle de Mousquetades, dont il tomba mort auprès d'une Croix, qu'il avoit plantée au milieu du Village : sept Sauvages, qui l'accompagnoient, & qui avoient voulu lui faire un rempart de leurs corps, furent tués à ses côtés.

Ainí mourut ce charitable Pafleur, en donnant fa vie pour les Ouailles, a près trente-fept ans d'un pénible Apoftolat. Sa mort conflerna les Sauvages, qui prirent auffi-tôt la fuite & traverferent la Riviere, a les uns à la nage, & les autres à gué; mais toujours pourfuivis par les Ennems, jufqu'à ce qu'ils fuffent entrés dans la profondeur des Bois, où ils fe raffemblerent au nombre de cent-cinquante. Quoiqu'on eût tiré fur eux plus de deux mille coupt de Pufils, il n'y en eut que trente

de tués, & quatorze de bleffés.

Les Anglois ne voyant plus nulle part de résistance, s'attacherent à piller & à brûler les Cabannes: ils n'épargnerent pas l'Eglife, mais ils n'y mirent le seu, qu'après avoir indignement profané les Vases sarcés, & le Corps adorable de ESSUS-CHRIST. Ils se retirerent ensuite avec une précipitation, qui tenoit de la fuite, & comme s'ils avoient été frappés 713-24.

### 84 HISTOIRE GENERALE

1713-24. d'une terreur panique. Les Sauvages rentrerent auffi-tôt dans leurs Villages; & leur premier foin, tandis que les Femmes cherchoient des herbes & des plantes propres à guerir les bleffés, fut de pleurer fur le corps de leur S. Miffonnaire.

Ils le trouverent percé de mille coups, la chevelure enlevée, le crâne brifé à coups de haches, la bouche & les yeux remplis de bouë, les os des jambes fracaflés, & tous les membres mutilés de cent manieres differentes. Voil à de quelle maniere fut traité un Prêtre dans fa Miffion au pied d'une Croix, par ces mêmes Hommes, qui exageroient fi fort en toute occafion les inhumanités prétendués de nos Sauvages, qu'on n'a jamais vû s'acharner ainfi fur les cadavres de leurs Ennemis. Après que se Néophytes eurent levé & baifé plufieurs fois les précieux reftes d'un Pere tendrement, & fi juftement chéri, îls l'inhumerent à l'endroir même, où la veille il avoit célebré les SS. Myfteres, c'eft-à-dire, à la place, où étoit

Son éloge.

l'Autel, avant que l'Eglise fût brûlée. Le P. Rasse étoit d'une bonne Famille de Franche-Comté, & mourut dans sa soixante & septiéme année : Il étoit d'un temperamment robuste, mais les jeunes & les fatigues continuels l'avoient fort affoibli, surtout depuis l'accident, qui lui étoit survenu dix-neufans auparavant. J'ai souvent admiré fa patience dans cette longue & facheuse maladie, & nous ne pouvions comprendre comment il avoit pu fouffrir une fi cruelle operation, fans jetter feulement un cri. Il fçavoit prefque toutes les Langues, qu'on parle dans ce vaste Continent, & il avoit travaillé au falut de presque toutes les Nations, qui l'habitent. Trois ans avant sa mort son Supérieur lui ayant représenté qu'il étoit tems de prendre des mesures pour se soustraire à la fureur des Anglois, qui avoient juré sa perte, il ré-" pondit que ses mesures étoient prises. " Dieu m'a confié ce " Troupeau, je suivrai son sort, trop heureux de m'immoler

" i roupeau, je iuivrai ion iort, trop neureux de minimoier " pour lui. " Il répetoit souvent la même chose à ses Néophytes. " Nous n'avons que trop éprouvé, disoient ces fervens Chré-

" tiens après sa mort, que ce cher Pere nous parloit de l'abon-" dance du cœur; nous l'avons vû affronter la mort d'un air " tranquille, & s'opposer seul à la rage des Ennemis, pour

" nous donner le tems de mettre nos vies en sûreté. " Il ne fut guéres moins regretté dans la Colonie, que parmi fes Sauvages, mais on y songea beaucoup plus à exalter son bonheur, DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 385

heur, qu'à faire des Prieres pour le repos de son ame. Le Pete 1713-24. de la Chasse ayant demandé pour lui à M. l'Abbé de Belmont, Supérieur du Séminaire de Montreal, les suffrages de l'Eglise, en vertu de la communication de Prieres, qui est entre ces Messieurs & les Jésuites, ce respectable Vieillard ne lui répondit que par ces paroles de S. Augustin : c'est faire injure à un

Martyr, que de prier pour lui.

La guerre continua encore quelque tems entre les Sauvages Les Anglois & les Anglois, & toujours au désavantage de ceux-ci, qui ne laisser les Saugagnerent par leurs hostilités, que de rendre invincible l'aver- vages en reposfion, que ceux-là avoient toujours eue pour eux; & qui ont enfin pris par force le parti de les laisser tranquilles. La France n'étoit point entrée dans ce démêlé, pour ne point donner le moindre prétexte de rompre la bonne intelligence, qu'il avoit tant coûté de rétablir entre les deux Couronnes : on cessa même de négocier dans les deux Cours le Reglement des limites, quoique dès l'année 1719. il y eût des Commissaires nommés pour cela de part & d'autre. Il y a tout lieu de croire. que les Anglois, qui maffacrerent le P. Rafle, furent défavoués , puisqu'on n'en a fait aucune poursuite de notre part : d'ailleurs ce n'est pas aux Hommes à venger le sang des Mar-

Cependant par la cession de l'Acadie & de Plaisance aux Anglois, il ne restoit plus à la France d'autre endroit pour Becton. faire la Pêche des Moruës, ou du moins pour faire fécher ce Poisson, que l'Isle du Cap Breton, qui n'est plus connuë aujourd'hui, que sous le nom d'Isle Royale. Cette Isle est située entre les quarante-cing & les quarante-sept dégrés de Latitude-Nord, & elle forme avec l'Isle de Terre-Neuve, dont elle n'est éloignée que de quinze à seize lieues, l'entrée du Golphe de S. Laurent, Le Détroit, qui la fépare de l'Acadie, n'a guéres que cinq lieues communes de France de long, sur une de large, & se nomme le Passage de Fronsac. Sa longueur du Nord-Est au Sud-Quest-Est, n'est pas tout-à fait de cinquante lieuës, & sa plus grande largeur de l'Orient à l'Occident n'en a pas plus de trente-trois. Sa figure est fort irréguliere, & elle est tellement coupée par des Lacs & des Rivieres, que les deux parties principales ne tiennent ensemble, que par un Isthme d'environ huit-cent pas de large , lequel sépare le fond du Port Toulouse de plusieurs Lacs , qu'on appelle Labrador. Tome II.

Ces Lacs se déchargent dans la Mer à l'Orient par deux Canaux de largeur inégale, formés par l'Isle de Verderonne, ou de la Boularderie, qui a sept à huit lieues de long.

Son climat, Pays.

Le climat de cette Isle est à peu près le même, que celui de & nature du Quebec; & quoique les brouillards y soient plus fréquens . on ne se plaint point que l'air y soit mal sain. Toutes les Terres n'y font pas bonnes, cependant elles produisent des Arbres de toutes les especes. On y voit des Chênes d'une grandeur prodigieuse, des Pins propres pour la mâture, & toutes sortes de Bois de charpente. Les plus communs, outre le Chêne. sont le Cedre, le Frêne, l'Erable, le Plane & le Tremble. Les Fruits, & furtout les Pommes, les Légumes, le Froment, tous les autres Grains nécessaires à la vie, le Chanvre, le Lin, y font moins abondans, mais d'une aussi bonne qualité, qu'en Canada. On a observé que les Montagnes y peuvent être cultivées jusqu'à leur sommet, que les bonnes Terres y ont leur pente au Midi, & qu'elles sont à couvert des vents de Nord, & de Nord-Ouest par les Montagnes, qui les bordent du côté du Fleuve S. Laurent.

Ses richeffes,

Tous les Animaux domeftiques, les Chevaux, les Bœufs, les Cochons, les Moutons, les Chevres & la Volaille, y trouvent abondamment de quoi vivre. La Chasse & la Pêche y peuvent nourrir les Habitans une bonne partie de l'année. Cette Isle a plusieurs Mines abondantes d'un excellent Charbon de Terre, & ces Mines font en Montagnes; par confequent il ne faut, pour tirer le Carbon, ni creuser, ni détourner les eaux, comme en Auvergne: on y trouve auffi du Plâtre. On prétend qu'il n'y a nul endroit au Monde, où l'on pêche plus de Moruës, & où l'on ait plus de commodités pour la faire fécher. Autrefois cette lile étoit pleine de Bêtes fauves; elles y font aujourd'hui fort rares, surtout les Elans. Les Perdrix y font presque de la grosseur du Faisan, & lui ressemblent affez pour le plumage : enfin la Pêche du Loup Marin, du Marsouin, & des Vaches Marines s'y peut faire commodément, & elle y est très-abondante.

Ses Ports. Tous fes Ports font ouverts à l'Orient en tournant jusqu'au Sud dans l'espace de cinquante-cinq lieues, en commençant par le Port Dauphin , jusqu'au Port Toulouse , qui est presque à l'entrée du Passage de Fronsac. Par tout ailleurs on a peine à trouver quelques mouillages pour de petits Bâtimens dans



BOURG dans IIsle Royale. P.N.B.Jo. dels M. 1744

- 40. Coment. J. Batt (de 24. Coment. L. Batterie de 40. Coment.

8. Coment ou K. Batterie de 5. Coment. S. Batterie de 25. Coment.

la précédent.



# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 387

des Anses, ou entre des Isles. Toute la Côte du Nord est fort haute, & presque inaccessible, & on ne peut guéres aborder plus facilement à celle de l'Ouest, jusqu'au Passage de Fronsac, au sortir duquel on rencontre d'abord le Port Toubusse, consume auparavant sous le nom de S. Pietre. I est proprement entre une espece de Golphe, qu'on appelle le Petit S. Pietre, & les Isles de S. Pietre, vis -à vis des Isles Madame ou de Maurepas. De la, en remontant au Sud-Est, on rencontre la Baye de Gabori, dont l'entrée, qui est environ à vint lieus des Isles de S. Pietre, a une lieus de large entre des Isles & des Rochers. On peut approcher de fort près toutes les Isles, dont quelques-unes avancent dans la Mer une lieus & demie. Cette Baye a deux lieus des prosondeur, & le

mouillage y est fort bon.

Le Havre de Louysbourg, autrefois le Havre à l'Anglois, n'en est éloigné que d'une bonne lieuë : c'est un des plus beaux de l'Amérique. Il a près de quatre lieuës de tour, & on y trouve par tout fix à sept brasses d'eau. Le mouillage y est bon . & on y peut échouer sur les vases sans risquer les Navires. Son entrée n'a pas deux-cent toises de large entre deux petites Isles, & on la reconnoît de douze lieuës en Mer par le Cap de Lorembec, qui n'en est pas éloigné au Nord-Est. Deux lieuës plus haut est le Port de la Baleine, dont l'entrée est difficile, à cause de plusieurs Rochers, que la Mer couvre, lorsqu'elle est agitée. Il n'y peut entrer que des Bàtimens de trois cent Tonneaux; mais ils y sont en toute sureté. Il n'y a pas deux lieuës de-là à la Baye de Panadou ou Menadou. dont l'entrée a environ une lieuë de large, & qui en a deux de profondeur. Presque vis-à-vis est l'Isle de Scatari, autrefois le Petit Cap Breton, qui a plus de deux lieues de long: la Baye de Miré n'en est séparée, que par une Langue de Terre fort étroite. Son entrée a auffi près de deux lieues de large, & elle en a huit de profondeur; elle se rétrécit à mefure qu'on y avance, & plusieurs Ruisseaux ou petites Rivieres s'y déchargent. Les grands Vaisseaux peuvent y remonter jusqu'à six lieuës, & y trouver de bons mouillages à l'abri des vents. Outre l'Isle de Scatari, il y en a plusieurs autres plus petites, & des Rochers, que la Mer ne couvre jamais, & qu'on aperçoit de loin : le plus gros de ces Rochers s'appelle le Forillon. La Baye de Morienne est au-dessus séparce

Cccii

namer Google

28

de la Baye de Miré par le Cap brâlé, & un peu plus haut est l'Isle Plate, ou l'îlie à Pierre à Fust, directement par les quarante-fix dègrés huit minutes de Latitude. Il y a entre toutes ces îsles & ces Rochers de bons abris, & on les peut

approcher fans crainte. De-là remontant trois lieues au Nord-Ouest, on trouve l'Indiane, qui est un bon Havre; mais pour de petits Vaisfeaux feulement : de l'Indiane à la Baye des Espagnols, il y a deux lieues : cette Baye est un très-beau Havre. Son entrée n'a que mille pas de large, mais elle va toujours en s'élargiffant; & au bout d'une lieue elle se partage en deux Bras , qu'on peut remonter trois lieues. L'un & l'autre sont de très bons Ports. qu'on pourroit encore rendre meilleurs à peu de frais. De cette Baye à la petite entrée de Labrador il y a deux lieuës . & l'Isle, qui la sépare de la plus grande entrée, en a autant. Labrador est un Golphe, qui a plus de vint lieues de long, & trois ou quatre dans sa plus grande largeur. On ne compte qu'une lieue & demie de la grande entrée de Labrador au Port Dauphin, ou de Sainte Anne: on mouille au large en toute sûreté entre les Isles du Cibou. Une Langue de Terre ferme presqu'entierement le Port, & n'y laisse que le passage d'un Vaisseau. Le port a deux lieues de circuit, & à peine les Vaisseaux y sentent-ils les vents , à cause de la hauteur des Terres & des Montagnes, qui les environnent. D'ailleurs ils peuvent approcher des bords autant qu'ils veulent. Tous ces Havres & ces Ports étant si proches les uns des autres , il feroit aifé de tirer des chemins par Terre des uns aux autres, & rien ne feroit plus avantageux pour les Habitans, que ces communications, qui pendant l'hyver leur épargneroient la peine de faire le tour par Mer.

Projets de MM. Raudot pour un Etabliffement dans cette Ifle.

Tout le tems que la France a poffedé l'Acadie, & la Câte Méridionnale de Terre-Neuve, on a fait peu de cas de cette Ille. MM. Raudot furent les premiers à s'apercevoir qu'elle n'étoit pas à négliger. Ils entreprirent même d'en faire un des principaux objets de l'attention du Minifère , par rapport à la Nouvelle France, & en 1706, ils envoyerent à la Cour un Mémoire, dent on fera d'autant plus charmé de voir ici la fubftance, qu'il explique fort bien l'état, oû fe trouvoir alors cette Colonie, le crois même pouvoir avancer, que fa ce Mémoire ne perfuade pas tous ceux, qui liront cette His-

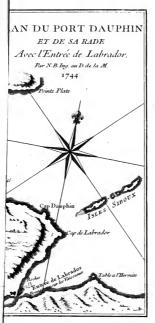

7.5.33

toire, au sujet de la préférence, qu'on y donne à l'Isle Royale fur l'Acadie, il fera comprendre du moins, qu'après la cession de cette Province, & du Port de Plaisance à la Couronne d'Angleterre, un Etablissement solide dans cette ssle, étoit d'une nécessité indispensable.

Les deux Intendans supposent d'abord, que la principale vûë, & presque la seule, qu'on ait euë en effet dans la Colonie du Canada, a été le Commerce des Pelleteries, furtout celui du Caftor; ce qui n'est pourtant vrai que des Particuliers: mais ils remarquent fort bien, qu'on auroit du prévoir que dans la suite des tems il arriveroit, ou que le Castor s'épuiseroit, ou qu'il deviendroit trop commun; & par conl'équent, qu'il ne suffiroit pas, pour soûtenir une Colonie de cette importance : qu'elle est en effet tombée dans le dernier de ces deux inconvéniens, l'abondance du Castor l'avant ruinée. C'est de quoi les Particuliers, qui n'avoient d'autre dessein, que de s'enrichir en peu de tems, ne se mettoient point en peine. Il leur importoit peu ce que deviendroit la Nouvelle France, quand ils auroient tiré du Pays de quoi

vivre à leur aife dans l'Ancienne.

Ils observent ensuite que le Commerce du Castor n'a jamais pu faire subsister, qu'un nombre fort borné d'Habitans; que l'usage de cette Marchandise ne sçauroit être affez général, pour entretenir & enrichir une Colonie entiere; & que si la consommation en étoit assurée, on n'éviteroit l'inconvénient, dont nous venons de parler, que pour tomber dans le premier : que faute de faire ces observations , les Habitans de la Nouvelle France se sont presqu'uniquement attachés à ce Commerce, comme s'ils eussent été certains que les Castors se reproduisoient aussi promptement, que les Moruës dans la Mer, & que le débit de leurs peaux égaleroit celui de ce Poisson. Ils ont donc fait leur principale occupation de courir les Bois & les Lacs, pour aller chercher des Pelleteries. Ces longs & fréquens voyages les ont accoutumés à une vie de fainéantife, qu'ils ont bien de la peine à quitter, quoique leurs courses ne leur produisent presque plus rien, par le peu de valeur du Castor. Les Anglois, continuent-ils, ont tenu une conduite bien differente. Sans s'amuser à voyager ainsi loin de chez eux, ils ont cultivé leurs Terres, ils ont établi des Manufactures, ils ont

### HISTOIRE GENERALE

fait des Verreries, ils ont ouvert des Mines de fer, ils ont construit des Navires, & ils n'ont jamais regardé les Pelleteries, que comme un accessoire, sur lequel ils comptoient peu.

> Il est vrai, que la nécessité a enfin ouvert les veux aux Canadiens: ils fe font vûs forcés à cultiver le Lin & le Chanvre, à faire des Toiles & de mauvais Droguets de la laine de leurs vieux habits, mêlée avec du fil; mais la longue habitude, qu'ils avoient contractée de ne rien faire, ne leur a pas permis de sortir tout-à-fait de misere. Tous à la verité. ont du Bled & des Bestiaux suffisamment pour vivre : mais plusieurs n'ont pas de quoi se couvrir, & sont obligés de paffer l'Hyver, qui est fort long, & fort rude, avec quelques peaux de Chevreuils.

Cependant le Roy dépense tous les ans dans cette Colonie cent mille écus; les Pelleteries valent environ deux-cent quatre-vint-mille livres; les Huiles & autres menues Denrées rapportent vint-mille livres; les Pensions sur le Trésor Royal, que le Roy fait aux Particuliers, & les Revenus, que l'Evêque & les Séminaires ont en France, montent à cinquante mille francs; voilà fix cent cinquante mille livres, fur quoi roule toute la Nouvelle France : ce n'est que sur cette somme . qu'elle peut faire son Commerce ; & il est évident , qu'il ne peut être affez considérable, pour faire vivre une Colonie de vint à vint cinq mille Ames, & pour fournir à ce qu'elle

est obligée de tirer de France.

Ses affaires étoient autrefois sur un meilleur pied, le Roy v dépensoit beaucoup plus; elle envoyoit en France pour près d'un million de Castor, & elle n'étoit pas si peuplée; mais elle a toujours plus tiré, qu'elle n'étoit en état de payer, ce qui lui a fait perdre son crédit auprès des Commerçans . lesquels ne sont plus aujourd'hui d'humeur à envoyer des effets aux Marchands du Canada fans Lettres de Change, ou un bon nantissement. Il s'ensuit de-là, & de la non-valeur, où est tombé le Castor, qu'il a fallu faire passer en Françe tout l'argent du Canada, pour en avoir des Marchandises; de forte qu'il a été un tems, où il n'y avoit peut-être pas mille écus d'argent monnoyé dans le Pays. On y suppléoit par une Monnoye de Cartes. Je ne répeterai point ici ce que j'ai dit dans mon Journal de cette Monnoye, de ses avantages, de ses inconvéniens, & des raisons, qu'on a eues de la supprimer.

MM. Raudot, après avoir ainsi exposé l'état, où s'est 1713. trouvé la Nouvelle France, jusqu'à l'année 1708, par rapport à son Commerce & à ses facultés, exposent les moyens, qu'ils ont imaginés, pour la rendre plus florissante. Cette Colonie, disent-ils, pourroit faire un Commerce de ses Denrées, qui l'enrichiroit. Ces Denrées font les Viandes falées, les Mâts, les Planches, les Bordages, les Bois de construction, le Merin, le Godron, le Bray, les Huiles de Baleines, de Loups Marins & de Marsouin, les Morues, le Chanvre & le Lin: on y pourroisajoûter le Fer & le Cuivre. Il ne s'agit que de trouver un débouché pour tout cela, & de rendre moins cheres les journées des Ouvriers.

· La difficulté de ce dernier article vient de la fainéantise des Habitans, & de la cherté des Marchandises de France. Dans le tems, qu'il y a moins d'ouvrage, l'Ouvrier veut gagner vint-cinq fols par jour, par la raison, qu'il use plus de hardes en travaillant, qu'il n'en pourroit gagner. D'autre part les Marchandises sont en Canada au double de ce qu'elles valent en France. Cela paroît exorbitant; mais si l'on compte les affurances de vint cinq pour cent, ce qui n'a lieu qu'en tems de guerre; du moins à ce prix-là; les frais de Commission, le Fret, qui passe quelquesois quarante écus par Tonneaux, l'avance de l'argent, les demeures, qu'il faut payer aux Commissionnaires, & qui sont fortes, quand les Lettres de Change ne sont pas acquittées à leur échéance. comme il arrive souvent, & le Change sur Paris, on trouvera que le Marchand ne gagne pas beaucoup : en effet, il n'y en a point de riches dans le Pays.

Il est donc question, pour relever la Colonie du Canada, d'y occuper tout le Monde, chacun suivant ses talens, & de mettre tous les Particuliers en état de subsister, en diminuant le prix des Marchandises. Or il semble qu'on y peut parvenir, en leur faifant trouver un endroit, où ils puissent porter commodément, & à peu de frais, leurs Denrées, & prendre les Marchandises de France, qu'ils porteront chez eux. Par là ils gagneront une partie du Fret des uns & des autres, & cette partie des Habitans, qui croupissent dans l'oisiveté, ou qui courent les Bois, s'occuperont à la Navi-

Mais ce moyen, demandent les deux Intendans, ne seroit-

## 192 HISTOIRE GENERALE

In sa muitible à la France, en lui ôtant une partie du profit; qu'elle fait fur les Marchandifes? Non, répondene: ils, parce que le Fret, que l'Habitant de la Nouvelle France gagnera, il le rendra d'abordà la France, en confommant une plus grande quantité de fes Marchandifes. Par exemple, ceux qui ne font rien, & fe couvrent de Peaux de Chevreuils, dès qu'ils feront occupés, auront le moyen de s'habiller des Etoffes de France. Or on ne squroit trouver de lieu plus commode pour ce deffein, que l'Îlde du Cap Breton.

Et qu'on ne diépas, que si ceue sile tiré du Canada une partie de se Denrées, que la France peut lui fournir, c'est autant de défalqué pour le Commerce du Royaume; car en premier lieu, la réposite faite à l'objection précédente, détruit aussi celle-ci; puisque le profit, que pourra aire le Canada par ce Commerce, retournera toujours au prosit du Royaume; car enfin la Nouvelle France ne peut se paffer de plusieurs Marchandises de l'ancienne. Elleen tirera donc une plus grande quantité, & celle le payera de l'argent, que le Cap Breton lui aura donné pour les Denrées. En second lieu, ce ne seroit pas un grand mal pour la France, qu'il n'en sortit pas tant de Bied, ni de tout ce qui sert à la vie, pussque plus s'enviers y seront à bon marché, plus elle aura d'Ouvriers pour se Manustâtures.

Cette Ille, continuie le Mémoire, est stude de maniere, qu'elle forme un entrepôt naturel entre l'ancienne & la Nouvelle France. Elle peut fournir de son crù à la premiere les Moruès, les Huiles, le Charbon de Terre, le Plàtre, des Bois de Constructions, & ce. Elle fournira à la feconde les Marchandises du Royaume à beaucoup meilleur marché; elle en tirera une partie de fa subsistence, de elle uni épargnera une partie considérable du Fret des Marchandises: outre que la Navigation de Quebec au Cap Breton feroit de fort bons Matelois de Gens inutiles, & même à charge à la Colonie.

Un autre avantage confidérable, que cet Établifiement procureroit au Canada, c'eft qu'on pourroit en envoyer de petis Bàtimens, pour faire la Pêche des Moruës & des Poiflons, dont on tire de l'Huile, au bas du Fleuve. Ces Bàtimens feroient affurés de débiter leur carguaifon dans l'Ifle du Cap Breton, & dy charger des Marchandifes de France; ou bien l'on y enveroit de Quebec un Vaiifleau chargé de Den-

rées du Pays. Là il prendroit du sel pour faire la Pêche dans le Golphe: quand il en auroit sa charge, il retourneroit au Cap Breton, où il vendroit son Poisson; & du produit de ces deux Voyages, il acheteroit des Marchandises de France, qu'il débiteroit en Canada.

Sur quoi il est bon de sçavoir, que ce qui empêchoit alors les Canadiens d'aller faire la Pêche dans le Golphe, & à l'entrée du Fleuve S. Laurent, c'est qu'il leur auroit fallu porter leur Poisson à Quebec, où ils n'auroient pas tiré de quoi payer le fret & les gages des Matelots, vû la longueur du Voyage; & que quand même ils auroient été affez heureux pour y faire quelque profit, ce qui étoit arrivé très-rarement, ce profit n'étoit pas affez confidérable, pour engager ces Co-

lons à continuer un tel Commerce.

Les deux Colonies s'entr'aidant donc mutuellement, & leurs Marchands devenant riches par le Commerce continuel, qu'ils feroient, ils pourroient s'affocier pour des Entreprises également avantageuses aux uns & aux autres, & par conféquent au Royaume, n'y eût-il que d'ouvrir les Mines de fer, qui sont en si grande abondance autour des Trois Rivieres; car alors celles du Royaume & ses Bois se reposeroient, ou du moins on ne seroit plus obligé de tirer du fer de Suede & de Biscaye.

De plus, les Vaisseaux, qui vont de France en Canada. courent toujours de grands risques au retour, à moins qu'ils ne fassent le Voyage au Printems; or les petits Bâtimens de Quebec n'en courroient aucun en allant au Cap Breton . parce qu'ils prendroient leur tems, & qu'ils auroient touiours des Pilotes pratiques. Qui les empêcheroit même de faire deux Voyages par an , & par ce moyen d'épargner aux Vaiffeaux de France la peine de remonter le Fleuve S. Laurent,

ce qui abrégeroit leur Voyage de moitié ?

Il y a plus, ce n'est pas seulement en augmentant la confommation des Marchandises dans la Nouvelle France, que l'Etablissement proposé seroit utile au Royaume, mais encore par la commodité, qu'il trouveroit à faire passer ses Vins. les Eaux-de-vie, fes Toiles, Rubans, Taffetas, &c. aux Colonies Angloifes. Ce Commerce deviendroit un grand objet, parce que les Anglois se fourniroient au Cap Breton, & en Canada de toutes ces Marchandises , non-seulement Ddd Tome II.

pour le Continent de l'Amérique, où leurs Colonies font

extraordinairement peuplées, mais encore pour leurs Isles, & pour celles des Hollandois, avec lesquelles ils sont en Commerce. Par-là on tireroit beaucoup d'argent de toutes ces Colonies, quand bien même l'entrée de nos Marchan-

difes n'y feroit pas ouvertement permife.

Enfin rien n'eft plus capable , que cet Etablissement , d'engager les Négocians de France à envoyer à la Pêche de la Moruë, parce que l'Isle du Cap Breton fournissant le Canada de Marchandifes, les Vaiffeaux, qui y viendroient pour cette Pêche, feroient leur charge, moitié en Marchandifes, & moitié en Sel, de forte qu'ils gagneroient doublement; au lieu que présentement les Navires de France, qui vont à la Pêche des Moruës, ne se chargent que de Sel: ajoûtez, que l'augmentation de la Pêche pourroit mettre la France en état de fournir l'Espagne & le Levant de ce Poisson, ce qui jette-

roit beaucoup d'argent dans le Royaume.

La Pêche des Baleines, qui est très-abondante dans le Golphe, vers les Côtes de Labrador, & dans le Fleuve S. Laurent jusqu'à Tadoussac, pourroit encore être un des plus folides avantages de cet Etablissement. Les Navires. qui iroient à cette Pêche, se chargeroient en France de Marchandifes, qu'ils vendroient au Cap Breton, ou qu'ils laifferoient aux Correspondans de leurs Armateurs. Ils prendroient au même endroit des Futailles, & iroient faire la Pêche, qui est d'autant plus aisée en cet endroit, qu'elle se fait pendant l'Eté, & non pas en Hyver, comme dans le Nord de l'Europe, où il faut que les Bâtimens pêcheurs foient au milieu des glaces, fous lesquelles il arrive fouvent, que les Baleines se perdent, quand elles sont harponnées. Ici les Navires Pêcheurs gagneroient fur les Marchandifes, qu'ils apporteroient au Cap Breton , & fur leur Pêche ; & ce double profit se feroit en moins de tems, & avec moins de rifques, que celui, qu'on fait dans le Nord avec les scules Huiles de Baleines : & l'argent, qu'on porte aux Hollandois pour cette Marchandise, resteroit en France.

On a déja remarqué, que l'Isle du Cap Breton peut fournir de son crû beaucoup de Mâts & de Bois de construction: elle est encore à portée d'en tirer du Canada; ce qui augmenteroit le Commmerce réciproque de ces deux Colon.es . &c

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 195

donneroit au Royaume une grande facilité pour la construction des Navires. On iroit prendre ces Bois dans l'Isle, sans être obligé de les acheter des Etrangers : elles pourroient aussi faire avec les Isles Antilles le Commerce des Mats & des Planches de Sapin, ce qui y diminuëroit considérablement le prix de ces Marchandises. Qui empêcheroit même, qu'on ne construisit des Vaisseaux au Cap Breton, qui peut aisément tirer du Canada tout ce qui lui manque pour cette construction ? Elle y coûteroit beaucoup moins qu'en France, & elle pourroit fournir de Navires les Etrangers mêmes, de qui nous les achetons.

Enfin il n'y a point de relache plus commode, ni de retraite plus sûre, que l'Isle du Cap Breton, pour tous les Navires, qui viennent de quelque endroit que ce foit de l'Amérique; & qui seroient poursuivis, ou surpris de mauvais tems, & qui manqueroient d'eau, de bois, & de vivres. Outre qu'en tems de guerre ce seroit une croisiere, qui désoleroit le Commerce de la Nouvelle Angleterre, & que si l'on y étoit en forces, ce qui seroit très-aisé, on pourroit se rendre alors Maître de toute la Pêche des Morues avec un petit nombre de Frégates, qui seroient toujours à portée de sortir des Ports.

de l'Isle, & d'y entrer.

Les deux Intendans, après avoir ainsi exposé les avantages du nouvel Etablissement, dont ils avoient formé le projet, blissement, & s'appliquerent à en faciliter les moyens, & à répondre aux réponfes aux difficultés, qu'on y pouvoit faire. Ils remarquerent d'abord, qu'il ne convenoit point de confier cette Entreprise à une Compagnie, par la raison, que l'Esprit de toute Société est de gagner beaucoup en peu de tems, d'abandonner, ou de faire languir les affaires, qui ne rendent pas affez tôt de grands profits, de se mettre peu en peine de donner des fondemens solides aux Etablissemens, & de n'avoir aucun égard à l'utilité des Habitans "à qui on ne sçauroit, disent-ils, faire trop d'avantage, fi on veut les engager à s'établir dans une Colonie nouvelle. Ce qui les faisoit ainsi parler des Compagnies, étoit l'expérience de celles, qui avoient eu jusques-là se Domaine, ou le Commerce exclusif de la Nouvelle France, & des Isles de l'Amérique.

Ils convenoient néanmoins, que l'Entreprise du Cap Breton ne pouvoit s'exécuter fans de grandes dépenses; mais ils pré-Dddii

1713.

1713.

tendirent que, fans être à charge au Roy, & moyennant certaines avances, dont on pouvoit affurer le rembourfement au Tréfor de Sa Majelfé, il feroit aifé de mettre en trois ans cette file en état de fe foitenir par ellemême, & de devenir en peu d'années un objet très-confidérable. Voici quelles étoient les avances, qu'ils demandoient, & les moyens, qu'ils avoient

imaginé d'en faire le remboursement. 10. Le Roy n'a pas besoin d'un grand nombre de ses Vaisfeaux pendant la paix ; ils dépérissent dans les Ports , & s'entretiennent à la Mer : c'est donc faire le bien du service, que de leur procurer des occasions de naviguer. Ainsi le Roy ne perdroit rien, en prétant quelques-unes de ses Flutes, pour le transport des choses nécessaires à l'Etablissement, dont il est question. Les effets, qu'ils en rapporteroient dès la premiere année, payeroient au moins les gages & la nourriture des Equipages : car en prenant ses mesures d'avance , elles pourroient trouver une charge toute prête de Charbon de Terre, de Platre, de Mats, de Vergues, d'Espaires, & autres Bois, qui ne coûtent qu'à prendre & à travailler. Les deux années suivantes elles pourroient y ajoûter des Bordages, des Planches, des Huiles, du Poisson sec, & d'autres effets, que les Habitans commenceroient à donner en payement des avances, qu'ils auroient reçues pour s'établir, & que l'on peut regarder comme de l'argent comptant, puisqu'il les faut acheter des Etrangers en especes sonnantes. D'ailleurs l'augmentation de la Pêche de la Moruë augmenteroit les Droits du Roy sur cette Marchandise.

2º. Quatre Compagnies completes sufficont pour la premiere amée, mais il et the Gestlaire d'avoir une attention particuliere pour le choix des Soldars; il faut qu'ils scachent tous des Métiers utiles, etse que ceux de Maçons, de Charpentiers, de Forgerons, de Bucherons, surtout de Laboureurs; & pour cet effet il est bon de les choisif jeunes, vigoureux, & bons Travalleurs: ec choix ne sera pas difficile à faire, quand la guerre sera finie. Il seroit même à propos de prendre les premieres Compagnies en Canada, où l'on trouveroit des Hommes tout formés pour un nouvel Etablistement, & capables d'infirture ceux, qui viendroient de France. Mais il paroit furtout d'une nécessificie indispensable, que Gouverneur de la Nouvelle Colonie et ût le pouvoir de donner congé, & la permiffion de se marier à tous les Soldats, qui le souhaiteroient ; ils défendroient encore mieux le Pays en qualité d'Habitans, qu'en celle de Soldats : les Compagnies deviendroient une pépiniere d'Habitans, & il ne seroit pas difficile de les recruter tous les ans, pour les tenir toujours complet-

1713.

3º. Ce qui regarde le Transport des Habitans, la nécessité de fournir la Colonie de vivres pendant les deux premieres années, les munitions & les marchandifes, qu'il y faudroit envoyer, les fortifications, qu'il y faudroit faire, l'argent comptant, qu'il y faudroit répandre d'abord, les Charges annuelles, le Domaine & les Droits Seigneuriaux, les concessions faites en faveur des Communautés & des Particuliers, les Droits d'entrée & de sortie : tout cela fut exposé en détail par les deux Magistrats, avec une exactitude, une intelligence, un ordre, une précision admirables, & appuyé de preuves solides, qui ne laissoient rien à désirer, pour mettre en évidence, que le Roy ne risquoit point, en faisant les avances de cet Établissement; que ces avances n'étoient pas si confidérables, qu'on auroit pû le croire; & qu'elles seroient rembourfées en trois ans. M. Raudot le Fils jugea néanmoins en 1708, qu'il étoit plus àpropos de ne pas aller si vite, & d'établir la Nouvelle Colonie peu à peu : de commencer par y envoyer des Troupes, qui y feroient faire la Pêche, puis des Engagés & des Matelots de France, dont une partie se feroient Habitans.

Pourquoi ca

Il y a bien de l'apparence que la guerre, qui continua encore quelques années, & occupa toutes les Forces du projet ne tue Royaume, & toute l'attention du Ministere, empêcha le lors. Conseil du Roy de suivre alors un projet si beau, si bien digéré, & qui paroiffoit également avantageux à l'Ancienne & à la Nouvelle France. Ce qui est certain, c'est qu'après la cession de Plaisance & de l'Acadie à la Couronne d'Angleterre, les François n'ayant plus d'autres endroits, où ils pussent faire sécher la Moruë, & en faire même paisiblement la Peche, que l'Isle du Cap Breton; ce fut une nécessité d'y faire un Etablissement solide, & de la fortisser.

On commença par changer fon nom, & on lui donna ce- du Havie à lui d'Isle Royale. On délibéra ensuite sur le choix du Port, Panglais deoù il convenoit d'établir le Quartier Général, & on fut lon- Lenghang.

Description

tems partagé entre le Havre à l'Anglois , & le Port de Sainte Anne. J'ai dit, que le premier est un des plus beaux Havres. qui soient dans toute l'Amérique ; qu'il a près de quatre lieues de circuit, qu'on y peut mouiller par tout à fix ou sept brasfes d'eau : que l'ancrage y est bon, & qu'on peut encore échouer les Navires sur les vases, sans rien risquer. Son entrée n'a pas deux-cent toises de large, entre deux petites Isles, qui peuvent aisément la défendre. La Pêche des Moruës y est très-abondante, & on la peut faire depuis le mois d'Avril, jusqu'à la fin de Décembre : mais on opposoit que le Terrein est stérile par tout aux environs, & qu'il en coûteroit des sommes immenses pour le fortifier, parce qu'il faudroit tirer tous les Matériaux de fort loin. D'ailleurs on avoit remarqué, disoit-on, qu'il n'y avoit point de Gréve dans ce

Havre, pour plus de quarante Navires Pêcheurs. J'ai observé, que le Port de Sainte Anne est précédé d'une Rade très-fûre entre les Isles du Cibou; & qu'une Langue de autrement le Terre ferme presqu'entierement le Port, & n'y laisse de pas-Post Duphin. fage, que pour un Navire. Ce Port ainsi fermé a près de deux lieuës de circuit en ovale, les Navires y peuvent approcher par tout jusqu'à terre; & à peine y sentent-ils les vents, ce qui vient de la hauteur de ses bords, & des Montagnes, dont ils sont environnés. Ceux, qui s'étoient déclarés en sa faveur. ajoûtoient, qu'on le pouvoit rendre imprenable à peu de frais, & qu'on y feroit plus pour deux mille francs, que pour deux-cent mille au Port à l'Anglois, par la raison, qu'on y trouveroit tout ce qu'il faut pour bâtir, & pour fortifier une grande Ville.

> Il est d'ailleurs certain, que la Gréve y a autant d'étendue, que celle de Plaisance; que la Pêche y est très-abondante; qu'on y trouve quantité de bons Bois, comme des Erables, des Hêtres, des Mérifiers, furtout des Chênes très-propres à la construction, & des Mâtures, qui ont depuis vint-huit jusqu'à trente-huit pieds de haut ; que le Marbre y est commun, que la plûpart des Terres y sont bonnes, que dans la Grande & Petite Labrador, qui n'en sont qu'à une lieue & demie, le Terrein est très-fertile, & qu'elles peuvent contenir un grand nombre d'Habitans. Enfin ce Port n'est éloigné que de quatre lieues de la Baye des Espagnols, qui est encore un très-bon Havre, où les Terres sont excellentes, & cou

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 300

vertes de Bois propres à la construction & aux Matures. Il est vrai . qu'on n'y sçauroit faire la Pêche avec des Chalouppes, à cause des vents de la Partie de l'Ouest, qui y regnent ordinairement; mais on la peut faire avec des Batteaux, comme à Bafton.

La seule incommodité du Port de Sainte Anne, que tout Onsedéterle Monde convient être un des plus beaux du Nouveau Mon-mier. de, est qu'il n'est pas facile à aborder. Ce seul inconvénient,

après bien des irréfolutions, & même bien des avances, pour établir . tantôt ce Port , sous le nom de Port Dauphin , tantôt le Havre à l'Anglois, sous celui de Louysbourg; & la facilité d'entrer dans ce dernier, lui ont fait donner la préférence : & on n'a rien épargné pour le rendre commode & imprenable. La Ville est bâtie sur une Langue de Terre, qui forme l'entrée du Port. M. de Costebelle, qui venoit de perdre son Gouvernement de Plaisance, fut chargé de celui de la Nouvelle Colonie ; & M. de Saint Ovide , son Lieutenant de Roy , lui a fuccédé.

On avoit d'abord compté de transporter dans l'Isle Royale Les François tous les François établis en Acadie : on y avoit même invité fusent de se tous les Sauvages, que nous comprenons sous le nom d'Abé- transporter à naquis, & quelques-uns de ceux-ci y ont en effet formé une l'ille Royale. Bourgade; mais les François n'y ayant pas trouvé de quoi se dédommager de ce qu'ils possédoient en Acadie, & les Gouverneurs Anglois, qui par leurs mauvais traitemens leur avoient fait souhaiter la transmigration, qu'on leur propofoit, avant changé de conduite, pour ne pas perdre des Colons, dont ils connoissoient le mérite, ils ont enfin pris le

parti de rester dans leurs Habitations. Il s'en fallut pourtant peu, qu'ils ne changeaffent bientôt d'avis en 1720. Le Sieur Philippe Richard ayant été nommé quientes par les Capitaine Général, & Gouverneur de Terre-neuve & de l'Acadie, fut fort étonné de voir que les François vivoient dans cette derniere Province, comme des Sujets du Roy Très-Chrétien, & qu'on se fût contenté qu'ils y demeurassent tranquilles, sans rien entreprendre contre le Service de la Couronne d'Angleterre : qu'ils y jouissent des mêmes prérogatives, dont ils avoient joui, fous la domination de leur Souverain Naturel; qu'ils eussent des Prêtres Catholiques, & le libre exercice de leur Religion, & qu'ils entretinffent

Ils font in-

une espece de correspondance avec l'Isle Royale.

On lui dit, que le Gouvernement avoit jugé à propos de leur accorder tout cela, pour les empêcher de se retirer, soit en Canada, foit à l'Isle Royale, comme il leur étoit permis de le faire en vertu du Traité d'Utrecht, d'emporter même leurs biens meubles, & de vendre leurs immeubles; & que par-là on avoit évité les frais du Transport d'une Nouvelle Peuplade, qu'on auroit été obligé d'envoyer pour les remplacer ; outre qu'il auroit été difficile de trouver des Habitans auffi laborieux & auffi industrieux, que ceux-ci: qu'au reste ils n'en avoient point abusé, que c'étoit même à leur confidération, que les Sauvages Alliés de la France laiffoient depuis quelque tems les Anglois en repos.

Le Capitaine Général, ou ne goûta point ces\_raifons, ou perfuadé que le tems devoit avoir changé la nature des choles , il crut pouvoir , sans rien risquer , mettre les Françoissur le même pied, que les Anglois. Il commença par leur interdire tout Commerce avec l'Isle Royale, ensuite il leur fit fignifier qu'il ne leur donnoit que quatre mois , pour se réfoudre à préter le serment de fidélité, que tous les Sujets doi-

vent à leur Souverain.

M. de Saint Ovide, qui fut bientôt instruit de cette nouvelle prétention, fit avertir les Habitans qu'ils n'auroient pas plûtôt confenti à ce qu'on éxigeoit d'eux, qu'ils fe trouveroient dans une fituation bien différente de celle, où ils avoient été jusques-là, qu'ils n'auroient plus bientôt la liberté de faire publiquement l'exercice de leur Religion; qu'on leur ôteroit leurs Prêtres, & que, si destitués de tous secours spirituels, ils étoient affez heureux pour se maintenir dans la Foy de leurs Peres, ils ne devoient pas compter, que leurs Enfans réfiftaffent lontems à la féduction, & aux menaces, dont on useroit, pour les contraindre à changer de croyance. En un mot, qu'ils ne tarderoient pas de se voir bientôt les Esclaves des Anglois, qui les traiteroient avec cette dureté, qu'ils devoient attendre de leur antipathie naturelle contre les François; & que les Refugiés de France, quoiqu'unis avec eux par les liens d'une même Religion, éprouvent tous les tours.

Ils tiennent Ceux, à qui le Gouverneur de l'Isle Royale donnoit cet bon, & on les avis, n'en avoient pas eu besoin. Ils avoient répondu sur le laitle en repos. champ

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 401

champ au Capitaine Général, comme ils le devoient, & lui avoient même laissé entrevoir , que s'il entreprenoit de les pouffer à bout, il auroit à faire aux Sauvages, qui ne souffriroient jamais qu'on les forçat au Serment de fidélité, ni qu'on éloignat leurs Pasteurs. Cette réponse eut son effet ; Richard ne jugea pas à propos de se commettre avec les Sauvages, ses Voisins, dans un tems, où ceux du Kinibequi étoient déja affez mal disposés contre les Bastonnois, ni de s'exposer à voir l'Acadie fans Habitans : car S. Ovide avoit déja pris des mesures pour saciliter aux François une retraite dans l'Isle de S. Jean, où l'on parloit alors de faire un Etablissement considérable.

Après l'Isle Royale, celle de S. Jean, qui en est fort pro- Etablissement che, est la plus grande de toutes celles, qu'on trouve dans 5. Jean, le Golphe de S. Laurent, & elle a même fur celle-là cet avantage, que toutes les Terres y sont fertiles. Elle a vint-deux lieuës de long, & environ cinquante de circuit, un Port für & commode, & elle étoit alors couverte de Bois de toutes les meilleures espéces. Jusqu'au tems, où on commença d'établir l'Isle Royale, on n'avoit fait nulle attention à celle de S. Jean ; mais alors leur proximité fit croire que ces deux Isles pouvoient être l'une à l'autre d'une grande utilité.

Il se forma donc en 1719, une Compagnie, qui résolut de peupler S. Jean, & d'y employer des fonds plus aifés à trouver en ce tems-là, qu'à conserver dans cette valeur arbitraire, qu'on y avoit attachée. M. le Comte de S. Pierre, Premier Écuyer de Madame la Ducheffe d'Orleans, se mit à la tête de cette Entreprise, & le Roy, par ses Lettres Patentes dattées du mois d'Août de la même année, lui conceda les Isles de S. Jean & de Miscou en franc Aleu Noble , sans justice , que Sa Majesté se réservoit, à charge de porter soi & hommage au Château de Louysbourg, dont il relevera sans redevance : & cela pour y établir une Pêche fédentaire de Moruës.

Au mois de Janvier de l'année suivante, le Comte de Saint Pourquoi il Pierre obtint de nouvelles Patentes de concessions aux mê-ne réustit pas. mes titres & conditions, pour les Isles de la Magdeleine, Botou, ou Ramées, Isles & Islots adjacens, tant pour la culture des Terres , exploitation des Bois , que pour les Péches des Moruës , de Loups Marins, & Vaches Marines: & il eût apparemment exécuté fon projet, si tous ses Associés lui eussent ressemblé. Tome II. Еeе

1713

 Mais il essura bientôt tous les dégoûts inévitables dans des Sociétés, dont tous les Membres ne sont pas nés pour penser en Grand, & qui ne sont unis que par l'intérêt.

Il est arrivé à cet Etablissement, ce qui arrivera toujours en pareils cas, quand tous les Intéresses veulent avoir également part à la Régie; quand les premieres avances ne se feront point avec une connosissance partaite de la nature & des avantages du lieu, & des obstacles, qu'on y peut rencontrer; & quand on n'aura pas-la liberté de choissir les Per-onnes propres à l'exécution des désiens, quel on a formés. Faute d'avoir pu prendre toutes ces mesures, les premieres tentatives ne réussifirent point, & comme on désépérà d'en

1 7 I 4. Les Iroquois renouvellent leur alliance avec nous. pouvoir prendre de meilleures, on abandonna l'Enireprife. Cependant tous les mouvemens, qu'on s'eft donnés après la conclusion de la paix au fujet de l'Isle Royale, occuperent peu le Marquis de Vaudreuil, les Ordres de la Cour s'adres lant pour l'ordinaire à MM. de Costebelle & de Saint Ovide. Mais ce Général ne s'étoit pas plutôt vû hors d'inquiétude de la part des Anglois, & affuré des dispositions pacifiques des la roquois, qui en 1714 étoient venus renouveller leur alliance avec lut, & lui offirir même leur médiation, en cas d'une nouvelle rupture avec les Anglois, que deconcerr avec M. Begon, Successeur de M. Raudot, si loggea férieusement à fortisher & peupler fa Colonie, où il voyont avec douleur, que le nombre des Habitans sembloit diminuer, au lieu d'augmenter.

Prat de la "
Nouvelle
France. "

menter.

Le Canada, dit-il dans une Lettre, qu'il écrivit cette même année à M. de Pontchartrain, n'a adtuellement que quarte mille quarte cent quatre viniquaire Habitans en état de porter les armes depuis l'age de quatorze ans jufqu'à fois xante, & les vint-huit Compagnies (des Troupes de la Marine, que le Roy y entretient,) ne font en tout que fis-cent vint-hut Soldass. Ce peu de Monde est répandu dans une étendué de cent lieués. Les Colonies Angloifes ont foisante mille Hommes en état de porter les armes, & on ne peut douter qu'à la premiere rupruer ils ne faifent un grand effort pour s'emparer du Canada, si l'on fait réfléxion qu'à l'Article XXII. des instructions données par la Ville de Londres à les Députés au prochain Parlement il est dit, qu'ils demanderont aux Ministres du Gouvernement précédent, pourquoi ils ont

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 402

laissé à la France le Canada & l'Isle de Cap Breton?

Quant au moyen de completter les Compagnies des Troupes du Roy, M. de Vaudreuil ne jugeoit pas, qu'on y dût Projet de être fort embarrafié après la grande Réforme, qu'on venoit Général pour de faire en France. A l'égard de l'augmentation des Habitans , la peupler. il comprit, qu'on pouvoit lui objecter 10. la rarcté des Hommes dans la plûpart des Provinces du Royaume; 20. l'épuisement des Finances, qui ne permettoit pas de faire de grandes avances pour transporter de nouveaux Colons en Amérique, & pour les y faire subsister, en attendant qu'ils pusfent se fournir par leur travail les nécessités de la vie. Il prévint donc cette difficulté, en proposant un expédient, qui lui parut facile, nonobstant ces deux obstacles. Il continue donc ainsi dans la Lettre, que je viens de citer.

Il y a tous les ans un nombre confidérable de Fauxfonniers " condamnés aux Galeres, dont le Roy a peu de besoin, & " qui deviennent inatiles pour la culture des Terres : leur dé- " pense est payée par les Fermiers Généraux, & le Roy pourroit en accorder à la Colonie du Canada cent cinquante tous " les ans. Les Fermiers Généraux les feront conduire à la Rochelle, & payeront pour chacun cent-cinquante livres, " moyennant quoi ils en seront déchargés pour toujours. Il n'y " en a pas un, qui ne leur coûte cent francs par an, il n'y en " a point, qui n'y foit plus de dix-huit mois, & il y en a tel, " qui y demeure dix ans & plus. Tout ce qui restera à desirer " aux Fermiers Généraux, est qu'ils ne reviennent point en " France, & j'en réponds.

Si le Roy accordoit cette grace, on pourroit obliger tous " les Vaiffeaux, qui vont en Canada, à paffer ces cent cin- " quante Hommes, & donner cinquante livres pour chacun à " leur arrivée. Dans la Colonie on les distribueroit aux Habi- " tans, pour les faire travailler comme Engagés, & cela pen- " dant trois ans, après quoi ils seroient libres, sans toutefois " pouvoir retourner en France; & pour les mettre en état de " faire quelque chose, on pourroit mettre entre les mains de " leurs Maîtres les cent livres restant de la somme de cent cin- « quante livres fournies par les Fermiers Généraux, & obliger " ces Maîtres à leur donner cinquante écus après les trois années de Service. Les Habitans se trouveroient très-heureux " d'avoir des Hommes à ces conditions : & cela feroit infenfi- "

Eee ij

"blement une augmentation d'Hommes, accoûtumés au-" travail.

tacher les Abésaquis.

Le Gouverneur Général ajoûte à la fin de sa Lettre, que tachent inuti- les Anglois de Baston ne négligeoient rien pour mettre dans le rs intérêts les Nations Abénaquises , leur faisant quantité de présens, leur offrant des marchandises à bon marché, & des Ministres pour la priere : que le Baron de S. Castin . & les Missionnaires faisoient merveilles pour les en détourner ; mais que le P. de la Chasse lui mandoit, que la Grace a souvent besoin de la coopération des Hommes, & que l'intérêt temporel sert quelquesois de véhicule à la Foy : qu'il étoit donc plus que jamais nécessaire que Sa Majesté, par quelque bienfait nouveau, lui façilitât les moyens de conserver dans notre alliance, & de maintenir dans la vraye Religion un Peuple, qui feul nous avoit donné pendant les deux dernières guerres la supériorité sur les Colonies Angloises.

Il y a tout lieu de croire, que M. de Vaudreuil obtint ce qu'il demandoit, puisque les Abénaquis nous sont demeurés très-affectionnés, qu'ils ont défendu leur Pays contre les Entreprises des Anglois de la maniere, que nous avons vû, & qu'on a même été obligé d'ufer d'autorité, ou du moins d'employer le crédit de leurs Missionnaires, pour les engager à mettre fin à leurs courses dans l'Acadie, & dans le Gou-

vernement de Bafton.

Quant à l'Isle de Terre - Neuve , les Anglois gagnerent beaucoup plus par la cession de tout ce que nous y possedions, que nous n'y perdions; car outre que l'Isle Royale nous dédommageoit en partie de Plaifance, dont tous les Habitans. furent transportés à Louysbourg, ces Habitans s'y trouverent bientôt plus à leur aife, qu'ils n'avoient jamais été en Terre-Neuve; au lieu que les Anglois se voyoient Maîtres absolus d'une Isle, où ils n'étoient jamais assurés de rien. tandis qu'ils nous y avoient pour Voisins.

trouvoit la fon à la paix.

Ils ne furent pas moins charmés de nous avoir exclus de toute la Baye d'Hudson. Depuis cinq ou six ans que le Sieur Jeremie commandoit au Fort Bourbon, il n'avoit reçu aucun fecours de la Compagnie du Nord, & il ne lui restoit plus que seize Hommes pour garder cette Place, & une autre éloignée de deux lieues vers le Nord, & qu'on avoit construite pour y mette des Magasins, & pour s'assurer une retraite en cas

de disgrace. Jusques-là les François n'avoient eu rien à craindre de la part des Sauvages, qui témoignoient en toute occafion un grand attachement à leurs intérêts. Mais c'est une grande tentation pour ces Barbares, quand on n'a pas eu soin de les unir avec nous par les liens de la Religion, que l'appas d'un profit présent , joint à l'esperance de l'impunité.

Enfin les vivres ayant manqué tout - à - fait dans le Fort Bourbon, & Jeremie ne voulant pas toucher aux poudres, qu'il avoit mises en réserve dans le petit Fort, dont nous venons de parler, il envoya fon Lieutenant, ses deux Commis, & cinq autres de ses meilleurs Hommes à la Chasse des Cariboux, qui passent en grand nombre dans ces Quartiers-là pendant les mois de Juillet & d'Août. Ces Chaffeurs camperent près d'une Troupe de Sauvages, qui, faute de poudre, ne pouvoient pas faire leurs provisions de viandes, & se trouvoient réduits à une très-grande mifere, parce que depuis l'arrivée des Européens dans leur Pays, ils avoient presqu'entierement perdu l'usage de leurs flèches.

Ils la reffentirent encore plus, quand ils virent les François Plusieurs Franchasser avec succès, & dans l'abondance, sans leur en faire faire faires par les part ; & ils résolurent de les massacrer pour profiter de leurs Sauvages. dépouilles. Ils commencerent par en inviter deux, qui leur paroiffoient les plus Braves, à une Fête, qu'ils vouloient, disoient-ils, leur donner la nuit dans leurs Cabannes, Ceuxci y allerent , & ils s'en défirent fans peine. Ils coururent aux fix autres, qui dormoient tranquillement fous-leurs Tentes, & les égorgerent auffi. Un seul, qui n'étoit que blefsé, contrefit le mort, & après que les Sauvages les eurent tous dépouillés, & se furent retirés avec leurs dépouilles, il se traîna avec bien de la peine jusqu'à l'entrée du Bois; là il boucha fes playes de son mieux avec des feuilles d'Arbres, ensuite il prit le chemin du Fort Bourbon, marchant à travers les ronces & les épines, qui lui déchirerent tout le corps, parce qu'on lui avoit ôté jusqu'à sa chemise.

Il fit ainfi dix lieues, & arriva au Fort à neuf heures du foir. Il y porta la premiere nouvelle du massacre de ses Com+ pagnons, & elle fit comprendre au Sieur Jeremie, qu'avec neuf Hommes, qui lui restoient, il ne lui étoit pas possible de garder deux Postes. Il prit donc le parti de se cantonner dans le Fort de Bourbon. Les Sauvages ne lui donnerent pas

1712-14. même le tems d'y transporter les Poudres, qui étoient dans l'autre, ils s'en emparerent sans résistance, & par-là réduisirent les François à la derniere extrémité. De cette forte le Commandant, lorsque l'année suivante il recut l'ordre de remettre aux Anglois le Fort Bourbon, n'eut pas lieu de regretter beaucoup un Poste, où il étoit si mal à son aise.

tre les Outagamis.

La Nouvelle France pouvoit se consoler de ces pertes, par fans fruit con- le calme, dont jouissoient ses Habitans. Toutefois les Outagamis plus irrités, qu'affoiblis par la grande perte, qu'ils avoient faite au Détroit en 1712. infestoient par leurs brigandages, & remplificient de meurtres, non-seulement les environs de la Baye, leur Pays naturel, mais presque toutes les routes, qui faisoient la communication des Postes éloignés de la Colonie, & celles, qui conduisoient du Canada à la Louysiane. A l'exception des Sioux, qui souvent se joignoient à eux, & des Iroquois, avec qui ils avoient fait alliance, mais qui ne paroifloient pas leur prêter la main, du moins ouvertement : toutes les Nations , qui étoient en commerce avec nous, fouffroient beaucoup de ces hostilités, & il étoit à craindre que, si on ne se pressoit d'y remédier, la plûpart ne s'accommodaffent à notre préjudice avec ces Barbares.

C'est ce qui engagea le Marquis de Vaudreuil à leur proposer de se réunir avec lui , pour exterminer l'Ennemi commun. Toutes y consentirent, & le Général leva un Parti de François, dont il confia la conduite à M. de Louvigny, alors Lieutenant de Roy de Quebec. Quantité de Sauvages joignirent ce Commandant sur sa route, & il se trouva bientôt à la. tête de huit-cent Hommes, fort résolus à ne point poser les armes, tant qu'il resteroit un Outagami dans le Canada. Il n'y eut alors Personne, qui ne crût cette Nation au moment d'être entierement détruite : elle en jugea ainsi elle-même . quand elle vit l'orage se former contre elle ; & tous ne songerent plus qu'à vendre leur vie le plus cher qu'ils pourroient.

Plus de cinq cent Guerriers , & trois mille Femmes , s'étoient enfermes dans une espéce de Fort, environné de trois rangées de Paliffades de Chêne, avec un bon Fossé derriere. Trois-cent Hommes étoient en marche pour les renforcer. mais ils ne vinrent pas à tems. M. de Louvigny les attaqua dans les formes, il avoit deux Piéces de Campagne & un

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 407

Mortier à Grenades; il ouvrit la tranchée à trente-cinq toifes du Fort, & dès le troifiéme jour il n'en étoit plus éloigné que de douze, quoique les Affiégés fifient un très grand feu. Il fe difpois enfuire à faire jouer des Mines fous leurs Cowrines; dés qu'ils s'en aperçurent, ils demanderent dès le foir même à capituler, & propoferent des conditions, qui furent rejertées. Peu de tems après ils en firent d'autres, que le Commandant communiqua aux Sauvages. Elles portoent ? Que les Outagamis & leurs Confédérés feroient la Paix avec les François & leurs Alliés; 2.º Qu'ils remettroient tous les Prisonniers, qu'ils avoient faits, ce qu'ils exécuterent même d'avance, 3º. Qu'ils remplaceroient les Morts par les Efclaves, qu'ils feroient fur les Nations éloignées, avec les quelles ils étoient en guerre. 4º. Qu'ils payeroient les frais de la guerre du produit de leurs Chaffes.

M. de Louvigny a prétendu que ses Alliés, à qui il distribua le peu de Castors, que les Outagamis lui présenterent, avoient approuvé qu'on pardonnât aux Affiégés à ces conditions: mais il fe flattoit, s'il le croyoit fincerement. On affûre même qu'ils ne diffimulerent point leur mécontentement; mais qu'il les laissa dire, & retourna à Quebec, où il est certain, que l'accueil, que lui fit son Général, & plus encore la gratification, qu'il reçut de la Cour l'année suivante, firent connoître ce qu'il avoit déja publié lui-même, qu'il n'avoit rien fait sans ordre: la suite montre, que cet ordre n'avoit pas été donné avec connoissance de cause. M. de Louvigny accordant la paix aux Outagamis, avoit reçu d'eux six Otages, tous Chefs, ou Fils de Chefs, pour sûreté de la parole. qu'ils lui avoient donnée, d'envoyer à Montreal des Députés, afin d'y ratifier le Traité avec le Gouverneur Général : & ce Traité, qu'ils avoient remis par Ecrit à M. de Louvigny, portoit expressément la cession de leur Pays aux Fran-

Par malheur la petite Verole, qui l'hyver fuivant fit de grands ravages dans la Colonie, & parmi les Nations voifines, enleva trois de ces Otages, qui moururent à Montreal, & entr'autres, le fameux Chef de guerre Pemoulia, qui avoit été épargné au malfacre du Détroit, & fur lequel M. de Vaudreuil comptoit beaucoup. La crainte, qu'eut ce Général, que ce contre-tems ne dérange à le Traité; l'obligea de mon-

1716.

ter à Montreal sur les glaces, & dès que la Navigation sut libre, il fit partir M. de Louvigny pour Michillimakinac.

avec ordre de faire exécuter les conditions acceptées par les Outagamis, d'amener à Montreal les Chefs de cette Nation. & ceux de toutes les autres, & de faire en même tems defcendre dans la Colonie tous les Coureurs de Bois, aufquels

le Roy venoit d'accorder une Amnistie.

Louvigny ne put partir qu'à la fin de May 1717. Il mena avec lui un des Otages, qui avoit été attaqué de la Petite Verole, comme les autres, & en avoit perdu un œil, afin qu'il pût rendre témoignage à sa Nation des soins, qu'on avoit eus de lui & de ses Collégues. Dès qu'il fut arrivé à Michillimakinac, il dépécha cet Homme aux Outagamis, avec des présens pour couvrir les Morts, & il le fit accompagner par deux Interprêtes François. Ceux-ci furent très-bien reçus, on leur chanta le Calumet, & après qu'on eut accordé quelques jours aux Parens des Défunts pour les pleurer, on s'assembla pour écouter l'Otage. Il parla fort bien, & fit aux Chefs de grands reproches, de ce qu'ils n'étoient point ve-

nus à Michillimakinac.

La Nation déclara enfuite aux Interprêtes qu'elle étoit trèsfenfible aux bontés, qu'Ononthio continuoit de lui témoigner, mais que plusieurs raisons empêchoient ses Députés de partir cette même année pour se rendre auprès de lui : elle promit que l'année prochaine elle dégageroit sa parole, donna cette promesse par Ecrit , & ajoûta qu'elle n'oublieroit jamais qu'elle tenoit la vie de la pure bonté de son Pere. L'Otage partit avec les Interprêtes pour rejoindre M. de Louvigny à Michillimakinac, mais après avoir fait vint lieues. il les quitta, en difant, qu'il étoit à propos qu'il retournât chez lui pour obliger sa Nation à tenir sa parole.

Onn'en a point entendu parler depuis : sa Nation n'a point envoyé de Députés au Gouverneur Général, & M. de Louvigny ne tira point d'autre fruit de son Voyage, que d'avoir ramené dans la Colonie presque tous les Déserteurs, & engagé un très-grand nombre de Sauvages à porter leurs Pelleteries à Montreal, où depuis lontems on n'en avoit vû une fi grande quantité. M. de Vaudreuil se flata lontems, que les Outagamis lui envoyeroient des Députés; mais ils lui apprirent, en recommençant leurscourfes, qu'un Ennemi poullé

iulqu'à

jusqu'à un certain point, est toujours irréconciliable. On les a depuis battus en diverfes rencontres ; ils ont de leur côté obligé les Illinois à abandonner pour toujours leur Riviere. & quoiqu'après leurs défaites redoublées on ait peine à concevoir qu'il en reste assez pour former une petite Bourgade, on n'ose encore passer du Canada à la Louysiane, sans prendre de grandes précautions contre leurs surprifes. Il est vrai qu'ils se sont unis avec les Sioux, la plus nombreuse Nation du Canada, & avec les Chicachas, ses plus Braves des Sau-

vages de la Louysiane.

À cela près, la Nouvelle France jouissoit de tous les fruits Naufrage du de la Paix. & se trouvoit dans la plus heureuse situation. où elle eût jamais été, lorsqu'un accident funeste la mit presque toute en deuil, & lui fit perdre en un jour, plus qu'elle n'avoit perdu en vint ans de Guerre. La nuit du vint-cinquiéme d'Août 1725. le Vaisseau du Roy le Chameau, qui alloit à Quebec, se brisa auprès de Louysbourg, & il ne s'en fauva pas un feul Homme. M. de Chazel, qui devoit relever M. Begon Intendant du Canada, M. de Louvigny nommé Gouverneur des Trois Rivieres, le même, dont nous avons si souvent parlé dans cette Histoire, M. de la Gesse, Capitaine, fils de M. de Ramezay, qui étoit mort l'année précédente Gouverneur de Montreal, plusieurs autres Officiers de la Colonie, des Ecclésiastiques, des Récollets, des Jésuites y périrent avec tout l'Equipage, & la Côte parut le lendemain

toute couverte de Cadavres & de Balots.

La mort du Marquis de Vaudreuil mit le comble à toutes Mortdu Marces pertes. Ce Général mourut à Quebec le dixième d'Octo- quis de Vaubre suivant, regretté à proportion de l'empressement, qu'on dreuil. avoit eu de le voir à la tête de la Colonie, & après vint-un an d'un Gouvernement, dont les événemens heureux furent en bonne partie le fruit de sa vigilance, de sa fermeté, de fa bonne conduite, du bonheur, qui accompagnoit toutes ses Entreprises, & dont les disgraces n'ont pu lui être imputées. Le Chevalier de Beauharnois, Capitaine de Vaiffeaux, lui fucceda l'année fuivante; & le repos dont jouit son Gouvernement, lui a fait entreprendre de faire pénétrer un de ses Officiers bien accompagné jusqu'à la Mer du Sud. La fuite nous apprendra le fuccès de cette Découverte, & de quelle utilité elle pourra être ; ce qui dépendra de la faci-Tome II.

#### HISTOIRE GENERALE.

lité de la communication avec le Canada, ou la Louysiane. Pour achever l'Histoire des Entreprises de notre Nation dans l'Amérique Septemerionnale, il ne me reste plus qu'à rapporter ce qui s'est passé depuis la Paix d'Utrecht dans la

Louysiane, qui ayant été jusques - là une dépendance, & même une partie confiderable de la Nouvelle France, appartient nécessairement à son Histoire.



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DE LA

## NOUVELLE FRANCE.

### LIVRE VINTUNIEME.



L est arrivé à la Louysiane, ce qui arrive 1700-25. affez souvent à deux sortes de Personnes. Les uns avec un mérite superieur & connu, mens qu'on ne parviennent jamais, sans qu'il soit possible d'en découvrir la raison, à se faire rendre la justice, qui leur est dûë, ni à pouvoir mettre en œuvre leurs talens ; de forte qu'ils

demeurent inutiles & obscurs, avec tout ce qu'il faut pour acquerir la plus grande réputation, & pour rendre à l'Etat les Services les plus effentiels.

Les autres, parce qu'on s'est d'abord formé de ce qu'ils valoient, une idée trop avantageuse, ou qu'on a pris le change fur leur véritable mérite, en leur en attribuant un, qu'ils n'avoient pas, font rejettés malgré le mérite réel qu'ils ont, comme si on vouloit leur faire porter la peine du jugement précipité, qu'on avoit formé à leur sujet. Je suis bien trompé. fi ceux, qui liront cette Histoire, ne font d'eux-mêmes l'application de ceci à la Province, par où je finis cet Ouvrage.

Nous avons vû que les Espagnols, sous la conduite de Ferdinand de Soto, avoient fait des frais immenses pour s'éta-Fff ii

1700-2

blir dans la Floride; que leur Général employa toute la deniere année de favieà parcourir les deux bords du Miciffipi, que son Historien (a) nomme le Cucagua; que ni lui, ni Mocoso son Successeur, n'ont pris aucune meture pour y sonder une Colonie, & qu'on sembla ignorer lontems après en Espagne, qu'un des plus grands Fleuves du Monde traversoit le milieu de la Floride, & y arrosoit un Pays charmant, situé sous un climat sain & temperé, & dont la possession auroit achevé d'affirer au Roy Catholique celle de tout le Golphe Mexique.

Les François , après avoir découvert tout le cours connu de ce même Fleuve, ne parutent pas faire beaucoup plus d'attention aux avantages qu'ils en pouvoient tirer : près de trente ans fe pafferent dans cette indifference; enfin le voiifage des Mines du Nouveau Mexique, & Celles, qu'on s'avifa de publier, qu'on avoit découvertes dans la Louyfiane mèse, ayant réveillé notre Nation de cette efpece d'affoupiflement, il fortit en moins de trois ans du Royaume plus d'Hommes, d'argent & d'effeis, pour faire un Erabliffement dans cette partie de l'Amérique, qu'il n'en étoit forti depuis François I, pour aucune de nos Colonies du Nouveau Monde.

Mais lorqu'on eut reconnu que ce Pays ne produión ni or, ni argent, & qu'il n'étoit pas facile d'y faire couler les richesses, que la Nouvelle Espagne renferme dans son sein, il tomba tout-à-coup dans un decri genéral: onne sit nulle attention, ni la lécondité de la Terre, ni aux productions , qu'elle pouvoit fournir avec un travail modéré, ni à l'importance d'établir une croisser dans le Golphe Mexique. Les trásors, qu'on y avoit apportés de France, disparuent, les Hommes périrent de milere, quoiqu'il ne leur manquat rien pour vivre dans l'opulence, ou se disperferent de sous côtés; c'est ce que nous allons voir en reprenant le sil de l'Histoire.

Frat de la Louystane e 1700. cett ce que nous allons voir en reprénant le fit de l'Hittoire. La Louyfane, lorsque M. d'Îberville en partit au mois d'Avril de l'année 1700, n'avoit d'Habitations Françoise, que celles de quesques Canadiens établis aux Illinois, un Forr affez près de l'embouchure du Micisffip, lequel ne fubsifita que jusqu'en 1705, & un autre au Biloxi, sur le bord de la Mer. M. de Sauvolle commandoit dans ce dernier, qui étoit le Quartier Général, D'Iberville avoit conssé la garde du

( a ) Garcilasso de la Vega.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 413

premier à M. de Bienville son Frere , & au Sieur Juchereau 1700-25. de S. Denys, Oncle de sa Femme, lequel étoit fort aimé des Sauvages, & parloit affez bien la Langue de plufieurs Nations. Il avoit aussi donné ordre en partant à M. le Sueur, son Parent, d'aller avec vint Hommes faire un Etablissement vers le Pays des Sioux, & prendre possession d'une Mine de Cui-

vre, que le Sueur y avoit découverte. Ce Détachement partit à la fin d'Avril, remonta le Micif- Mine de cuifipi jusqu'au Sault Saint Antoine, entra dans la Riviere de vie chez les Saint Pierre, & après y avoir fait quarante lieues, il trouva fur la gauche une autre Riviere, qui s'y décharge, & qu'on a nommé la Riviere Verte, parce qu'une Terre, qui y tombe de la Mine , lui donne cette couleur. Le Sueur n'y put naviguer qu'environ une lieuë, l'ayant trouvée couverte de glacons, quoiqu'on ne fût qu'à la fin de Septembre. Il fut donc obligé de bâtir en cet endroit une espece de Fort, pour y pasfer l'Hyver, qui dura jusqu'au commencement d'Avril, &

fut extrémement rude.

n'en fut malade.

Celui qui a écrit la Relation de ce Voyage, nous apprend Observation une particularité, qui m'a paru digne de remarque. Il dit que les vivres leur ayant manqué, il fallut y suppléer par la Chasse du Bœuf; que pour garder la chair de ces Animaux, ils les couperent en quartier, & que faute de sel, ils les laisserent à l'air, où ils se gâterent bientôt : que dans les commencemens ils eurent beaucoup de peine à s'accoûtumer à cette nourriture , qu'elle leur causa à tous des flux de ventre & la fiévre . avec un si grand dégoût, qu'ils ne pouvoient pas même en souffrir l'odeur; mais que peu à peu leur estomach s'y fit de telle forte, qu'au bout de fix semaines il n'y avoit Personne parmi eux, qui n'en mangeât dix livres par jour, & qui n'en bût quatre écuellées de bouillon ; que bien loin d'en être incommodés, ils devinrent extrêmement gras, & que Personne

Dès que le mois d'Avril fut venu, le Sueur se transporta à la Mine, dont il n'étoit qu'à trois quarts de lieue, & en vintdeux jours en tira plus de trente mille livres pefant de matiere: il en choifit quatre milliers de celle, qui lui parut la meilleure, & l'envoya en France. L'endroit, où il fit travailler, est le commencement d'une Montagne, qui a dix lieuës de long, & qui paroît être toute de la même matiere. Elle est sur le

Description

#### 414 HISTOIRE GENERALE.

1701-25: bord de la Riviere, ne produit pas un feul Arbre, & même dans le plus beau tems, elle est continuellement environnée de brouillards. La Terre, d'où l'on tire la Mine, est verte, & l'on y grate le Cuivre avec le couteau; mais il faut auparavant en ôter une espece de croute, a usfit dure que le roc, noire, & brûlée comme du charbon, par la vapeur, qui sort de la Mine. Plusseurs incidens, qu'il seroit trop long de rapporter, & qui ne sont pas porter, et qui ne sont pas porter, be qui ne sont pas for interessans, mais plus encore le manque de fonds, ont empèché le Sueur de pousser plus loin cette Entreprise.

Etablissement de la Maubile & de l'IsleDauphine.

L'année fuivante M. d'Iberville si un troiséme voyage à la Louysiane, & commença un Etablissement sur la Riviere de la Maubile. Il y jetta même les fondemens d'un Fort, où peu de tems après M. de Bienville, devenu Commandant en Chef de toute la Colonie, par la mort de M. de Sauvole, transporta tout ce qu'il y avoit au Biloxi, & abandonna ce dernier Poste.

En 1701. d'Iberville revint pour la quatriéme fois, & fit conftruire dans I'lle de Maffacre des Magafins & des Cafernes, parce que cette Ille ayant un Port, il étoit bien plus aifé d'y decharger les effets, qu'on apportoit de France, que de les envoyer dans des Chaloupes au Fort de la Maubile. Ce fut auffi alors, qu'on donna à cette Ifle le nom d'Ifle Dauphine. Elle fe peupla peu à peu, & on y bait quelques années après un Fort & de plus grands Magafins, de forte qu'elle devint infenflblement le Quatrier général de la Colonie.

l'eu de progrès de la Colonie.

On n'y fubfifoir espendant que de ce qu'on recevoit de France, & de ce qu'on pouvoit tiere des Sauvages. On fe brouilla & on se raccommoda avec quelques-uns: on perfuada à plusieurs de se fixer aux environs de la Maubile, i lis ev défricherent un assez grand terrein, & on vécut toujours bien avec eux. Daures, comme les Aputaches, y vinrent deux-mémes, préférant le voltinage des François à celui des Espagnols, parmi lesquels ils étoient établis depuis lontems; amás à l'exception de ces dermiers, aufquels on donna pendant quelque tems un Missonnaire, on ne prit pas de plus justes medires pour gagner les Sauvages de ces Cantons à JESUS-CHRIST, qu'on n'en prenoit pour donner des sondemens solides à la Colonie Françoise.

On ne pouvoit pas même dire, qu'il y eût une Colonie

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 415

dans la Louysiane, ou du moins elle ne commença de prendre 1708-19. quelque forme qu'en 1708. par l'arrivée de M. Diron d'Artaguette, en qualité de Commissaire Ordonnateur. Le premier Commissaire foin de ce Magistrat fut de mettre les Habitans en état de cul- Ordonnateur. tiver les Terres, qui paroiffoient affez bonnes le long de la 1708-25. Maubile, afin qu'ils ne fussent plus obligés de courir le Pays pour vivre de la Chasse, ou avec les Sauvages, quand les Vaisseaux de France tardoient trop à leur apporter des vivres. comme il étoit déja arrivé plusieurs fois.

Mais le succès ne répondit pas à ses esperances. Outre qu'il n'y a gueres aux environs de la Maubile qu'une superficie de bonne Terre, le Froment n'y peut jamais bien venir à maturité, à cause des brouillards, qui y produisoient la rouille. On s'en dédommagea pendant quelque tems, en faifant des plantations de Tabac, qui réuffirent mieux. M. d'Artaguette dans une de ses Lettres, qui est du dixieme Janvier 1711. dit qu'on estimoit le Tabac de la Maubile supérieur à celui de

la Virginie.

Il ajoûtoit qu'au mois de Septembre de l'année précédente, L'Isle Dauphiun Corfaire Anglois avoit ravagé l'Isle Dauphine, pillé & un Corfaire. brûlé les Habitations & les Magasins, exercé des cruautés inouies sur les Habitans, pour les obliger à dire où ils avoient caché leur argent, & que la perte qu'il avoit causée au Roy & aux Particuliers, montoit à quatre vint mille francs, d'où il concluoit qu'il étoit d'une néceffité absolué de fortifier cette Isle. Il est certain, que ce Commissaire raisonnoit fort juste, suivant le système d'alors, qui étoit de fixer la Colonie hors du Fleuve, parce que le seul Port, où les Navires pussent décharger, étoit celui de l'Isle Dauphine : mais il eût été beaucoup plus naturel de conclure de ce qui venoit de se pasfer , que le meilleur parti qu'on pût prendre , étoit de tranfporter les Habitans & les Magasins dans le Micissipi, comme on a été obligé de faire dans la suite.

M. d'Artaguette retourna en France cette même année, & Ceffion de la donna à la Cour de grandes lumieres sur le Pays, d'où il ve-Louysiane à noit. Quelques années auparavant M. de Muys, Major des M. Ctozan. Troupes en Canada, & dont nous avons deja parlé, avoit 1712-25. été nommé Gouverneur de la Louysiane; mais cet Officier étant mort en chemin, le Roy nomma pour son Successeur le Sieur de la Motte Cadillac, & dans les Instructions, que Sa

Arrivée d'un

#### HISTOIRE GENERALE

Majesté lui donna, elle lui marquoit, qu'ayant jugé à propos d'accorder au Sieur Crozat le Privilege exclusif du Commerce de la Louysiane pendant seize années, & la propriété pour lui & pour ses héritiers à perpétuité des Mines, Minieres, & Mineraux, qu'il pourroit découvrir & mettre en valeur aux conditions portées par ses Lettres Patentes, elle desiroit, qu'à l'arrivée de chaque Navire dudit Sieur Crozat, il examinat si la condition de porter six filles ou garçons par chaque Navire s'exécutoit.

Etabliffement d'un Confeil Supérieut.

Le Roy ajoûtoit que le Sieur d'Artaguette, Commissaire audit Pays, ayant repaffé en France, il avoit fait choix du Sieur Duclos, pour y faire les Fonctions de Commissaire Ordonnateur : que comme il n'y avoit encore aucun Officier de Justice dans la Louysiane, & qu'il n'étoit pas possible pour le préfent d'y créer des Juges, comme dans les autres Colonies, parce qu'elle n'étoit pas encore affez peuplée, il avoit néanmoins jugé à propos d'y établir pour trois ans un Confeil Supérieur, qui jugeat toutes les affaires, tant civiles que Criminelles; & que pour composer ce Conseil, il avoit fait choix du Gouverneur & du Commissaire Ordonnateur conjointement, & d'un Greffier, & que suivant l'usage qu'ils feront de l'Administration de la justice, qui leur étoit confiée, il se détermineroit à continuer, & même à augmenter l'Etabliffement de ce Confeil, ou à l'abandonner (a).

Les Espagnols refusent de avec le Mexique.

M. de Crozat de son côté, avoit recommandé à M. de la Motte Cadillac, qu'il s'étoit affocié pour son Commerce, de Commerce de faire des Détachemens du côté des Illinois, pour la découla Louyssanc verte des Mines; & du côté des Espagnols de l'ancien & du nouveau Mexique, pour établir le Commerce avec ces deux Provinces. J'ai parlé ailleurs (b) affez au long de ce qui concerne la premiere de ces deux Entreprises, laquelle tint pendant plufieurs années toute la France en suspens, & n'aboutit enfin à rien.

La seconde ne fut pas plus heureuse. La Motte Cadillac étoit à peine débarqué à l'Ifle Dauphine, qu'il envoya le Navire, fur lequel il étoit venu, à la Veracruz : mais ce voyage fut inutile. M. de la Jonchere, qui commandoit ce Bâtiment, ne put obtenir du Vice-Roy la permission de vendre sa Car-

( 4) Ce Conseil fut établi pour toujours en 1716, (b) Voyez le Journal.

guaifon;

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 417

guaison; le Vice-Roy lui fit présent de quelques Bestiaux & autres Provisions, dont il avoit besoin, & l'obligea de remettre sur le champ à la voile. Le Gouverneur se flata de réusfir mieux dans une autre tentative, qu'il fit par les Terres pour le même sujet, mais elle eut à peu près le même succès, que la premiere.

Il avoit confié la conduite de cette Expédition au Sieur de Saint Denys, & il ne la pouvoit pas mettre en de meilleures M. de S. Denys au Meximains. Il lui donna pour dix mille francs de marchandifes, &c que par Tette. convint avec lui qu'il les laisseroit en dépôt chez les Natchitoches . Nation Sauvage établie fur la Riviere Rouge : M. de Bienville & Saint Denys lui même avoit fait alliance avec ce Peuple en 1701. & quelques-uns de ces Sauvages étoient venus depuis quelques années se loger sur le Micissipi, auprès de

· Colapiffas.

Saint Denys crut qu'il devoit mener avec lui ces Natchitoches, il leur en fit faire la proposition par un nommé PENI-CAUT, Charpentier de Navires. Cet Homme avoit accompagné M. le Sueur à la Mine de Cuivre; il avoit fait plusieurs autres Voyages sur le Micissipi , & entendoit presque toutes les Langues des Sauvages de la Louysiane. C'étoit lui-même, qui avoit mené les Natchitoches chez les Colapiffas, & il n'eut pas de peine à leur persuader de retourner avec M. de Saint Denvs dans leur ancienne demeure.

Mais les Colapiffas, qui les avoient accueillis avec beaucoup d'humanité, & ausquels leur voisinage n'avoit pas été inutile, furent si choqués de les voir se retirer, sans leur en avoir même fait une honnéteté, qu'ils les poursuivirent, en tuerent dix-fept. & leur enleverent un affez grand nombre de leurs Filles & de leurs Femmes. Le reste se sauva au travers des Bois, & alla joindre M. de S. Denys, qui les attendoit au-Biloxi. Il partit avec eux, & en paffant par le Village des Tonicas, il engagea le Chef de cette Nation à le suivre avec quinze de ses meilleurs Chasseurs.

Arrivé au Village des Natchitoches, fitué dans une Isle de la Riviere Rouge à quarante lieuës de son embouchure dans le Miciflipi, il y bâtit quelques Maisons pour des François, qu'il avoit dessein d'y laisser : il engagea quelques autres Sauvages à se réunir avec les Natchitoches, en les affûrant qu'il ne les abandonneroit jamais, & il fit distribuer aux uns & aux

Tome II.

1712-25.

27. autres des ourils propres à cultiver la Terre, & des grains pour les enfemencer. Il choifit enfuire douze François de ceux, qu'il avoit amenés avec lui, & quelques Sauvages; quitta la Riviere Rouge, qui n'est plus naviguable au-desfins de l'Isse des Natchitoches, & pris faroute àl'Ouest.

Après vint jours de marche il arriva chez les Affinais, Voiins des Cenis, s'ils ne font pas des Cenis même, & affez près de l'endroit, où M. de la Sale fut tué. Ce qui eft certain, c'est que ces Sauvages ne se souvenoient pas d'avoir jamais vu de François, & ne connoissoient point d'autres Européens, que des Espagnols, qui alloient tout nuds comme eux, & vivoient miserablement. Les Assinais donnerent des guides à M. de S. Denys, qui st encore cent cinquante lieuès au Sud-Ouest, avant que d'arriver aux premieres Habitations des Espagnols.

Il trouva enfin fur le bord d'une grande Riviere un Fort, qui portoit les noms de Sain Jana Bayrife, & de Prefitio Del Norte: il y fut trèt-bien reçu par le Commandam Dom Pedro de Viletas, quile logeachez lui, avec Medard Jallot fon Valet de Chambre Chirurgien, & Penicaut, & fit donner des logemens à tous ceux de fa fuite. Après quelques jours de repos, Saint Denys entra en négociation avec Dom Pedro: il lui dit qu'il venoit de la part du Gouverneur de la Louy-fiane lui propofer d'ouvrir un Commerce réglé avec cette

Colonie, & qu'il seroit Maître des conditions.

Le Commandant Efpagnol répondit, qu'îl ne pouvoir rien faire fans la permission du Gouverneur de Caouis, son Supérieur immédiat, auquel il envoya sur le champ un Exprès, pour recevoir ses ordres. Caouis est à soitante lueis de Pradio del Norse fur le chemin de Mexico. Le Gouverneur ayant lu la Lettre de Vilescas, envoya chercher Saint Denys par vinc-cing Cavaliers, & après avoir examiné son Passeport, lui dit qu'il étoit nécessaire qu'îl allat trouver le Vice-Roy à Mexico. Saint Denys y consentit, mais il ne partit que l'année suivante avec Jallot, & en partant de Caouis, il écrivit aux François, qu'il avoit laissés à Presidio del Norse, de retourner aux Natchioches.

Il est mis en Prison à Me-

On compte deux-cent cinquante lieuës de Caouis à Mexico; Saint Denys fit ce voyage fous la conduite d'un Officier, & escorté par vint-quatre Cavaliers. En arrivant dans la Capi-

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 419 tale de la Nouvelle Espagne, il fut mené chez le Vice-Roy, 1713-25. auguel il présenta son Passeport. Ce Seigneur le lut, le lui remit, & sans vouloir seulement l'écouter, l'envoya en prifon. Il v resta trois mois, & n'auroit peut-être jamais recouvré sa liberté, si des Officiers François, qui étoient au Service du Roy Catholique, qui avoient connu particulierement M. d'Iberville, & qui sçavoient que Saint Denys étoit Oncle de sa Femme, n'eussent sollicité en sa faveur.

Il fortit donc de Prison ; le Vice-Roy lui fit même donner ses avenures trois-cent piastres, & un logement commode, & l'invita sou- Il refuse d'envent à fa table. Plus il le connut, & plus il l'estima; enfin il des Espagnols: n'omit rien pour l'engager à préférer au Service d'une Colonie pauvre, celui de la Nouvelle Espagne: il lui dit que plusieurs de ses Compatriotes lui en avoient déja donné l'exemple, &c qu'ils n'avoient pas lieu de s'en repentir. Il y eut même quelques-uns de ces Officiers, qui lui firent de grandes instances pour le déterminer à prendre le parti, qu'ils avoient pris eux-

mêmes, & dont ils se sçavoient bon gré.

Saint Denys n'avoit aucun grade à la Louysiane, & n'y servoit que comme Volontaire; on lui offroit une Compagnie de Cavalerie, & l'offre pouvoit tenter un Gentilhomme Canadien, qui n'avoit pas de bien; il la refusa néanmoins, & quoiqu'on pût lui dire, il perfifta dans fon refus. Le Vice-Roy lui dit qu'il étoit pourtant déja à moitié Espagnol. puisqu'il recherchoit la Fille de Dom Pedro de Vilescas . & qu'il devoit l'épouser à son retour au Fort de S. Jean.

Je ne puis diffimuler , repartit Saint Denys , puisqu'on en " a informé Votre Excellence, que j'aime cette Demoiselle. " mais je ne me suis point flaté de l'obtenir pour Epouse. Vous " l'obtiendrez, repliqua le Vice-Roy, si vous voulez accepter " l'offre, que je vous ai faite, je vous donne deux mois pour v " penser. " Au bout de ce tems-là, il le sonda encore, & l'ayant " trouvé inflexible, il le congédia, lui mit entre les mains une bourse de mille piastres, en lui disant que c'étoit pour les frais de ses nôces. " l'espere, ajoûta-t-il, que Donna Maria aura « plus de pouvoir que moi , pour vous déterminer à demeurer « dans la Nouvelle Espagne. Quant à la liberté du Commerce « avec la Louysiane, que vous êtes venu solliciter de si loin, il «

ne m'est pas possible de vous l'accorder. Le lendemain il lui envoya un très-beau Cheval Bay de son Il rend un Gggij

pagnois.

écurie, & le fit conduire jusqu'à Caouis par un Officier & fervice aux Ef. deux Cavaliers. Il y rencontra Jallot, qui l'y attendoit, & à qui son habileté dans la Chirurgie avoit attiré une très-grande confidération dans tout le Pays. De-là ils se rendirent chez Dom Pedro de Vilescas, & ils le trouverent dans un grand embarras. Ce Commandant venoit d'apprendre, que tous les Habitans de quatre Bourgades Sauvages, rebutés des vexations des Espagnols de Presidio del Norte, venoient de partir pour se retirer ailleurs, & il craignoit qu'on ne le rendit responfable de cette défertion, laquelle réduisoit d'ailleurs fa Place à de grandes extrêmités, parce que la Garnison ne subfiftoit, que par le moyen de ces mêmes Sauvages.

Il communiqua sa peine à M. de Saint Denys, lequel s'offrit d'aller chercher ces Barbares, & se fit fort de les ramener. Dom Pedro l'embrassa, mais il l'avertit qu'il s'exposoit beaucoup, s'il y alloit feul; Saint Denys repliqua qu'il ne craignoit rien, & fur le champ monta à cheval avec Jallot. Il eut bientôt joint les Sauvages, dont le bagage, les Hommes, & les Enfans rendoient la marche fort lente, & du plus loin qu'il les apperçut, il mit son mouchoir au bout d'une baguette. en guife de pavillon, puis il s'avança vers les Chefs, qui

l'attendirent.

Il leur représenta en Langue Espagnole le danger auquel ils alloient s'exposer, en s'établissant parmi des Peuples, qu'ils ne connoissoient point. & qu'il scavoit être très-peu sociables & fort cruels. Il leur dit enfuite, que s'ils vouloient revenir à leur ancienne demeure, il leur promettoit de la part du Commandant qu'aucun Espagnol ne mettroit jamais le pied dans leurs Villages, qu'autant qu'ils le voudroient bien, & qu'ils auroient dans la fuite tout lieu de se louër des Officiers & des Soldats.

Ils se laisserent persuader, & Dom Pedro sut aussi surpris que charmé de voir revenir son Hôte avec tous les Sauvages . dont la retraite l'auroit infailliblement perdu. Il ratifia fur l'heure toutes les promesses, que S. Denys leur avoit faites. & ils rentrerent dans leurs Bourgades, où il fut défendu aux Espagnols, sous peine de la vie, d'entrer sans une permis-

fion expresse.

Son mariage Après un si grand service, S. Denys n'eut aucune peine à obtenir de Vilescas qu'il lui donnat sa Fille en mariage, & les gnole.

#### DE LA NOUVELLEFRANCE. Liv. XXI. 421

nôces furent célébrées avec toute la pompe & la magnificence 1713-25. Espagnole, que permettoit le lieu, où elles se firent. Les nouveaux Epoux resterent six mois ensemble: ensin Saint Denys ne crut pas devoir differer plus lontems d'aller rendre compte à M. de la Motte Cadillac du succès de sa Commission. Il partit pour la Maubile avec Dom Jean de Vilescas, Oncle de de sa Femme, qu'il laissa enceinte, après lui avoir promis de revenir au plûtôt la chercher.

Pendant tout le cours de ces négociations, & de ces aven-tures, le Gouverneur de la Louysiane avoit envoyé le Sieur mous débau-nous débaude la Loire aux Natchez avec des Marchandises, pour y éta- cherles Sauvablir des Magasins. Il y trouva des Anglois, qui y étoient ve- ges. nus de la Caroline pour engager ces Sauvages, les Yasons, & les Chicachas à déclarer la guerre à d'autres Nations pour leur en amener des Captifs, ce qui fut exécuté. On les soupconna même d'intriguer contre nous, & la Loire reçut peu de tems après ordre d'arrêter leur Officier, qui étoit resté seul aux Natchez.

Il obeit, & l'Officier fut conduit à la Maubile, où M. de Bienville, qui y commandoit en l'absence de M. de la Motte Cadillac, le régala bien pendant trois jours, après quoi il lui permit de s'en retourner. Il prit la route de Pensacole, où le Gouverneur Dom Guzman lui fit auffi un très bon accueil : mais ayant voulu gagner la Caroline par les Alibamons, il tomba dans un parti de Chaffe des Tomez, qui lui cafferent la tête. Je ne sçai ce qui indisposa alors les Sauvages contre les Anglois, mais la plûpart se déclarerent tout-à-coup contre

Ils avoient un Magafin dans un Village de Tchactas, ces Irruption des Barbares le pillerent, & massacrerent tous ceux, qui le gar- Sauvages dans doient. Ce ne fut là que le commencement de leurs malheurs : on n'eut pas plûtôt appris dans les autres Nations ce qui venoit de se passer chez les Tchactas, que les Alibamons & plufigurs autres Peuples, avec qui nous avions presque toujours été en guerre, se liguerent, & firent une irruption dans la Caroline, ils ravagerent plusieurs Habitations, & firent quantité de Prisonniers, qu'ils conduisirent à la Maubile. M. de Bienville les racheta des Sauvages, & pourvut à leur subsistance, jusqu'à ce qu'il eût trouvé une occasion favorable de les faire retourner chez eux fans aucun risque.

M. de la Morte fait alliance avec pluficurs Na-

tions.

M. de la Motte Cadillac étoit monté aux Illinois, & à fon il venoit, on avoit découvert une Mine d'argent. J'ai expliqué 
dans ngon Journal tout ce qui regarde ces prétendués découvertes, qui firent tant d'illulion aux François, mais beaucoup 
plus en Europe, qu'en Amérique. Il y eut plus de réel dans 
une députation, que reçut le Gouverneur à fon arrivée à la 
Maubille. Un Chef fort accrédité dans le Pays le vintrouver, & fit alliance avec lui au nom de plufieurs Nations, 
& dans le même tems les Alibamons, jusques-lànos plus déclarés 
Ennemis, s'offrirent de bairt à leurs frais un Fort dans leur 
Village, & d'y introduire les François. Leur offre fur acceptée, le Fort bât, & M. de la Tour, Capitaine, en prit posserfion avec deux Lieutenans, & quelques foldats.

Trahifon des Natchez Sur ces entrefaites, on s'aperçur que les Nachez machinoient quelque trahifon, lis tuerent quatre François, qui
voyageoient avec quelques-uns des leurs, & tils préparoient
le mêne traitement à Meffieurs de la Loire, dont l'Ainé étoit
parti pour les Illinois avec une aurer Troupe de ces Barbares,
& le Cadet étoit demeuré dans leur grand Village. Mais un
ée ceux, qui accompagnoient le Premier, l'averute de tenir
fur ses gardes. Il parta aufflitôt atous les aurres en particulier,
& fans leur faire connoitre par qui il étoit instruit de leur deféin , il leur promit une grande récompense, & leur donné
la parole de leur garder le secret, s'ils lui avouoient la vérité.

MM. de l Loire leur échapent, Tous lui déclarerent, qu'à fix lieuës de l'endroit, où ils étoient, & où il falloit rafer le bord du Fleuve, pour éviter un gouffic très-dangéreux, cent cinquante de leurs Gens armés de Fuflis, & qui avoient à leur tête un Chef nommé Le BARBU, les attendoient, & qu'il ne pouvoit manquer d'y périr. Cet aveu de huit Perfonnes, qui affuroient tous la même chofe, fit prendre à la Loire le parti de recourner fur fes pas mais comme il avoit tout lieu de croire que la confipiration étoit générale de la part des Natchez, l'inquiétude le prit au fujet de fon Frere.

Penicaut, qui l'accompagnoit, s'offrit à tirer celui-ci du grand Village des Natchez, & voici les médures, qu'il prit pour exécuter ce dessein. Toute la Troupe étant arrivée environ une heure & demie avant la nuit au débarquement des Natchez, Penicaut mit pied à terre tout seul, & dit au Sieur s'achemina ensuite vers le logis du jeune la Loire, qui étoit

1714-36.

à une lieuë de-là, n'ayant que son fuil, son sac à poudre, & quelques bales.

Comme il approchoit du Village, quelques Natchez, qui l'apperçueru, coururent chez la Loire lui dire, qu'un François alloit arriver, il sortit pour voir qui c'étoit, & ayant reconnu Penicaut, il lui demanda le sujet de son voyage, & des nouvelles de son Frere. Penicaut lui répondit, qu'il étoit tombé malade, mais quand il fut dans son logis, il le pria d'envoyer chercher le grand Chef des Natchez, lequel vint sur le champ. Penicaut lui dit que su des Natchez, lequel vint sur le champ. Penicaut lui dit que su des luis, pour aller aux Illinois s'étant trouvés mal, ils avoient été obligés de relâcher, qu'ils écoient tous au débarquement, & qu'il se proint de leur envoyer le lendemain de grand matin trente Sauvages pour décharger le Canot, & transporter les Marchandisés dans le

Le grand Chef le promit, & ajoûta, que M. de la Loire avoit très-bien fait de ne pas aller plus loin, qu'il avoit fort appréhendé pour lui de la part des Yafous, Nation perfide, & ennemie des François. Penicaut ne répliqua rien, & témoira une entière confiance à ce Chef; mais quand celui-ci fe fur retiré, il inftruifit la Loire du fujer de fon voyage, & uli fit comprendre qu'il ne falloit plus fonger qu'à le fauver, & qu'il n'y avoit pas un feul moment à perdre. La Loire lui dit que ce n'étoit pas une chote aifée, parce que trois Sauvages couchoient dans fa chambre; mais Penicaut le raffüra, & lui résondit du fuccès.

Magasin.

Quand il futtout-à-fait nuit, ils coucherent, & les Sauauges s'endormient d'abord; Penicaut vouloit les poignarder, mais la Loire l'en empécha, i ugeant qu'il étoit difficile
de tuer trois Hommes, s'ans qu'aucun d'eux eût le tems de
crier, Penicaut ouvrit donc doucement la porte, & fit fortir
la Loire, qui avoit eu la précaution de charger fon fusil. Un
demi quart d'heure après il fortit luimême, ferma la chambre
en dehors à double tour, & suivit en courant son Compano, qu'il eu bienôt rejoint. Comme ils approchoient

1741-36.

débarquement, ils rencontrerent l'Aîné la Loire, qui commencoit à être fort inquiet : ils s'embarquerent auflitôt, & congédierent les huit Natchez, après les avoir libéralement récompensés.

Le Chef des d'entrer dans lcur complot.

Vers les dix heures du matin ils arriverent chez les Toni-Tonicas refuse cas, & ils y étoient encore, quand on vit venir trois Natchez, que le Grand Chef, déseiperé d'avoir manqué MM. de la Loire, envoyoit au Chef des Tonicas pour l'engager à masfacrer tous les François, qui étoient dans son Village. Le Tonica, qui étoit honnête Homme, & fincerement ami des François, fut outré d'une pareille proposition. Il vouloit pour toute réponse, casser la tête à ceux, qui avoient eu la hardiesse de la lui faire, mais un Eccléfiastique, nommé M. DAVION, qui étoit Missionnaire dans son Village, s'y opposa.

M. de Bienville eft envoyé pour en tirer railon.

MM. de la Loire continuerent leur route, & arriverent à la Maubile, où l'on fut fort surpris de les revoir, & plus encore du sujet de leur retour. M. de la Motte Cadillac ne crut pas devoir laisser impunie la trahison des Natchez, & leva un Parti de cent Hommes, Soldats & Habitans, sous les ordres de M. de Bienville, Lieutenant de Roy, auquel il joignit M. de Pailloux , Major des Troupes , M. de Richebourg , Capitaine, du Tisné, Lieutenant, & les deux Freres, qui venoient d'échaper aux Natchez. Comme ils passoient devant la Bave des Tonicas, ils apercurent un fac, qui pendoit d'une branche d'arbre au bord du Fleuve, & dans ce sac ils trouverent une Lettre de M. Davion, qui ayant sçu qu'ils devoient paffer par-là fans s'arrêter, leur donnoit avis qu'un François. nommé Richard, revenant des Illinois, avoit été pris par les Natchez, que ces Barbares, après lui avoir enlevé ses Marchandifes, l'avoient mené dans leur Village, lui avoient coupé les pieds & les mains, & l'avoient jetté tout vivant dans un bourbier.

picas.

Jusques-là M. de Bienville s'étoit mis dans la tête, que Campaux To- MM, de la Loire avoient eu une terreur panique : la lecture de cette Lettre le désabusa. Il ne se crut pas même assez fort pour aller droit aux Natchez ; il entra dans la Baye des Tonicas, y bâtit un Fort, & envoya du Tisné avec vint Hommes au Grand Chef des Natchez, pour lui dire qu'il avoit une affaire à lui communiquer, & qu'il le prioit de le venir trouver aux Tonicas. Du Tisné revint le lendemain, & rapporta à M. de

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LUXXI. 425

M. de Bienville , que le Grand Chef le suivroit de près. Il ne 1714 36. fortit pourtant point de fon Village, mais il envoya au Commandant François quelques Chefs fubalternes, avec environ vint-cing Hommes.

Bienville, du plus loin qu'il aperçut leurs Canots, fit ar- Ce qui se borer fur le bord du Fleuve cinq Drapeaux, dreffer quantité paffe entre lui de Tentes, & battre tous les Tambours, pour leur faire croire qu'il avoit au moins six-cent Hommes. Les Sauvages débarquerent, & entrerent dans le Fort avec autant de confiance, que s'il eût été question d'une simple visite. Ils présenterent enfuite au Commandant un calumet de paix, mais il le refusa, ce qui saisit tellement ces Barbares, qu'ils se crurent perdus. Bienville leur dit d'un air courroucé qu'il étoit venu pour avoir fatisfaction du meurtre, qu'ils avoient fait de cinq François, qu'il vouloit qu'on lui livrât les Meurtriers, ou du moins qu'on lui apportat leur téte.

Ils lui répondirent, que ce qu'il demandoit n'étoit point en leur pouvoir, mais que s'il le fouhaittoit, ils envoyeroient quelques-uns d'entr'eux à leur Grand Chef pour l'instruire de les intentions. Il y consentit, à condition que tous les autres demeureroient ses Prisonniers, & sur le champ il les fit conduire dans une Cabanne, où ils furent gardés à vuë. Ceux, qui étoient allés aux Natchez, ne tarderent pas à revenir, & préfenterent au Commandant la tête d'un Homme, que le Grand Chef avoit fait mourir, mais qui n'étoit pas du nombre des Meurtriers. Bienville leur demanda, si on prétendoit se mocquer de lui, & ajoûta qu'il vouloit avoir les têtes des coupables, & furtout celle d'un Chef, qu'il avoit nommé expresséfément.

Les Envoyés lui répondirent que ce Chef étoit le Neveu du Soleil, lequel aimoit mieux voir périr tout fon Village, que de facrifier ce jeune Homme, le plus brave de toute la Nation: qu'au reste parmi ceux, qu'il avoit retenus prisonniers, étoient les quatre Meurtriers des François, & qu'il pouvoit en faire justice. Bienville les fit venir sur le champ; ils voulurent nier le fait, mais ils furent convaincus, & eurent la tête cassée à coups de bâton. Il y avoit parmi eux un Chef si décrié par tout le Pays pour ses cruautes & ses trahisons, que toutes les Nations souhaitoient depuis lontems sa mort. 11 fak la paix

Cette Expédition finie, on délibera fur ce qu'il convenoit avec eux. Tome II.

1 714.36. de faire dans la conjoncture, où l'on se trouvoit, & il fut jugé unanimement que les Natchez, si on les poussoit à bout, étant en état d'interrompre la navigation du Fleuve, & toute communication avec les Illinois, il étoit plus à propos de profiter de la frayeur, qu'on avoit trouvé le moyen de leur inspirer, pour faire avec eux une Paix avantageuse, & de la leur proposer comme une grace aux conditions suivantes.

1º. Qu'ils construiroient à leurs frais, & à l'endroit, qu'on leur marqueroit, un Fort dans leur grand Village, avec des magafins, & les logemens nécessaires pour la Garnison & les Commis, qu'on y établiroit. 20. Qu'ils restituéroient tous les effets, qu'ils avoient enlevés aux François, & les dédommageroient pleinement de toutes les autres pertes, qu'ils leur avoient caufées. 3º. Que le Neveu du Grand Chef, dont on fe plaignoit, ne paroitroit point dans le Village, sous peine d'y avoir la tête cassée. Ces Articles furent lus aux Députés, qui les approuverent, & M. de Pailloux fut commande avec vint Hommes, pour aller les faire ratifier par le Grand Chef.

Il entra dans le Village tambour battant, & son Enseigne déployée : tout le Peuple, qui aimoit les François, étoit accouru au devant de lui, & le reçut avec de grandes acclamations. Il alla droit à la Cabanne du Soleil, & lui présenta les conditions de Paix; le Chef les accepta, & dit, qu'il n'attendoit plus que les Ordres de M. de Bienville, pour faire travailler au Fort; & sur cette réponse, qui fut envoyée au Commandant, celui-ci partit des Tonicas avec cinquante Hommes pour se rendre aux Natchez, où le Soleil, suivi de toute sa Bourgade, le reçut à la descente de son Canot.

Erabliffement vages.

Dès le lendemain il marqua l'endroit, où il vouloit qu'on pirmi cer Sau- bâtît le Fort, qui fut tracé à l'heure même, & M. de Pailloux fut chargé de présider aux travaux. Il fut achevé au bout de fix femaines, & M. de Bienville, qui étoit retourné dans son Camp des Tonicas, revint avec tous les François, pour en prendre possession. Il y fit ajoûter des logemens pour des Officiers, des casernes pour les Soldats, & des magasins, tant pour les marchandises, que pour les provisions de guerre & de bouche.

> Le Fort fut nommé Rosalie, du nom de Madame la Chanceliere de Pontchartrain, & j'ai observé ailleurs, que ce nom avoit déja été destiné par M. d'Iberville à une Ville, qu'il

#### DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XXI. 427

avoit dessein de fonder au même lieu. Les Natchez chanterent ensuite le calumet à M. de Bienville, qui passa tout le reste de cette année 1714. à Rosalie. Avant que d'en partir, en il confia le Commandement au Sieur de Pailloux, auguel il donna du Tifné pour Lieutenant. Il partit auffitôt pour la Maubile, où il ne resta qu'autant de tems, qu'il lui en fallut, pour préparer un grand convoi, qu'il conduisit lui-même aux Natchez,

1715-36.

Ce fut vers ce même tems , que M. de Saint Denys arriva Fort bâti aux à la Maubile, & la réponse, qu'il apporta du Vice-Roy de Natchitoches. la Nouvelle Espagne, ôtant à M. de la Motte Cadillac toute esperance de faire ouvertement le Commerce avec les Espagnols, il crut devoir de son côté les empêcher de s'approcher trop près de nous, comme ils paroissoient en avoir le dessein : à cet effet il chargea le Sieur du Tifné d'aller construire un Fort dans l'Isle des Natchitoches. A peine ce Fort étoit-il achevé, que du Tifné eut avis que les Espagnols avoient fait un Etabliffement chez les Affinais; & l'on eut tout lieu de juger que leur projet étoit de pousser jusqu'au Micissipi, si l'on ne les avoit prévenus : ce qui obligea le Gouverneur de la Louysiane de renforcer la Garnison du Fort des Natchito-

Cependant le Commerce exclusif accordé en 1712, à M. Etat du Com-Crozat, bien loin d'accélérer le progrès de la Colonie de la Louvisane en Louysiane, lui avoit été préjudiciable, & M. Crozat n'y avoit 1616. pas non plus trouvé tout l'avantage, qu'il s'en étoit promis, Ces deux choses vont toujours ensemble; pour s'enrichir par le Commerce d'une Colonie, il faut la peupler, & y mettre les Habitans en état de confommer les Marchandifes, qu'on y porte, & de donner des retours; ce qui ne se peut faire sans de grandes avances. C'est à ceux, qui font de pareilles Entreprifes, à bien choisir les Personnes, à qui ils confient leurs intérêts. Rien de tout cela ne se fit, & tout le Monde s'en

trouva mal. Pour bien entendre ce que la fuite de cette Histoire m'oblige de dire à ce sujet, il est nécessaire de reprendre les choses de plus haut, & de faire connoître plus particulierement en quel état fe trouvoit la Louysiane, sorsque M. Crozat obtint le Privilege, dont nous avons parlé, & ce qu'elle étoit quand il renonça à ce même Privilege. On ne comptoit en 1712.

dans toute cette Province que vint-huit Familles Françoises,

Hhhii

1716-36. dont il n'y avoit pas la moitié, qui s'attachassent à la culture des Terres, & qu'on pût nommer Habitans; le reste évoient des Marchands, des Cabaretiers & des Ouvriers, qui ne se fixoient en aucun endroit.

Le Commerce ne se faisoit alors qu'à la Maubile, & à l'Isle Dauphine, & ne consistoit qu'en Planches, en Peaux d'Ours, de Chevreuils, de Chats, & autres femblables Pelleteries. Les Voyageurs, ou Coureurs de Bois, presque tous Canadiens, alloient chez les Sauvages troquer ce qu'ils pouvoient avoir de Denrées de France contre des Peaux & des Esclaves. qu'ils venoient vendre aux Habitans; ces derniers revendoient les Peaux aux Espagnols de Pensacole, ou aux Vaisseaux, qui venoient de tems en tems de France, & ils employoient leurs Esclaves à défricher les Terres , ou à scier des Planches , dont ils trouvoient à se défaire, quelquefois à Pensacole, plus souvent à la Martinique, ou à S. Domingue : ils tiroient en échange de ces Colonies des Sucres, du Tabac, du Cacao, & des Marchandises de France, quand on étoit trop lontems sans leur en apporter en droiture.

Ils portoient auffi à Pensacole, où les Espagnols n'avoient fait aucun défrichement, des Légumes, du Maiz, des Volailles, & généralement tout ce qu'ils pouvoient tirer de leur industrie, & qui manquoit à leurs Voisins, beaucoup moins industrieux & moins laborieux. Tout cela leur jettoit un peu d'argent, dont ils achetoient ce qu'ils étoient obligés de tirer d'ailleurs : ce n'étoit pas affez pour les enrichir, mais ils subfistoient assez aisément. Ils avoient bien reconnu que le Pays pouvoit produire du Tabac, de l'Indigo, du Cotton & de la Soye, mais les bras manquoient pour toutes ces cultures; il n'y avoit Personne dans la Colonie, qui pût les aider, ni qui pensat à les animer; ils ignoroient même la maniere de culti-

ver ces Plantes.

D'ailleurs la Colonie avoit des fondemens si peu solides. qu'on craignoit toujours que le Roy ne l'abandonnât, & que tous les soins & les peines, qu'on se seroit donnés, ne fussent perdus. Plusieurs même se retirerent ailleurs, & d'autres ne resterent, que faute d'avoir où se retirer. Il est étonnant, que M. Crozat, en acquerant pour vint-cinq années le Domaine de la Louysiane, avec le Commerce exclusif, ne se soit pas fait instruire de la fituation des choses, pour former son plan

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 429

fur une connoissance si nécessaire : mais c'est affez l'ordinaire dans ces occasions de se déser des Personnes , dont on pourroit tirer des lumieres plus titres ; & que leur expérience rend 
plus propres à seconder une nouvelle Entreprise. On craint 
qu'ils ne facrisent à leur intérét particulier celui du nouvel 
Entrepreneur , & on ne fait pas résléxion , que pour réussifians de pareilles affaires , le plus sur fert d'y intéresser cur , 
qui sont les plus au fait , de maniere , qu'ils trouvent leur avan-

tage dans le fuccès de l'Entreprife.

Ceft ce que ne fi point M. Crozat, & il ne comprit pas qu'on ne tire jamais rien d'un Pays, quelque bon qu'il foir, qu'and on empèche l'Habitant de s'enrichir. Il eut à peine pris possessione de son comprese exclusse, que les Vaisseaux des lites ne parurent plus à la Louyssane. On fit en même tems dé-fense aux Habitans d'allet à Pensacole, d'où venoit tout l'argent, qui rouloit dans cette Colonie, ni de vendre quoi que ce foir à d'autres, qu'aux Commis de M. Crozat, qui par-là fe virent les maitres de donner aux Denrées du Pays telle valeur, qu'ils vouloient; pouvoir, dont ils ne manquerent point d'abubér: enfin ils taxerent les Pelleucètes à un prix s'in modique, que les Chasseurs rouvant à s'en défaire plus avantageussement en Canada, & d'ans les Colonies Angloj-

fies, les y porterent toutes. Enfuivant une conduite toute contraire, la Compagnie de M. Crozat auroit acquis du crédit, & attiré la conhaince des Colons, après quoi elle les auroit amenés à lon but, dès qu'elle les auroit multipliés, & engagés à tirer de leur Pays , tout ce qu'il pouvoit produire. Mais en leur coupant la petite veine d'argent, qui y couloité Penfacole, en diminuant le prix de leurs Denrées & de leurs Marchandifes, en génant leur Commerce, qu'ils entendoient beaucoup mieux qu'elle, & dont le produit auroit reflué fur la Compagnie même, en augmentant la valeur de ce qu'ils étoient obligés de tirer de France, elles les mit hors d'etat de fubfifer, & à plus forte raifon de faire valoir leurs Terres.

Cette décadence du Commerce & de la culture de la Louyliane ne pouvoit aufii manquer de faire un très-grant tort au Roy, fi l'on confidere, qu'après les vint-cinq ans, que devoit durer le Privilege exclufif de M. Crozat, la Colonie fe trouveroit moins avancée, qu'elle ne l'écoit, quand il lui fux

Danielly Gongle

accordé, & Sa Majesté n'en étoit nullement dédommagée par le Port de 50 Tonneaux, que la Compagnie lui devoit donner fur les Navires. Il est vrai, que par-là le Roy épargnoit encore les frais d'un Vaisseau, qu'il auroit fallu envoyer à la Louyfiane, pour y porter tout ce qui étoit nécessaire à la subsistance des Troupes; mais il y ayoit un moyen plus naturel de faire cette épargne, ou plûtôt de rembourfer cette dépenfe par le fret, que ce Bâtiment ne pouvoit manquer de trouver à Saint Domingue.

Il ne falloit pour cela qu'armer tous les ans une Fregate de 170. Tonneaux, ou une de ces Galeres Angloises à deux Ponts, qui ayant la cale fort grande, ne laissent pas d'être bonnes voilieres, & se conduisent avec très-peu de Monde. à cause de la légereté de leurs mouvemens. Au reste je ne dis rien ici, que d'après un Mémoire raisonné, envoyé alors au Ministre par M. Duclos, que j'ai dit avoir succedé à M. d'Artaguette, dans l'Emploi de Commissaire Ordonnateur à la Louysiane, qui exerça depuis le même Emploi au Cap François de Saint Domingue, où il se comporta si bien pendant les troubles survenus dans cette Colonie en 1723. & qui fut nommé peu de tems après Intendant des Isles sous le vent de l'Amerique.

M. Crozat.

M. Crozat reffentit plûtôt le dommage que son Privilege & plaintes de apportoit aux interêts du Roy, que le tort, qu'il faisoit aux Habitans de la Louysiane. C'est ce qui l'obligea de faire à Sa Maiesté le 5. de Juillet 1714, de nouvelles propositions, dans la vue de faciliter aux Officiers, Soldats, & autres Employés, qu'elle entretenoit dans cette Colonie, le payement de leurs appointemens, & les envois des marchandises & munitions, soit pour les travaux, soit pour l'entretien des Forts, soit pour les présens, qu'on faisoit annuellement aux Sauvages. & elles furent agréées. Quelques mois auparavant il avoit présenté d'autres Mémoires, où il se plaignoit de bien des choses, & par lesquels il paroît qu'on faisoit aussi dans la Louysiane de grandes plaintes contre son Privilege exclusif.

Les fiennes étoient 10. Que la foiblesse des François dans cette Colonie les rendoit méprifables aux Sauvages, & les mettoit hors d'état d'empêcher ces Barbares de se faire continuellement la guerre ; d'où il arrivoit , qu'il n'étoit pas possible d'établir aucune forte de Commerce dans le Pays, ni par

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 431

conféquent d'envoyer des Navires de France, sans s'exposer à perdre tous les frais de l'armement. 20. Que les Anglois s'approchoient beaucoup des François, lesquels cantonnés dans la Riviere de la Maubile, & dans l'Isle Dauphine, où les Terres ne sont bonnes à rien, laissoient libres aux Premiers tous les bords du Miciffipi, où rien ne les empêchoit de s'établir, & de pénétrer ensuite au Nouveau Mexique, & dans la Nouvelle Biscaye : cette plainte étoit générale parmi toutes les Personnes sensées. 3º. Qu'on ne comprenoit pas, d'où vevoit l'indifference, avec laquelle on regardoit en France la Louysiane. M. Crozat ne craignoit point d'avancer, que si on vouloit faire attention aux avantages, qu'on en pouvoit tirer, il n'étoit aucune Colonie, dont la conservation & l'accroissement importassent plus à l'Etat. Le Commerce Maritime du Royaume, disoit-il, est réduit presque à rien. Cependant " ce n'est que par la navigation des Vaisseaux Marchands en " tems de Paix, qu'il se forme des Matelots, que le Roy retrouve " pour ses Armées Navales, lorsque la guerre se déclare. Ainsi " en général il est important d'augmenter la Navigation; & par " les différens Etabliffemens, qu'on peut faire à la Louysiane, " on peut esperer que, si on y travaille sérieusement, le Com- " merce de ce Pays-là occupera dans peu d'années un nombre " confiderable de Vaisseaux. Les Anglois sentent si bien l'importance de la Colonie de la Louysiane, qu'il ne faut que demander à M. le Maréchal D'UXELLES, ce qu'il leur a oui dire à " Utrecht de notre Etablissement sur le Micissipi. " Leur con- " duite depuis ce tems-là justifie tous les jours ce que le Mémoire avançoit sur ce sujet. 40. Et c'est ici le grand grief de M. Crozat, & en même tems sa réponse à ce qu'on lui objectoit, sur ce que s'étant engagé envers le Roy à peupler la Louysiane, & à y établir toutes les especes de Commerce, dont il convenoit qu'elle étoit capable, elle se trouvoit néanmoins dans un plus mauvais état, depuis qu'il en étoit chargé. Il se plaignoit donc de ce qu'on avoit refusé d'enregistrer au Conseil de cette Province ses Lettres Patentes ; que tout le Monde s'y opposoit, & que ces oppositions étoient fomentées par les Officiers, accoûtumés à faire le Commerce avec les Espa-

gnols. Ce fut aparemment pour effayer de mettre les Troupes Il remet au dans ses intérêts, qu' Roi les propositions contenues vilege. Sa Ma-

#### HISTOIRE GENERALE

porte à la Compagnie d'Occident.

dans le Mémoire, dont j'ai parlé: mais comme ses affaires iefté le trans- n'en allerent pas mieux , après qu'il eut fait cette démarche . il n'attendit pas que le terme de son Privilege sût expiré, & il le remit au Roy l'année suivante 1717. Ce fut alors, que se forma cette fameuse Compagnie d'Occident, qui sous la direction du Sieur Law se chargea peu à peu de presque tout le Commerce du dedans & du dehors du Royaume, & du sein de laquelle est sortie la Compagnie des Indes, aujourd'hui si florissante, & la seule, qui ait réussi en France depuis la fondation de la Monarchie. Les Lettres Patentes de la premiere, en forme d'Edit , qui portent un Etabliffement de Commerce fous le nom de Compagnie d'Occident, & qui furent enregistrées au Parlement le 6. de Septembre de la même année, déclarent que Sa Majesté accorde à ladite Compagnie pour 25. ans ;

10. le Commerce du Canada, à la charge de faire travailler A quelles con-

ditions. aux cultures & aux plantations.

2º. De faire seule pendant l'espace de 25. années, à compter du jour de l'Enregistrement, le Commerce dans la Proyince & Gouvernement de la Louysiane; & à perpétuité toutes les Terres, Ports, Côtes, Havres, & Isles, qui composoient cette Province, pour en jouir en toute propriété, Seigneurie & Justice, ne se réservant autre droit, ni devoir, que la feule foi & hommage lige, que ladite Compagnie sera tenue de lui rendre; & à ses Successeurs à chaque mutation de Roy, avec une Couronne d'or du poids de 30. marcs. Et il est bon d'avertir ici, que par un autre Arrêt du 27. du même mois de Septembre, le Pays des Illinois fut détaché du Gouvernement de la Nouvelle France, & incorporé à celui de la Louysiane.

30. Le pouvoir de traiter & de faire alliance au nom de Sa Majesté, dans l'étendue de sa Concession, avec toutes les Nations du Pays, qui ne sont pas dépendantes des autres Puissancès de l'Europe, & en cas d'insulte, de leur déclarer la guerre, de traiter de paix & de tréve. 4º. La possession abfoluë des Mines & Minieres, qu'elle fera ouvrir pendant le tems de son Privilege. co. La permission de vendre & d'aliéner les Terres de sa concession, de faire construire tels Forts, Châteaux & Places, qu'elle jugera nécessaires pour la défense du Pays concedé, d'y mettre des Garnisons, de lever des Gens de guerre en France, avec l'emment de Sa Majesté,



# t des Cartes de la Marine. Per NB hor de la M 2744 Q. Cabanes des Negres, proproment ou la monte R Poudriere 5 Nouvelle maison des Urselines. Fichelle

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 433

d'établir tels Gouverneurs, Majors, Officiers & autres, qu'il

lui plaira, pour commander les Troupes.

M. de la Motte Cadillac & M. Duclos n'étoient plus à la Louvsiane, lorsque ce changement arriva. M. de l'Epinai avoit succédé au Premier, & M. HUBERT au Second. Ils Louysiane. étoient arrivés à l'Isle Dauphine au mois de Mars de cette année, & quelques mois après la Compagnie d'Occident nomma M. de Bienville Commandant Général de toute la Province. Ses provisions étoient du vintième de Septembre : mais il ne les recut & ne prit possession que l'année suivante. M. de l'Epinai étoit venu avec trois Navires, qui portoient beaucoup d'Officiérs, un grand nombre de Soldats, quantité de munitions de guerre & de bouche, & toutes fortes de marchandises. Tout fut déchargé dans les magasins de l'Isle Dauphine, à l'exception des marchandises, qui étoient dans le Dudlow. commandé par M. DE GOLLEVILLE, lequel eut ordre de les aller trafiquer à la Vera-Cruz. Ce Capitaine, instruit de ce qui étoit arrivé cinq ans auparavant à M. de la Jonchere, qui n'avoit pu obtenir la permission de trasiquer dans ce Port. ne jugea pas à propos de s'y montrer : il alla mouiller l'Ancre à Villarica, qui étoit l'Ancienne Vera-Cruz, bâtie par CORTÉS, & fit avertir fecretement des Marchands Espagnols : ceuxci vinrent le trouver à son bord, acheterent toute sa carguaison, & le payerent comptant.

Pendant ce tems-là M. de l'Epinai travailloit à fortifier l'Isle Dauphine, où étoient tous les Magasins; & tandis qu'il étoit les Sauvages occupé de ces soins, vint-quatre Nations Sauvages lui en- LePondel'iste voyerent des Députés pour lui faire compliment, & lui chanter le Calumet. Mais la joie, que lui causa ce concours général des Nations comprises dans son Gouvernement, sur bientôt troublée par un accident imprévû, qui déconcerta ses mesures, & rendit inutiles toutes les dépenses, qu'il venoit de faire dans l'Isle Dauphine. Sur la fin du mois d'Août l'entrée du seul Port, qu'eût cette Isle, fut bouchée par un amas prodigieux de fable, qu'un Ouragan y raffembla. L'Isle même fut presqu'inondée, & quantité de Bestiaux y surent noyés.

Il fallut chercher un autre mouillage pour les Vaisseaux, & on choisit celui de l'Isle Surgere, qu'on à depuis appellé l'Isle aux Vaisseaux. Elle n'a cependant qu'une Rade foraine, affez bonne, excepté quand le vent souffle du Nord, ou du Nord-

Tome II.

M. de l'E-

#### HISTOIRE GENERALE

Quest, mais ces vents y sont rares & peu violens. On bâtit pour la sûreté des Navires un petit Fort sur l'Isle, & l'on transporta l'Etabliffement de l'Ifle Dauphine au Biloxi, lequel eft au Nord de l'Isle aux Vaisseaux, mais dont les Navires ne peuvent pas approcher de plus près, que de quatre lieuës. Rien ne fait mieux voir combien on se bornoit alors au Commerce, qu'on pouvoit faire avec les Espagnols, que ce nouvel Etabliffement : car le Terrein du Biloxi ne vaut pas mieux que celui de l'Isle Dauphine, & ce Poste n'a pas même de Rade pour les plus petits Brigantins. On ne comprend pas comment on a pu fonger à placer le centre d'une Colonie sur un fable sterile & inabordable à d'autres Bâtimens, qu'à des Chaloupes, qui ne pouvoit défendre les Vaisseaux, ni en être défendu : cependant on l'y a laissé cinq ans entiers.

Orleans.

Ce fut néanmoins cette même année, que l'on jetta les fonment de la N. demens de la Capitale de la Louysiane, sous le nom de Nouvelle Orleans. M. de Bienville étant venu des Natchez à la Maubile, pour faluer le Nouveau Gouverneur, lui dit qu'il avoit remarqué fur le bord du Fleuve un endroit très propre pour établir un Poste, & M. de l'Epinai le chargea de cet Etabliffement: il lui donna quarre vint Faufonniers nouvellement arrivés de France, avec des Charpentiers pour y bâtir quelques Maisons. Il commanda en même tems à M. BLON-DEL, Capitaine, d'aller prendre la Place de M. de Pailloux aux Natchez, & ce dernier eut ordre d'aller joindre M. de Bienville, pour le seconder dans son Entreprise, qui ne sut pas pouffée bien loin alors: on donna pour Gouverneur à cette Ville naiffante M. de Pailloux. J'ai marqué dans mon Journal le défaut de sa situation.

On fait entrer un Vaif-Micifipi.

Au commencement de l'année suivante on s'avisa enfin de feau dans le faire fonder l'entrée du Micissipi, pour voir si les Vaisseaux y pouvoient entrer avec toute feur charge, & on trouva feize pieds d'eau fur la barre. On y envoya auffitôt le Neptune. qui venoit d'arriver de France, & il remonta sans peine jusqu'à la Nouvelle Orleans. Il est étonnant, qu'après cette experience, on n'ait pas ouvert les yeux pour voir de quelle importance il étoit d'y établir dessors le Quartier Général, & qu'on ait laissé consumer de misere & de maladies tant de milliers d'Hommes, sous prétexte qu'on n'avoit pas assez de Batteaux pour les transporter au lieu de leur destination; puisDE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 415

que les mêmes Vaisseaux, sur lesquels ils étoient venus de France, auroient pu les débarquer à la Nouvelle Orleans,

& plus près encore de leurs concessions.

Ce fut au commencement de Mars suivant, qu'on vit arriver les premiers Concessionnaires. Le Sieur Dugue' DE des premieres BOISBRIAND les accompagnoit, & il étoit Porteur des Ordres du Roy, ou plutôt de la Compagnie, qui sous le bon plaisir de Sa Majesté, l'avoit nommé Commandant aux Illinois, M. de Bienville Commandant Général de la Louysiane, & Directeur de la Compagnie, & M. de Pailloux Major Général. M. de Boifbriand ne tarda point à monter aux Illinois. menant avec lui M. DIRON, & le Chevalier d'Artaguette. tous deux Freres de l'ancien Commissaire Ordonnateur. Le Premier étoit Capitaine, & fut bientôt déclaré Inspecteur Général de la Louysiane. Le Second étoit Lieutenant.

Dans le même-tems plusieurs Nations Sauvages, dont quelques-unes avoient lontems paru opposées aux François, comme les Chetimachas, s'établirent fur le Miciffipi, affez près de la Nouvelle Orleans; & comme la plûpart de ces Peuples sont dans l'usage de cultiver la terre , ils défricherent de grands terreins, ce qui fut une reffource pour cette Ville, à laquelle ils ont souvent fourni des vivres dans le besoin. Quelques Concessionnaires envoyerent aussi une partie de leur monde dans ce Fleuve, & les avantages, qu'ils y trouverent pour s'établir solidement, firent regretter à ceux, qui avoient à cœur le bien public, que l'on ait empêché les autres Concessionnaires de prendre le même parti. Les inquiétudes, qu'on avoit eûes d'abord au fujet des Anglois, s'étoient évanouies; toutes les Nations, qui bordoient le Micissipi, vivoient en affez bonne intelligence avec nous, & l'unique moven de se rassurer contre les Entreprises des uns , & la ségereté des autres, étoit de fortifier & de peupler la Colonie.

Au mois de Juin de cette même année, M. de Bienville Ia Baye de Au mois de juin de cette mente anne, intuée à 50 lieuës à 5. Joseph ocl'Est de l'Isle Dauphine. Ce fut M. de CHATEAUGUE', son Fre-François, & re, qui fut chargé de cette Expédition, dont ils'acquitta fans abandonnée obstacle : il y fit ensuite construire un Fort de pierre. Il y avoit tor. dix-huit ans que les Espagnols avoient abandonné ce Poste. Cependant le Gouverneur de Pensacole ne fut pas plutôt in-

1718

formé de cette Entreprise, qu'il écrivit à M. de Bienville, que la Baye de Saint Joseph appartenoit au Roi Catholique. Elle ne méritoit pas qu'on se brouillat avec cette Couronne ; & M. de Chateaugué , qui s'en étoit emparé , ne douta pas un moment qu'il ne fallût bientôt y renoncer. comme il arriva en effet l'année fuivante. Les raifons, qui v obligerent M. de Bienville, & le Conseil de la Compagnie, font, 1°. Que ce Poste est inutile, non-seulement à cause de son grand éloignement, & du peu de sûreté, qu'y trouveroient les Vaisseaux; mais principalement à cause de l'impossibilité d'en défendre l'entrée, qui est de plus d'une grande lieuë. 2°. Qu'il est extrêmement incommode, soit par rapport à la difficulté de débarquer les secours, parce que pour cela, il faut attendre les momens propres, qui fouvent ne se trouvent pas en une semaine, ni même en quinze jours ; soit par rapport à la stérilité du terrein , lequel , à plus de quatre lieuës à la ronde, n'est que de sable pur : soit par rapport à l'intempérie de l'air, qui, danstoute cette Contrée, est très-mal sain ; tous nos Soldats y ayant été fort malades, ce qui a occasionné bien des désertions, qu'il n'y a pas eu moyen d'empêcher. 3°. Que les Vaissseaux n'y sont à couvert d'aucun vent , & qu'on n'y trouve que de fort mauvaifes eaux.

Description de Pensacole.

Ce qui se passa l'année suivante dans cette Colonie suffit pour juger de ce que nous serions aujourd'hui en état d'y exécuter, si on eût profité, pour y faire un puissant Etablissement, des avantages, qu'on avoit entre les mains. Au mois de Février 1719, M. de Serigny arriva à la Louysiane avec trois Vaisseaux, y publia la Guerre déclarée à l'Espagne, & montra les ordres, qu'il avoit de prendre Pensacole. La Baye, qui porte ce nom, fut, selon les Espagnols, premierement découverte par Pamphile de Narvaez, qui y prit terre dans sa malheureuse Expédition de la Floride. Dans la suite DIEGO DE MALDONADO, un des Capitaines de Ferdinand de Soto. la découvrit de nouveau, & lui donna le nom de Port d'Anchusi : En 1558, Dom Tristan de Luna la nomma la Baye de Sainte Marie ; Et en 1693 , D. ANDRE' DE PE's , Genéral de la Flotte de Barlovento, l'étant allé reconnoître, ajoûta à ce dernier nom celui de Galve, en l'honneur duComte DE GALVE, alors Viceroi du Mexique. Ainfi, parmi les Espa-

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 437

gnols, cette Baye n'est connuë que sous le nom de Santa Maria de Galve. Et celui de Penfacola, qui étoit celui des Habitans du lieu, lesquels ont été détruits par d'autres Sauvages, est demeuré à la Province, à laquelle les Espagnols donnent une grande étenduë.

En 1696 D. Andrés DE ARRIOLA ayant été nommé premier Gouverneur de cette Province, en alla prendre possession, Pris par & bâtit dans la Baye de Sainte Marie de Galve un Fort à quatre bastions, qu'il appella le Fort de S. Charles ; avec une Eglise & quelques Maisons ; & c'est l'état , où cette Place se trouvoit en 1719, lorsque M. de Serigny en fit le Siège; la Compagnie d'Occident ayant faisi l'occasion de la rupture entre les deux Couronnes , pour se procurer le seul Port , qu'il y ait sur toute la Côte Septentrionnale de la Floride, depuis le Canal de Bahama jusqu'au Micissipi. M. de Serigny commença par assembler un grand Conseil de Guerre, dont le résultat fut , que MM. de Bienville & de Chateaugué , fes Freres , feroient venir à la Maubile tous les Sauvages Alliés, tous les François Habitans , Voyageurs & Concessionnaires , & qu'ils les meneroient par terre à Pensacole, tandis que les trois (a) Vaisseaux, où l'on embarqueroit 150 Soldats, entreroient dans la Baye. Tout cela fut exécuté avec beaucoup de secret & de diligence.

Le 14 de Mai à dix heures du matin , M. de Serienv entra dans la Baye: D. Jean-Pierre DE MATAMOROS, Gouverneur du Fort S. Charles , qui n'étoit pas en état de s'y défendre, venoit d'envoyer à D. GREGORIO DE SALINAS, Gouverneur de S. Joseph, pour lui demander du secours ; mais il n'eut pas le tems de le recevoir. Serigny commença par faire un grand feu; & quoique cela eût duré cing heures, les Espagnols prétendent qu'on ne leur tua qu'un Homme. Le feu ayant cesse, le Gouverneur envoya un Capitaine d'Infanterie, pour favoir du Commandant François le sujet d'une hostilité si imprévûë. M. de Serigny fit reconduire cet Officier par un Capitaine François, qui apprit à D. Jean que la Guerre avoit été déclarée & publiée en France le 14 de Janvier, & le somma de rendre sa Place. Le Gouverneur de l'avis de son Conseil, demanda terme jusqu'au lendemain, pour répondre, & il l'obtint; mais faisant ensuite

( A ) Un Auteur Espagnol compte quatre Vaisseaux.

réflexion qu'avec 160 Hommes, qu'il avoit, sans aucune esperance de recevoir à tems le secours, qu'il avoit demandé, il n'étoit pas possible de résister à 600 Hommes, qui l'attaquoient par Mer, & à 700, qui venoient par terre, il crut. qu'il valoit mieux tacher d'obtenir une bonne composition , que de s'exposet aux suites d'une résistance inutile. Ainsi avant que le terme, qui lui avoit été accordé, fût expiré, il capitula le jour même aux conditions suivantes :

1°. Qu'on lui fourniroit deux Vaisseaux avec des vivres. pour aller à la Havane : 2°. Que les Espagnols n'emporteroient avec eux ni armes, ni munitions de guerre : 3º. Que toute hostilité cesseroit pendant huit jours depuis le départ de la Garnison, & au cas de relâche, pendant huit autres jours. Dès que cette capitulation eût été fignée par les deux Commandans, la Garnison sortit de la Place, & le 15 campa dehors: M. de Chateaugué y entra avec 300 Hommes, & commença par faire un inventaire de tout ce qu'il y trouva. Le 18 de Juin le Gouverneur de Pensacole fit voile avec 400 Espagnols, pour la Havane, sur le Comte de Toulouse & le Marechal de Villars, commandés par M. MECHIN & le Chevalier DE GRIEU. Ces deux Navires furent attaqués à la vûë de Cuba par des Armateurs Anglois, qui, n'avant reconnu qu'ils avoient affaire à trop forte partie, que lorsqu'ils étoient engagés de maniere à ne pouvoir aisément s'évader, envoyerent faire des excuses aux Commandans, fur ce qu'ils les avoient pris pour des Espagnols. Cela pouvoit être ; mais on fait que ces méprifes font si fréquentes de la part des Anglois, qu'on seroit fort en droit de n'y avoir pas toujours égard.

Les François qui conduinison à la Havanc y font

Cependant Dom GREGORIO GUAÇO, qui commandoit à la Havane, venoit de faire partir une Flotte sous la confoient la Gar- duite de D. Alphonso Carrascosa De la Torre, pour chaffer les Anglois du Fort de S. Georges dans la Caroline, ne se promettant pas moins que la conquête de toute cette Province. Quelque-tems après il découvrit les deux Frégates Françoises, & sur le champ il envoya une Barque à D. Alphonfo, pour lui ordonner de les attaquer. Les Commandans François de leur côté, voyant venir toute une Flotte fur eux , revirerent de bord ; mais le vent étant tombé toutà-coup, ils se rassurerent sur ce que conduisant le Gouver-

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 439

neur & la Garnison de Pensacole, la capitulation de cette Place devoit leur servir de sauf-conduit. Le Mémoire, que j'ai trouvé sur ce fait au Dépôt de la Marine, dit que le Commandant Espagnol demanda aux François qu'ils lui remisfent tous ceux de la Nation, qui étoient fur leurs Navires; qu'ils le refuserent, & que sur ce refus, la Flotte tourna du côté de la Havane, & les obligea d'entrer avec elle dans le Port, où ils ne vouloient pas s'engager. L'Historien (a) Caftillan affure au contraire, que Carrafcofa mit garnifon fur les deux Frégates Françoifes, & rentra à la Havane avec fa Flotte & les deux Prises, pour y recevoir les ordres de son Général. .

1719.

Quoiqu'il en foit, D. Gregorio Guaço remettant à une Les Espagnole autre occasion l'expédition de la Caroline, jugea qu'il falloir se préparent a commencer par reprendre Pensacole; il crut même devoir sacole, renforcer sa Flotte de toute la Garnison de cette Place, de 150 Hommes, qu'il tira des Châteaux de la Havane, & de quantité de Volontaires, que l'esperance de conquerir toute la Louysiane engagea à prendre part à cette Expédition. Il retint les deux Frégates, pour s'en servir à conduire les François à San Domingo & à Cumana, & pour porter à ces deux Villes les provisions, dont elles avoient un grand besoin. Il dépêcha en même-tems au Marquis de VALERO, Vice - Roi du Mexique, une Barque légere, pour le prier de donner ordre à Dom Francisco CORNEJO, Commandant de l'Escadre de Barlovento, lequel étoit alors à la Vera-Cruz, d'aller joindre Carrascosa à Pensacole au premier avis , qu'il auroit de l'arrivée de ce Commandant en Floride. Le Viceroi l'avoit prévenu : instruit par une Lettre du Gouverneur de S. Joseph de la prise de Pensacole; & averti par un Pere Franciscain, qui s'étoit trouvé dans cette Place, quand elle se rendit a M. de Serigny, que les François n'avoient entrepris de s'en rendre les Maîtres, que dans le dessein de pénétrer au Nouveau Mexique, il avoit sur le champ dépêché des Courriers dans tous les Ports de la Nouvelle Espagne, avec ordre à tous les Bâtimens & les Mariniers, qui s'y rencontroient, de passer à la Vera-Cruz. Il avoit en même tems fait de toutes parts des levées d'Hommes, & il n'étoit plus embarraffé, qu'à trouver affez de Bâtimens pour

( a) Barcia Enfayo Cronologico para la Historia de la Florida.

embarquer tout ce Monde, lorsque Dom François Cornejo entra dans le Port de la Vera-Cruz avec cinq Vaisseaux de guerre de la flote de Barlovento. Il lui fit dire de se disposer à partir pour Penfacole, mais comme Cornejo étoit fur le point de mettre à la voile, le Vice-Roy lui envoya un contre-ordre pour surfeoir son départ, jusqu'à ce qu'il lui eût donné un renfort.

Ils arrivent Baye.

Cependant le changement de destination de la Flotte de la à la vie de la Havane n'avoit pas été du goût de tous ceux, qui y étoient embarqués, & il y en eut plus de quatre cent, qui déserterent, avant qu'elle fût sortie du Port. Ce contre tems ne déconcerta point le Gouverneur ; il se flata que la valeur de ceux, qui étoient demeurés fidéles, suppléeroit au nombre, & il se contenta de faire embarquer à la place des Déferteurs soixante Grenadiers de sa Garnison. Le 29. de Juin Dom Alphonse Carrafcofa mit à la voile, n'ayant en tout que huit cent cinquante Hommes, y compris les Troupes reglées, les Volontaires & les Mariniers sur douze Bâtimens, trois Frégates & neuf Balandres. Dès qu'il fut à la vûe de Saint Joseph, il envoya le Lieutenant Colonel Dom BRUNO DE CAVALLERO au Gouverneur de ce Fort, Dom Gregorio de Salinas, pour sçavoir de lui en quelle situation étoient les François de Penfacole. Le Gouverneur répondit que deux Déserteurs de cette Place l'avoient affûré, que M. de Châteaugué n'y avoit fait aucune réparation, qu'il n'avoit même ramassé aucuns matériaux pour cela, que l'Isle de Sainte Rose & la pointe de Siguença étoient abandonnées, & qu'il ne doutoit pas que le Commandant François ne fût obligé de se rendre à la premiere fommation.

Sur cet avis Carrascosa s'approcha jusqu'à une demie lieuë de la Baye de Pensacole, & ayant mouillé les Ancres pendant la nuit, il fit un Détachement de cent Hommes, qui s'empara sans résistance de la pointe de Siguença, qui est la pointe occidentale de l'Isle de Sainte Rose. Cinquante Soldats de la Garnison de Pensacole allerent aussitôt se rendre à eux , & les affûrerent qu'ils n'avoient qu'à se présenter, pour être Maîtres de la Place; que tous les François, qui y étoient renfermés, étoient bons Serviteurs du Roy d'Espagne, & que dès qu'ils paroîtroient, on leur ouvriroit les portes. Cette Garnison avoit été fort mal choisie; elle n'étoit composée que

de Déferteurs, de Fauxfauniers, de Gens, qu'on avoit embarqués par force pour la Louyfane, & d'autres femblables canailles, qu'il n'eft pas de la prudence de joindre enfemble en trop grand nombre. Le Général Efpagnol étoit auffie ntré en chaloupe dans la Baye pour y oblerver en quel état étoient les chofes; il y trouva deux Fregates, qu'il eut rout le loifir d'examiner, & il reconnut le Fort tout à fon aife, parce que les coups de canon, qu'on lui tiroit, n'alloient pas jufqu'à lui. De retour à la pointe de Siguença, il envoya ordre à toutes les Balandres d'entrer dans le Port, & dès qu'elles y furent moujillés, el les canonnerentles Fregates & le Fort. Les deux Frégates leur répondirent vivement, ce qui n'empécha point qu'une des deux ne fut abordée, & enlevée. L'Equipage de l'autre y mit le feu, & de retira dans le Fort, qui fut auffitôt invelti par toutes les Balandres.

Le feu fut assez vif de part & d'autre tout le jour, mais sans beaucoup d'effet. Le soir Dom Bruno Cavallero envoya som- Place. mer M. de Châteaugué de se rendre Prisonnier de guerre avec toute sa Garnison, sui déclarant que s'il attendoit que ses Batteries fussent dressées, il n'y auroit de quartier pour Personne. Il demanda du tems pour délibérer jusqu'à dix heures du lendemain matin, & cela lui fut accordé; mais le Commandant Espagnol fit occuper par de bons Détachemens tous les paffages, par où les Sauvages pouvoient venir au secours des Francois. Châteaugué étoit fort resolu à se défendre jusqu'à l'extrêmité, mais les Soldats lui ayant déclaré tout d'une voix, qu'ils ne se battroient point contre les Espagnols, ce fut pour lui une nécessité de se rendre, & à l'heure marquée, il obtint de sortir de sa Place avec tous les honneurs de la guerre, pour être conduit en Espagne. Alors presque tous les François prirent parti dans les Troupes Espagnoles, à l'exception de quelques-uns, qui furent jettés dans les Navires au fond de cale pieds & les mains liés. Le Gouverneur, son Lieutenant, le Directeur de la Compagnie, & tous les Officiers furent laissés sur leur parole, en attendant qu'on eût mis en état le Bateau, qui devoit les transporter à la Havane. Carrascosa prit le jour. même possession du Fort, qu'il trouva bien pourvû de vivres & de marchandises : il y rétablit Dom Juan Pedro Matamoras pour Gouverneur, & y laissa une Garnison suffisante.

Le 25. d'Août il dépêcha le Capitaine Dom Francisco Men-Tome II. K k Prife de la Place, 1719

DEZ au Vice-Roy de la Nouvelle Espagne, pour lui porter la nouvelle dusuccès de son Entreprise, & cet Officier trouva encore à la Vera-Cruz D. Francisco Cornejo avec son Escadre. Le Marquis de Valero, charmé d'apprendre que Pensacole étoit rentré sous l'obéiffance du Roy son Maître, manda fur l'heure à Cornejo de mettre à la voile, & de joindre à fon Escadre les Navires, qui étoient nouvellement arrivés de la Havane sous la conduite de Dom Francisco GUERRERO, afin de chaffer les François de tout le Golphe Mexique. Carrascosa de son côté n'étoit pas peu embarrassé à appailer une émeute de ses Gens, & surtout des Volontaires, mécontens de ce qu'il ne leur avoit pas permis le pillage des effets des François. L'expédient, qu'il prit pour calmer ce tumulte, fut de leur abandonner cent soixante Negres, appartenants à la Compagnie d'Occident, lesquels s'étoient refugiés dans une Bourgade de Sauvages; il leur fit encore quelques autres largeffes, & ils parurent contens.

Les Espagnols font détairs auprès de la Maubile.

Il songea ensuite à se rendre maître de l'Isle Dauphine, & fit un détachement de trois cent Hommes choisis, parmi lesquels il y avoit plufieurs François, & en donna le commandementà D. Antonio MENDIETA, Capitaine, à qui il recommanda de s'approcher le plus près qu'il seroit possible de cette Isle , afin de reconnoître le nombre de Soldats & de Sauvages, qui la défendoient. D. Antonio s'acquitta fort bien de cette commission. Il trouva le Philippe commandé par M. de Serigny dans la Rade, & soutenu par quatre bonnes Batteries. Il visita toute la Côte, quoiqu'on tirât de toutes parts sur lui ; & jugea que le nombre des François & de leurs Alliés montoit au moins à deux mille. Il entra ensuite dans la Riviere de la Maubile, & s'approcha du Fort Saint Louis, d'où ayant vû fortir cinq Bateaux chargés de vivres, il s'en rendit le maître; mais les François de sa Troupe avant mis pied à terre vis-à-vis une Maison écartée dans la campagne, & ayant commencé à la piller, M. DE VILIN-VILLE, que M. de Bienville envoyoit à M. de Serigny avec un renfort de François & de Sauvages, les apperçut. Il détacha d'abord quinze Sauvages, qui leur couperent chemin ; d'autres allerent se cacher ventre à terre dans un endroit, où ils devoient paffer pour se sauver, ne se montrerent, que quand ils les virent à la portée du fusil, firent

alors leur cri, & commencerent le combat. Les Ennemis se trouvant alors entre deux feux , se défendirent foiblement. Quinze furent tués fur la place; dix-huit se rendirent Prisonniers ; les autres se jetterent dans l'eau, pour gagner leur Brigantin, & quelques - uns se noycrent. Les Prisonniers étoient tous des François déserteurs; Vilinville les envoya à M. de Blainville, qui, faute de Bourreaux pour les pendre, fit casser la tête à dix-sept, & envoya le dix-huitieme à M. de Serigny, qui le fit pendre.

Tandis que ces choses se passoient dans la Riviere de la Maubile, Dom Estevan Berroa mit à la voile avec le me de rendre Maréchal de Villars & un autre Navire, avec ordre d'atta- le Sieur Phiquer le Philippe, & de débarquer dans l'Isle Dauphine tout lippe, le Détachement de Mendieta, & quantité de Soldats, qu'il avoit embarqués à cet effet ; de brûler , s'il étoit poffible , le . Bourg, afin d'écarter les Sauvages, & de les obliger de fortir de l'Isle; en un mot, de faire tout ce que sa prudence lui suggereroit de mieux pour le service du Roi son Maître. Il étoit aussi porteur d'une Sommation adressée au Capitaine du Philippe, & conçûe en ces termes : " Monsieur, je vous « envoye mon Canot, pour vous fommer de vous rendre . « & de ne faire aucun tort à votre Vaisseau, sans quoi je vous « traiterai comme des incendiaires, & ne ferai quartier à qui « que ce soit : Je n'épargnerai pas même M. de Chateaugue . « votre Frere, ou votre Ami, lequel est en ma puissance, avec « la Garnison de Pensacole : la volonté de mon Roi Philippe « étant de traiter à toute rigueur ceux, qui seront pris les « armes à la main; au lieu que ceux, qui se rendront, éprou- «

M. de Serigny répondit, que les Espagnols pouvoient l'attaquer quand ils voudroient, & qu'il étoit prêt à les bien recevoir. En effet, outre les soixante Hommes, que conduisoit le Sieur de Vilinville, & qui le joignirent fort à propos, un grand nombre de Sauvages se rendirent auprès de lui des environs de la Maubile ; M. de S. Denys y mena tous ceux du Biloxi; & les Concessions lui envoyerent tout ce qu'ils avoient d'Hommes en état de porter les armes. Auffi Berroa s'appercut-il bien-tôt, qu'il ne lui seroit pas aisé de réuffir dans son entreprise. Des qu'il eut joint Mendieta, Kkkij

veront toute la douceur possible. & recevront tous les se- "

cours, dont ils auront besoin, &c.

il apprit de cet Officier que l'Isle se remplissoit tous les jours de François & de Sauvages, tous bien armés, & que le débarquement n'étoit pratiquable en aucun endroit.

Les Espannols de l'iffe Dauphine.

Il ne laissa point de tenter une descente à la petite Isle funt repoulles Guillory, qui tient presqu'à l'Isle Dauphine; mais ceux, qu'il y envoya, trouverent des Canadiens & des Sauvages, qui les repoufferent & leur tuerent plus de trente Hommes. Deux jours après, le Commandant s'étant embarqué sur le Maréchal de Villars, & y ayant arboré le grand Pavillon Royal d'Espagne, parut avec un autre Navire, un grand Bateau Flibustier, monté de dix pieces de Canon, & sept Chaloupes. Il s'approcha de l'Isle Dauphine, & le lendemain les deux Navires mouillerent à la portée du Canon du Philippe. Les Chaloupes, qui étoient toutes remplies de Soldats & le grand Bateau entrerent en même - tems dans le Port, comme s'ils eussent voulu canonner le Bourg, & à la faveur de leur Canon faire leur descente : mais ils trouverent les François & les Sauvages en si bonne posture. qu'ils n'oserent rien entreprendre. Ils renouvellerent la même manœuvre quatorze jours de suite, tantôt en un endroit, & tantôt en un autre , & partout ils furent obligés de se retirer fans rien faire. Cependant il n'y avoit dans toute l'Isle que deux cent Sauvages, des Canadiens & des Volontaires en moindre nombre, fur lesquels M. de Serigny pût compter. Les Soldats, au nombre d'environ quatrevint, qui étoient de la même espece que ceux, qui avoient déserré à Penfacole ; & il falloit se défier d'eux autant que des Ennemis mêmes.

> Ce qui incommodoit le plus les Espagnols, furent le Canon du Philippe, lequel étoit emboffe à une portée de piftolet de terre, & une Batterie en barbette, que M. de Serigny avoit fait dreffer dans l'Isle, & qui empêcherent leurs Vaiffeaux d'approcher affez de terre, pour favorifer leur descente. Enfin le 26 ils appareillerent, & reprirent la route de Pensacole. On n'a pû savoir au juste à quoi montoit leur perte; mais on eut tout lieu de juger qu'elle fut confidérable. Leur plus grande faute fut de manquer de constance; car, pour peu qu'ils eussent continué à bloquer l'Isle Dauphine, ils ne pouvoient manquer de s'en rendre les maîtres. Il y avoit trois semaines, que les Assiégés couchoient sur

le sable, & ils ne pouvoient presque plus se soûtenir : la plû-

part même étoient malades.

The forrificat

Le Général pendant ce tems n'avoit pas été oisif, ni sans 11s fortificat embarras. Il avoit sagement jugé qu'il étoit nécessaire de Pensacole. bâtir un Fort à la pointe de l'Îsle de Sainte-Rose, pour défendre l'entrée du Port; & il y avoit fait travailler tous les Negres, qu'il avoit pu enlever aux François. Ce qui retarda le plus ces travaux, c'est que les Sauva zes donnoient de fréquentes allarmes au Fort de S. Charler, & lorsque le Gouverneur vouloit faire des forties fur eux, ces Barbares fautoient, dit l'Historien Espagnol, comme des Chevres sur le haut des Montagnes., où il n'étoit pas possible de les sui-· vre. Cela joint aux premiers avis, que Carrascosa recut de Dom Estevan Berroa, de l'impossibilité de prendre le Philippe, & de débarquer dans l'Îsle Dauphine, acheverent de lui faire connoître que , pour finir cette Guerre , il avoit besoin de plus grandes forces. Un Brigantin détaché de la Vera-Cruz, lui avoit affûré que le grand secours, qu'on lui avoit promis, ne tarderoit point à arriver; il attendoit des vivres de la Havane : le Fort de la pointe de Siguença étoit presque achevé, austi-bien qu'une Batterie de quinze pieces de Canon, qui devoit battre sur l'entrée du Port : on travailloit avec diligence à mettre le Fort de S. Charles hors d'insulte ; mais la faim se faisoit déja vivement sentir, & les maladies commençoient à gagner.

L'esperance des secours annoncés comme fort proches, obtinin quelque-tems les Troupes; mais le mal croissant, & les secours ne paroissant pas, plusieurs furent d'avis d'abandonner le Pays, avant que la moralité augmentat, parce que si les François venoient avec de nouvelles sforces, on auroit beau être bien fortisé, le manquement de vivres obligeroit de se rendre. On jugea même bientôt que les secours, qu'on attendoit, étoient perdus, n'y ayant nulle apparence que le Vice-Roi du Mexique & le Gouverneur de la Havane, eussen des les envoyer dans le tems, qu'ils avoient marqué; & l'on disoit fort haut qu'il ne falloit plus differer de paritr, puisqu'il ne restoit des vivres que ce qu'il

en falloit pour gagner la Havanne.

Le Général fut affez heureux pour appaifer ce commencement de tumulte : mais peu de tems après il reçut avis

qu'on avoit apperçu cinq Voiles du côté de l'Îsle Dauphine; que le Capitaine d'une Balandre ayant envoyé sa Chaloupe pour les reconnoître, & cette Chaloupe s'étant trop approchée, elle avoit été retenué: alors il ne douta point que ce ne fussient des Navires François; & ce qui le consirma dans cette pensée, c'est que depuis trois jours on ne voyoit plus du côté de Pensacole aucun Parti de Sauvages; ce qui fit juger que ces Barbares s'étoient joints aux Troupes Françoites, pour investir le Fort par Terre, tandis que les Vaisseaus les Vaisseaus de les Vaisseaus de la considera pour investir le Fort par Terre, tandis que les Vaisseaus, le premier avoit reçu ces avis, crut que le plus expédient étoit de brûler sa Place, de peur que les François ne s'y établissent, & de faire porter au Fort de la pointe de Siguençatoute fon Artillerie & ses munitions. Mais comme il te trouva presque seul de son sentient, il manda au Général de

Azzivée de M.de Champmélin avec une Escadre-

faire ce qu'il estimeroit le meilleur pour le service du Roi. Le lendemain matin un autre Capitaine de Balandre affûra au Général que les Navires qu'on avoit vûs, étoient des Vaisseaux marchands de vint à vint-six pieces de Canon tout au plus; mais peu après on lui rapporta, qu'on avoit appercu vers le Sud-Est six Navires de guerre. Il crut d'abord que c'étoit l'Escadre de Cornejo; mais il fut bientôt détrompé, & on reconnut que c'étoit des Navires de France. Carrascosa resolut de faire au moins bonne contenance, il envoya Dom Bruno Cavallero avec cent Hommes au Fort de la pointe, qui n'étoit pas encore achevé : il se rendit lui-même avec sa Fregate au milieu du Canal, où il la fit amarrer sur plusieurs Ancres. Il ordonna que les deux autres Fregates, & le Maréchal de Villars, fur lesquels on lui avoit envoyé cent Hommes de renfort, fiffent la même chose, & qu'elles se rangeassent en bataille, en laissant seulement un côté libre au Fort de Siguença; il fit mettre en ligne tous les autres Bâtimens, & envoya donner avis de tout au Gouverneur de S. Charles. Celui-ci de son côté avoit d'abord reconnu que les Navires étoient François, parce qu'au moment qu'ils tournerent pour s'approcher de l'entrée du Port, il fut attaqué par un grand nombre de Sauvages, parmi lesquels il jugea qu'il y avoit des François.

En effet le Comte de CHAMPMELIN, Chef d'Escadre, étant arrivé le trente-unième d'Août à la vûë de l'Isle Dauphine,

mouilla le lendemain dans la Rade de cette Isle avec cinq Navires de guerre, & deux Vaisseaux de la Compagnie. Il rencontra dans le Canal deux Balandres Espagnoles, qui y étoient pour empêcher la communication de l'Isle avec la la Maubile ; mais à la vûe de son Escadre , elles firent voile pour Pensacole. D'autre part M. de Serigny, avant que de s'être abouché avec M. de Champmelin, avoit envoyé avertir M. de Bienville de raffembler les Sauvages, avec tout ce qu'il pourroit trouver de François, & de les lui amener à l'Isle Dauphine : cela fait , il alla faluer le Comte de Champmêlin , & lui rendre compte de la fituation des choses. Bienville arriva peu de jours après, & le cinq le Général affembla un grand Conseil de guerre. Il y fut arrêté que M. de Bienville investiroit le Fort de Pensacole par Terre avec quatre à cinq cent Sauvages, & que M. de Serigny resteroit avec M. de Champmêlin, pour lui servir de guide le long de la Côte, & à l'entrée du Port.

Le septun Canadien, nommé DARDENNES, qu'on avoit poir l'attage envoyé à Pensacole, pour tacher de reconnoître l'état de la pour l'attage. Place, rapporta qu'il avoit compté huit Bâtimens mouillés à l'Isle de Sainte Rose, les Mats abaissés & les Vergues élongées, qu'il avoit aperçu quantité de Tentes fur l'Isle. & beaucoup de Monde, qui s'y promenoit; que le Fort de Penfacole lui avoit paru en affez bon état; que le Baftion du Nord-Eft, & la Courtine du Nord étoient refaits à neuf, & que la Garnison n'osoit en sortir, ni le jour, ni la nuit, par l'appréhenfion, qu'elle avoit des Sauvages. Le dix, des Apalaches, qui revenoient auffi de la découverte, amenerent un Espagnol. mais c'étoit un Forçat, duquel on ne put tirer aucune lumiere. Enfin le douze M. de Bienville arriva à bord de l'Amiral avec une Troupe de Canadiens, pour y recevoir les derniers Ordres de M. de Champmêlin, & la nuit du treize au quatorze le Général fit les fignaux pour appareiller avec trois Navires du Roy, deux Fregates de la Compagnie, l'Union & le Philippe, & une petite Barque, pour faciliter les defcentes en cas de besoin.

La Compagnie d'Occident avoit envoyé depuis peu à la Louvsiane deux-cent cinquante Hommes de nouvelles levées . qui furent distribués sur les Vaisseaux du Roy. M. de Bienville avoit reçu ordre de se rendre en Chaloupe à Rio Perdido,

avec les Soldats & les Volontaires, pour y joindre les Sauvages, que le Chevalier DE LA LONGUEVILLE devoit y amener, & qui s'y trouverent en effet. Alors Bienville fit un détachement de François & de Sauvages pour harceler la Garnison de Pensacole, & pour empêcher que personne ne fortit du Fort, ce qui fut ponctuellement exécuté.

L'Escadre enere dans la Baye.

Enfin le quinze, avant le lever du Soleil, l'Escadre leva les Ancres; & le feize au foir, elle mouilla par fept braffes au Sud du Fort de Pensacole environ à deux portées du Canon de la Barre, parce que M. de Champmêlin vouloit examiner par lui-même, si la Barre avoit assez d'eau pour les Vaiffeaux du Roi, dont les deux plus grands, à favoir l'Hercule, qu'il montoit, & le Mars en tiroient dix-neuf pieds. Les Canadiens affûroient qu'ils pafferoient sans peine ; mais plufieurs Pilotes Espagnols & François soûtenoient qu'on n'y trouveroit pas plus de dix-huit pieds d'eau. Le 17 au matin, le Général ordonna à toutes les Chaloupes & Canots de l'Escadre d'aller sonder la Barre; M. DE VIENNE, le Chevalier DE GOYON & M. de Serigny s'y embarquerent, & ne trouverent nulle part moins de vint-deux pieds ; mais la Marée étoit haute, & M. de Champmelin balança encore, s'il rifqueroit les Vaisseaux du Roi. M. de Serigny lui répondit sur sa tête de les faire passer, & tout le Conseil de Guerre sut d'avis de tenter le paffage.

& des Navires Espagnols.

En effet, quoique la Marée fût toute baffe, quand l'Escade la Pointe, dre eut appareillé, elle trouva par tout vint-un pieds d'eau, si ce n'est en un endroit, où l'Hercule, pour n'avoir pas bien pris le fil de l'eau, toucha légerement, & sans en être incommodé. Les Vaisseaux le Comte de Toulouse, le Maréchal de Villars, le S. Louis & une petite Frégate de dix-huit Canons, étoient embossés à l'entrée du Port en dedans, sous le Canon du Fort de la pointe de Sainte Rose, ou de Siguença, lequel en avoit quatorze montés, & plus près de Terre étoient fept Balandres armées depuis huit jusqu'à quatorze pieces. L'Escadre entra vent arriere, les Huniers sur le ton, afin d'avoir le tems de canonner les Navires & le Fort de la Pointe. Ceux-ci tirerent les premiers fur les Vaisseaux du Roi, qui ne présentoient que la Prouë, parce qu'ils étoient obligés de tournoyer ; de maniere qu'ils furent quelque-tems fans pouvoir répondre : mais quand ils furent à la grande portée

DE LA NOUVELLE FRANCE, LIV. XXI. 440

tée du Fusil des Navires ennemis, & que pour embosser (a) il fallut revenir fur stribord; c'est-à-dire, tourner à droite, il se fit de part & d'autre un très-grand seu, qui dura deux heures & demie. L'Hiftorien Espagnol compte sin heures de combat; il y comprend apparemment tout le tems, que les Navires de la Nation firent feu fur les nôtres : Il ajoûte que toute la nuit les Sauvages & les Canadiens tirerent sur le Fort S. Charles; que le feu ne cessa à l'entrée du Port, que quand le Fort de la Pointe fut entierement renversé, qu'il n'y eut plus que deux Frégates en état de combattre, & que celle, où étoit le Général Espagnol, couloit bas; qu'alors M. de Champmelin, touché de voir périr tant de braves Gens, envoya dire à Dom Alphonse Carrascosa de se rendre, ce qu'il fit. Dom Bruno se rendit aussi, avec ce qui lui restoit de

la Garnison du Fort de la Pointe.

Cela fait, le Général François envoya fommer le Gou- Le Fort de verneur de Pensacole de se rendre Prisonnier de guerre avec pris, & la Gartoute sa Garnison, faute de quoi il n'y auroit de quartier pour nison Prisonpersonne. Matamoros dit qu'il répondroit dans deux jours. niere de guer-M. de Bienville, qui avoit autour de la Place cinq cent Sauvages & cent cinquante Canadiens, avoit déja refusé de composer avec lui, & il comprit que, si M. de Champmelin permettoit à Bienville de donner l'affaut à sa Place, comme il l'en fit menacer par M. DE LILLE son premier Lieutenant, il ne pourroit jamais le soûtenir : Il avoit cependant laissé partir de Lille sans réponse; mais ses Officiers, à qui il communiqua la Sommation, l'obligerent à le rappeller; il lui declara qu'il se rendoit, & amena son Pavillon. M. de Champmêlin fit beaucoup de civilités à tous les Officiers, & leur dit qu'il n'avoit point encore vû une si belle désense; elle sut

effectivement faite avec beaucoup d'ordre & de valeur. Le lendemain M. de Champmelin envoya sa Chaloupe Perredes En-

avec un de ses Officiers & un Officier du Général Espagnol, nemis. pour ordonner aux Commandans des Balandres, qui s'émient allées échouer au fond de la Baye, de les ramener dans le Port : mais on n'y trouva que des Prisonniers François. les Espagnols s'étant sauvés à S. Joseph, comme avoient fait au commencement du combat un Brigantin & une Pirogue. Le même jour la Garnison Espagnole sortit du Fort

(a) C'est faire un nœud à une manœuvre , en y joignant un amarrage Tome II.

1719.

#### HISTOIRE GENERALE 450

S. Charles, & les Officiers furent envoyés défarmés à bord des Vaisseaux; mais on leur laissa leurs hardes, & tous leurs effets. M. de Champmélin voulut avoir fur le fien le Général , le Gouverneur de Penfacole , Dom Bruno Cavallero . Dom Estevan Berroa, & Dom Antonio-Joseph Martinez. Mais comme le nombre des autres Prisonniers, que M. de Bienville fait monter à quinze cent, & M. de Serigny à douze cent, embarassoit beaucoup l'Escadre, & l'auroit affamé, on en envoya fix cent à la Havane fur le S. Louis. On ne doutoit point que les Ennemis n'eussent eu beaucoup des leurs tués & blessés; cependant il ne s'en trouva que soixante en tout, & de notre part il n'y en eut que fix ou fept.

çois. Comment M. de Champmelin s'en venge.

Le 24 on apperçut de grand matin un Brigantin, qui en-Elpagnois en-vers les Pri- tra fans défiance dans le Port ; il étoit commandé par André sonniers Fran- GONZALEZ, qui apportoit de la Havane des provisions de bouche, qu'on avoit si long-tems attendues à Pensacole. M. de Champmêlin s'en faisit, & y trouva dequoi rafraîchir tout son monde, qui en avoit un extrême besoin. Gonzalez étoit aussi porteur de plusieurs Lettres, dont le Général ne rendit que celles, qu'il jugea à propos. M. de Bienville en recut par la même voye une de M. de Chateaugué, qui lui mandoit que le Gouverneur de la Havane refusoit de lui fournir des vivres, auffi-bien qu'aux Officiers & aux Matelots, qui étoient Prisonniers avec lui, & que ces derniers étoient contraints de charier de la Pierre, ou de prendre parti dans les Bâtimens Espagnols, pour avoir dequoi subfifter. M. de Champmelin en fit de grands reproches au Général & aux Officiers Espagnols; mais il ne crut pas devoir s'en venger autrement, qu'en traitant bien tous ceux de leur Nation, qui étoient ses Prisonniers. Il crut néanmoins devoir en écrire au Gouverneur de la Havane ; il fit ensuite Justice des François, qui avoient été pris les armes à la main contre le Roi : les plus coupables furent pendus, les autres furent condamnés aux Galeres.

en partie le Fort de Penfacole.

Il ne s'agissoit plus que de savoir, si on conserveroit le Fort de Pensacole. On ne manquoit point de Soldats pour le garder, mais la plûpart étoient des misérables, qui avoient déserté des Troupes de France, ou qui avoient été pris de force; & l'expérience du passé donnoit à connoître le peu de fond, qu'il y avoit à faire sur leur fidélité. Il sut donc

réfolu de ruiner deux Bastions du côté de Terre, de ne conferver que les deux, qui regardoient le Port, & d'y laistique un Officier, deux Sergens, vint Soldats, & douze Sauvages. Le 3 d'Octobre la Frégate le Duc de Noailles artiva à Pensacole, & rendi au Contte de Champmellin des Lettres, par lesquelles il lui étoit ordonné d'hyverner à la Louysiane avec son Étcadre, parce qu'on avoit eu avis à la Cour de France qu'une forte Étcadre étoit partie d'Espagne pour le Golphe Mexique; mais l'état, où se trouvoient ses Navires & se Se sequipages rendoit cet ordre inspraiquable.

L'onzième, un Espagnol, qui s'étoit sauvé seul de l'Equipage d'une Flûte de vint-quatre Canons, destinée à ravitailler la Baye de S. Joseph , rapporta qu'il étoit parti , il y avoit seize jours, de la Vera-Cruz; qu'il y avoit laissé cinq Vaisseaux de guerre, montés depuis cinquante jusqu'à soixante-dix pieces de Canon ; deux Frégates & trois Balandres, avec un grand nombre de Trompes de débarquement. qui se disposoient à venir s'emparer de tous les Postes occupés par les François de la Louysiane. Le 13 à trois heures du foir, on apperçut un Navire, & en même-tems on amena au Général un autre Espagnol, qu'on avoit trouvé dans l'Isle de Sainte-Rose. Cet Homme lui dit, qu'il étoit venu de la Vera-Cruz dans le Navire que l'on voyoit ; qu'il avoit été envoyé à Terre lui troisième dans le Canot , lequel ayant péri , fes deux Camarades s'étoient noyés, & qu'il s'étoit fauvé à la nâge. Peu de tems après le Navire tira trois coups de Canon, comme pour appeller fon Canot, & on vit fa Chaloupe, qui débordoit. Elle vint prendre terre à la pointe de Siguença, avec des Barriques pour faire de l'eau. On l'arrèta: & ceux, qui la conduisoient, dirent, qu'ils étoient partis depuis trente-cinq jours de la Vera-Cruz, & que leur Navire étoit chargé de vivres & d'une Recrue de cent Hommes pour Pensacole; que le vent de Nord-Est les avoit retenus à l'Isle Dauphine, qu'ils y avoient voulu faire de l'eau, mais qu'on

les en avoit empêchés.

Le lendemain matin le Navire, qui avoit moiiillé en dehors de la Baye, tira un coup de Canon pour appeller fa
Chaloupe, laquelle ne revenant point, il resta jusqu'à onze
heures ôù il étoit. Mais alors un vent de Sud-Est forcé l'obligea d'entrer & de jetter se Ancags. Aussi ic Comte de
L'Il ii

Champmêlin fit arborer fon Pavillon. Ce Navire étoit commande par Dom Francisco DE LA PEÑA, un des Capitaines de la Flotte de Barlovento. Dès qu'il eut apperçu le Pavillon de France, il amena le sien, & le Général lui envoya demander les Lettres, qu'il avoit du Viceroi. Il les donna, & elles confirmerent tout ce qu'on sçavoit déja du dessein des Espagnols. Ces Avis ne changerent rien à la résolution, que M. de Champmelin avoit prise de partir, parce que les maladies augmentoient fur fes Vaisseaux. Le Mars eut pourtant ordre de rester, jusqu'à ce que son Equipage fût guéri de la Peste, qui n'avoit point quitté ce Navire , depuis son arrivée en Amérique. Le Maréchal de Villars & le Comte de Toulouse n'étoient point en état de tenir la Mer, & furent aussi obligés de rester.

Présens faits enx Sauvages.

Ces dispositions faites, M. de Champmelin songea à récompenser les Sauvages du zéle, qu'ils avoient témoigné pour la Nation Françoise depuis le commencement de cette Guerre. M. de Saint Denys, qui étoit fort aimé de ces Peuples. eut ordre de les affembler, & il leur fit chanter le Calumet en l'honneur du Général, qui y affifta avec tous ses Officiers. Il les harangua enfuite au nom du même Général, en les exhortant à demeurer toujours unis aux François, dont ils venoient de voir la superiorité sur leurs Ennemis. Dès qu'il eut cessé de parler, on distribua à tous des Présens de la part du Roi . & on les congédia fort fatisfaits. Le 21. l'Escadre étant sur le point de mettre à la voile,

on appercut une Balandre, qui entroit vent arriere dans la

l'approche d'upagnole.

ne Escadre Es. Baye. On s'en faisit, & le Capitaine assura qu'il étoit parti depuis dix-huit jours de la Vera-Cruz en compagnie d'un Vaisseau de quarante - quatre pieces de Canon; de trois autres de trente, de dix-huit & de douze, & d'une autre Balandre ; que trois Navires de dix pieces étoient restés dans le Port, parce que la Peste s'étoit mise dans les Equipages ; que le Général Cornejo montoit en personne le plus grand Navire ; que son dessein étoit de se joindre au Gouverneur de Penfacole, pour l'aider à conquerir tout ce qui reftoit encore aux François dans la Louysiane, & qu'il comptoit que l'Isle. Dauphine & le Fort de la Maubile étoient déja au pouvoir de Sa Majesté Catholique : qu'au reste un coup de vent ayant féparé sa Balandre de l'Escadre trois jours après son départ de la Vera-Cruz, il ne scavoit ce qu'elle étoit devenue.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 453

Cette nouvelle fit résoudre M. de Champmêlin à rester encore quelques jours à Pensacole, pour y attendre l'Escadre Espagnole; mais comme elle ne parut point, il appareilla, & reprit la route de France. Il est à croire que Cornejo pour france. ayant appris sur sa route la prise de Pensacole, & que les M. de Saujon Vaisseaux François y étoient encore, ne jugea pas à propos de se mesurer avec une Escadre beaucoup plus forte que la fienne. Quoiqu'il en foit, celle-ci étoit à peine partie, que M. le Chevalier de Saujon arriva à la Louysiane avec une nouvelle Escadre, & sa présence ne contribua pas peu à empêcher les Espagnols de rien entreprendre. Il voulut ensuite aller à la Bave de Saint Joseph, pour se rendre maître de ce Poste ; mais M. de Bienville , qui en avoit pris possession l'année précédente, & l'avoit abandonnée peu de tems après à cause de son inutilité, de la difficulté de la défendre, d'y aborder, d'y tenir les Vaisseaux en sûreté, & sur tout de la stérilité du Pais, qui n'est propre à aucune production de la Nature, ne fut pas de fon avis. M. de Serigny de fon côté lui représenta que la famine, dont la Colonie étoit menacée, ne permettoit point de retarder le départ des Vaisseaux de la Compagnie dont il prétendoit se servir pour cette Expédition. & fur lesquels il se voyoit même obligé de renvoyer beaucoup de monde en France. M. de Saujon n'insista point, & rien ne le retenant plus en Amérique, il reprit la route deFrance.

M. de Serigny le suivit de près; il mit à la voile le 27 de Juin 1720, & il apprit, en arrivant à Brest, que le Roi l'avoit nommé Capitaine de Vaisseaux ; récompense , qui étoit bien due à fa valeur, à fa bonne conduite, & au zéle, avec lequel arrivéededeux il avoit servi son Prince depuis l'enfance ; n'ayant jamais monté à aucun grade dans la Marine, qu'après s'être distingué par quelque action marquée, ou par quelque service important. Trois jours après son départ, deux Vaisseaux du Roi, le Toulouse & le Henry, qui étoient partis de Toulon fous les ordres de MM. DE VALETTE & DE CAFARO, arriverent en fort mauvais état à la rade de l'Isle Dauphine. Le Pere LAVAL, Jesuite, Professeur Royal d'Hydrographie dans le Port de Toulon, s'y étoit embarqué à dessein de faire des observations à la Louyssane, & sur tout, de fixer la Longitude de l'embouchure du Micissipi ; mais la Peste s'étoit mise dans les deux Vaisseaux; M. de Cafaro en étoit mort pen-

Navires du

#### HISTOIRE GENERALE

dant la traversée; les Aumôniers n'étoient point en état d'asfister les Malades, qui étoient en grand nombre : ainsi ce Religieux, persuadé que les sciences ne sont qu'un accessoire pour un Homme de sa profession, crut que le devoir de son ministere devoit l'emporter sur ce qu'on pouvoit esperer de fes observations Astronomiques ; il n'alla point au Micissipi, quoiqu'il n'en fût qu'à quatorze lieues; il ne s'éloigna point de ses Equipages, il n'employa à observer que les momens, qu'il déroboit à son repos : cette conduite lui attira de grands éloges du Prince, qui étoit à la tête du Conseil de

1721. M. de \$. Natchitoches. Marine.

Cependant le Fort des Natchitoches se soutenoit toujours. & quelques Détachemens de Concessions s'étoient avancés de ce côté-là dans l'espérance de s'y enrichir par le Commerce avec les Espagnols : espérance chimérique, qui les empêcha de prendre des voves plus fûres pour s'établir folidement ailleurs, & qui acheva de les ruiner. M. de Bienville recut vers la fin de cette année un Ordre de la Cour d'y renvoyer M. de Saint Denys, que le Roy avoit honoré d'un Brevet de Capitaine, & de la Croix de Saint Louis, sur les bons témoignages que M. de Champmêlin avoit rendus de lui au Conseil de Marine. Il partit au commencement de l'année suivante avec un renfort de Troupes & de Munitions, & son Epouse ne tarda point à l'y aller joindre. M. de Châteaugué, qui étoit passé de la Havane en France, revint aussi dans le même tems, avec la qualité de Lieutenant de Roi, & reprit le Commandement du Fort de Saint Louis de la Maubile. Enfin M. de Bienville établit de nouveau le Ouartier Général de la Louysiane au Biloxi, & y fixa sa réfidence avec la plus grande partie des Troupes, & les Directeurs de la Compagnie, dont il étoit le Chef.

On ne craignoit plus rien de la part des Espagnols, parce. avisde la Paix. que des l'année précédente, tandis que M. DE VALETTE étoit encore à l'Isle Dauphine, on avoit eu des avis certains que deux Navires d'Espagne de soixante-six & de soixantefept pieces de Canon, commandés par deux Chefs d'Escadre, & qui devoient se joindre à la Flotte de la Vera-Cruz pour furprendre Pensacole, avoient recu un contre-Ordre à la Havane', & que ce changement étoit le fruit d'une Suspenfion d'armes entre les deux Couronnes. La Cour de Madrid

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 455

ne doutant point que la restitution de Pensacole ne dût être un des Articles du Traité de Paix, auquel on travailloit, ne crut pas devoir s'engager dans une dépense inutile, & la

chose arriva en effet comme elle l'avoit prévû.

L'occasion étoit favorable pour établir les Concessions, qui ne cessoient point d'arriver de France, & qui bien ménagées, auroient pû en peu d'années peupler les deux bords fuccès. du Micissipi jusqu'aux Illinois; mais toute l'attention des Directeurs de la Compagnie étoit à s'approcher des Espagnols, ou à les empêcher de s'établir dans notre voifinage. Cette même année M. de Bienville forma le dessein de s'assûrer de la Baye de Saint Bernard, ou de Saint Louis, mais il choifit mal celui, qu'il chargea de cette entreprise. Cet Homme entra dans la Riviere de la Magdelaine, qu'il rencontra fur sa route, & la remonta cinq ou fix lieues. Il trouva par-tout les Sauvages sur leurs gardes, & résolus à ne point souffrir d'Etrangers dans leur Pays. Il leur fit dire qu'il étoit venu pour faire alliance avec eux, & pour rendre leur condition meilleure; mais ils répondirent, qu'ils étoient contens de leur état, & qu'ils préferoient leur liberté à tous les avantages. qu'on leur offroit. L'Officier trouva pourtant moyen d'attirer quelques-uns des Principaux à fon bord, où il les retint. Il mit aussi-tôt à la voile, & les amena au Biloxi. M. de Bienville blâma fort cette trahifon, & fit reconduire les Sauvages chez eux; mais l'année suivante on apprit que les Espagnols de la Vera-Cruz avoient bâti un Fort dans la Baye de Saint Bernard.

Vers la fin de May 1722. un Brigantin Espagnol, monté de vint-deux pieces de Canon, & de deux cent cinquante Hommes d'équipage, arriva de la Vera-Cruz au Biloxi. Il reftiméea l'Efétoit commandé par D. Augustin Spinola, & portoit le sieur pagne WALCOP, Irlandois, Capitaine de Vaisseaux au Service du Roi d'Espagne, lequel étoit chargé du Traité de Paix conclu entre la France & le Roi Catholique, & dont un des Articles étoit la restitution de Pensacole à la Couronne d'Espagne. On celebra cette Paix au Biloxi, où je me trouvai pour lors, avec de grandes démonstrations de joie, qui pa-

rurent fort sinceres de part & d'autre. Dès que le Brigantin out remis à la voile, c'est-à-dire, vers Le Quantier la mi-Juin, on commença à transporter à la Nouvelle Or-général trans-

#### 416 HISTOIRE GENERALE

1 7 2 2. poné à la Nonvelle Orleans.

Léans tous les effets, qui se trouvoient dans les Magasins de la Compagnie d'Occident au Biloxi, parce que le Conseil avoit ordonné d'y établir le Quartier Général, & de ne laisser au Biloxi qu'un Détachement, avec un Officier. Les Troupes avoient déja commencé à se rendre dans la Capitale, mais toutes ne suivirent pas la route, qu'on leur avoit maquée. Une Compagnie de Suisse, le Capitaine à la tête, ayant été embarquée dans un Traversier, avec beaucoup de vivres & de munitions, tourna, Enseignes déployées, ves la Caroline, où elle suit res-bien reçué. Il n'en resta à la Louyssane que deux Officiers, un Sergent, & quelques Femmes, dont les autres avoient emporté les hardes.

Intrigues des Anglois,

Cette défertion ne fut pas la feule, dont les Colonies Angloifes profiterent, auffi-bien que la Havane. Ainfi la Louriane s'affoilifoit tous les jours, & il s'en falloit bien qu'on
lui envoyât de France de quoi réparer fes pertes. Les Anglois
de leur côté enrichis de nos dépouilles, & infituris de notre
foibleffe, crurent l'occasion favorable pour regagner nos
Sauvages, qui les avoient si fort maltraités. Les premiers,
ausquels ils s'addresserent, furent les Tchactas, ils leur exagererent notre indigence, pour leur persuader qu'ils n'avoient
ren déformais à esperer de nous, & ils leur frent les offres
les plus avantageuses, s'ils vouloient renoncer à notre Alliance pour s'attacher à eux.

Fidélité des Tchactas.

La tentation étoit grande pour des Sauvages convaincus par leurs propres yeux d'une partie de ce qu'on leur difoir, & qui ne s'appercevoient que trop que nos derniers fuccès n'avoient about à rien de folide. Il ett certain d'ailleurs que fi cette Nation , la plus nombreuse de toute la Louyssane, s'étoit laiffé gagner par l'appas des avantages , qu'on lui offroit , tous nos autres Alliés auroient suvi leur exemple, d'autant plus que ceux , qui nous étoient le plus autachés , n'étoient pas en état de s'opposer au torrent ; mais les Tchactas montrerent en cette occasion un desinteressement en tental de l'entre d

Cause des décrions. Les Anglois ne pensoient pourtant pas tous de la même maniere

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 417

niere au sujet de ce grand nombre de François, qui se réfugioient chez eux. Peut-être même quelques-uns craignirens ils de les voir se multiplier trop dans leurs Colonies : il est certain du moins que le Gouverneur de la Caroline écrivant à M. de Bienville, pour lui donner avis de l'arrivée du Sieur BRANDT & de sa Compagnie Suisse, lui conseilla d'informer la Cour de France d'un fi grand desordre, qui ne pouvoit pas manquer d'entraîner bientôt la ruine entiere de sa Colonie. Mais on avoit dû s'attendre à tout ce qui étoit arrivé : cette Colonie n'ayant presque été peuplée que de gens, qu'on y avoit envoyés par force, ou de Concessionnaires, qui n'y trouvoient point ce qu'on leur avoit fait esperer qu'ils trouveroient : car les uns & les autres ne penserent bientôt qu'à en fortir ; un grand nombre périt de misere ou de maladie , & le

Pays se vuida avec autant de promptitude, qu'il s'étoit rempli. Les Déserteurs de leur côté protesterent par tout de la nécessité, où on les avoit réduits de se pourvoir ailleurs, en leur refusant le nécessaire pour vivre. Quelques-uns mêmes en écrivirent aux Régisseurs de la Louysiane (a) en des termes, qui montroient combien la démarche, qu'ils venoient de faire, leur avoit coûté; & cela parut encore mieux par ce qui arriva au mois d'Août de cette même année. Un nommé Duclos. qui commandoit un Traversier, dont la carguaison étoit fort riche, fut rencontré par une troupe de ces Déserteurs, qui se contenterent de lui prendre quelques vivres & quelques boissons, sans toucher à ses Marchandises. Il leur en témoigna sa surprise, & ils lui répondirent qu'ils n'étoient point des Voleurs, mais de braves Gens, que la nécessité contraignoit d'aller chercher à vivre chez d'autres Nations, puisque la leur les laissoit périr de faim. Les plus mécontens étoient les Soldats, à qui on ne donnoit absolument que du pain. tandis qu'on distribuoit de la viande aux Ouvriers de la Compagnie, & même aux Forçats, qui étoient affez souvent occupés pour les Particuliers.

Pour comble de malheur, le 12. de Septembre à dix heures du foir, il s'éleva sur le Micissipi un Ouragan, qui dura les effects. dans toute sa force jusqu'au midi du lendemain, & se fit sen-

1722.

(a) Le 15 d'Avril de l'année précédente le Roi avoit nommé par un Arrêt quatre Commissaires, tous Conseillers d'Etat, pour la Régie de la Louyssanc & de la Compagnie d'Occident, & pour la reddition des Comptes.

Tome 11.

Mmm

tir jusqu'aux Natchez d'une part, & de l'autre jusqu'au Biloxi. L'Eglife, l'Hôpital, & trente, tant Maifons, que Barraques de la Nouvelle Orléans, furent renverfées; tous les autres Edifices furent endommagés. Personne n'y périt, mais quelques Malades furent bleffes dans l'Hôpiral. Quantité de Bateaux, de Pirogues, de Canots & de Chaloupes furent brifés dans le Port; trois Navires, qui y étoient mouillés furent fort maltraités, & se trouverent échoués assez haut sur le bord du Fleuve, qui avoit crû de huit pieds. Il ne resta dans les Habitations au-deffus & au-deffous de la Ville aucun bâtiment fur pied. Le Biloxi fut encore plus maltraité; toutes les Maisons & les Magasins y furent abattus, & la Mer avant franchi ses bornes, une partie de ce Poste sut inondée. Les Traversiers, qui étoient en rade, furent jettés sur les Isles & fur les Côtes du Continent. Il y en eut même un, dont le Capitaine se fauva seul avec un Mousse, ayant passé vint-quatre heures sur la Vergue; le reste de l'Equipage sut noyé, & plusieurs Pirogues, qui descendoient à la Nouvelle Orléans, chargées de vivres & de volailles, firent naufrage. Les Légumes, qui étoient en maturité, furent perdues, & les pluyes continuelles, qui furvinrent, gâterent une bonne partie de ceux, qui étoient encore verds.

dent la Paix.

Nous étions cependant toujours en guerre avec les Chichas deman- cachas; mais tout se bornoit à quelques surprises, qui obligeoient les Voyageurs à marcher avec précaution. Ces Sauvages se lasserent même les premiers dans un tems, où il auroient pu nous caufer de grands embarras. Deux Canadiens, Pere & Fils, étant tombés entre leurs mains, en furent bien traités, & les Chefs les prierent d'écrire à M. de Bienville que, s'il vouloit les recevoir en grace, ils les relâcheroient fur le champ. Ils firent plus, ils allerent trouver le Sieur de GRAVE, qui commandoit aux Yasoux, lui préfenterent le Calumet , & lui demanderent la Paix , qu'il ne crut pas devoir leur refuser.

Hostilités des Natchez.

Mais la Colonie raffûrée de la part de ce Peuple, nonseulement le plus brave de toute la Louysiane, mais encore le plus à craindre à cause de ses liaisons avec les Anglois, éprouva bientôt qu'elle ne pouvoit compter fur la fidélité des Natchez, qu'autant qu'on y feroit fur fes gardes contre cette Nation, naturellement tourbe. En effet, ces Barbares

#### DE LA NOUVELLEFRANCE. LIV. XXI. 459

ne s'apperçurent pas plutôt que les François, occupés d'au- 1722. tres objets, faifoient moins d'attention à leurs démarches. qu'ils recommencerent leurs infultes, & firent connoître toute leur mauvaise volonté, dont on verra bientôt qu'on ne se défia pas affez.

On apprit en même-tems d'affez triftes nouvelles des Illi- Les Illinois nois. M. de Boilbriand averti que ceux du Rocher & de fe rétinifient tous fur le Mi-Pimiteouy étoient affiégés par les Outagamis, s'étoit em-culipi.

barqué avec le Chevalier d'Artaguette & le Sieur du Tifné, tous deux Capitaines, plusieurs autres Officiers, & un Détachement de cent Hommes, pour les aller délivrer . & avoit donné ordre à quarante François & quatre cent Sauvages de se rendre par terre à Pimiteouy, & de l'y attendre : mais l'une & l'autre Troupe étant arrivée à moitié chemin, avoit appris la retraite des Outagamis avec perte de plus de fix-vint des leurs. Ce fuccès n'empêcha pourtant point les Illinois, quoiqu'ils n'eussent perdu qu'environ vint Hommes, quelques Femmes & quelques Enfans, de quitter le Rocher & Pimiteouy, où ils étoient dans de continuelles allarmes, & de venir se réunir avec ceux de leurs Freres, qui étoient établis sur le Micissipi ; ce qui fut un coup de grace pour la plûpart, la difette des Missionnaires ne permettant pas d'en fournir à tant de Bourgades si éloignées les unes des autres. Mais d'un autre côté, rien ne réprimant plus les courses des Outagamis le long de la Riviere des Illinois. la communication de la Louysianne avec la Nouvelle France en devint beaucoup moins pratiquable.

Ils recurent quelque tems après un échec très-confidérable de la part du Sieur de Saint Ange, Officier du Fort de Chartres aux Illinois, lequel les ayant attirés en grand nombre dans une espece d'embuscade, les tailla presque tous en pieces : d'autres Partis moins nombreux eurent le même fort peu de tems après ; mais leur fureur croiffoit à mesure que leurs forces diminuoient, & ils l'inspirerent si bien aux nouveaux Ennemis, qu'ils nous avoient suscités, que tout le cours & les environs du Miciffipi se trouvoient infestés de Sauvages, avec qui nous n'avions jamais eu rien à démêler, & qui ne faifoient quartier à aucun François, quand ils pouvoient ou les surprendre, ou les attaquer avec avantage.

Plusieur Natchez s'étoient ouvertement déclarés contre

Mmmij

#### HISTOIRE GENERALE.

font la paix çois,

nous, & ce qui embarraffoit le plus M. de Bienville à ce fujet, c'est que le Frere du Grand Chef étoit à leur tête. Pour Les Natchez faire un accommodement durable avec cette Nation, il auroit tont la paix avec les Fran- fallu que cet Homme, qui étoit l'Auteur de tout le mal, fût livré au Gouverneur par son propre Frere, & il n'y avoit aucun moyen de l'y contraindre par la force. La sagesse & la fermeté du Sieur Delietto, qui commandoit dans ce Poste, tirerent M. de Bienville de cet embarras. Ce Commandant sçut fi bien ménager l'esprit du Grand Chef, qu'il le fit résoudre à aller lui-même remettre son Frere à la discretion du Général, qui de son côté pardonna généreusement à un Ennemi humilié, & le gagna. On se donna réciproquement de grandes marques de confiance, & il y a bien de l'apparence que ce bon accord eût été durable , fi M. Delietto eût vêcu plus lontems. Il étoit déja mort à la fin de l'année 1722, lorfque j'arrivai aux Natchez, & il me parut que la bonne intelligence étoit encore parfaite entre les François & les Sauvages. Un peu plus de défiance & de précaution de la part des Premiers, auroit sans doute ôté aux Seconds jusqu'à la pensée de prendre d'autres sentimens à leur égard . & prévenu les malheurs, dont nous parlerons bientôt.





# HISTQIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

## NOUVELLE FRANCE.

#### LIVRE VINTDEUXIEME.



L n'est pas aisé de dire ce qui avoit empêché jusqu'au tems dont je parle, d'affûrer aux Colons établis dans les différens Cantons de la Louysiane les secours spirituels, si cins à la Louynécessaires aux nouveaux Etablissemens, à sanne. ne confiderer même que la faine politique. Ce qui est certain, c'est qu'à mon retour de l'Amérique au commencement de l'an-

née 1723, je trouvai la Cour & la Compagnie également surprifes de l'abandon, où je leur repréfentai que j'avois laiffé cette Colonie naissante sur ce point essentiel, & que les Directeurs de la Compagnie n'eurent rien de plus pressé, que de remédier à un si grand désordre. Ils jetterent les yeux sur les PP. Capucins, & en ayant obtenu plusieurs, ils les diftribuerent dans les Quartiers, où il y avoit un plus grand nombre d'Habitations Françoises.

Il n'étoit pas d'une moindre conféquence d'avoir des Miffionnaires parmi les Sauvages, au milieu desquels nous nous Missionnaires étions établis. Nous avons vû que le falut de ces Peuples fut aux Sauvages.

toujours le principal objet, que se proposerent nos Rois par tout, où ils étendirent leur Domination dans le nouveau Monde, & l'experience de près de deux Siécles nous avoit fait comprendre que le moyen le plus fûr de nous attacher les Naturels du Pays étoit de les gagner à Jesus-Christ. On ne pouvoit ignorer d'ailleurs qu'indépendamment même du fruit, que les Ouvriers évangéliques pouvoient faire parmi eux, la feule préfence d'un Homme, respectable par son caractere, qui entendedeux langue, qui puisse observer leurs démarches, & qui sçache, en gagnant la confiance de quelques-uns, se faire instruire de leurs desseins, vaut souvent mieux qu'une Garnison, ou peut du moins y suppléer, & donner le tems aux Gouverneurs de prendre des mesures pour déconcerter leurs intrigues. L'exemple des Illinois, qui depuis l'année 1717 étoient incorporés au Gouvernement de la Louysiane, suffisoit pour faire voir de quelle importance il étoit de ne point laisser plus lontems les autres Nations fans Miffionnaires.

1725. On y covoye des Jefuires.

La Compagnie des Indes le comprit, & dès l'année 1725 elle s'adressa aux Jesuites, dont un grand nombre s'offrit pour cette nouvelle Mission. Mais comme les Superieurs n'avoient pu accorder à tous la permission de s'y consacrer, & qu'il n'y en avoit pas affez pour en donner à toutes les Nations, le Commandant & les Directeurs crurent devoir placer ceux, qui arriverent les premiers, dans les endroits, où il n'y avoit point de Capucins i d'où il arriva que les Natchez, ceux de tous les Peuples de la Louysiane, qu'il étoit à propos d'éclairer de plus près, n'en eurent point, & l'on ne s'appercut de la faute qu'on avoit faite, que quand elle fut irréparable. On pourvut en même-tems à l'éducation des jeunes Filles Françoifes de la Capitale & des environs, en faifant venir des Urfulines de France ; & pour ne point multiplier les Etablissemens dans une Colonie, qui commençoit à peine à se former, ces mêmes Religieuses furent chargées du foin de l'Hôpital.

1726. M. Petrier Louyliane.

Au mois d'Octobre de l'année 1726 M. PERRIER, Lieutenant de Vaisseau, fut nommé Commandant général de la Louysiane à la place de M. de Bienville, qui repassa en Frangénéral de la ce. Quoique tout parût affez tranquille dans le Pays , le nouveau Commandant comprit bientôt la nécessité d'y avoir

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 463

plus de Troupes, qu'il n'y en avoit trouvé. Plus il connut les Sauvages, & plus il se convainquit qu'on ne les fixeroit jamais dans notre alliance, qu'on ne s'affureroit pas même de ne les point avoir pour Ennemis, & qu'on ne pourroit empêcher nos Voifins de fuccomber à la tentation de les engager à conspirer contre nous, qu'en garnissant tous les Postes de maniere à n'avoir rien à craindre de leur part. Je ne trouve pas néanmoins qu'il ait pressé la Compagnie de lui envoyer du secours avant l'année 1729; mais au mois d'Août de cette année il demanda deux ou trois cent Hommes de bonnes

Troupes.

C'étoit un peu tard; cependant, non-seulement il n'obtint point ce qu'il demandoit, mais dans une de ses Lettres inutilement du du 18 Mars de l'année suivante, il se plaint qu'on lui avoit secours. fait réponse, qu'il ne vouloit une augmentation de Troupes, que pour avoir plus de Monde sous son commandement, ou pour faire la Guerre, & se signaler aux dépens de la Compagnie. Mais lorfqu'il reçut cette Lettre, il n'avoit que trop dequoi diffiper ces soupçons injurieux , par un Evenement , qui fit bien changer de fentiment à ceux , qu'on avoit plus écoutés que lui. " Je n'ai pas été étonné, dit-il dans la Lettre. « dont je viens de parler, & qui est écrite de la Nouvelle Or- " léans, qu'on ait affûré à la Compagnie qu'il ne falloit pas de « Troupes à la Louysiane, ni même faire des présens aux Sau- « vages . pour les maintenir dans notre alliance ; j'ai cependant " vû ceux, qui ont avancé cette abfurdité, trembler jusques dans # la moelle des os, quoiqu'il y ait moins à craindre ici qu'ailleurs. «

Il ajoûte dans une autre Lettre du premier Avril de la même année une chose, par où il faisoit bien voir qu'il connoiffoit beaucoup mieux les Sauvages, que ceux, qui se. vantoient le plus de les connoître. " On est affuré, dit-il , en « parlant de ces Barbares, d'en être aimé tant qu'on leur don- « nera ce qu'ils voudront ; mais à mesure qu'ils sentent qu'on « a besoin d'eux, ils multiplient leurs nécessités de façon, que « les Anglois & nous fommes les dupes de ces Sauvages, qui « le font bien moins que nous " Ce qu'il dit encore, que ce " ne sera qu'après les avoir bien battus, qu'on les rendra tels qu'ils doivent être, n'est pourtant vrai, que quand ils ont donné sujet de les traiter de la sorte ; car rien ne les revolte davantage, que de leur faire la Guerre sans raison. Mais il

172

y a d'aures moyens de les contenir. M. Perrier ne les ignoroit pas; auffi remarque-t-il fort bien dans sa Lettre précédente que la Guerre, où il se trouvoit engagé, lui avoit fait connoitre, que pour se tirer de l'importunité des Sauvages, qui demandent toujours, il ne saut que faire semblant de se » passer d'eux: » C'est le moyen, dit-il, qu'ils veuillent tous » nous suivre. Alors, s'ils ne sont pas contens, on peut leur » dire qu'on ne les a point invités. Quoiqu'il soit nécessaire de » se les atracher par des Présens, pour éviter la Guerre, il ne s faut jamais compter affez sur leur sidélité, pour se croire à s'aut jamais compter affez sur leur sidélité, pour se croire à

» l'abri d'une infulte. Au reste, & ceux, qui desservoient M. Perrier auprès de la Compagnie, & M. Perrier lui-même, ou ne sçavoient pas, ou ne faisoient pas affez attention que le Christianisme seul peut parer à tous les inconvéniens, qu'on doit appréhender de la part des Sauvages. Les premiers jugeoient de ceux de la Louysiane par ceux du Canada, où nous avons vû les Abénaquis & tous les Chrétiens domiciliés dans cette Colonie, se porter par zele & par affection, souvent même d'une maniere très-définteressée à tout ce qu'on souhaitoit d'eux, & ils ne confideroient pas que le feul Christianisme les avoit mis dans cette disposition : le Commandant Général, qui n'avoit jamais connu que les Sauvages, avec qui il avoit affaire, ne comprenoit pas affez que la Religion, si on parvenoit à leur faire goûter nos Saints Mysteres, corrigeroit peu à peu les défauts, dont il se plaignoit.

Quoiqu'il en foit, la tranquilité, dont on jouissoit dans la Louyssane, depuis qu'on avoit accordé la Paix aux Narchez & aux Chicachas, n'étoit qu'un calme trompeur, qui endormoit les Habitant, tandis qu'il se formoit contr'eux un orage, dont un pur hazard empêcha les plus sunestes suites, & que ce Pays ne devinte un s'eul jour le tombeau de tous les François; mais qui surbien faral à ceux, s'ur qui il creva, & qu'

n'eurent pas le tems de s'en garantir.

Conspiration des Sauvages contre les François.

Il y avoit déja plusieurs années, que les Chicachas, à l'infligation de quelques Anglois, avoient formé le destiein de détruire de telle forte toute la Colonie de la Louysiane, qu'il n'y restàt pas un seul François. Ils avoient conduit leur intrigue avec un si grand secret, que les Illinois, les Acansa, & les Tonicas, à qui ils n'avoient pas osse le communi-

quer,

quer, parce qu'ils sçavoient que leur attachement pour nous étoit à toute épreuve, n'en avoient pas eu le moindre vent. Toutes les autres Nations y étoient entrées, chacune devoit faire main baffe fur tous les Habitans, qu'on lui avoit marqués, & toutes devoient frapper le même jour & à la même heure. Les Tchactas mêmes , la plus nombreuse Nation de ce Continent, & de tout tems nos Alliés, avoient été gagnés, du moins ceux de l'Est, qu'on appelle la grande Nation; ceux de l'Ouest, ou la petite Nation, n'y avoient point pris de part, mais ils garderent lontems le fecret, & ce ne fut que par hazard, qu'ils le découvrirent, & lorsqu'il étoit déja trop tard pour donner avis à tout le monde de se tenir fur leurs gardes.

M. Perrier ayant appris que les premiers avoient quelque démêlé avec M. DIRON d'Artaguette , Lieutenant de Roi & certe. Commandant au Fort de la Maubile, fit inviter les Chefs de toute la Nation à le venir trouver à la Nouvelle Orléans, leur faisant esperer une entiere satisfaction sur tous leurs griefs. Ils y vinrent, & après qu'ils se furent expliqués sur le sujet, qui les avoit fait appeller, ils dirent au Commandant Général que la Nation étoit charmée qu'il lui eût envoyé un Officier pour résider dans leur Pays , & qu'il les eût invités à le venir voir. Ils n'en dirent pas davantage, mais ils s'en retournerent fort disposés : 10. A manquer de parole aux Chicachas, à qui ils avoient promis de détruire toutes les Habitations, qui dépendoient du Fort de la Maubile; en fecond lieu, à faire enforte que les Natchez exécutaffent leur projet. C'est ce que les Natchez leur ont depuis reproché en face en présence des François, sans qu'ils ayent ofé le nier. On n'a jamais douté que leur dessein n'ait été de nous obliger d'avoir recours à eux, & par ce moyen de profiter, & de ce que nous leur donnerions pour les engager à nous secourir, & du butin, qu'ils feroient sur les Natchez.

Ainsi le Commandant Général étoit, sans le sçavoir, à Trabison des la veille de voir une partie de la Colonie détruite par des En- confiance des nemis, dont il ne se défioit point, & trahi par des Alliés, sur brançois. lesquels il croyoit pouvoir compter, & qui étoient en effet une de ses grandes resfources, mais qui vouloient profiter de nos malheurs. Au reste il étoit d'autant plus aisé à ceux, que les Chicachas avoient mis dans leurs interêts, de réuffir dans

Tome II.

Nnn

leur projet, qu'aucune Habitation Françoise n'étoit à l'épreuve d'une surprise, & d'un coup de main. Il y avoit bien en quelques endroits des Forts, mais à l'exception de celui de la Maubile, ils n'étoient que de pieux, dont les deux tiers étoient pourris : & eussent-ils été en état de défense, ils ne pouvoient garantir de la fureur des Sauvages qu'un petit nombre d'Habitations les plus voifines. On étoit d'ailleurs partout dans une sécurité, qui auroit mis ces Barbares en état de massacrer tous les François jusques dans les places les mieux gardées, comme il arriva le 28. de Novembre aux Natchez, de la maniere que je vais dire.

tablis aux Na -Sauvages.

M. DE CHEPAR, qui commandoit dans ce Poste, s'étoit qui étoient é- un peu brouillé avec ces Sauvages ; mais il paroît que ceuxchez font rués ci avoient porté la dissimulation jusqu'à lui persuader que les ou pris par ces François n'avoient point d'Allies plus fideles. Il étoit en effet si peu en défiance , que le 27. un bruit sourd s'étant répandu que les Natchez machinoient quelque chose contre nous, il fit mettre aux fers sept Habitans, qui étoient venus lui demander la permission de s'assembler & de prendre les armes. pour éviter toute surprise. Il poussa même la confiance jusqu'à recevoir trente Sauvages dans le Fort, & autant dans son logis & aux environs. Les autres s'étoient répandus dans les Maisons des Habitans & dans les Atteliers des Ouvriers, à deux ou trois lieues au-deffus & au-deffous de leur Village.

Le jour destiné pour l'exécution du complot général n'étoit point encore venu; mais deux choses déterminerent les Natchez à l'anticiper. La premiere est, qu'il venoit d'arriver au débarquement quelques Batteaux affez bien pourvûs de marchandises pour la Garnison de ce Poste, pour celle des Yasous, & pour plusieurs Habitans, & qu'ils vouloient s'en emparer, avant que la distribution s'en sit : La seconde, que le Commandant avoit reçû la vifite de MM. KOLLY, Pere & Fils, dont la Concession n'étoit pas éloignée de-là, & de quelques autres Personnes considerables ; car ils comprirent d'abord qu'en prétextant d'aller à la Chasse, pour donner à M. de Chepar dequoi régaler ses Hôtes, ils pourroient s'armer tous, sans qu'on se défiat de rien. Ils en firent la propofition au Commandant; elle fut agréée avec joye, & fur le champ ils allerent traiter avec les Habitans pour avoir des fufils, des balles & de la poudre, qu'ils payerent comptant.

1729.

Cela fait, ils se répandirent le Lundi 28 de grand matin, dans toutes les Habitations, publiant qu'ils alloient partir pour la Chasse, observant d'être par-tout en plus grand nombre que les François. Ils chanterent ensuite le Calumer en l'honneur du Commandant & de sa Compagnie; après quoi ils retournerent chacun à leur poste; & un moment après. au signal de trois coups de fusil, tirés consécutivement à la porte du logis de M. de Chepar, ils firent main-basse en même tems par-tout. Le Commandant & MM. Kolly furent tués des Premiers ; il n'y eut de résistance que dans la Maison de M. de la Loire des Ursins (a), Commis principal de la Compagnie des Indes, où il y avoit huit Hommes. On s'y battit bien; huit Natchez y furent tués, fix François le furent auffi , les deux autres se sauverent. M. de la Loire venoit de monter à cheval : au premier bruit . qu'il entendit, il voulut retourner chez lui ; mais il fut arrêté par une Troupe de Sauvages, contre lesquels il se défendit affez lontems, jusqu'à ce que percé de plusieurs coups, il il tomba mort, après avoir tué quatre Natchez. Ainsi ces Barbares perdirent en cet endroit douze Hommes ; mais cefut tout ce que leur coûta leur trahison.

Avant que d'exécuter leur coup, ils s'étoient affûrés de plusieurs Negres, entre lesquels étoient deux Commandeurs. Ceux-ci avoient persuade aux autres qu'ils seroient libres avec les Sauvages, que nos Femmes & nos Enfans seroient leurs Esclaves, & qu'ils n'auroient rien à craindre des François des autres Postes, parce que le massacre se feroit en même-tems par-tout. Il paroît néanmoins que le secret n'avoit été confié qu'à un petit nombre, dans la crainte qu'il ne fût éventé. Quoiqu'il en soit, deux cent Hommes périrent de la forte presqu'en un instant. De tous les François, qui étoient dans ce Poste, le plus peuplé de tous, il ne s'en fauva qu'environ vint , & cinq à fix Negres , la plûpart bleffés. Cent-cinquante Enfans, quatre-vint Femmes, & presqu'autant de Negres furent pris. Le P. DU POISSON, Jéfuite, & M. DU CODERE, Commandant aux Yasous, se trouverent alors aux Natchez, & y périrent aussi.

Le Premier étoit parti de sa Mission des Akansas pour (a) Césoit l'ainé des deux Freres, dont j'ai parlé au Livre précedent.

Nnn ij

quelques affaires, qui l'appelloient à la Nouvelle Orleans. Il arriva le 26 affez tard aux Natchez, réfolu d'en partir le lendemain, après qu'il auroit dit la Messe. Par malheur pour lui, le P. Capucin, qui faisoit les fonctions de Curé dans ce lieu-là, étoit absent : on pria le Pere du Poisson de chanter la Grand'Messe & de prêcher, parce que c'étoit le premier Dimanche de l'Avent, & il y consentit. L'après-diner, comme il étoit sur le point de s'embarquer, on l'avertit qu'il y avoit quelques Malades à l'extrêmité; il y alla, il administra les derniers Sacremens à quelques-uns. & en remit un au lendemain, parce qu'il n'étoit pas si pressé & qu'il étoit déja tard. Le lendemain il dit la Messe, il porta ensuite le Viatique au Malade, à qui il l'avoit promis, & ce fut après avoir satisfait à ce devoir de charité, qu'il fut rencontré par un Chef, qui le faisit au corps, le terrassa, & lui coupa la tête à coups de hache. M. du Codere, qui se rencontra au même endroit, avoit déja tiré son Epée pour le défendre, lorsqu'un autre Sauvage, qu'il ne voyoit pas, le jetta par terre d'un coup de fusil.

Pendant ce massacre, le Soleil, ou grand Chef des Natchez, étoit tranquillement affis fous le Hangard à Tabac de la Compagnie des Indes. On lui apporta d'abord la tête du Commandant, puis celles des principaux François, qu'il fit ranger autour de la premiere ; enfin toutes les autres , qui furent mises en piles. Les corps resterent sans sepulture, & furent la proye des Chiens & des Oileaux carnaciers. Ces Barbares n'épargnerent que deux François, qui pouvoient leur être de quelque utilité; l'un étoit Tailleur, & l'autre, Charpentier. Ils ne maltraiterent point les Esclaves Negres & Sauvages qui se rendirent sans faire de résistance ; mais ils ouvrirent le ventre aux Femmes enceintes, & ils égorgerent presque toutes celles, qui avoient des Enfans à la mamelle, parce qu'elles les importunoient par leurs cris & leurs pleurs. Ils firent toutes les autres Esclaves . & les traiterent avec la derniere indignité.

Dès qu'ils furent affürés qu'il ne refloit plus d'Hommes dans le Pays, ils se mirent à piller les Maisons, les Magasins & les Batteaux, qui étoient au Port. Les mieux traités de tous furent les Negres, parce qu'on vouloit les vendre aux Anpolis de la Caroline; & pour ôter aux Femmes & aux autres

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXII. 460

Esclaves toute esperance de recouvrer jamais leur liberté, on les affura que ce qui venoit de se passer à leurs yeux, étoit arrivé dans toute la Colonie, & qu'il ne restoit plus un seul François dans la Louysiane, où ses Anglois viendroient incessamment prendre leur place. Quelques-uns s'étoient néanmoins fauvés dans les Bois, où ils foufrirent beaucoup du froid & de la faim. Il y en eut un, qui se hasarda pendant la nuit à en fortir, pour aller se chauffer dans une Maifon, qu'il apperçut. Comme il en approchoit, il entendit des voix de Sauvages, & il délibéra s'il y entreroit : Il s'y détermina enfin, préferant une mort violente & plus prompte à une plus lente, qui lui paroiffoit inévitable dans l'extrêmité, où il se trouvoit. Mais il sut agréablement surpris de l'accueil, que lui firent les Sauvages. C'étoit des Yafous, qui, après l'avoir confolé, lui fournirent des vivres, dequoi se couvrir, & une Pirogue pour se sauver à la Nouvelle Orléans. Leur Chef le chargea même d'affûrer M. Perrier , qu'il n'avoit rien à craindre de la part de sa Nation . qu'elle demeureroit toujours fidelement attachée aux François, & qu'il alloit partir avec sa Troupe, pour avertir tous les François, qu'il rencontreroit en descendant le Fleuve, de fe tenir fur leurs gardes.

Cet Homme trouva la Capitale dans de grandes allarmes : on y avoit déja reçu la nouvelle du massacre par les Pre- rasous. miers, qui s'étoient fauvés, & on y craignoit beaucoup pour les François établis aux Yasous. Sur son témoignage, on se rassura un peu; mais ce ne sut pas pour lontems. L'onziéme de Décembre le Pere Souel , Jesuite , qui étoit Missionnaire aux Yafous, alors mêlés dans le même Village avec les Corrois & les Offogoulas, revenant fur le foir de visiter le Chef des Yasous, reçut, dans le tems qu'il passoit une Riviere, plusieurs coups de fusil, dont il expira sur l'heure. Ses meurtriers coururent auffi-tôt à sa Cabanne pour la piller : Son Negre, qu'il avoit baptifé depuis peu, & qui vivoit fort chrétiennement, se mit en défense, armé d'un couteau de Bucheron, & blessa même un Sauvage, mais il fut percé de

coups dans le moment.

Le Pere Souel étoit fort aimé de ces Barbares; mais ils Causes de la fouffroient impatiemment qu'il leur reprochât fans ceffe le mort du Pete péché infame qui a fait périr Sodome, & auquel ils étoient

fort fujets; & il y a bien de l'apparence que ce fut la principale cause de sa mort : car, quoique les Yasous & les Corrois eussent déja résolu d'exterminer tous les François, ceux mêmes, qui avoient tué le Missionnaire, se reprocherent sa mort, des qu'ils furent de sang froid. Ils revinrent néanmoins bientôt à leur férocité naturelle, & se mirent à crier que puisque le Chef de la Priere étoit mort, il ne falloit épargner aucun François.

Fidélité des Officgoulas.

Le lendemain de grand matin ils se rendirent au Fort, qui n'étoit éloigné que d'une lieue de leur Village. On crut, en les voyant venir, qu'ils venoient chanter le Calumet au Chevalier DES ROCHES, qui commandoit dans l'absence de M. du Codere ; car , quoique des Natchez aux Yasous il n'y ait que quarante lieuës par eau, & quinze par terre, on ignoroit encore dans ce dernier Poste ce qui s'étoit passé il y avoit près de quinze jours, dans le premier. On faissa donc entrer les Sauvages dans le Fort, & lorsqu'on y penfoit le moins, ils se jetterent sur les François, qui n'étoient en tout que dix-sept ; ceux-ci n'eurent pas même se tems de se mettre en défense, & pas un n'échapa. Ces Barbares accorderent seulement la vie à quatre Femmes & à cing Enfans, qu'ils firent Esclaves. Aussi tôt un de ceux, qui avoient tué le Pere Souel, se revêtit de sa soutanne, & alla dans cet équipage annoncer aux Natchez le massacre de tous les François établis sur leur Riviere. Les Corrois s'étoient joints à eux pour cette Expédition. Les Offogoulas étoient alors à la Chaffe: à leur retour ils furent fortement follicités d'entrer dans la conspiration; mais ils le refuserent constamment, & se retirerent chez les Tonicas, qu'ils sçavoient être de tous les Sauvages les plus inviolablement attachés aux Francois.

1730. Un Miffion-Yafous , & le par miracle.

On avoit déja quelque soupçon à la Nouvelle Orléans de ce dernier malheur , lorsque l'arrivée du P. DOUTRELEAU , naire est atta. Jesuite, Missionnaire des Illinois, ne permit plus d'en douter. Ce Religieux avoit pris le tems de la Chasse d'hyver de fes Sauvages, pour descendre à la Capitale, & y regler quelques affaires, qui concernoient sa Mission. Le premier jour de l'année 1730, il voulut aller dire la Messe chez le Pere Souel, dont il ignoroit la mort; mais craignant de ne pouvoir s'y rendre avant midi, il prit le parti de célébrer les

1730

Saints Myfteres à l'entrée de la Riviere des Yasous. Comme il s'y préparoit, une Pirôgue de Sauvages arriva au même endroit 5 on leur demanda de quelle Nation ils éctoient, & ils répondirent qu'ils étoient Yasous, amis des François, & dans le même-tems ils présentente de bonne grace des vivres à ceux, qui accompagnoient le Missonaire. Un moment après ceux-ci appercurent des Outrades, qui passionent les Canadiens ne relistent jamais à la tentation de tirer, quand ils voyent du Gibier; ces Voyageurs n'avoient que deux fusits chargés, ils les déchargerent fur les Outardes; & comme le Pere étoit tout habillé pour commencer la Messe, ils ne penserent point à les recharger.

Les Sauvages le remarquerent bien, & se mirent derriere les François, comme s'ils euffent voulu entendre la Messe, quoiqu'ils ne fussent pas Chrétiens. Dans le tems que le Prêtre disoit le Kyrie eleison, ils firent leur décharge. Le Pere Doutreleau se sentant blesse au bras droit, & voyant un de ses gens tomber mort à ses pieds, se mit à genoux, pour recevoir en cette posture le coup de la mort, qu'il croyoit inévitable. En effet, les Sauvages firent sur lui trois décharges presqu'à bout portant, & ne lui firent néanmoins aucune bleffure nouvelle. Alors plein de confiance en la Divine Providence, dont il venoit d'éprouver des effets si marqués, il prit son Calice & sa Patene & revetu qu'il étoit de ses habits Sacerdotaux, il courut vers l'endroit, où étoit sa Pirogue. Les deux seuls Voyageurs, qui lui restoient, s'y étoient déja jettés, & le croyant mort, ou ne pouvant pas croire qu'il échapat aux Sauvages, ils avoient tiré au large.

Le Père se mit à l'eau pour ses joindre, & comme il môntoit dans la Pirogue, a yant tourne la rôte pour voir s'il nétoit point poursuivi , il reçut dans la bouche un coup de plomb à Outardes. La plupart des grains s'applatirent contre ses dents, & quelques - uns entrerent dans les gencives. Il en fut quitte pour cela, se chargea de gouverner la Pirogue; & se deux Hommes, dont l'un avoit la cuisse casse d'un coup de fusil , se mirentà nàger de toutes leurs forces. Les Sauvages les poursuivient pendant plus d'une heure, faisant sur eux un seu continuel; mais comme ils viract qu'ils ne pouvoient les atteindre, ce qu'il surprit encore beaucoup le Missonaire, ils regagnerent le rivage. On a s'gu depuis

qu'arrivés à leur Bourgade, ils s'y étoient vantés d'avoir tué un Jesuite & tous ses Conducteurs.\*

Ce ne fur pas à la verité fins peine, que ceux-ci leur échaperent; tant que leurs Ennems s'obfinnerent à les pourfuivre, les deux Rameurs furent plus d'une fois tentés de ferendre; mais encouragés par le Miffionnaire, ils firent peur à leur tour aux Sauvages, qui n'ayant apparemment plus ni poudre, ni plomb, fe jettoient ventre à terre dans leur Pirogue, toutes les fois qu'un des deux François les couchoient en jouë avec une vieille Arme, qui n'éroit point chargée, & difparurent enfin tout-à-fait. Les Noires, délivrés de cette inquiétude, panferent leurs playes le mieux qu'is purent, enfuire allegerent leur frogue, en jettant à l'eau tout ce qui ne leur étoit pas abfolument néceffaire, & ce garderent qu'un peu de lard cru pour leur fubfithance.

Arrivés vis-à-vis des Natchez, & ne sçachant point ce qui s'y étoit passé, ils s'approcherent du débarquement dans le dessein de se reposer, & de se faire traiter : mais ayant appercu toutes les Maisons voisines ou brûlées, ou abbattues, ils n'oserent débarquer. Des Sauvages, qui les avoient découverts, eurent beau les inviter à s'approcher en leur faifant toutes fortes de démonstrations d'amitié, ils passerent le plus vîte qu'ils purent. Alors les Barbares leur tirerent quantité de coups de fusils, mais ils étoient déja hors de portée. Ils vouloient auffi paffer la Baye des Tonicas fans s'arrêter, mais quelque diligence qu'ils pussent faire, une Pirogue, qu'on avoit détachée pour les reconnoître, les atteignit bientôt. Ils se croyoient perdus sans ressource, lorsqu'ils entendirent qu'on parloit François dans la Pirogue. Alors ils s'arrêterent, & ils revinrent tout-à fait de leur frayeur à la vûë des François, qui étoient dans ce Bâtiment.

On les conduiût à terre, où ils trouverent des Troupes, qui s'affenblofent, pour after chaiter les Narchez. Les Officiers comblerent d'amité le Pere Doutreleau, le frent pan-fer par le Chiurgien de l'Armée, auffichien que celui de fes Condudeurs, qui avoit la cuiffe caffée, éx après l'avoir bien fait repofer éx ratraichir, le firent embarquer avec fes deux Hommes dans une Pirogue, qu'ibs envoyoient à la Nouvelle Orleans. Il leur avoir promis de les venir rejoindre, des qu'il feroit guérir, pour leur fervir d'Aumônier; il

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 473

leur tint parole, & n'attendit pas même pour cela que sa guérison fût parfaite. Mais avant que d'entrer dans le récit de l'Expédition, qu'on préparoit contre les Natchez, il estnécessaire de dire l'effet, que produisit dans la Colonie la nouvelle du maffacre, que ces Barbares avoient fait d'un

grand nombre de François.

M. Perrier en fut instruit dès le second de Décembre. Il 1729-30. fit aussi-tôt partir le Sieur LE MERVEILLEUX, Capitaine Suisse, avec un Détachement, pour avertir tous les Habi- M. Perrier à tans des deux côtés du Fleuve de setenir sur leurs gardes, & la nouvelle du massacre atride faire des Redoutes de distance en distance, afin de mettre vé aux Natleurs Esclaves & leurs Bestiaux en sûreté, & cela fut exé-chez, cuté avec beaucoup de promptitude. Il recommanda ensuite au même Officier d'observer de près les petites Nations, qui font fur le Fleuve, & de ne donner d'armes à aucuns Sauvages, que quand & à qui il l'ordonneroit. Il fit partir en même-tems un Courier pour avertir deux Chefs Tchactas, qui étoient en Chasse sur le Lac de Ponchartrain, de le venir trouver. Le lendemain il arriva à la Nouvelle Orléans une Pirogue, qui venoit des Illinois, & dans laquelle il v avoit un Tchacta, qui demanda à lui parler en particulier. Il lui donna audience fur le champ, & cet Homme lui dit qu'il étoit bien faché de la mort des François, & qu'il l'auroit bien empêchée, s'il n'avoit regardé comme un menfonge ce que lui avoient dit des Chicachas, à sçavoir que tous les Sauvages devoient détruire toutes les Habitations François fes, & faire main-baffe fur tous les Hommes : , Ce qui m'em! " pêcha, poursuivit-il, d'ajoûter foi à ce discours, c'est qu'ils « ajoûterent que ma Nation étoit du Complot : mais notre " Pere, fi tu veux me laisser aller dans mon Pays, je revien- " drai bientôt te rendre bon compte de ce que j'y aurai fait. "

M. Perrier n'eut pas plûtôt quitté ce Sauvage, que d'autres des petites Nations vinrent l'avertir de se désier des Tchac- chi instruit du tas, & il apprit presqu'en même-tems que deux François Completgénéavoient été tués aux environs de la Maubile; qu'on n'avoit ral contre les pû sçavoir qui étoient les Auteurs de cet affaffinat , mais que François. dans tout ce Canton on publioit que les Tchactas devoient fondre fur le Fort & fur toutes les Habitations. Le Commandant général auroit bien voulu cacher ces nouvelles aux Habitans, qui n'étoient déja que trop saisis de frayeur, mais

Tome II.

1729.

elles se répandirent en moins de rien par tout, & la conster-1729-30. nation devint si générale & si grande, que trente Chaouachas, qui demeuroient au dessous de la Nouvelle Orléans, faisoient trembler toute la Colonie ; ce qui obligea M. Perrier à les faire détruire par les Negres.

Le cinquieme il prit le parti d'envoyer en France le Saint Michel, pour informer la Cour & la Compagnie de l'état, où se trouvoit la Louysiane, & demander des secours proportionnés au befoin, qu'il en avoit. Deux jours après un des deux Chefs Tchactas, qu'il avoit mandés, vint lui dire qu'il avoit envoyé sa Lettre dans sa Nation, & invité ceux, qui étoient ennemis des Natchez à marcher contr'eux, & qu'il ne lui conseilloit point de se servir des petites Nations. parce qu'il les soupçonnoit d'être d'intelligence avec ces derniers: h Je les soupçonne aussi, reprit M. Perrier, mais si elles sont du Complot, c'est qu'elles sont persuadées que vous

en êtes aussi; au reste, que vous en soyez, ou mon, j'ai donné de bons ordres partout, & je suis bien aise que vous

scachiez que le secret est éventé.

Le premier jour de Janvier, inquiet de ne recevoir aucune nouvelle du Sieur REGIS, qui demeuroit par son ordre chez les Tchactas , il fit partir le Sieur DE LUSSER . Capitaine Suisse, pour être instruit de la disposition, où étoient ces Sauvages ; & le quatriéme il apprit que les Natchez étoient allé leur chanter le Calumet ; ce qui confirma tous ses soupçons, & le jetta dans de grandes perplexités. Mais le feize, il recut une Lettre du Sieur Regis, qui lui mandoit qu'aussitos après qu'il eut parlé de sa part aux Tchactas . ils avoient fait les cris de mort, qu'ensuite sept-cent Guerriers étoient partis pour aller attaquer les Natchez, & qu'un Parti de cent-cinquante devoit passer aux Yasous, pour arrêter tous les Negres & les François prisonniers, qu'on voudroit conduire aux Chicachas. Le jour suivant il reçut des Lettres de M. de Saint Denys, Commandant aux Natchitoches, pour lequel il étoit fort inquiet, parce qu'on avoit vût quelques Natchitoches mêlés avec les Natchez dans le tems du massacre des François; mais il comprit par ces Lettres, que la sagesse & la vigilance de cet Officier l'avoient garants du malheur, dont son Poste étoit menacé.

Cependant il avoit bien de la peine à raffurer les Habi-

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 475

tans, que les triftes nouvelles, qu'on apprenoit de toutes parts, & qui presque toutes n'avoient d'autre source que leur 1729-30. imagination effrayée, avoient fait paffer sans milieu de l'excès de la confiance à celui du découragement. Il étoit d'au- la Colonie. tant moins raffûré lui-même, qu'il avoit été pleinement instruit que les petites Nations avoient été gagnées par les Chicachas. & que si les Natchez n'avoient pas prévenule jour marqué pour l'exécution du Complot, elles auroient agi en même tems qu'eux. Il découvrit encore, que ce qui avoit plus contribué à faire précipiter aux Natchez le coup, qu'ils méditoient, c'est qu'ils apprirent que dans le même tems que les premiers Chets Tchactas, qui étoient venus à la Nouvelle Orléans fur fon invitation, étoient en chemin pour s'y rendre, fix-vint Chevaux chargés de marchandifes Angloifes étoient entrés dans leur Pays. Les Natchez s'étoient persuadés que ces deux circonftances étoient les plus favorables , pour affurer, le fuccès de leur projet ; que les deux Chefs Tchactas alloient endormir le Commandant général par de feintes protestations de fidélité, & que leur Nation voyant que l'alliance avec les Anglois répandroit l'abondance dans leur Pays, ne balanceroit plus à effectuer la parole, qu'elle avoit donnée de mettre tout à feu & à fang fur la Rivière de

la Maubile. Mais ils furent trompés : les Tchactas , du moment qu'ils Conduire des eurent reçu l'invitation que le Sieur Regis leur fit de la part de son Général, commencerent par déclarer qu'ils ne recevroient point les Marchandises des Anglois, qu'ils n'euffent été instruits de ce que leur Pere vouloit leur dire ; & au retour de leurs Députés, ils prirent le parti de fuivre exactement le plan de Politique, qu'ils s'étoient formé depuis lontems. Plufieurs années auparavant ils avoient voulu détruire les Natchez, & les François les en avoient empêchés : ils n'avoient fait semblant d'entrer dans la conspiration générale, que pour nous mettre aux prifes avec nos Ennemis, à qui nous avions accordé la paix malgré eux : nous obliger de recourir à eux pour nous en défaire : & profiter en même-tems des dépouilles des uns, & des libéralités des autres.

M. Perrier n'avoit pas encore bien démêlé tous les refforts de cette politique interessée; & tout ce qui lui paroissoit alors Oooii

1729-

certain, c'est que sans les Tchactas Occidentaux la Conspiration générale auroit eu son effet. Ainsi il ne balança point à fe fervir d'eux, pour tirer raison des Natchez, quoi qu'il lui en dût coûter. Par bonheur deux Vaisseaux de la Compagnie arriverent fur ces entrefaites à la Nouvelle Orléans. & il ne voulut pas diférer davantage à faire marcher aux Ennemis, perfuadé qu'il ne pouvoit trop tôt engager les Tchactas, remettre les petites Nations dans nos interêts, ou du moins les contenir , & raffurer les Habitans. Il comprenoit pourtant qu'il rifquoit un peu en commencant la Guerre avec si peu de forces : "Ne jugez pas, de mes forces, dit-" il , dans une de fes Lettres du 18 Mars 1720 , par le parti , » que j'ai pris d'attaquer nos Ennemis ; la nécessité m'y a con-" traint. Je voyois la consternation par tout, & la peur aug-" menter tous les jours. Dans cet état j'ai caché le nombre " de nos Ennemis, & fait croire que la Conspiration générale " est une chimere, & une invention des Natchez, pour nous " empêcher d'agir contr'eux. Si j'avois été le Maître de pren-" dre le parti le plus prudent, je me ferois tenu fur la défen-" five . & aurois attendu des forces de France , pour qu'on " ne pût pas me reprocher d'avoir facrifié deux-cent François. " de cinq à fix cent, que je pouvois avoir, pour la défense du " bas de ce Fleuve. L'évenement a fait voir que ce n'est pas " toujours le parti, qui paroit le plus prudent, qu'il faut pren-" dre. Nous étions dans un cas, où il falloit des remedes vio-" lens , & tâcher au moins de faire peur , si nous ne pouvions " pas faire de mal. Le hazard a voulu que nous ayons fait l'un " & l'autre, & que nous foyons fortis avec honneur d'une " affaire, dont le fuccès nous a donné le tems de nous re-" connoître. Nous avons recouvré plus de deux-cent Femmes " ou Enfans, tous nos Negres, & mis nos Ennemis dans la " nécessité d'abandonner leurs Forts & leur terrein. Si nous " avions pû retenir nos Sauvages deux ou trois jours de plus, " il n'eût pas échapé un feul Natchez, dont la destruction " n'est que diferée, par les mesures que j'ai prises. Je ne les " regarde pas comme nos plus cruels Ennemis; ce sont les " Chicachas, entierement dévoués aux Anglois, & qui ont " conduit toute l'intrigue de la Conspiration générale, quoi-" qu'ils soient en paix avec nous. Je n'ai pas voulu engager " les Tchactas à leur faire la Guerre, que je n'aie reçu des se-

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXII. 477

cours & des ordres de France, quoiqu'ils ne demandent pas mieux; mais ils font si interesses, qu'il nous en coûteroit " beaucoup à leur faire faire une démarche, que je suis assuré, « qu'ils feront d'eux-mêmes, par des raisons de mécontente-

ment, qui leur sont propres.

Comme il n'y avoit donc rien de plus pressé dans la réfolution, où étoit le Général, que de s'affûrer des Tchac- contre les Nattas & des autres Nations les plus voifines du Fort de la Maubile, dès qu'il eut recu les premiers avis du malheur arrivé aux Natchez, il les communiqua à M. Diron, qui commandoit dans ce Poste; & par une seconde Lettre, qui fut rendue à cet Officier le 16 de Décembre, il le chargea de faire pressentir les Tchactas, pour voir si l'on pouvoit compter sur eux. La difficulté étoit de trouver quelqu'un, qui voulût bien risquer de se livrer à la discretion de ces Barbares, dont la disposition étoit alors assez équivoque, & aufquels on ne pouvoit encore faire que des promesses. M. LE Sueur, qui du Canada, où il étoit né, avoit passé fort jeune à la Louysiane, & avoit été élevé parmi ces Peuples, compta affez fur l'amitié que tous les Sauvages, & en particulier ceux-ci lui avoient toujours témoignée, pour s'offrir à les aller trouver. Son offre fut acceptée, & il partit le 10 du Fort de la Maubile. Il parcourut avec de grandes fatigues tous les Villages; il fut très-bien reçu par tout, & il n'eut pas beaucoup de peine à former le corps de sept-cent Guerriers, dont j'ai parlé, & qu'il conduisse droit aux Natchez.

M. Perrier de son côté fit monter jusqu'aux Tonicas deux Vaisseaux de la Compagnie. Il envoya par Terre avertir met les Habidans tous les Postes, & jusqu'aux Illinois de ce qui s'étoit tations horspassé, & de ce qu'il prétendoit faire. Il fit creuser un Fossé autour de la Nouvelle Orléans, il plaça à ses quatre extrêmités des Corps de garde, il composa pour la défense de cette Ville des Compagnies de Milice; & comme il y avoit encore plus à craindre pour les Habitations & les Concesfions, que pour la Capitale, il fit faire des retranchemens partout, & construire des Forts aux endroits les plus exposés : enfin il se disposa à aller se mettre à la tête de sa petite Armée, qui s'affembloit dans la Baye des Tonicas. Mais or lui représenta que sa présence étoit absolument nécessaire à la Nouvelle Orléans : que l'on n'étoit pas encore bien fûr des

Tchactas, & qu'il y avoit même à craindre que les Negres. 1729-30. fices Sauvages se déclaroient contre nous, ne se joignissent à eux , dans l'esperance de sortir de l'esclavage , comme quela ques-uns avoient fait aux Natchez. Il crut donc devoir charger de son Expédition le Chevalier DE LOUBOIS, Major de la Nouvelle Orléans, & dont il connoissoit la valeur & l'ex-

Dispositions, figurs Nations Sauvages.

périence.

Le premier effet de ses préparatifs fut de remettre dans nos où fant plu- interêts les petites Nations du Miciffipi, qui s'en étoient détachées, comme M. le Sneur avoit fait à l'égard de celles des environs de la Maubile. On étoit fûr de l'affection & de la fidélité des Illinois, des Akanfas, des Offogoulas, des Tonicas ; on le fut bientôt , ainsi que je l'ai déja dit , des Natchitoches, & tous en donnerent de grandes preuves dans toute la fuite de cette Guerre. D'autre part les Natchez paroissoient voir sans s'épouvanter grossir l'orage contre eux : ils ne désespererent pas d'abord de gagner les Tonicas, & dès le neuvième de Décembre ils leur avoient envoyé des Tioux, petite Nation, depuis lontems domiciliée parmi eux, pour leur offrir quelques dépouilles des François, afin de les engager dans leur parti. Ils n'y avoient pas réuffi; mais ils tuerent deux François, qu'ils trouverent à l'écart.

L'Armée Françoife s'af-femble aux Tonicas.

Le 10 le Sieur le Merveilleux se rendit dans cette Bave avec fon Détachement, & quelques François, qui s'étoient joints à lui, & se retrancha contre les surprises. Les jours fuivans toutes les Troupes arriverent, & le 18 le Chevalier de Loubois y entra avec vint-cing Soldats de renfort. Il trouva toute l'Armée campée, bien retranchée & en bon état. Deux jours auparavant il avoit détaché le Sieur MEXPLEX avec cinq Hommes, pour avoir des nouvelles des Ennemis; & afin qu'il pût mieux s'instruire de leurs forces, il lui avoit ordonne de jetter quelques propofitions de Paix; mais dans le moment, qu'il mettoit pied à terre, on fit sur lui une décharge de Fusils, qui lui tua trois Hommes, & lui-même avec les deux autres demeura Prisonnier. Le lendemain les Natchez envoyerent un de ces deux derniers à M. de Loubois , pour faire auffi de leur côté quelques propofitions ; más ils y affecterent une hauteur, qui marquoit une grande confiance & beaucoup de mépris pour nous.

Ils demandoient d'abord qu'on leur donnât pour ôtage le

### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 479

Sieur BROUTTIN, qui avoit commandé chez eux, & le grand Chef des Tonicas. Ils specifierent ensuite dans un 1729-30. grand détail toutes les Marchandifes, qu'ils exigeoient pour Propositions insolentes des la rancon des Femmes, des Enfans, & des Esclaves, qu'ils Natchez. avoient entre les mains ; & quoique leurs demandes fussent exorbitantes, ils paroissoient supposer qu'on seroit encore trop heureux d'y fatisfaire. On a sçu depuis que joignant la trahison à l'insolence, leur dessein étoit d'égorger les Francois, qui apporteroient cette rançon, puis de vendre aux Anglois leurs Prisonniers. On retint le Soldat, & on ne leur fit point de réponte. Ils s'en vengerent dès le même jour en brûlant avec une inhumanité plus que barbare le Sieur Mex-

plex & le Soldat, qui étoit resté avec lui.

Le 27 M. le Sueur arriva aux Natchez avec les Tchactas, & fit fon attaque presqu'en arrivant. Il y a bien de l'appa- remportent un rence qu'il ne scavoit pas encore que l'Armée étoit dans la grand avanta-Bave des Tonicas, ou qu'il ne fut pas le maître d'arrêter ge sur eux. l'impétuofité intereffée de fes Sauvages, qui vouloient avoir la meilleure part au butin, & tirer encore parti des Prifonniers, qu'ils délivreroient : car c'est ce qu'on eut lieu de ju-

ger par la fuite. Quoiqu'il en foit, ils chargerent si vivement l'Ennemi, qu'ils tuerent quatre-vint Hommes, firent feize Femmes prisonnieres, délivrerent cinquante-une Femmes ou Enfans François, les deux Ouvriers, que les Natchez avoient épargnés, & cent-cinquante Negres ou Negreffes. Ils auroient même pouffé plus loin leur victoire, qui ne leur coûta que deux Hommes tués & quelques blessés, si ceux de nos Negres, qui avoient été gagnés par les Natchez, n'eussent pris les armes en leur faveur, & empêché qu'on ne leur enlevat leur Poudre; ce qui auroit réduit les Ennemis à la nécessité de se rendre, ou de se sauver. Il n'est pas douteux.

que ficetteattaque eût été concertée avec le Chevalier de Loubois, il n'eut pas échapé un Natché.

Je n'ai pu sçavoir au juste ce qui retint ce Commandant fi lontems dans l'inaction aux Tonicas. On l'en a beaucoup blamé, & M. Perrier en voulant le disculper, s'est attiré une partie du blâme de la part de quelques Personnes, dont je ne crois pas que l'autorité doive prévaloir sur la sienne. Ce qu'il y a de plus facheux, c'est que quelques-uns de ceux. qui se sont le plus récriés contre la maniere, dont on avoit

conduit la Guerre des Natchez, n'ont pas été plus heureux dans celle des Chicachas, & y ont fait à peu près les mêmes fautes, qu'ils avoient reprochées à M. Perrier, & à ceux. qui commandoient fous lui, fi ce font des fautes.

1730. M. de Louleuts Forts.

Quoiqu'il en foit, M. de Loubois partit de la Bave des Tonicas le second de Fevrier avec deux-cent Hommes, & bis allege les quelques Pieces de campagne, il arriva le huit au Natchez, Natchez daus & campa autour du Temple. Le 12 les Canons furent mis en batterie devant un des deux Forts des Sauvages, & comme on crut que ces préparatifs, furtout après l'échec, qu'ils avoient recu, les auroit disposés à se soumettre à tout ce qu'on voudroit exiger d'eux, on leur fit entendre, qu'ils pouvoient encore éviter leur ruine entiere par cette foumission : mais on les trouva plus réfolus que jamais à se défendre. Ainsi dès le lendemain on commença à tirer avec sept Canons; mais ils étoient à deux cent-cinquante toifes du Fort, & ils furent si mal servis, qu'après six heures d'un seu continuel, on n'avoit pas abattu un feul pieux, ce qui mit de fort mauvaise humeur les Tchactas, ausquels on avoit assuré qu'au bout de deux heures on auroit fait une breche confidérable. D'autre part l'infolence & l'avidité de ces Sauvages, qu'on ne pouvoit rassasser, & qui dépensoient inutilement une partie des munitions, qu'on leur donnoit, rebutoient bien autant le Commandant des François, que la maniere desesperée, dont les Natchez se défendoient.

Le 15 il voulut encore tenter s'ils ne feroient pas devenus plus traitables; il leur envoya un Interprete avec un Pavillon, pour les sommer : mais ils reçurent cet Envoyé avec une décharge de Fusils, dont il fut tellement épouvanté, que la peur lui fit abandonner fon Pavillon. Il seroit demeuré au pouvoir des Ennemis, si un jeune Soldat n'eût eu le courage de l'aller reprendre, en s'exposant au feu des Affiégés : Action, qui lui mérita d'être élevé à son retour au Camp au grade de Sergent. Le même jour les Natchez firent une fortie dans le dessein de surprendre M. de Loubois, qui étoit logé dans leur Temple, mais elle ne leur réuffit pas. La nuit du 19 au 20 on ouvrit la tranchée à deux-cent-quatre-vint toises du Fort, & le 21 on recommença à canonner. " Sin " on diféra fi lontems à ouvrir la tranchée, ce délai, dit M. Per-" rier dans une de ses Lettres, fut causé par la mauvaise volonté

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 481 de nos Soldats, & de quelques autres François, qui par-là

ont empêché l'entiere destruction des Natchez.

Le 22 ces Sauvages firent une seconde sortie ; ils étoient au nombre de 300, & attaquerent par trois endroits, surprirent un Poste dans la tranchée, où il y avoit trente Hommes chée. Ils sont & deux Officiers, qui prirent tous la fuite, s'imaginant être repoullés pat en même-tems attaqués par les Natchez & les Tchactas ; ils d'Arisquette. étoient prêts de s'emparer du Canon, lorsque le Chevalier d'Artaguette y accourut, & quoiqu'il n'eût avec lui que cinq Hommes, il repoussa les Ennemis & rétablit la tranchée. Nous n'eûmes ce jour-là qu'un Homme de tué. Le même jour M. de Loubois commanda quarante Soldats, autant de Sauvages & quelques Negres, pour donner le lendemain l'affaut aux deux Forts; mais cela ne fut point exécuté. Le 24 on établit une batterie de quatre pieces de Canon de quatre livres de calibre à cent-quatre-vint toifes, & on fit en même-tems menacer les Affiègés de les réduire en poudre, s'ils ne rendoient ce qu'ils avoient de Prisonniers. Ils renvoyerent fur le champ la Femme du Sieur Desnoyers, qu'ils chargerent de leurs propositions. On la retint, & on

ne fit point de réponfe.

M. Perrier prétend que ce qui obligea M. de Loubois à Ce qui sauva se contenter de retirer les Prisonniers, qui étoient encore les Affiégét. entre les mains des Sauvages, & à ne point tenter un affaut , c'est 10. qu'il ne pouvoit compter sur ses Troupes , furtout après les avoir vù abandonner la tranchée, comme ils avoient fait le 22. En second lieu, qu'on soupçonnoit les Tchactas de vouloir nous trahir. 3°. Que les Ennemis avoient fait courir le bruit, que les Chicachas & les Anglois venoient à leur secours. Cependant le 25 le Fort qui étoit le plus pressé arbora un Pavillon. Aussi-tôt un Chef Tchacta s'avança avec une Troupe de ses Gens, pour parler aux Assiégés : Vous souvient-il, ou avez-vous jamais vû, leur dit-il, que « des Sauvages se soient tenus en si grand nombre pendant « deux mois devant un Fort ? Jugez par-là de notre zèle pour « les François. Il est donc inutile à vous autres, qui n'êtes « qu'une poignée d'Hommes au prix de nous, de vous obsti- « ner davantage à refuser de rendre les Prisonniers, que vous « avez; car fi les François vouloient tirer tous leurs Canons, " vous seriez bientôt en poussiere. Pour nous, sçachez que « Tome II.

Ils font une

nous fommes réfolus de vous tenir ici bloqués jufqu'à ce que vous vous foyez foumis à ce qu'on exige de vous, duffionsnous femer ici nos grains, & nous y établir ". M. Perrier affûre dans ses Lettres, que dans ce pour-parler, ou dans quelqu'autre entrevûe, les Natchez reprocherent aux Tchactas en préfence des François, qu'eux-mêmes étoient entrés dans la Conspiration générale, dont ils raconterent toutes les circonstances.

François, & on leve le Siége.

Ce qui est certain, c'est que ces Sauvages n'arborerent leur les Prisonniers Pavillon, que pour faire entendre qu'ils consentoient à rendre les Prisonniers; mais ils déclarerent en même-tems qu'il falloit se contenter de cela, & qu'avant toutes choses l'Armée se retirat avec le Canon sur le bord du Fleuve; sinon. qu'ils brûleroient tous leurs Prifonniers. Cette derniere considération détermina M. de Loubois à faire ce qu'on lui demandoit, fans pourtant perdre le dessein d'empêcher que les Natchez ne lui échapassent. Le 25 les Prisonniers furent remis aux Tchactas, & l'Armée se retira sur la butte, qui est au bord du Fleuve, n'ayant eu pendant tout le Siège que (a) que neuf Hommes, tant tués que blessés. La nuit du 28 au 29 les Natchez ayant trouvé le fecret d'amuser les François, qui avoient été chargés de les observer, s'évaderent, & on ne s'en apperçut, que quand il fut trop tard pour les poursuivre. Ainsi tout le fruit de cette Expedition furent la délivrance des Prisonniers, qu'il fallut encore racheter des Tchastas, & l'Etablissement d'un Fort à l'endroit même, où l'on s'étoit retiré. Le Chevalier d'Artaguette, qui s'étoit extrêmement distingué dans toutes les rencontres , y fut laissé pour Commandant avec une Garnison, afin d'asfûrer la navigation du Fleuve.

On convient que les Soldats servirent très-mal à ce Siége, que quinze Negres, qu'on avoit armés, se battirent en Braves, & que si on avoit pû donner des armes à tous les autres, & leur faire prendre la place des Soldats, on feroir venu à bout de forcer les Affiégés. Les Habitans, commandés par MM. D'AREMBOURG & DE LAYE, firent auffi trèsbien. Ils s'étoient d'ailleurs prêtés de bonne grace à tous les travaux & à tout ce qu'on leur avoit ordonné. " Ces Créo-» les , dit M. Perrier , seront de très-bons Soldats , dès qu'ils

(4) M. Petrier dit dans une de ses Lettres, que nous y avions perdu quinze Hommes,

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 483

auront été exercés. Enfin les Natchez étoient réduits à la «
dernière extrêmité; deux jours de plus on les auroit eus «
la corde au col; mais on se voyoit toujours au moment «
d'être abandonnés par les Tchaêtas, qui s'impatientoient beau-«
coup. & leur départ auroit exposé les François à recevoir «
un échec, & à voir brûler leurs Femmes, leurs Enfans & «

leurs Esclaves, comme les Ennemis les en menaçoient. Les Tchactas, avant que de se résoudre à faire la Guerre Insolence des aux Natchez, étoient allé les trouver pour entrer en quelque négociation avec eux, & ils en furent reçus d'une facon affez bizarre. Ils trouverent ces Sauvages & leurs Chevaux parés de Chasube & de Devants d'Autel ; plusieurs portoient à leur col des Patenes, buvoient & donnoient à boire de l'Eau-de-vie dans des Calices & des Ciboires. En un mot, ils n'avoient rien trouvé dans la Chapelle, dont ils ne fissent l'usage le plus profane & le plus sacrilege. Cela plut fort aux Tchactas, qui dans la fuite, devenus maîtres de ce butin, renouvellerent la profanation, qu'en avoient faite leurs Ennemis, & des mains desquels il n'a pas été possible de tout retirer. D'ailleurs, quand ces Barbares auroient rendu aux François tout le service, qu'ils auroient pû leur rendre, en agissant de concert avec eux, leur mauvais caractere les rendoit toujours très-odieux à la Colonie. " On " n'avoit point encore vû dans toute l'Amérique, écrivoit un " Missionnaire, témoin de tout ce qui se passa pour-lors, des " Sauvages plus infolens, plus féroces, plus dégoûtans, plus " importuns, & plus infatiables.

Cependant ou avoit encore befoin d'eux, & il fallut les ménager. Les Narchez n'étoient point détruits : on ne pouvoir plus les regarder que comme des Ennemis irréconciliables, & on devoit s'attendre que tant qu'ils fublifieroient, se par eux-mêmes, & par les Ennemis ; qu'ils tacheroient de nous fuscitet, tout le mal dont étoient capables des Barbares , qui n'avoient plus rien à ménager. Les Chicachas ne paroifloient point encore; mais on étoit infruit qu'ils étoient les Auteurs de tout le mal, & les engagemens , qu'ils avoient avec les Anglois , ne permettoient point de douter qu'ils n'en fussent pussamment lecourus , forqu'ils jugerojent à propos de se déclarer. La suite n'a que

trop justifié ces soupçons.

Ppp ij

#### 484 HISTOIRE GENERALE

1730.

Parmi les Negres, que nous avions retirés des Nachez, z il sen trouva quelque-suns de ceux, qui avoient pris parti contre nous, & on en fit juftice; les trois plus coupables furent livrés aux Tchadas, qui les brûlerent avec une inhumanité, qui infpira à tous les autres Negres une horreur des Sauvages, laquelle les rendit plus dociles & plus fideles. Les Yafoux, les Corrois & les Tioux, ne furent pas fi heureux que les Natchez. Les Akanfas tomberent fur eux, & en firent un grand mfiffare; il n'en refla des deux premieres Nations que quinze Sauvages, qui allerent fe joindre aux Natchez; les Tioux furent tous tués jufqu'au dernier.

Les Chicachas tentent inutilement la fidelité de nos Alités,

On découvrit vers ce même tems que les Chicachas, après avoir inutilement effayé d'engager les Akanfas & les Tonicas dans la Conspiration générale, s'étoient adressé avec aussi peu de fuccès aux Illinois; que ces Sauvages leur avoient répondu nettement , qu'étant tous Chrétiens , il ne falloit pas esperer de les désunir des François ; qu'ils se mettroient toujours entr'eux & leurs Ennemis, & qu'il faudroit leur passer à tous sur le ventre, avant que de toucher à aucun d'eux. Ils apprirent peu de tems après ce qui s'étoit fait aux Natchez & aux Yasoux, & fur le champ deux Troupes de Mitchigamias & de Kaskasquias , conduites par deux des principaux Chefs de ces deux Tribus Illinoifes, descendirent à la Nouvelle Orléans pour pleurer les Missionnaires. qui avoient péri dans ce massacre, & offrir au Général tout ce qui dépendoit d'eux pour venger les François. M. Perrier leur donna audience avec beaucoup d'apareil , & ils parlerent en Chrétiens & en fidéles Allies, d'une maniere, qui charma tout le monde. Ils n'édifierent pas moins toute la Ville par leur piété, & la régularité de leur conduite ; & ils prirent congé du Général, en lui promettant de bien garder leur Pays & tout le haut du Fleuve.

Les Anglois ne font pas plus heureum M. Perrier eut enfuire avb que les Anglois follicitoient vivement les Tchafas à é déclarer contre nous, & appuyoient leurs follicitations de Préfers confidérables, & il manda au Miniftre que dans la fituation, où il fe trouvoit, il avoit befoin d'un promt sécours; qu'il en coûtereit beaucoup plus pour employer les Sauvages, que pour l'entretien des Troupes, qu'en fe fervant de ces Barbares, on dépendroit toujours de leurs caprices & de leur inconflance; qu'ils se pet-

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXII. 485

fuadoient que nous n'avions recours à eux, que parce que nous n'étions point capables de faire la Guerre. & que cette opinion avoit tellement prévalu parmi tous ces Peuples, que la moindre petire Nation se regardoit comme la Sauvegarde & la Protectrice de la Colonie. Qu'après cinq ou fix ans on pourroit diminuer peu à peu le nombre des Troupes, parce que pendant ce tems-là les Créoles se multipleroient & se formeroient; qu'alors même nous aurions plus de Sauvages, qui se déclareroient pour nous, voyant que nous n'aurions pas besoin d'eux.

On avoit été quelque-tems sans entendre parler des Nat- Les Natchez chez : mais enfin on apprit qu'ils recommençoient leurs courfes, qu'ils avoient surpris dix François & vint Negres, & qu'il ne s'en étoit sauve qu'un jeune Soldat, lequel avoit déja échapé au grand massacre du 28 de Novembre, & deux Negres. Le Général comprit alors qu'il n'y avoit point de tems à perdre pour mettre cette Nation tout-à-fait hors d'état de nous nuire; & parce que les intrigues des Anglois parmi les Tchactas avoient augmenté ses inquiétudes au sujet de ces Sauvages, il crut qu'il devoit commencer par se mettre l'esprit en repos à leur sujet. Il prit donc la résolution de s'expliquer avec les Chefs, & il leur fit dire qu'il étoit bien-aise de leur parler à la Maubile. Il leur marqua le tems, où il s'y rendroit; & lorfqu'il jugea qu'ils ne tarderoient point à y arriver, il partit de la Nouvelle Orléans, où sa présence étoit moins nécessaire depuis l'arrivée du secours de France, dont je parlerai bientôt.

Il trouva en débarquant qu'ils avoient devancé le jour . M. Perrier marqué de vint-quatre heures. Il fut même agréablement fur-traite avec les pris d'y voir le grand Chef des Caouitas, Nation nombreuse, & fort attachée aux Anglois, & un Chef Chicacha. Il commença par s'informer du Sieur Regis, du Pere BAUDOIN. Jesuite, qui tâchoit d'établir une Mission parmi les Tchactas, & des Interpretes, de l'effet, qu'avoit produit la nouvelle de l'arrivée des Troupes de France sur l'esprit des Sauvages ; & ils lui dirent que la plupart avoient balancé s'ils se trouveroient à l'Assemblée, de peur qu'on ne leur jouat quelque mauvais tour, sçachant bien que les François n'avoient pas lieu d'être contens d'eux; mais que quelques Chefs des Occidentaux avoient répondu de la probité de notre Nation, ajoû-

tant : ce font les Anglois , qui nous gâtent l'esprit.

Perfuadés donc par ce discours, ils s'étoient mis en marche pour la Maubile, où ils se rendirent le 26 Octobre au nombre de huit cent Hommes. Le 28 M. Perrier, qui étoit arrivé le 27, commença à traiter avec eux, & il lui fallut effuver cent-cinquante Harangues, ce qui dura huit jours. Tout se réduisit de la part des Sauvages à le prier d'assurer le Roide leur inviolable fidelité, qu'ils n'oublieroient jamais que c'étoit lui, qui les avoit fait des Hommes, & rendu redoutables à leurs Voisins ; qu'à la vérité on avoit répandu dans leurs Villages quelques bruits au désavantage des François; mais que ces discours ne venoient que de quelques Etourdis, & que les Chefs & les Anciens n'y avoient point eu de part ; qu'ils le prioient de ne leur en point faire de reproches, & d'oublier tout le passé. Il le promit, & leur parla feulement des Negres repris fur les Natchez, qu'ils gardoient encore, quoiqu'ils se fussent engagés à les ramener dans la Colonie. Ils répondirent qu'ils avoient toujours compté de les rendre, mais qu'il falloit que leurs Maîtres les envoyaffent chercher, parce qu'en ayant voulu reconduire quelques-uns, ils s'étoient tués en chemin.

Quoique l'intelligence parût affez bien rétablie entre les Tchactas Orientaux & les Occidentaux, le Général percut néanmoins qu'ils étoient encore un peu jaloux les uns des autres : & comme il étoit beaucoup plus sûr des derniers que des premiers, il représenta à ceux-ci qu'il étoit nécessaire qu'ils eussent un grand Chef, aussi-bien que les autres. Il ajoûta qu'il avoit jetté les yeux pour cette Dignité fur le Chef des Castachas (a), qu'ils sçavoient être un Homme de tête, brave, & d'une ancienne Famille. Ils répondirent qu'ils approuvoient ce choix , & qu'ils acceptoient avec plaifir ce Premier Chef de sa main. Il combla d'amitié le grand Chef, qu'il appelle dans ses Lettres l'Empereur des Caouitas, & lui fit un Présent honnête; il y fut très-sensible, & l'affûra qu'il feroit toute sa vie dévoué aux François, qu'il avoit reconnu que nous ne donnions jamais que de bons confeils; qu'il seroit à souhaiter que les Anglois penfassent comme eux, & que toutes les Nations en seroient plus heureuses.

(a) Tribu des Tchactas.

M. Perrier donna aussi audience au Chef Chicacha; mais il le prit avec lui Tur un autre ton : Il lui dit néanmoins qu'il étoir bien aife de le voir, que quand sa Nation rentreroit dans le devoir, il la traiteroit comme les autres, & qu'il ne dépendoit que d'elle de vivre heureuse & tranquille ; qu'il n'ignoroit rien de toutes leurs intrigues, mais qu'il reprendroit pour eux des sentimens de Pere, quand eux-mêmes se conduiroient en Enfans soumis & obéissans. Cet Homme ne répondit rien, mais huit jours après il pria le Chef des Castachas de dire au Général qu'ils étoient malheureux & vraiment dignes de pitié; que depuis qu'il avoit retiré les François, qui trafiquoient avec eux, toutes les Nations du Nord les poursuivoient à outrance. M. Perrier dit à celui, qui lui parloit ainfi, qu'il pouvoit affurer ce Chef qu'aucune Nation de son Gouvernement n'attaqueroit la sienne, tant qu'elle ne lui donneroit aucun sujet de mécontentement; mais qu'il ne répondoit pas des Sauvages du Canada, où l'on étoit trèspersuadé qu'ils étoient Ennemis des François; que c'étoit à eux à prouver le contraire par des effets, qui n'eussent rien d'équivoque.

Le point le plus délicat sur lequel M. Perrier eut à traiter avec les Tchactas, étoit le Commerce. Il sçavoit qu'ils se plaignoient beaucoup de la cherté de nos Marchandifes . & il n'ignoroit pas que les Anglois leur avoient fait entendre, qu'à quelque prix que nous missions les nôtres, ils leur donneroient les leurs à moitié moins. D'autre part, il étoit bien perfuadé que s'il leur accordoit la diminution, qu'ils demandoient, fix mois après ils en demanderoient une nouvelle. Il crut néanmoins pouvoir les contenter pour cette fois, mais à condition qu'ils ne trafiqueroient qu'avec nous, & ce fut en partie pour n'être pas exposé dans la suite à de nouvelles importunités sur cet article, & en partie pour leur faire voir que les François se suffisoient à eux-mêmes, qu'il ne voulut pas se servir d'eux dans la nouvelle Expédition,

qu'il préparoit contre les Natchez.

Ce qui avoit rendu les Tchactas si aises à manier, étoit Arrivée du sed'une part l'arrivée du secours de France, qu'ils croyoient cours de Franbeaucoup plus confidérable, qu'il ne l'étoit en effet; & de l'autre la bonne réception, que leur avoit faite M. Perrier contre leur esperance. Le secours étoit venu sur la Somme.

Flûte du Roi, commandée par M. PERRIER DE SALVERT Frere du Commandant Général (a). Il avoit passé la barre du Miciflipi le huitième d'Août, fans aucune difficulté, quoique les eaux fussent assez basses, & que son Bâtiment, après même qu'il eût déchargé une partie de ses effets dans les Magasins de l'Isle Toulouse (b), tirât quatorze pieds & huit pouces d'eau. Le quinzième il mouilla devant la Nouvelle Orléans, & dans une Lettre, qu'il écrivit à M, le Comte de Maurepas le quinziéme de Novembre, il marquoit à ce Miniftre, qu'il avoit trouvé tous les Habitans de la Colonie fort allarmés; que le peu de Troupes, qui restoient à son Frere, n'étoient pas affez bonnes pour contenir tout le monde dans le devoir; que les mauvaifes Recruës, que la Compagnie avoitenvoyées, loin de rassurer le Pays, y avoient augmenté l'épouvante ; que de cent Hommes , qui avoient été tirés des Régimens, il n'en étoit arrivé que soixante, sans qu'il pût pénétrer ce qui retenoit les autres à l'Orient ; que son Frere avoit demandé six Canons de campagne, six petits Mortiers, des Boulets & des Grenades, & que rien de tout cela n'étoit venu ; qu'on feroit obligé de se servir de Pirogues pour transporter les Troupes, les Vivres & les Munitions, faute de Bâtimens plus commodes ; que les Natchez, joints à quelqu'autres petites Nations, s'étoient retranchés dans trois Forts; que les courses, qu'ils faisoient sur le Fleuve, interrompoient le Commerce, & qu'il n'étoit pas difficile de connoître par qui ils étoient foûtenus.

La modicité du fecours, qu'on attendoit avec tant d'impatience, fut sans doute ce qui fit retarder l'exécution du proiet de finir la Guerre en forçant les Natchez dans leurs Retranchemens; parce qu'il fallut faire des levées d'Habitans & de Sauvages , qui y suppléassent : Et ce fut après avoir donné l'ordre pour cela, que M. Perrier alla s'aboucher avec les Tchactas à la Maubile, non pas pour engager ces Sauvages à l'accompagner dans son Expédition, puisque nous avons vû qu'il étoit déterminé à se passer d'eux', mais pour les empêcher de profiter des offres, que leur faisoient les Anglois au fujet du Commerce, & pour les retenir dans notre alliance.

Cela fait il retourna à la Nouvelle Orléans, où il trouva

l'Armée

<sup>(</sup> a ) Tous deux font aujourd'hui Capitaines de Vaisseaux. (b) Ou de la Balsse.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXII. 480

l'Armée prête à partir. La première chose qu'il fit, fut d'envover le fieur de COULONGE, Canadien, au-devant des Akanfas, qui devoient se rendre au Fort François des Nat- Départ & orchez, & le fieur de Beaulieu s'embarqua avec lui, chargé mée. d'aller reconnoître l'état des Ennemis. Le 9 de Décembre M.de Salvert s'embarqua avec 200 Hommes; il y avoit trois Compagnies de Marine : le reste étoient des Volontaires & des Matelots de la Somme. Le Lundi 11 M. Perrier partit avec une Compagnie de Grenadiers, deux de Fusiliers, & des Volontaires : Cette Troupe étoit aussi de deux cens Hommes. M. DE BENAC, Capitaine, commandant les Milices, le suivit le treize avec quatre-vint Hommes: il en devoit avoir cent cinquante, mais le reste le joignit sur la route.

Le vint, toute l'Armée étant réunie aux Bayagoulas, un Chef Colapissa y arriva avec quarante Guerriers de sa Nation. On forma en cet endroit les Compagnies de Milices, dont on tira une Compagnie de Cadets, mais elle fut bien-tôt supprimée. M. le Sueur eut ordre le lendemain de charger la demie Galere, qu'il commandoit, & de prendre les devans jufqu'à la Riviere Rouge, qu'il falloit remonter : car, encore qu'on ne scût pas au juste où étoient les Natchez, on ne doutoit pas qu'ils ne fussent sur la Riviere Noire, autrement, la Riviere des Ouatchitas, laquelle se décharge dans la Riviere Rouge, dix lieuës au - dessus de son embouchure dans le

Miciflipi.

Le vint-deux on partit des Bayagoulas en cet ordre. L'Armée étoit divifée en trois Bataillons, ou en trois Escadres. La Marine avoit la droite sous les ordres de M. de Salvert ; les Milices, que commandoit M. de Benac, étoient à la gauche. Le Genéral étoit au centre ayant fous lui le Baron de CRESNAY, Commandant des Troupes de la Louysiane, le Chevalier d'Artaguette, qui conduifoit la Compagnie des Grenadiers, le sieur Baron, qui faisoit l'Office d'Ingénieur, & les Fusiliers : une partie de ces derniers étoit au Fort François des Natchez, d'où M. de Lussen devoit l'amener à la Riviere Rouge. Les Negres étoient dispersés sur differens Batimens; & les Sauvages, qui n'étoient point encore tous rassemblés, devoient faire un Corps à part. Le 27 on avoit fait très-peu de chemin, parce que les néges & les pluyes avoient groffi le Fleuve, & augmenté fon Cou-Tome II.

HISTOIRE GENERALE

Les Natchez

alliés.

nuels, qu'on se voyoit à chaque instant obligé de s'arrêter. On apprit ce jour-là que MM. de Coulonges & de Beauattaquent une lieu avoient été, attaqués par des Natchez, & que de vint-François y font quatre Hommes, qu'il y avoit dans le Batteau des François. rués ou bles il v en avoit eu seize de tués, ou de blessés; que Beaulieu étoit

du nombre des Premiers, & Coulonges parmi les Seconds. Pour surcroit de disgrace, on eut aussi nouvelle que les Akansas, ennuyés de ne point entendre parler de l'Armée Francoife, s'en étoient retournés chez eux. M. Perrier s'arrêta quelque-tems dans la Baye des Tonicas pour y raffembler les Sauvages, qui ne l'avoient pas encore joint : il fut blâmé de n'avoir pas pris ses mesures, pour les envoyer par avance bloquer les Natchez dans leur Fort; mais il ne se fioit peutêtre pas affez à ces Barbares, pour les charger d'une Commiffion . d'où dépendoit tout le fuccès de cette Guerre. Les Canadiens, qui blâmoient volontiers tout ce qui se faisoit, depuis que la Colonie n'étoit plus gouvernée par un des leurs . jugeoient des Sauvages de la Louysiane par ceux du Canada; mais ils se trompoient, M. Perrier auroit peut-être manœuvré autrement, s'il avoit eu affaire à des Abénaquis, des Hurons, des Algonquins, & des Iroquois Chrétiens, & domiciliés depuis lontems parmi nous.

Indocilité Ce Général rejoignit l'Armée à l'entrée de la Rivière Rouge Sauvages le quatre de Janvier 1731 avec plusieurs Sauvages, qui so trouverent alors au nombre de cent cinquante, de différentes Nations. Il avoit envoyé ordre quelques jours auparavant à M. de Benac de monter jusqu'à notre Fort des Natchez, pour y prendre langue. Il revint le neuf fans avoir rien vû, ni avoir appris aucune nouvelle. Le même jour les Sauvages & cinquante Volontaires furent détachés avec ordre de prendre les devans fous la conduite du fieur de Laye, Capitaine d'une Compagnie de Milice, & de bloquer les Natchez, dès qu'ils les auroient découverts; mais ce Détachement n'alla pas bien loin, parce que les Sauvages ne marchoient pas volontiers à cette Expédition. L'onzième, on remonta la Riviere Rouge, & le jour suivant à midi on entra dans la Riviere Noire. Le Général avoit recommandé de prendre de grandes précautions, pour n'être pas découvert par les Ennemis; mais ses ordres furent inutiles, parce que les Sauva-

1731.

ges, qui ne reconnoissoient aucune autorité, & ne gardoient aucune discipline, continuoient à tirer à leur ordinaire sur tout le Gibier, qui se présentoit : de sorte qu'il est assez étonnant qu'après une si longue marche & si peu de secret, on ait rénssi à trouver l'Ennemi dans son Fort.

Ce fut le vintiéme de Janvier, qu'on le découvrit. Les ordres furent donnés sur le champ pour l'investir; & comme on rive à la vue le fit de fort près, & qu'on pouvoit se parler, les Assiégés en vinrent d'abord aux injures : on ouvrit la Tranchée , & on escarmoucha tout le reste du jour, & toute la nuit. Le lendemain on débarqua les Mortiers, & tout ce qui étoit néceffaire pour le Siège. On tira enfuite quelques Bombes, qui tomberent dans le Fort. Les Affiégés firent une Sortie, tuerent un François & un Negre, & blefferent un Officier; mais ils furent vivement repoullés par M. de Lusser. Le vint-deuxiéme on jetta des Bombes tout le jour ; mais elles ne firent pas grand effet, & les Ennemis nous blefferent deux Soldats. Cependant le vint-quatriéme ils arborerent un Pavillon blanc. M. Perrier en fit auffitôt mettre un pareil à la tête de la Tranchée, & peu de tems après on vit un Sauvage, qui s'avançoit avec deux Calumets à la main.

Le Général l'envoya prendre par son Interpréte : & quand il fut en présence, il demanda la Paix, offrant de rendre tout dent la Paix. ce qu'il y avoit encore de Negres dans le Fort. M. Perrier lui répondit qu'il vouloit avoir les Negres, mais qu'il prétendoit auffi que les Chefs lui vinssent parler. Le Député répliqua que les Chefs ne viendroient point; mais que si le Général avoit quelque chose à leur dire, il pouvoit s'avancer à la tête de la Tranchée, & que le Grand Chef s'avanceroit de son côté à la tête de son Fort. M. Perrier lui dit qu'il allat toujours chercher les Negres , & qu'à fon retour il lui déclareroit ses

intentions. Il s'en retourna avec cette réponse, & une demie-heure Ilstenvoyent après il amena dix-huit Negres & une Negresse. En les remettant au Général, il lui dit que le Soleil ne vouloit pas fortir, de Negres, pris qu'il ne demandoit pourtant pas mieux que de faire la Paix; fur les Franmais à condition que l'Armée se retireroit sur le champ; cois que si elle prenoit ce parii , il donnoit sa parole que sa Nation ne feroit jamais aucune hoffilité courre les François, & qu'il étoit même prêt, fi on le foulnittoit, d'aller Tome II.

\* Qqqij

rétablir son Village dans son ancienne Demeure. Le Général répondit qu'il n'écouteroit aucune proposition, que les Chefs ne fussent venus lui parler : qu'il les assuroit de sa vie ; mais que, s'ils ne se rendoient pas auprès de lui le même jour, il n'y auroit de quarrier pour personne.

L'Envoyé s'en resourna porter cette parole, & revint quel-On continue de patlemen- que tems après, pour dire que tous les Guerriers unanimement refusoient de laisser sortir le Soleil; qu'à cela près ils étoient disposés à faire tout ce qu'on voudroit. Le Canon venoit d'arriver; le Général répondit à ce Sauvage qu'il s'en tenoit à fa premiere proposition. & lui ordonna d'avertir ses Gens que, s'ils laissoient tirer un seul coup de Canon, il feroit main-basse sur tout le monde, sans épargner même les Femmes, ni les Enfans. Cet Homme revint bien-tôi avec un Natché, nommé S. Côme, Fils de la Femme - Chef, & qui par conféquent devoit succeder au Soleil. Ce Sauvage, qui avoit été de tout tems affez familier avec les François, dit à M. Perrier, d'un ton fort résolu, que, puisque la Paix étoit faite, il falloit qu'il renvoyat ses Troupes : qu'il étoit bien faché de ce que sa Nation avoit fait contre nous; mais qu'il falloit tout oublier; d'autant plus que le premier Auteur du mal avoit été tué au premier Siège, à l'attaque des Tchactas.

ceffeur défigné

M. Perrier lui témoigna qu'il étoit bien-aise de le voir, mais Chef, fon Suc- qu'il vouloit absolument voir aussi le Grand-Chef; qu'il ne fouffriroit pas qu'on l'amufat plus lon-tems, & qu'aucun Nat-Chef le ten- ché ne s'avisat plus de paroître devant lui, qu'en compagnie dentau Camp. du Soleil, parce qu'il feroit tirer sur quiconque s'avanceroit pour faire de nouvelles propositions : qu'il l'11 permettoit donc de retourner à son Fort, & que dès qu'il y seroit rentré, fi le Grand-Chef ne fortoit d'abord, il alloit réduire la Place en cendres avec ses Bombes. Saint Côme prit auffi-tôt congé de lui, & une demie heure après on le vit fortir avec le Soleil, & un autre , qu'on appelloit le Chef de la Farine. Ce dernier étoit le vérisable Auteur du Massacre des François ; mais Saint Come avoit voulu jetter la faute sur un autre. Ils parurent dans le moment, que l'on faisoit les préparatifs pour attaquer le Fort la nuit suivante.

M. Perrier envoya au-devant d'eux, & ils furent conduits à son Quartier. Le Soleil dit au Général qu'il étoit charmé de traiter avec lui, & qu'il venoit lui répéter ce qu'il lui avoit

fait dire, que ce n'étoit pas lui, qui avoit fait tuer les François, qu'il étoit alors trop jeune pour parler, & que c'étoit les Anciens, qui avoient formé ce criminel projet : Je sçai bien, ajoûta-t-il, qu'on s'en prendra toujours à moi, parce que l'étois le Souverain de ma Nation, je suis néanmoins fort innocent. On a en effet toujours crû dans la Colonie que tout fon crime étoit de n'avoir pas ofé réfifter à sa Nation, ni donné avis aux François de ce qui se tramoit contr'eux. Jusqueslà. & furtout avant qu'il fût parvenu à la dignité de Soleil. il n'avoit jamais donné aucun fujet de se défier de lui : S. Côme, qui ne haiffoit pas non plus les François, le disculpa aussi de son mieux ; mais l'autre Chef se contenta de dire qu'il étoit bien faché de tout ce qui étoit arrivé. " Nous n'avions « point d'esprit, continua-t'il, mais désormais nous en aurons, « Comme ils étoient exposés à la pluye, qui devint plus forte, M. Perrier leur dit de se mettre à couvert dans une Cabanne, qui étoit proche, & dès qu'il y furent entrés, il y plaça quatre Sentinelles, & chargea trois Officiers d'y veiller tour à

Il fit ensuite appeller le grand Chef des Tonicas, & un Chef Natché, qu'on appelloit le Serpent picqué, pour tâcher de tirer par leur moyen quelque éclaircissement de ses Prifonniers; mais il paroit que ces deux Hommes ne purent lui rien apprendre de nouveau. Mes mémoires ne difent point fi le Serpent piqué se trouvoit alors dans notre Camp comme Ami, ou comme Prisonnier : Mais à la fin de 1721, pendant . que j'étois aux Natchez, je fus témoin qu'on le regardoit comme le meilleur Ami, que nous eustions dans cette Nation. & on le disoit très-proche parent du Soleil. La Commission, que lui donna M. Perrier, me porte à croire qu'il nous

étoit demeuré très attaché.

Pour revenir à ceux, qu'on avoit arrêtés, M. le Sueur, qui Un des Chefs étoit un des trois Officiers, auxquels on les avoit confignés, & fe fauve, & enqui entendoit fort bien leur Langue, voulut s'entretenir avec ale suivre. eux, mais ils ne lui répondirent rien, & il les laissa repofer; tandis que les deux autres Officiers reposoient. Une demie-heure après, ceux-ci se réveillerent, & il s'endormit à son tour. Vers les trois heures il fut réveillé par un grand bruit. Il fauta fur ses deux pistolets de poche, & il apperçut S. Côme & le Soleil en postures de gens, qui sont sur le point.

1731. d

— de fe fauver. Il leur dit qu'il brûleroit la cervelle au premier, qui brânleroit, & comme il étoit feul, la Sentinelle & les deux autres Officiers étant à la pourfuire du Chef de la Farine, qu'ils avoient laiffé évader par leur négligence, il appella du Monde. M. Perrier y accourut le premier, & donna de nouveaux ordres pour courir après le Fugitif, mais tout fut inutile.

Le vint-cinq de grand matin un Natché s'approcha du Camp: on le conduisit dans la Cabanne, où étoit le Soleil, à qui il dit que le Chef de la Farine étoit venu dans le Fort; qu'ayant éveillé fon Neveu, & huit ou dix des plus anciens Guerriers, il leur avoit dit que les François les vouloient tous faire brûler; que pour lui, il étoit bien résolu de ne plus rester exposé à retomber dans leurs mains, & qu'il leur confeilloit de fe mettre en fûreté avec lui; qu'il avoient fuivi fon confeil, & qu'il s'étoient fauvés avec leurs Femmes & leurs Enfans : que tous les autres avoient déliberé s'ils n'en feroient pas autant, mais qu'ayant trop differé à prendre leur réfolution, & le jour ayant paru, ils avoient compris que la retraite leur étoit impossible. Sur cela le grand Chef dit à M. le Sueur, que le Chef de la Farine étoit un Usurpateur, lequel, quoiqu'il ne fût pas Noble, s'étoit emparé de la Place, qu'il occupoit, qui le rendoit la troisième personne de sa Nation, & lui donnoit un pouvoir abfolu fur tous ceux, à qui il commandoit.

D'autres fe rendent aux François. Le foir M. Perrier alla trouver le Soleil, & lui déclara qu'îl eût à envoyer ordre à tous se Sujets de fortir du Fort lans Armes, avec leurs Femmes & leurs Enfans: qu'îl leur accordoit la vie, & qu'îl empécheroit les Sauvages de les maltrairer, il obéit, & envoya sur le champ l'ordre par le Narché, qu'étoit venu lui apprendre les nouvelles, dont j'ai parlé; mais tous refuserent de s'y soumettre. La Femme du Grand Chef vint le même jour pour le joindre, avec son Frere, & quelques autres de sa famille, & M. Perrier lui sit beaucoup d'accueil en considération des bons services, qu'elle ayoit rendus aux Femmes Françoites pendant leur captivité. On eut bien voulu avoir la Femme Chef, qui a encore plus de crédit dans la Nation, que le Soleil même: L'épouse du Chef alla plusseurs fois au Fort pour l'engager à en sortir, mais ses instances frent inutiles, environtrente-cinq Hommes & deux-cemt Fem-

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 495

mes se rendirent sur les deux heures après midi : on fit dire aux autres que s'ils ne faisoient pas au plutôt la même chose, on alloit tirer le Canon, & que dès qu'on auroit commencé il n'y auroit plus de grace pour personne; ils répondirent qu'on pouvoit tirer quand on voudroit, & qu'ils ne craignoient point la mort. Il est cependant certain qu'il ne restoit dans le Fort que soixante-dix Guerriers au plus, qu'ils n'avoient pas un feul Chef, & que ce qui obligeoit la plûpart à se tenir renfermés, étoit la crainte de tomber entre les mains des Sauvages, s'ils se sauvoient séparément, ou d'être apper-

cus par les Affiégeans, s'ils s'évadoient tous à la fois. Cependant on ne tira point; d'ailleurs il faisoit un tems Leplusgrand affreux , la pluve n'avant point discontinué depuis trois jours, nombre s'éles Assiegés se flatterent que les François en seroient moins éxacts à garder les Passages, & ils ne se tromperent point. Vers les huit heures du foir M. de Benac envoya avertir M. Perrier qu'ils prenoient la fuite. Auffi-tôt la Tranchée & tous les Postes eurent ordre de faire seu, mais les Fuyards passerent fans être apperçus le long d'un Bayouc, ou petite Riviere, qui étoit entre le Quartier des Milices, & celui du Baron de Crefnay; & lorfqu'on en fut instruit, & qu'on entra dans le Fort, ils étoient déja bien loin avec leurs Femmes, & leurs Enfans. On ne trouva plus qu'une Femme, qui venoit d'accoucher, & un Homme, qui étoit sur le point de se

fauver.

Le lendemain vint-sixième, on voulut engager les Sauvages à courir après ces Fugitifs; mais ils le refuserent, disant que ges refusent de puisque par notre faute nous les avions laissé évader, c'étoit les poursuivre. à nous à les poursuivre : ainsi n'y ayant plus d'Ennemis à soile décamcombattre, il fallut fonger à s'en retourner. Dès le même jour per on lia tous les Prisonniers ; le Soleil, son Frere, son Beau-frere . S. Côme & tous ceux de cette Famille furent embarqués dans le Saint Louis. Quarante Guerriers furent mis dans la demie Galere, que commandoit M. le Sueur; les Femmes, & les Enfans, au nombre de trois cens quatre-vint-sept Personnes, furent partagés dans les autres Bâtimens. Toute l'Armée s'embarqua le vint-septième, & arriva le cinquième de Février à la Nouvelle Orléans.

Il s'en falloit bien que la Guerre fut finie. M. le Sueur avoit Natchez après sçu du Grand Chef que toute la Nation n'étoit pas, à beau- ce Siège-

coup près, dans le Fort, que nous affiégions : qu'elle comptoit encore 200 Guerriers, y compris les Yasous & les Corrois. & autant de jeunes Gens, qui pouvoient déja faire le coup de Fusil dans un besoin: qu'un de leurs Chess étoit allé chez les Chicachas avec quarante Hommes & beaucoup de Femmes ; qu'un autre étoit avec foixante ou foixante & dix Hommes, plus de cent Femmes, & un grand nombre d'Enfanseà trois journées de son Fort, sur le bord d'un Lac; qu'il y avoit vint Hommes, dix Femmes, & fix Negres aux Ouatchitas; que dans un Parti, que l'Armée avoit découvert le dix-huitième de Janvier, il y avoit vint Hommes, cinquante Femmes, & plufieurs Enfans; qu'environ vint, Guerriers rôdoient autour de leur ancien Village, pour courir sur les François; que les Yasous & les Corrois étoient dans un autre Fort à trois journées du fien ; que tout le reste étoit mort de misere & du Flux. Enfin on sut informé que le Chef de la Farine pouvoit avoir raffemblé environ foixante ou foixante & dix Hommes, cent Femmes, & un grand nombre d'Enfans.

Le Sueur ayant pris toutes ces connoiffances, en alla rendre compte au Général, & lui dit que s'il vouloit lui permettre de prendre tout ce qu'il trouveroit de Gens de honne volonté, il croyoit pouvoir lui répondre qu'il se rendroit Maître de tous ces Corps féparés, mais il fut refusé. M. Perrier n'avoit peut-être pas dans les Canadiens toute la confiance, que la plupart méritent : & élevé dans un Service, où la discipline & la subordination sont au plus haut point, il ne pouvoit comprendre qu'on puisse exécuter rien de considérable avec des Milices, qui ne reconnoissent d'autre loi de la Guerre, qu'une grande bravoure, & une patience invincible dans les marches les plus rudes, & dans les travaux les plus pénibles. Il eut fans doute penfé autrement, s'il eut fait réflexion qu'il faut plier les regles suivant la maniere de combattre de ses Ennemis.

Cependant on ne fut pas lontems à s'appercevoir que les Tonicasselais- Natchez pouvoient encore se rendre redoutables, & que la par les Nat- démarche, qu'on avoit faite d'envoyer vendre à S. Domingue shez, & perit. comme Esclaves, le Soleil & tous ceux, qui avoient été pris avec lui, avoit plus aigri, qu'intimidé le reste de cette Nation, en qui la haine & le désespoir avoient changé la hauteur

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXII. 497

hauteur & la férocité naturelle en une valeur, dont on ne l'avoit jamais eru capable. Au mois d'Avril le Grand Chef des Tonicas defcendit à la Nouvelle Orléans, & dit à M. Perrier qu'étant à la Chaffe, quatre Natchez s'étoient venu rendre à lui, pour le prier de faire leur accommodement avec les François, a joûtant que tous, & ceux mêmes, qui s'étoient retirés chez les Chicachas, demandoient à être reçus en grace: qu'il se logeroient où on le fouhaitteroit, mais qu'ils feroient bien aifes d'être auprès des Tonicas, & qu'il venoit (gavoir le promise).

de lui ses intentions.

M. Perrier lui répondit qu'il confentoit qu'ils sétablifent à deux lieues de fon Village, & non pas plus près, pour éviter toute occasion de querelle entre les deux Nations; mais qu'il évigeoit sur toutes choses qu'ils vinssent annes. Le Tonica promit de se conformer à cet ordre; cependant dès qu'il sut de retour chez lui, il reçut dans son Village trente Natchez, après avoir pris la précaution de les désarmer. Dans le même tems quinte autres Natchez & vint Femmes se rendient au Baron de Cresnay, qu'ils rencourterent dans le Forr, qu'on avoit bâti sur leur ancien terrein. Peu de jours après le Ches de la Farine arriva chez les Tonicas avec cent Homes, Jeurs Femmes & leurs Ensfans, ayant fait cacher cinquante Chicachas & Corrois dans des Cannes autour du Village.

Le Grand Chef leur déclara qu'il avoit défente de les recevoir , à moins qu'ils ne rendifient leurs Armes; ils répondirent que c'étoit bien leur intention , mais qu'ils le priotent de trouver bon qu'il les gardaffent quelque tems, de peur que leurs Femmes , les voiant aint dédarmer , ne se cruffent Pritonnieres & destinées à la mort. Il y consenti ; puis il fit distribuer des vivres à ses nouveaux Hôtes, & on dansa juiqu'à une heure après minuit : après quoi les Tonicas se retirerent dans leurs Cabanmes , ne doutant point que les Natchez n'allassent aufsi se reposer. Mais peu de tems après , c'est-à-dire, une heure avant le jour , car c'étoit le quatorziéme de Juin, les Natchez , & apparemment les Chicachas les Corrois , quoique la Lettre de M. Perrier ne le dise pas , se jetterent sur toutes les Cabannes , & frent main-basse sur tous ceux , qu'ils surprirent endormis. Le grand Chef ac-

Tome II.

1731.

courut au bruit, & tua d'abord cinq Natchez; mais accablé par le nombre, il fut tué avec environ douze des Siens. Son Chef de Guerre, sans s'étonner de cette perte, ni de la fuite de la plus grande partie de fes Guerriers, en rallia une douzaine, avec lesquels il regagna la Cabanne du Grand Chef: il trouva même le moyen de faire revenir les autres, & après s'être battu cinq jours & cinq nuits, fans presque discontinuer, il resta maître de son Village. Les Tonicas eurent dans cette occasion vint Hommes tués & autant de bleffés, lls tuerent aux Natchez trente-trois Hommes, & firent trois Prisonniers, qu'ils brûlerent.

M. Perrier n'eut pas plutôt appris cette nouvelle, qu'il fit reaccez tont que diffé- partir un Détachement sous les ordres du Chevalier d'Artarentes occas guette pour tâcher d'engager le plus qu'il seroit possible de Sauvages à courir après les Natchez. Il manda en même-tems au Baron de Cresnay de s'assurer de tous ceux, qui s'étoient rendus à lui, il obéit; mais l'Aide Major, à qui il les avoit confignés, leur ayant laissé leurs couteaux, dans le tems qu'on y pensoit le moins, ils sauterent sur huit Fusils, qui étoient au Faisceau, & avec lesquels ils firent seu jusqu'à ce qu'on les eut tous tués, Hommes, Femmes & Enfans, au nombre de trente-sept. Leur Chef étoit descendu à la nouvelle Orléans avec quinze des Siens, ils furent arrêtés & envoyés à l'Isle Toulouse, où on les mit aux fers. Ils trouverent moyen de les forcer, mais ils n'eurent pas le tems de s'enfuir, & ils furent tous tués.

D'autres afsiégent M. de & font barrus.

Cependant le Chef de la Farine, après avoir manqué son coup aux Tonicas, alla rejoindre ceux de sa Nation, qui Natchiteches, avoient échappé dans la Riviere Noire à M. Perrier, les mena aux Natchitoches, où M. de S. Denys fe trouvoit avec fort peu de Soldats, & l'affiégea dans son Fort. S. Denys envoya auffi-tôt un exprès au Commandant Général pour lui demander du secours, & le vint-unième d'Octobre M. de Loubois partit de la Nouvelle Orléans à la tête de soixante Hommes pour le secourir. Il avoit déja fait six lieues dans la Riviere Rouge, & n'étoit plus qu'à fept ou huit journées des Natchitoches, lorfque le Sieur FONTAINE, que M. de S. Denys envoyoit à M. Perrier, lui apprit que les Natchez avoient été battus; que les Natchitoches avoient voulu d'abord les DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 400

attaquer; mais que n'étant que quarante contre deux cent, ils avoient été contraints de se retirer, & d'abandonner même leur Village, après avoir perdu quatre des leurs : que les Natchez s'étoient emparés de ce Village, & s'y étoient retranchés; qu'alors M. de S. Denys ayant reçu un renfort d'Affinais & d'Attacapas, aufquels s'étoient joints quelques Espagnols, avoit attaqué les Retranchemens des Ennemis, & en avoit tué quatre - vint - deux, du nombre defquels étoient tous les Chefs; que tous les autres avoient pris la fuite. & que les Natchitoches étoient à leurs trouffes.

Tant de pertes, & fur-tout celle des Chefs, avoient réduit les Natchez à ne plus faire un Corps de Nation; mais Chicachas, il en restoit encore affez pour inquieter les Habitans de la Louysiane, & pour interrompre le Commerce. D'ailleurs il n'étoit plus possible de diffimuler avec les Chicachas, qui ne tarderent pas à se déclarer ouvertement, ce qu'ils avoient évité de faire jusques-là. Ils étoient au nombre de mille Guerriers . & environ quatre - vint ou cent Natchez pouvoient encore se joindre à eux; fant parler du peu, qui restoit de Corrois & d'Yafous. C'en étoit affez pour replonger la Colonie dans les allarmes, dont elle n'étoit pas trop bien revenue, & elle se voyoit à la veille d'avoir à essuyer une nouvelle Guerre, que ses Forces présentes ne lui promet-

toient pas de pouvoir finir si-tôt. Les Chicachas, les plus feroces & les plus braves de tous les Sauvages de la Louysiane, s'attendoient bien qu'ayant levé gues, pour faile maique, comme ils venoient de faire aux Tonicas, on Negres. cesseroit de les ménager. Ils avoient pris, pour nous tenir tête, des mesures, par lesquelles on jugea que leurs Voisins conduifoient toutes leurs demarches, & on ne tarda point à en avoir des preuves, qui n'étoient nullement équivoques. Ils commencerent par envoier à la Nouvelle Orléans un Negre affidé, pour faire entendre à tous ceux de sa Nation, qui étoient parmi nous, qu'il ne tenoit qu'à eux de recouvrer leur liberté, & de vivre tranquilles & dans l'abondance parmi les Anglois.

Cet homme conduifit affez bien fon intrigue : il fut écouté avec plaifir de tous ses Compatriotes, & M. Perrierfut averti, contre nous, & control outre nous, & par une Negresse domestique dans la Ville, qu'il y avoit un sont punis. complot formé par un grand nombre de ces Esclaves; qu'ils Rrrij

Forces des

Ces Detuiers

étoient convenus de prendre le tems de la Grand'Messe de Paroisse pour mettre le feu à differentes Maisons, afin d'occuper séparément tous ceux, qui ne seroient point à l'Eglise, & de profiter de cette heureule conjoncture pour se fauver. Sur cette déposition le Commandant Général fit arrêter une Femme, qui étoit le principal mobile de la conjuration, & quatre Hommes, qui s'en étoient déclarés les Chefs. Ils furent confrontés & convaincus; la Femme fut pendue, & les Hommes rompus vifs, & ces exemples, qui firent connoitre aux autres que le fecret étoit éventé, suffit pour les contenir dans le devoir.

Les Akanfas Chicachas.

Cependant les Tchastas, dont une partie avoit été gagnée & les Illinois par les Chicachas, avoient fait la fourde oreille aux invitaretutent de le tions, que le Sieur Regis leur avoit faites de la part de son Général d'envoyer trois cent de leurs Guerriers contre nos Ennemis; mais trente ou quarante de ces Derniers ayant été tués dans une rencontre par les François, ce petit échec leur fit perdre l'alliance de cette Nation, la feule, dont ils euffent à craindre & à esperer : elle se réunit toute en notre faveur. Alors les Chicachas se tournerent de nouveau du côté des Miamis, des Illinois & des Akanfas; mais ils trouverent des Peuples toujours fidéles à leurs premiers engagemens, & qui leur firent perdre d'abord toute esperance de les gagner. Les Illinois livrerent même au Commandant Général les trois Ambassadeurs, que nos Ennemis leur avoient envoyés, & ils furent mis à la discrétion des Tchactas, qui les brûlerent à la nouvelle Orléans même, & par-là leverent tout ce qui pouvoit encore rester de doute sur leur attachement pour

M. Perrier.

Sur ces entrefaites M. Perrier, qu'is'attendoit, comme il le dit gnie des Indes lui-même dans une de ses Lettres au Ministre, à être révo-Louysiane au qué, parcequ'il étoit informé qu'on le desservoit auprès de Roi, qui en la Compagnie des Indes, fut fort étonné de recevoir un Brevernement à vet, qui le nommoit Gouverneur de la Louysane pour le Roi. Dès le vint-deux de Janvier de cette année la Compagnie avoit déliberé de retroceder à Sa Majesté la concession, qui lui avoit été faite de cette Province, & du Pays des Illinois, & fon Privilege exclusif, à condition de pouvoir accorder des Permissions aux Négociants du Royaume, qui y voudroient faire le Commerce. Le 27 de Mars cette délibération fut homologuée par un Arrêt, & en vertu des Lettres Patentes du Roi du dixième Avril suivant, M. DE SALMON, qui faifoit à la nouvelle Orléans les fonctions de Commiffaire Ordonnateur, prit possession du Pays, au nom de Sa Majesté.

Cependant M. Perrier n'eut pas le tems de profiter des mefures, qu'il avoit prifes pour pousser la Guerre des Chicachas. Il prefera de fuivre le fervice, où il avoit été élevé, à des Expéditions, où les risques, qu'on y court, ne peuvent etre compensés par la gloire, qu'on y peut acquérir, & il fut relevé en 1633 par M. de Bienville, auquel il avoit fuccedé en 1726. Le nouveau Gouverneur se trouva d'abord chargé de la Guerre des Chicachas, devenuë une affaire plus ferieuse, qu'on ne l'avoit cru d'abord. Cette Guerre n'est pas encore finie, parce qu'on ne peut se flatter que la paix, qu'on leur a accordée depuis peu, foit durable; d'ailleurs les événemens, qu'elle a déja fournis à l'Histoire, sont racontés si diverfement, qu'il n'est pas encore possible d'y démêler la vérité au travers des nuages, que les Amis & les Ennemis de ceux . qui y ont eu la principale part, y ont répandus.

Tout le Monde sçait la perte, que la Colonie y a faite en 1736, du brave Chevalier d'Artaguette, & d'un grand nom- & belle retraite bre d'Officiers de mérite; & la belle action du P. SENAT d'unOfficier de Jesuice, qui aima mieux s'exposer au péril certain d'être de seize ans. pris & brûlé par les Chicachas, comme il est arrivé en effet, que de ne pas affister jusqu'au dernier soupir les Blesses, qui ne pouvoient, ni faire retraite, ni même être transportés avec ceux, qui la faisoient. Cette retraite, qui fut l'ouvrage d'un jeune Homme de seize ans, nommé Voisin, peut être regardée comme un chef-d'œuvre en fait de conduite & de valeur. Poursuivi pendant vint-cinq lieues, il a perdu à la vérité bien du monde, mais il en a coûté cher aux Ennemis, & il a encore marché quarante-cinq lieues fans manger, ses Gens portant sur leurs bras les blesses, qui avoient pû soussirir le transport. Presque tous ceux, qui dans cette rencontre tomberent entre les mains des Ennemis, & dont le nombre fut affez confidérable, ont été brûlés de la maniere la plus barbare avec le Missionnaire, qui ne fut pas le seul à exhorter

Belle action

1736.

## 502 HIST. GEN. DE LA NOUV. FRANCE.

les Compagnons de fon fupplice à faire honneur, par leur patience & leur courage, à leur Religion & à leur Nation: Le Sieur de Vincennes, Gentilhomme Canadien, & Officier dans les Troupes, en partagea avec lui la gloire, & fe fit admirer de ses Bourreaux même.

Fin du vint-deuxième & dernier Livre.



# TABLE DES MATIERES.

A

BE' NAQUIS. (Voyez le pre-A mier Volume.) Un Parti d'Abénaquis & d'Algonquins attaque des François & des Iroquois Chrétiens, qu'ils prennent pour des Ennemis, & ce qui en atrive. Discouts d'un Abénaqui à ce sujet. pag. 48. 49. Ils accompagnent M. Hertel dans fon Expedition, 50. Soixante Abenaquis accompagnent M. de Portneuf dans fon Expédition contre la Nouvelle Angleterre, & d'autres, qui venoient de courir fur les Anglois, se joignent à eux, 52. Leur courage supplée à leur peu d'expérience, pour faire un Siège dans les regles, 54. 55. Un Abénaqui donne fott à propos avis au Commandant de Quebec, que les Anglois sont fur le point d'artiver dans ce Porr, pour en faire le Siège, 64. 65, Ces Sauvages continuent à faire la guerre aux Anglois; quarante Abénaquis défont en rafe campagne fix cent Anglois, 70. Leur fidelité & leur défintétessement, 72. Nouvelles, que des Abénaquis apportent à Onebec, 90. & Suiv. Le Gouverneut Géneral de la Nouvelle Angleterre leur fait des propositions, & pourquoi ils les rejettent, 91. Fruits de leurs courfes dans la Nouvelle

Angleterre, 92. Le Roy fait leur Eloge , & ce qu'il mande à M. de Frontenac à leur sajet, 110. Ils continuent de harceler les Anglois, 128, Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterte les engage par ses menaces à entret en négociation avec lui. Ils levent un Parti contre les Anglois, 144. Succès de cette Expédition 145. Ils font intimidés par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre un de leuts Millionnaires, & M. d Villieu les taffutent ; ce Dernier mene les Chefs à Quebec, & ils renouvellent au Gouverneur Génera les protestations de leur fidéliré 146-47. Des Abénaquis sont arrêtes, & malfacres par les Anglois contre le droit des Gens, & la Nation se dispose à en tirer vengeance. 159. Ils accompagnent M. de Frontenac dans fon Expédition contre les Iroquois, 168. La Cour veu u'on les délivte du danger, qu'ils courent de la part du Fort de Pemkuit, 176. Leur facilité à le laisse tromper par les Anglois. Le Confei du Roy veut qu'on les délivre du Fort de Pemkuit, 177. Ils se rendent Maîttes d'un Fort près de Bafton, 223-24. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, prétendant qu'en vertu de la paix, ils devoient cesser toute hostilité, M. de Froutenac lui donne avis qu'il ne peut les obliger ?

504 renvoyer leurs Prifonniers Anglois. qu'on ne leur rende les leurs , 217. Ils tuent quelques Anglois près d'un Village de la Nouvelle Angleterre, 231. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre regarde comme un coup de l'arii, de s'affarer d'eux, 235. Ses pretentions fur ces Nations, & fur quot il les tondott; à quelles conditions ils veulent traiter avec lui . 240. Des Abénaquis parlent avec beaucoup de hauteur aux De parés des Iroquois, 245. Nouvelles protestations de fidelite de leur part, 2 52. Ils parlent fort bien au Congrès Géneral , 282. Les Bastonnois veulent les engager à garder la neurralité, & s'y prennent trop rard. M. de Beaubassin se met à leur tête, & porte le ravage dans la N. Angleterre, 189-90. Ils font furpris dans leur Pays par les Anglois, & demandent du fecours à M. de Vaudreuil., qui leur envoit M. de Rouville, lequel furprend les Anglois, leur tuë beaucoup de Monde, & fait plufieurs Prisonniers, 290. Ils détournent les Iroquois Chrétiens de se transporter dans la N. York, 292. Ils se laissent encore furprendre. Monfieur de Montigni va à leur fecours; leur Expédition dans la Nouvelle Angleierre, Plusieurs viennent s'établir fur la Riviere de Bekancourt, Utilité de cer Etablissement, 294-95. Ils continuent à défoler la Nouvelle Angleterre, 313. Abandon, où on laisse ses Abénaquis. Seconts, qu'ils tirent des Anglois par le Commerce. Le feul zele de la Religion les retient dans nos intérêts, 217. Des Abénaquis se trouvent avec les François dans une Expédition contre la Nouvelle Angleterre: d'autres ne viennent pas au rendez-vous, parce qu'ils sonr obligés de porter ailleurs leurs armes, 324. & suiv. deux cent Abénaquis se joignent au Parti de M. de Ramezai contre les Anglois & les Iro-

quois, 326. Ils refusent de demeurer neutres, & continuent leurs courfes dans la Nouvelle Angleterre, 341. Ils paroissent réfroidis à notre égard après la prife du Port Royal. Ce que M. de Vaudreuil mande à leurs Millionnaires, 349. Ils font une irruption près du Port Royal; defont un grand Parti d'Anglois, & investissent la Place, 351. Leur zele pour la défense de Ouebec , 353-54. Ils font tomber les Anglois du Porr Royal-dans une embufcade, & en tuenr un très-grand nombre. Ils se joigneur aux François, & investiffent le Port-Royal. 364. Leurs hostilités dans la Nouvelle Angleterre sonr une des principales caufes, qui engagent la Cour d'Anglererre à ne se point relâcher fur la cession de l'Acadie, 373. Prétentions des Anglois fur les Abénaquis. Ce qui se passe entre eux & les Anglois à ce fujet, 374. & fuiv. Ce qui se passe entre eux & un Ministre Anglois, qui avoit entrepris de les perveriir , 375-76. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre ne réuffit pas à se les attacher, 176. & fuiv. Ils ne s'opposent point d'abord à l'Etabliffement des Anglois fur le Kinibegui. Ils ouvrent les veux, & leur demandent de quel droit ils se rendoient Maîtres de leur Terre. Réponfe, qu'on leur fait : effet . qu'elle produit fur eux. Ils demandent à M. de Vaudreuil s'il est vrai que leur Pays a été cédé aux Anglois. La réponse du Géneral les raffûte. Les Anglois les ménagent, 377. Trahifon, que leur font les Anglois. \$78. Ils écrivent au Gouverneur de la Nouvelle Anglererre, Les Anglois mettent leur patience à bour pat l'enlevement du Baron de Saint Caftin, & la mort du Pere Rasse, 279. & furv. Les hostilités commencent; 381. Narantsoak est arraqué par les Anglois; plufieurs Abénaquis & le

Pere Ralle y font tufes, 183, d' Jeio. Ce qui acheve de les endre irrebociliables avec les Anglois, 193, conceinables avec les Anglois, 193, Coelques-uns rémbliffent dans 191. En avec les Anglois tranquilles en Acadie, par conflictarion pour les François, qui voient enfète, 200, Les Anglois font inutilement tout leur polible pour les aganer. Le Baron de Saint Catlin & les Millionnaires agiflent plus efficacement pour les retenir dans nos interêss; ce que M. de V audreuil reprefence au Mintire Les Guipt - 199, con les reference au faintire Les Guipt - 199, con les reference au faintire Les Guipt - 199, con les reference au faintire Les Guipt - 199, con les reference au faintire Les Guipt - 199, con les Guipt - 19

presente au Ministre à ce sujet, 404. Acadie. (Voyez le premier Volume.) Situation de cette Province, lot que les Anglois en firent la conquête en 1690, 66. & Suiv. Les François & les Anglois la negligent également, 109. M. de Villebon y est érabli Commandant par la Courde France, 1 10. Etat de l'Acadie après qu'elle eut été testituée à la France. Le Roy y envoye M. de Fontenu, & ce qu'il y fait , 1 66. La Cour songe à peupler & à fortifier cette Province, & l'Evêque de Quebec à y établir un Corps de Religieux; ces projets échoiient. Les Bastonnois font de grands dégâts fur les Côtes, 186. Le Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre forme le dessein de chasser les François de l'Acadie, 314. La Reine d'Angleferre veut avoir l'Acadie, à quelque prix que ce foit, 321. Elle est plus négligée que jamais par les François. M. de Subercase propose d'y faire un Etabliffement folide. Profit, que les Anglois y faisoient par la Pêche!, 122. L'Acadie est menacée de nouveau. M. de Subercase y artite des Flibustiers, 141. Les Anglois déterminés à s'en rendre les Maîtres, & pourquoi, 142. Les Habitans mal difposés à l'égard de M. de Subercase, 141. Situation de cette Province, après la prise de Port Royal, 347. 0 fuiv. Disposition, où y sont les Fran-Tome II.

çois, 149. Efforts inutiles pour recouvrer l'Acadie , 362. & suiv. Elle est cedée à perpétuité à la Couronne d'Angleterre. D'où venoit la fermeré de la Cour de Londres vous ne noine fe relacher fur cette cession , 473-74. En quels termes le fit cette cession . 174. Les Anglois y font de bonnes conditions aux Habitans François. pour les y retenir, 199. 6 (niv. Agniers, (Voyez le premier volume), Des Agniers & des Hollandois font une irruption à Chambly , & v furprennent des Iroquois du Sault Saint Louys. Feintes négociations de ces Sauvages, & quel étoit leur dessein . 92. & fuiv. Un Parti d'Agniets &c de Goyogouins échappe à M. de Bienville, 97. Des Agniers & des Anglois viennent attaquer le Gouvernement de Montreal, & font battus à la Prairie de la Madeleine. 102. Or Suiv. Un grand Parti de Francois & de Sauvages fait une irruprion dans ce Canton, & le ravage, 126. & fuiv. Deux Agniers arrivent à Montreal, & y font mal reçus, 135. Expédition projettée contre les Agniers, & ce qui la fait manquer, 166. Des Agniers se metrent en marche pour secourir le Canton d'Onnevouth, & retournent fur leurs pas. Un jeune Agnier, déserteur du Village de la Montagne, est brûlé, 173. M. de Frontenac donne ordre qu'on envoye un grand Parti contre ce Canton, & ce qui empêche l'exécution de cet ordre. Un Parti d'Agniers & de Mahingans défait un Parti de François, 199. Les Agniers empêchent les Onneyouths de venir s'établir dans la Colonie. Ils renvovens deux Prisonniers à M. de Frontenac, & leuts Deputés parlent infolemment à ce Géneral, 200. M. de Frontenac projette une Expédition contre eux; ce qui le fait changer de réfolution , 122. Les Agniers

déclarent au Gouverneur de la Nou-

S 55

velle Angleserre, one personne n'a droir fur leur Pays, & ils brûlent tous les Papiers, qu'ils avoient fignés au préjudice de leur indépendance. Ils proposent à ce Gouverneur d'arrêter les Iroquois du Sault Saint Louys, qui étoient venu les visiter, jusqu'à ce qu'on leur ait rendu leurs Prifonniers; & il n'approuve pas ce desfein . 227-28. Des Agniers vont au Sault Saint Louvs: M. de Frontenac ordonne qu'on les y recoive bien. Il les invite à venir à Montreal . & ils y sont bien reçus, 228-29. Les autres Cantons traitent de la paix, indépendemment de celui d'Agnier, 244. Mission du Ministre Dellius dans ce Canton, 248, Les Agniers promettent d'envoyer des Depuiés au Congrès de Montreal, 271. Leurs Deputés arrivent trop tard. Ils font leurs excuses, & signent le Traité. 285. Le Gouverneur d'Orange veut les obliger de lui renvoyer les Mahingans, qui s'étoient retirés dans leut Canton, 192. Il bâtit un Fort dans leur Canion, 428. Ils prennent Parci contre nous pat nécessité, 338. Ils promettent à M. de Vaudreuil de ne jamais se déclarer contre nous, & ce qui fair craindre qu'ils ne manquent de parole.

Le Grand Aguier, Chef Iroquois du Sanlt Saint Louys: qui il étoit. Il fait un discours fort chrétien à ses Gens, avant l'attaque" de Corlat, 45, Il est tué par surprise, Son Elo-

ge, Agraw. Capitaine d'une Flüte dans l'Étradre de M. de la Sale, 3, Il tretufa de trecvoir un Homme, que M. de la Sale lai avoir envoyé pour faire entres fa Flüte dans une Riviere, & elle G brife. On le foupconne de l'avoir fair perit exprès, 7. M. de Beaujeu lui donne paffage dans fon Vaildien, pour le dout traire au châtiment, qu'il metitoit. Aiguefort, Poste Anglois en Terre Neuve. M. de Brouillan s'en rend Maître, 188. Ailtebous (le Sieur d') se distingue

à la prife de Saint Jean, 332.

Aimable. La Flûre l'Aimable, fair
partie de l'Escadre de M. de la Sale,
3. Elle échoue, & se brise, 7.

Alegala. Sauvages de la Louyfia.

ne. Réception, qu'ils font à M. Cavelier, & à fa Troupe, 56. Ils leur
donnent des Goildes, 37. On eft
affire de leur fadelité, 478. Ils tailleur en pieces toou les Tious, & la
meilleure partie des Yafous & des
Corrois, 484. M. Pertire envoye audevant des Akanfas, qui devoient
er endre à notre fort des Natches,
489. Ils Tennelment
continent chez eux, 490. Les Chicachas les follicirent invulement de
déclater contre nous. coo.

Algonquins. (Voyez le premier volume. ) Un Parti d'Algonquins & d'Abénaquis attaquent des François & des Iroquois Chrésiens, qu'ils prennent pour des Ennemis, & ce qui en arrive , 48. & fuiv. Ils accompagnent M. Hertel dans fon Expédirion, co. Des Algonquins marchent contre les Agniers, 126. & fuiv. D'aures accompagnent M. de Frontenac dans fon Expedition contre les Iroquois, 168. Belle action de trente jeunes Algonquins, 224. Les Algonquins font un coup sur les Onnontagués, & pourquoi, 134. Ils demandent qu'on diminue le prix des Marchandises, 275. Equipage du Chef des Algonquins au Congrès Géneral : son Discours : qui il éroit, 281-82. Des Algonquins vont avec un grand Parti de François en: guerre contre les Anglois, 324. Les Algonquins de l'Isse de Montreal témoignent un grand zele pour la deffense de la Colonie,

fiane. Ils se liguent avec d'autres Nations, & font une irruprion dans la Caroline; y font de grands ravages, & en amenent pluieurs Prifonniers à la Maubile, 411. Ils bâtiffent chez eux un Fort, dont ils mettent les François en possession, 421.

Allonez. (le Pere Claude) Jéfuite, voyez le premier Velline. Il patr des Illinois avec M. Cavelier, & va chez les Miamis de la Riviere de S. Joseph, n'ayant pû érablir une Miftion aux Illinois. Sa mort. 38. 265.

tion aux Illinois. Sa mort, 38. 265.

Alognies. (le Marquis d') Commander
dant des Troupes, est commande
pour aller soûtenir les François & les
Sauvages, qui bloquoient le PortRoyal; puis contre-mandé, 351.

Amariton. Lieutenant en Terreneuve. Belle action de cet Officier,

Amblimont. (M. d') potte du secours à Plaisance, 74. Anchusi. La Baye de Pensacole,

nommée le Port d'Anchuft , 436.
Nouvelle Angleterre. Les Vivres y
manquent ; la mélintelligence y ré-

manquent; la mésintelligence y régne, 202. Les Abénaquis y désolent un très-grand Pays, 341. Anglois, voyez Corlar, Sementels,

Kashebe , & le premier Volume. Comment ils se comportent à la prise du Port-Royal, & en d'autres endroits de l'Acadie, 68, & à l'Isle Percée, 71. Ils font leur débarquement près de Beauport, dans le dessein d'attaquer Onebec par la petite Riviere, 82. Ils iont baitus, 84. Ils canonent la Ville sans succès. Pourquoi ils en vouloient aux Jesuites. Leuts Vaisfeaux font obligés de s'éloigner, 84. Leurs Troupes sont repoussées de nouveau avec perte, 85. Ils font battus pour la troisième fois avec une grande perte, 86. Ils décampent, & abandonnent leur Canon; ils reviennent pout le reprendre, & n'osent débarquet , 87, Un Parti d'Anglois , d'Iroquois, & de Mahingans, que devoit tomber sur Montreal, est disfipé, & comit en fut la caufe, 88.0 fuiv. On les accuse d'avoir voulu empoisonner les François, 88. Les Iroquois les traitent de lâches, & à quelle occasion, 89. Un de leurs Partis est défait par les Canibas à leur mauvaile foi, en trairant avec les Abénaquis, 91. Ils pensent à aitaquer de nouveau le Canada. Ils fe disposent a attaquer Montreal, 101. Ils remportent d'abord quelque avantage au combat de la Prairie de la Madeleine, Ils sont ensuite défaits, 101. & fuiv. Leur perte, 101. Sut un bruit qu'ils vouloient attaquet de nouveau Quebec, le Roy envoye une Escadre dans le Golphe S. Laurent, 116. Ils affiégent Plaifance, & font obligés de lever le siège, 117. & fuiv. Ils brû!ent quelques Habitations, 120. Grands Préparatifsdes Anglois, 129 Quel étoit, le but de ces préparatifs. Une Flotte Angloife attaque la Martinique, 132. Ils trattent avec les Miamis, 133. Ils levent le siège de la Martinique fort en désordre, 134. Comment ils viennent & bout de s'attacher les Iroquois, & de les rendre trréconciliables avec les François. Poutquoi ceux-ci ne veulent point les prendre pour Arbitres, 137. Les Iroquois ne veulent point qu'ils prennent trop le deffus en Canada. Les Abénaquis continuent de les harcelet, 138. Ils bâtiffent un Fort à Onnontagué, 142. Ils font fott maltrairés dans la Nouvelle Angleterre par les Abénaquis . 144. Ils emportent toutes leurs Pellereries du Port Nelson, qui étoit menacé par les François, & fortifient le Fort de Saint Anne, 148. Ils font une trahifon aux Abénaquis, & travaillent à les retirer de notre alliance, 119. On est surpris qu'ils na soient pas venu défendre le Canton d'Onnontagué, & le Fort, qu'ils y avoient construit , 172. Des Anglois S ss ii

le Canron d'Onneyouth & tetour-nent sur leurs pas, 173. Leur mauvaile conduite par rapport aux Nations Abénaquiles, 177. Ils défendent mal le Fort de Pemkuir, 179. Ils en usens mal avec les Habitans de Beaubassin, après avoir manqué une Escadre Françoise, 181-82. Ils font le siège de Naxoat, 182. & suiv. Ils levent le siège, 185. Etat de leurs Colonies en Terre-neuve, & jusqu'où monioit le commerce, qu'ils y faifoient, 185. Ils teconnoillent que leuts défordres y avoient attiré la colere du Ciel fur eux, 186. Leur Quartier General, 186. Ils fonr attaqués, 192. Un Corps d'Anglois est défait, 194. Ils rendent le Fort de Saint Jean, 195. Fautes, qu'ils font dans leurs Colonies, 197-98. Ils dédommagent les Onnontagués de leurs pertes, 200. Ils reprennent le Fort Bourbon, & violent la capitulation, 202. 203. M. d'Iberville le reprend fur eux, après leur avoit coulé bas, on pris deux Vailleaux, 204. & fuiv. Ils font réfolus de rétablir leurs l'oftes dans l'Isle de Terre-neuve, & de chasser les François de rose l'Isle, 217. Ils se fornifient à Sainr Jean , 219. Ils sont mal menés par nos Alliés, 223. Quelques Anglois sont tués par les Abénaquis, 231, Leurs prétentions sur plusieurs Postes du Canada. Ils songent à rebâtir le Fott de Pemkuir , & à s'assurer de la Riviere de Kinibéqui, 235. Ils' demandent des dédommagemens pour la Baye d'Hudson, & ce qu'on leur répond, 2:6. On les laisse se rétablir en Terre-neuve, 237. A quelles conditions les Abénaquis veulent traiter avec eux, 240-41. Ils prennent le parti de ménager les Iroquois, 241. Un Anglois est envoyé à Onnontagué pour traverser les négociations de la paix, 246. Réponfe, que lui fait Teganif-

ie mettent en marche pour secourir forens, 247. Ils sont le Commerce avec les Chicachas, & les follicitent de ruer un Ecclésiastique François . 260. On rencontre un de leurs Vaiffeaux sur le Micissipi : leurs prétenrions fur ce Fleuve. Ils y conduifent des Réfugiés François, pour y établir leur droit, Les mauvais trailemens, qu'ils font & ceux-ci, les engagent à le resourner du côté de la France, 261 - 62. Le Boy d'Espagne veur qu'on les empêche de s'établir fur le Miciffipi, 264. Ils veulent s'établir au Détroit. Les Cantons Itoquois s'y oppofent, 169. Ils échouent à Plaifance, 186. Ils veulent traverfet la paix entre les Iroquois & nous, 270. Ils font de grands préparatifs, & follicirent les Iroquois de chasser les Missionnaires, M, de Callieres travaille à déconcerter leurs intrigues . 187. Expéditions contre eux dans la Nouvelle Angleterre, 289-90; en Terre neuve, 190-96. Ils viennent pour attaquer Plaifance, & fe retitent , 193. Ils surprennent quelques Abénaquis. M. de Montigni venge ceux-ci, 194. Ils attaquent le Port Royal, & levent le fiège, 207-98. Ils font beaucoup de pertes en Terre-neuve, & leur Commerce y est suine . 298, & fuiv. Ils prennent un Vaisseau de Roy, qui alloit à Quebec, 300. Ils sont obligés deux fois de suite de lever le siège du Port Roval. Leur Géneral se plaint qu'ils avoient refusé de lui obéir, 214. O faiv. Grand profit, qu'ils font en Acadie par la Pêche, 122. Ils sont forcés à Hewreuil. Ils dressent une embuscade aux Vainqueurs, & sont batrus, 323. & Surv. Cinq cent Anglois obtiennent permiffion de faire une course dans la Colonie, & pourquot ils font contremandes, 227. Les Anglois ne pouvoient s'en prendre qu'à eux, si nos Sauvages exercoient des cruaurés dans leurs Colonies. , 329Comment leuts Prisonniers étoient traités dans la Colonie. Ceux de la Caroline décrient les François parmi les Sauvages de la Louysiane, & tâchent de nous les débaucher, 440. Ils se liguent avec les Iroquois, pour attaquer la tête de la Colonie , 114-35. Ils batifient plusieurs Forts entre la Nouvelle York & le Lac Champlain. Un de leurs Détachemens est battu, 436. Ce qui fit échouer leur Entreprise contre Chambly, 137. 6 (uiv. Ils font de grands préparatifs contre le Canada, 350. Un de leurs Partis est battu par les Sanvages, près du Port Royal, 351. On apprend d'un Prisonnier Anglois les préparatifs de sa Nation contre le Canada, 351-52. Presque tous nos Alliés font le Commerce avec eux . 252. Ils fe brouillent avec les Iroquois, 317. Ce que devint la Flotte Angloife, qui devoir afficger Quebec, 317. 6 (wiv. Ce qui fit échouer leur dessein fur Quebec & fur Montreal. Ce qui les empêche d'attaquer Plaisance; pourquoi ils ne peuvenr compâtir avec les Iroquois, 361-62, ce qui leur affura l'Acadie, 362. Ils se réconcilient avec les Iroquois, & leur dessein : ce qui le fait échoiier. Une partie de la Garnison Angloise du Port Royal est taillée en pieces par les Sauvages, 364-65. Les Ontagamis font alliance avec eux, & entreprennent de leur livrer le Détroit. 365. Maniere méprisante, dont un Chef Poutcouramis parle d'eux, 368. Le Commerce des Pelleteriesest prefque tout entier entre leurs mains, & pourquoi, 474. Ils se ménagent avec les Iroquois, 374. Leurs prétentions fur les Nations Abénaquifes, & ce qui arrive entre eux & ces Sauvages , 374. & Suiv. Leurs prétentions fur le Pays des Abénaquis: ils ménagent ces Sauvages , 177. Ils les attaquent en trahifon, & en retiennent plusieurs Prisonniers, 378.

500 Ils enlevent le Baron de S. Castin, 379. Ils poursuivent le Pere Rasse, & meitent la rête à prix, 380 81. Ils attaquent le Village de Narantsoak , & manquent le Missionnaire, 38t. Les hostilités commencent entre les Anglois & les Abénagnis, 182. Ils attaquent de nouveau Narantsoak . tuent le Pere Rafle, profanent lo Corps de Jesus-Christ, commestent mille indignisés fur le corps du Missionnaire, 383-84. Ils continuent de faire la guerre aux Abénaquis, & ce qui en arrive, 384. Leur bonne conduite dans l'Etablissement de leurs Colonies, 189. & fuiv. Combien les Anglois de l'Amérique Septentrionnale penvent meure d'Hommes fous les armes, 402. Ils ne négligent rien pour mettre les Nations Abénaquifes dans leurs interets, & n'y reuffent point. De quel avantage leur fut la cession de Plaisance & du Port Nelson . 404. Un Corsaire Anglois tavage l'Isle Dauphine, & y exerce de grandes cruausés sur les Habitans, 415. Des Anglois engagent plusieurs Sauvages à aller en guerre pour faire des Prisonniers. On les soupconne d'intriguer contre nous. On arrête un de leurs Officiers, qui est envoyé à la Maubile. Il y est bien recu, aussibien qu'à Pensacole, & il est sué par les Tomés. Leur Magafin des Tchactas est pillé par ces Sauvages : ceux, qui le gardoient sont massacrés. Conspiration des Sauvages contre eux. M. de Bienville en rachette plufieurs des Sauvages, & les traite fort bien, 421. Ils comprennent fort bien de quelle importance est pour nous l'Ebliffement de la Louyfiane, 431. Des Armaieurs Anglois aitaquent deux Vailleaux François, & voyant qu'ils n'étoient pas les plus forts, ils s'excufent, en disant qu'ils les avoient pris pour des Espagnols, 418. Projer des Sauvages de la Louysiane d'y

établir les Anglois, apiès y avoir

massacré les François, 469. Les Tchactas refusent de recevoir leurs Marchandites, avant que d'avoir parlé à M. Pertier , & sçû ses intentions, 475. Les Narchez font courir le bruit que les Anglois viennent à leur secours, 481. On ne doute point qu'ils ne secourent les Chicachas, fi ces Sauvages se déclarent contre nous, 483. Ils follicitent vivement les Tchactas de se déclarer contre nous. & leur font des préfens confidérables, 484, Ces Sauvages disent que les Anglois leur gârent l'esprit. Le Grand Chef des Caouitas se plaint qu'ils donnent de mauvais confeils, 486. Ils conduifent toures les démarches des Chicachas contre pous.

Anjelran. (le Pere) Jésuite. Voyez. le premier Volume, M. de Callieres l'envoye aux Nations du Notd & de l'Ouest. Ses instructions, 2 c2. Il arrive à Montreal pour donner avis que les Députés des Nations d'en haut font en chemin pour Montreal, 271. Il dispose toutes choses à Michillimaxinac pour la paix générale, & rerire deux Prisonniers Iroquois des mains des Outaouais, 274. Quelques Sauvages s'adressent à lui pour le priet de faite lever le fort, qui caufoit, disoient-ils, une maladie, 280. Il serr d'Interpréte aux Outaquais & aux Algonquins au Congrès Général . 181. Les Outaouais le demandent à M. de Callieres, & à quelle condition il est accordé , 181, Annapolis Royale, nom, que les

Anglois ont donné au Port Royal,

Anne, Reine de la Grande Brétagne. Pourquoi elle ne veut pas relâcher l'Evêque de Quebec, qui avoit été pris fur Mer, 301. Elle veut avoir l'Acadie avant la fin de la guerre, à quelque prix quece foit. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre lui répond du faccès, & elle l'en

remetrie, 331-34. Elle promet le Gouvernement de la Nouvelle France au Sieur Vefche, si le projet descret conquêre troffir, 337. Elle veronne le deflein de chaffer les François de l'Acadie, s' de faire enfoire af-fiéger Quebec, 341-34. Elle veronne le doublement avoir le Canada, 247. Pour quoi elle neveur pas se relacher fru la ceffino de l'Acadie; el leva vavoir audif Plaifance & la Bayed 'Hud-fon, "724.

Apalaches. Sauvages de la Floride, quittent le voifinage des Efganols, pour venir s'établir à la Maubile, près des François. On leur donne un Missionnaire, 414. Des Apalaches amênent un Espagnol à Monsseur de Champmèlin, 447.

Arembourg (Le Sieur d') commande les Habitans, qui font très bien à

l'atraque des Natchez, Angentais (Le Sieur d'Aillebour d') Leurenant, fe rifque à monter à Michillimatine, 119. Il en tamene un grand Convoi à Montreal, 131. Il et envoyé à Michillimatine, 132. Il et envoyé à Michillimatine dant, 131. Il arrive to Michillimatine dant, 131. Il arrive à Michillimatina tinace: Effec de no voyage, 141. Arrive trop tard à Montreal avec cinquante François, pour avoir part à l'Expédition du Come de Frontenac contre les Iroquois. Nouvelles, qu'il apporte des Sauvages de Michillimakinac, 176. Il l'e dittingue à la l'autrimation de l'autrimatine de l'a

prife de Saint Jean , 332. Arriola (D. Andrès de) Premier Gouverueur de Penfacole y bârir un

Fort, & une Eglife;
Araguret (M. d') Commifaire
Ordonnateur à la Louyfiane : avis,
qu'il donne à M. de Ponchartrain,
30. En que l'ems illarrive à la Louyñane. Son artivée donne que que forme à cette Colonie. See efforts inntiter pour engager les Habitans à cultiver les Terres : ce qu'il dit du Tabae
de la Maubilé : il eft d'avis de fortifer

l'Isle Dauphine. Réflexion fur cet avis. Il retourne en France, 41 f. Ses deux Freres arrivent à la Louyliane, & en quelle qualité, 43 f.

Arragustie (Le Chevalier d') va au fecours des Illinois, 479. Belle action fecours des Illinois, 479. Belle action de cet Officier à l'astaque des Narchez, 48r. Il eft établi Commandant du Furt, qu'on bâtir dans le Pays de ces Sauvages, 48a. Sa mort, 501.

Affenis on Cenis, Voyez co mot.
Affenis on Cenis, Voyez co mot.
Situation de leurs Pays. Ils donnent des Guides à M. de Saint Denys, 218. Les Efpagnols font un Etabliftement chez eux, 427. Ils fecourent à propos M. de Saint Denys contre

les Narchez , 499.

Attributa. (Louys) Iroquois du Sault Saint Louys, Filleul du Roy, Son Difcouts aux Outaousis dans un Confeil, en profence du Comie de Frontenac, & ce in il produir, 61. Il donne une grande preuve de fa fidélité, 90.

Attacapas, Sauvages de la Floride. Ils secourent à propos M. de Saint

Denys contre les Natchez, 499.

Aveneau (Le Pere) Jefuite Miffionnaire des Miamis à la Riviere de
Saint Jofeph. Succès de fes travaux, 8

6 fon caractere, 312. M. de la Motte Cadillae l'oblige de fortir de fa
Miffion, & pourquoi. Il eft obligé
de l'v renvover. 323.

Augiers (M. des) prend un Vaiffeau de l'Armadille d'Efpagne, & y rencontre trois françois, qui avoienéré de la fuite de M. de la Sale. Nouvelles, qu'on apprit par eux, 40.

Ayennis, Sauvages de la Floride: Leuts Cousumes, leur maniere de cultiver la Terre, leur culte religieux, 15. 6 faiu.

.

PABOUL, Poste Anglois de l'Isle De Terre-Neuve, 187. M. de Brouillany entre, & ymeneunNavire

l'Isle Dauphine. Réflexion sur cet de guerre Anglois. Il se rend Maître avis. il retourne en France, 415. Ses de la Baye, 188.

Builai. Commandant Anglois du Port Nelson. Rend son Fortà M. d'Iberville.

Balaine. Le Port de la Baleine, en l'Ille Royale. Sa description & sa situation, 387. La Pêche de la Baleine beaucoup plus aisse & plus avantageuse dans le Fleuve Saint Laurent, que dans le Nord, 394.

Baptiste. (Le Sieur) vient au secours de Naxoat, 183.

Bapiste. Flibustier François. M, de Frontenae se plaint de ce qu'on le tient dans les chaines à Batton, & de ce qu'on ly traite avec la derniere rigueur. 3-16. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleierte veut le faire pendre comme Corfaire. M. de Callieres le fauve, en menagant le Goulette le fauve, en menagant le Gou-

verneur de reprefailles, 287.

Barbier. (Le Sieur le) M. de la Sale
le laisse au Fort de Saint Louys, en
qualité de Commandant, 21.

Le Barba. Chef Narché, veut faire perir M. de la Loire, 422. Baron. (Le Sieur.) fait l'Office d'Ingénieur dans l'Expédition de M. Perrier contre les Naichez, 489.

Basen. Le Baton, Chef Huron, trahit les François, & traite avec les Iroquois, 156. Ce que M. de Frontenac lui dit pour lui faite connoître qu'il éroit infituit de fes menées, 138. Effet de fes intrigues, 161. Il s'établit dans la Nouvelle York avec pluscurs Familles Huronnes, 113.

Barre, (M, de la) Voyez le premier volume. M, de Pontchartrain lui attribue d'être la cause de la guerre des Iroquois, 221.

Bartbelemy, jeune Parisien, se met en marche pour aller aux Illinois. Il arrive aux Akansas, 36. Il est obligé d'y rester, saute de pouvoir marcher, 37.

Baston, voyez Boston. Bandonin. (Le Pere Michel) Jésui-

512 te, tâche d'établir une Mission chez Sale. Il met à la voile, les Tchactas,

Baumanoir, Officier François, fe distingue au siège de Quebec . 86. Bayagoulas, Sauvages de la Louyfiane, M. d'Iberville arrive chez eux,

& visite leur Temple. Le Dieu des Bayagoulas, 218-19, Autre nom de ces Sauvages Beaubaffin, Quartier de l'Acadie.

Violences, que les Anglois y commenent, 181-82. Les Anglois y font une descente. & v trouvent les Ha-

bitans fur leurs gardes, 181-82. M. de Beaubaffin , Lieutenant , fair une course, & des ravages dans la Nouvelle Angleterre, 289-50.

Beaucourt. (M. de) aujourd'hui Gouverneur de Montreal, marche contre les Iroquois, & les défair, 112. Il commande des Canadiens, qui font envoyés en Terre-neuve, 198. M. de Vaudreuil lui mande de presser les travaux, qu'il faisoit à Quebec, \$51. Ses diligences pour mettre Quebec en état de foûtenir le Siège,

Beauharnois, M. de Beauharnois quitte l'Intendance du Canada pour prendre celle des Classes de la Marine. M. de Pontchattrain l'exhorse à engager les Négocians de plufieurs Villes à faire un effort pour reprendie l'Acadie, 362-63. M. le Chevalier de Beauharnois, Frere du Précédent, est nommé Gouverneut Général de la Louysiane; il envoye à la découverte de la Mer du Sud,

409. Beaujen. (M. de) commande l'Escadre destinée à la découverte du Miciffipi, 4. Il se brouille avec M. de la Sale. Suite de cette brouillerie, 4. & fuiv, Son entêtement est cause de la perte d'un Bâtiment de la Sale, 5. Il lui fait manquer l'Embouchure du Micissipi. 6. Ses mauvaises manieres avec M. de la Sale. Il embarque le Capitaine de la Flûte, pour le soustraire à la justice de M. de la

Beaulien, (Le Sieur de) va reconnoître les Naichez, 489. Il est attaqué par ces Sauvages, & sué, 490.

Beaumont (M. de Beauharnois de ) arrive à Quebec, où l'on attendoir la Floste Angloise, sans l'avoir rencontrée.

Beauport (voyez le premier Volume.) M. de Beaucourt prend de bonnes mefures pour empêcher les Anglois de faire descente à Beauport, 355. Beauvais. (Le Sieur de Tilly de) Lieutenant, leve un Parii de guerre. & le fuccès qu'il eut , 48. Il comman.

de un Corps de Sauvages dans l'Ex# pédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, Bégon, M. Bégon, Intendant des Isles de l'Amérique, est nommé

Commissaire à Saint Domingue, s. Il en use bien avec M. de la Sale . 6. Ordres, qu'il Coit du Roy : M. de Beauharnois lui succede dans l'Intendance de la Rochelle & de Rochefort,

M. Bégon, Fils du Précédent, Intendant en Canada. Mémoire conceité entre M. de Vaudreuil & lui. pour peupler le Canada,

Bekancourt. (Le Baron de) conduit un Corps de Sauvages à l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Des Abénaquis s'établisfeni fur la Riviere de Bekancouit. Motifs de cet Esablissement .

Beletre (Le Sieur de) se distingue en Terre-neuve, La Belle, Fregate, que le Roy avoit donnée à M. de la Sale, 4. Elle

fait naufrage, Bellefont, brave Canadien, est tué dans un combai, où quarante Abénaquis défont fix cent Anglois, 70.

Bellefontaine (Le Sieur de) Commandant aux Illinois, recoit M. Caveller & fa Troupe, Bellomont (Le Chevalier de) Gou-

verneur Général de la Nouvelle An-- gleterre, gleterre, renvoye à M. de Frontenac des Prifonniers François, Sa Lettre à ce Général: Ses prétentions sur les Iroquois, 225-26. Réponfe, que lui fatt M. de Frontenac, 226-27. Il tient un grand Confeil des cinq Cantons Iroquois, & ce qui s'y paffe, 227-28.Il écrit une seconde Lettre au Comte de Frontenac, remplie de plaintes & de menaces, Réponfe de ce Général, 229. & fuiv. Faufseté de ce qu'il dit dans sa Lettre, au fujet des Missionnaires , 214-15. Ses prétentions sur plusieurs autres Postes, 236. Il s'applique à gagner les Abenaquis pour s'en alluret, 240. Il recoit ordre du Roy d'Angleretre de faire cesset toute hostilité, & M. de Callieres en recoit un Duplicara de la part de ce Prince, 241. Il empêche les Députés Iroquois de descendre à Montreal, 244. Il tâche de traverser les négociations de la Paix, 246. Ce que répond Téganissotens à ses Envoyés, 246 - 47. Il fair agréer aux Iroquois des Mtffionnaires Protestans, & ce qui en arrive, 248. Il fait de nouveaux efforts pour empêcher les Iroquois de faire la paix avec nous, & fait mettre aux fers un Onneyouth., 249. Il menace de faire pendre les Jesuires, qui paroîtront dans les Cantons Iroquois; & en voulant gagner, & intimider ces Sauvages, il les irri-

Belmont. (M. l'Abbé de ) Supérieur du Séminaire de Montreal, Sa réponse au Pere de la Chasse, qui lui demandoit des Prieres pour le

Bergeres. (M. des) Capitaine, est laissé à la garde d'un Fort dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois.

Berros. (Dom Estevan.) Il attaque l'Isse Dauphine, 443. Il mande au Général Espagnol qu'il est impossible

de s'en tendre maître, 445.
Bett. (Le Sieut le) du Chefne, le
polte vers Chambly à la tête des
Sauvages, pout deffendre ce poste,
102. Il accourt pour combattre les
Ennemis, 104. Il est blessé à mort,
105. Il meurt de ses blessures, 106.

Bettrand. (Le Sieur Gaspard ) Habitant de l'Husance, brave Homme, est chargé de l'Expédition de l'Ille Carbonniete. Il attaque une Fregare Angloise; tue le Capitaine, met tous les Officiets hors de combat, &

est tué lui-même, 346-47.

Bienville. (M. le Moyne de) est tué au combat de Saint Sulpice, 75.

Il avoit levé peu de tems un grand
Parti pour marcher contre les Iroquois, & ce qui l'avoit fait échouer,

M. de Bienville, Frere du Précédent, accompagne M. d'Iberville fon Frere, en qualité de Garde de la Marine, à la recherche de l'Embouchure du Micifâpt. Il est chargé de la garde d'un Fott, près du Miciffini , 260. Il est mis en qualité de Lieurenant dans un autre Fort. Il rencontre des Anglois fur le Fleuve, & ce qu'ils lui difent, 260-61, 412. Devenu Commandant Général, el abandonne le Biloxi . & transporte cet Etablissement fur la Riviere de la Manbile, 414. Il reçoit fort bien un Officier Anglois, qu'on avoit atrêté aux Natchez & lui rend la libetté. Il tachette plufieurs Anglois pris en guerre par les Sauvages, & les traite bien, 42 t. Il est envoyé aux Natchez pour tirer raison de la perfidie de ces Barbares. Il croit ou on a eu une terreut pantque : ce qui le désabuse. Pourquot il s'attête dans T tt

la Baye des Tonicas, 424. Ce qui fe passe entre lui & le Grand Chef des Natchez. Il fait justice des Meurtriers des François, 425. A quelles conditions il accorde la Paix aux Natchez. Il fait construite un Fort fur leur Tetrein , 426-27. La Compagnie d'Occident le nomme Commandant Général de la Louvsiane . 433. Il propose un Terrein pour y fonder la Nouvelle Orleans, & il est chargé de cet Esablissement, 414. Il fait prendse possession de la Baye de Saint Joseph , 435, Pourquoi il l'abandonne, 436. Il conduit les Sauvages au Siège de Persicole , 437. Il envoye un renfort de Troupes à M. de Sérigny , 442. Il recoit ordre d'inveftir par Tetre le Fort de Peníacole, 447. Il fait harcelet la Garnifon de Penfacole, 448. Il refuse de composer avec le Gouverneur de Peníacole, 449. Il désourne M. de Saujon d'aller attaquer la Baye de Saint Joseph , 453. Il recoit ordre de la Cour de renvoyer M. de Saint Denys aux Natchitoches. Il établit de nouveau le Quartier Général au Biloxi, & y fixe sa résidence, 454. Il tente inuillement de faire un Etabliffement à la Bave de S. Bernard. Il y renvove des Sauvages, qu'on y avoit enleves en trahison, 455. Les Tchactas lui donnent avis des propositions. que leur font les Anglois, 456. Avis, que lui donne le Gouverneur de la Caroline, 457. Les Chicachas le font priet de les recevoir en grace, 418. Son embarras au sujet des Natchez: M. Delietto l'en tire, 460. M. Perzier lui succéde, & il tepasse en France, 462. Il est nommé Gouverneur de la Louysiane,

Bigot (Le Pere Jacques) Jéfuite : assi, qu'il donne à M. de Callieres au fujet des Abénaquis, & ceque lui dit ce Général, 240. Un des PP. Bigot fert d'Interpréte aux Abénaquis au Congtés Général pour la Paix, 281.

Bibarel, un des Compagnons de M. de la Sale, disparoît, 21,

Biloxi, Baye de la Louyliane, M. d'Iberville y bâtir un Fort, 2.59. Il y eft mal placé, & pourquoi, 261. Ce Pofte est abandonné, 4.14. On y établic de nouveau le Quariter Général. Incommodités de ce Pofte, 4.54. Il en est transporte à la Nouvelle Clans, & on n'y laisfe qu'un Détaleans, & on n'y laisfe qu'un Détaleans, &

chement, 456.

Binneteau (Le P.) Jésuite, Missionnaire des Abénaquis. Avis, qu'il

donne à M. de Frontenac, 131.
Blant (Jean le ) Chr Gluzzousis, fair des préfens à M. de Calliseres, de fon difecous eft fort applaudi, a constant de la callisere de la constant de la callisere de la callise

Blénac (Le Comte de ) Gouverneur Général des Illes, donne avis en Cour, qu'il est attaqué par une Flotte Angloise à la Matinique, 132. Il oblige les Anglois à lever le

Bindd (Le Sieur) Capitaine, via commander aux Natchez, 434, Boiibriand, (Le Sieur Dugué de ), Geidifique Beaucoup en Tere-neuve, 196-97, Il refte au Fort Bourbon, en qualité de Lieutenant, 108, Il arrive à la Louyfaine nommé Commandant aux Illinois, 43, 51, Il va au (ecours des Illinois, & apprend à moité chemin qu'ils font dellivés,

Boisrondet. (Le Sieur de) Commis de M. de la Sale, part des Illinois avec M. Cavelier & fa Troupe; & est obligé d'y retourner, 37. Il passe en Canada avec M. Cavelier & fa

Bonaventure ( Le Sieur Denys de ) monille devant Onebec, & y donne avis d'un grand tecours de France, 100. Il atrive au Potr-Royal avec une prife Angloife, & envoye deux de fes Prisonniers à Ouebec, 109. Il arrive à Quebec, & manque le Fort de Pemkuit, 121.6 fuiv. Il arriveen Acadie après avoir fait quelques prifes fur les Anglois, Effer, que produit fon arrivée, 159. Il arrive en Acadie, & va faire le Siège de Pemkuit avec M. d'Iberville, 177. 6 fuiv. Il arrive à Plaifance, 180. Il ne prend point Parti entre M. de Brouillan & M. d'Iberville. Le Premier s'embarque fur fon Vaisseau pour Saint Jean, 190. Il fait voile pour France, 191. M. d'Iberville le charge de demander un renfort de Troupes au Roy , 198. Il arrive au Port-Royal, & en renforce la Garnison, 318. M. de Subercase lui confie la deffense du Fort en marchant contre les Anglois.

Bonneviste, Port de l'Iste de Terre-neuve. Les Anglois de Saint Jean onr permission de s'y retirer, 195. Pourquoi M. d'Iberville ne s'empara poinr de ce Poste, 196. Les Fran-

gois tuinent toute cette côte, 300-Bonrepos. (Le Sieur de) va à l'Expédition de Corlar, en qualité de Volontaire.

Le Borgne. (Voyen le premier Volume.) Il se prétend Seigneur d'une partie de l'Acadie, & se fait payer un droit pour la Pêche pat les Anglois. 226.

Bofton contre le Gouverneux de la Nouvelle Anglererre, & pourquoi, 14f. Efcadre à Bafton, & pourquoi, 10f. Les Anglois croyent que les François en veulent à cette Ville, 101. Entreprife manqueé fut Bafton, 11f. 6° faire. Les Baftonnueés de Bafton, 21f. 6° faire. Les Baftonnue de la Bafton, 21f. 6° faire. Les Baftonnue de la Bafton, 21f. 6° faire.

font de grands dégâts sur les côtes de l'Acadie. Les François, Prifonniers à Baston, sont fort maltrairés, & la Reine d'Angleterre deffend de les échanger. Les Milices de la Nouvelle York ferendent dans certe Ville, 186-87. On yeut à Bafton engager les Abénaquis à demeurer neutres, mais on s'y prend trop tard, 189. Les Baftonnois font une Entreprife fur le Port-Royal, & ne réuffiffent point , 297. & fuiv. On fait à Baston des réjouissances pour la prise du Pott-Royal, personne ne doutant de cette prife. Soulevement contre le Général Mark, à la nouvelle de la levée du Siége, \$17. Le Parlement de Balton justifie cet Officier, & le renvoye avec de plus grandes forces au Pott-Royal, 318. Maniere dure, dont les François & les Sauvages Prisonniers à Baston y sont trairés, 229. On v fait un grand Armement contre le Canada, 330-41, 114. Les Entreprises & les Ptojets de M. de Subercale donnent de grandes inquiétudes à Bafton: & résolution, qu'on y prend , 342. Préparatifs à Baston pour le Siège de Quebec,

Boularderie. (Le Sieur de la) Énfeigne de Vailfeau, effebleffé en combartant avec beaucoup de valeur au siége du Port-Royal, 320. Bourbon. Le Fort Bourbon, ou

351-52.

Port Nelson, voyex ce mot.

Bourgeois. Habitant de Beaubassin
en Acadie, va trouvet le Commandant de l'Escadre Angloise, pourquoi, & ce qui en artive, 181.

Bourgmont, (Le Sieur de) est en-

voyé Commandant au Détroit. Il recoit mal les Sauvages, 307. Il veut les engaget à aller en guerre contre les Sioux. Il maltraite un Outaouais, ce qui caufe un grand défordre. Il fait titer fur eux, & ce qui en arrive, 309. & faiv.

Brandt, Capitaine Suille, déferte

de la Louysiane avec sa Compagnie,

& va à la Caroline,

Bremani. (Eustache de) jeune Parissen de la suire de M. de la Sale. Ce qu'il devinr après la ruine du Fort de Saint Louys par les Clamcoëts,

Brifasier. (M. l'Abbé de) Sa Lettre au Pere de la Chaife, au fujet de la Traite de l'Eau-de-vie, 124. Broffe, (Le Sieur de la) Lieute-

nant Réformé, va en qualité de Volonraire à l'Expédition de Corlar, 44. Il leve un nouveau Patri de Guerre, & quel fuccès il eut, 48. & fuiv. Brouillant. (M. de ) Gouverneur

de Plaisance, y est attaqué par les Anglois, & fait lever le Siège, 117. & suiv. Le Roy veut qu'il agisse de concert avec M. d'Iberville, pour chaffer les Anglois de l'Isse de Terreneuve, 160. Caractere de ce Gouverneur, 186, Son Expédition contre les Anglois. Il se plaint des Malouins, & les Malouins de lui, 187-88. Il retourne à Plaisance, & n'approuve point l'atraque de Catbonniere , 188-89. Il fe brouille avec M. d'Iberville . & se réconcilie . 189. Il s'embarque pour Plaisance : se brouille de nouveau avec M. d'iberville, & se réconcilie encore, 190-91. Il se brouille une troisième fots. & est encore obligé de se raccommoder, 191-92. Ses Exploits à la prise de Sainr Jean, 193. & suiv. Il fait une impolireffe à M. d'Iberville, 190 Il propose de gatder Saint Jean, & pourquoi il ne le garde pas. Il se brouille encore avec M. d'Iberville. & se raccommode. Il retourne à Plaifance, 196. Il est d'avis que M. d'Lberville n'aille point en Acadie, de peur de manquer le Porr Nelson, 205. Il fuccede au Chevalier de Villebon dans le Gouvernement de l'Acadie. Nouvelles, qu'il apprend de Bafton : Il les communique à M. de Callieres, 286-87. Il est furpris au

Port Royal par les Anglois, & leur fait lever le Siége, 297. Sa mort,

Brouttin, (Le Sieur) qui avoit été Commandant aux Natchez, est demandé par les Batbates pour Otage,

Bruyas. (Le Pete) Voyez le premier Volume.) Question, qu'il fait aux Députés Iroquois, de la part du Gouverneur Général, 142. Les Iroquois le demandent à M. de Callieres, & à quelles conditions il promet de le leur envoyer, 238, M. de Callieres l'envoye à Baston, & pourquoi, 241. Les Iroquois le demandent à M. de Callieres pour traiter de la Paix, 244. Ce Général y consenr, 241. Il part pour Onnontagué. Réception, qu'on lui fait. Son discours dans un Conseil, & sa conduite en cette occasion, 245-48. Il retourne à Montreal avec des Députés de deux Cantons Poutquoi il n'infifte point fur l'article des Ministres Protestans, que les Iroquois avoient promis d'accepter, 249-50. Il retourne à Onnontagué à la priere de Teganissorens: Succès de sa négociation, 270. & fuiv. Il fert d'Interpréte aux Iroquois au Congrès Général pour la

Builfon. (Le Sieur du) Commandant au Détroit, est infulté par les Ouragamis, 361. Il appelle nos Aliés à fon fecours. Il les mene contre les Ouragamis. Sa bonne conduite dans cette Expédition, & quel en fut le succès, 366. P sivo. Bunin, la Baye du Grand Burin

en Terre-neuve. Sa fituation. Pourquoi M. de Nelmond s'y transporte, 219.

C'AB ANAS, Officier François, fe distingue au Siège de Quebec, 86. Cadillae, (M. de la Motte) succède

à M. de Louvigny dans le Commandement de Michillimakinac, & engage les Sauvages de fon Poste à courir fur les Iroquois, 151, 11 donne avis que nous allons perdre nos Allies, si on ne fait serieusement la guerre aux Itoquois, 153. Il déternane nos Allies à faire des courfes fur les Iroquois, & ils les font avec fuccès, 155. Sa conduite à l'égard d'un Chef Huron, qui nous trahiffoir. Ses inquiétudes au fuiet des Sauvages de son Poste. & son habileté en cette occasion , 157-58. Il se trouve dans un grand embarras, & comment il engage les Sauvages de fon l'ofte à agir contre les Iroquois, 162. Il les invite à se joindre à M. de Frontenac, qui se dispotoit à marcher contre les Iroquois, & ce qui l'empêche de réuffir , 164. Il arrive à Montreal avec un grand nombre de Sauvages Alliés, qu'il amene au fecours de la Colonie, 213. Il est envoyé avec cent Hommes au Détroit, 284. Les Outaouais lui demandent justice des Miamis : sa réponfe. Il part pour Quebec, & ce qu'il dir aux Outaouais en partant, 307. Il part pour retourner au Détroit, 310. Imprudente démarche, qu'il fait pendant fon voyage; il la reconnoît, & la répare. Il veur traitet avec les Outaouais, qui ne veulent traiter qu'avec le Gouverneur Général, 211. Il recoit fur cela les ordres de M. de Vaudreuil, & la déclaration, qu'il fair aux Outaouais, 312. Il mollit avec les Outaouais, & quoiqu'il eût promis la Tête du Pefant aux Miamis, il pardonne à ce Chef, 313. Il oblige le Pete Aveneau de quitter sa Mission de Saint Joseph, & pourquoi. Il amuse les Miamis, & fait avec eux un Traité peu honorable. Il marche contre eux, les défait, & les foumet, 422-23. Il est nommé Gouverneur de la Louysiane. Ses instructions , 41 5-16.

Ses tentatives pour établir le Commerce avec les Efgasons, 477. Il et étable des Magsfinn aux Natcher, a chair courir le bruit qu'il a découver à fait courir le bruit qu'il a découver une Mine d'argent. Il recourne à la Mubile, où plufieurs Nations Suaages lui font des offres fort avannageufes, qu'il accepte, 431. Il en voye M. de Bienville contre les Natchez, 442. Ses précautions pour empèche les Efgasons de s'approcher de nous, 437. Il eft (ete/e, & tetourne en France, 431.

Cafaro. (M. de) Capitaine de Vaiffeau, meurt de peste en allant à la

Louvfiane . Callieres. (M. de) Gouverneur de Montreal. (Voyez le premier Volume.) Ordre, qu'il reçoit de M. de Frontenac, 76. Avis, qu'il reçoit d'un grand Parti d'Iroquois, 99. Sur la nouvelled un gros Parti d'Anglois & de Sauvages, il assemble des Troupes . & va camper à la Prairie de la Madeleine, Il envoye M. de Valrenes pour deffendre Chambly, 102. Une maladie l'empêche de se trouver au Combat de la Praitie de la Madeleine, 103. Il envoye un Parti contre les Anglois, 112. Il donne avis à M. de Frontenac que trois cent Tíonnonthouans se sont cantonnés fur la Grande Riviere. Ordre, qu'il reçoit de ce Général , 113. Précautions, qu'il prend pour garantir son Gouvernement d'une irruption des Iroquois, 125-26. Il recommande au Parti, qui marchoit contre les Agniers, de ne point faire de Prisonniers, que des l'emmes & des Enfans, 126. Il n'est point obéi, 127. Un Capitaine Onneyouth le vient tronver, & il l'envoye au Gouverneur Général, 130. Il marche contre les Iroquois, qui se retirent à son approche, 131-32. Sa conduite à l'égard des Iroquois, qui faifoient femblant de vouloir entrer en négocia-

518 tion. Desfein des Iroquois contre lui , 149. Il compt leurs mefutes , 151. Il pourvoit à la sureré de tous les Postes, 155. Son avis fur l'Expédition contre les Iroquois, 165-66. Mouvemens, qu'il le donne pour cette Expédition, 167. Il conduit alternativement l'Avant - garde & l'Arriere - garde dans la marche 169. Il rire par son habileté l'Armée Françoife d'un grand danger. Il facilire la descente des Troupes, 170. Rufe, qui lui réussit pour empêcher les Tionnonthouans de venir défendre le Canton d'Onnontagué. Il commande la Ligne gauche de l'Armée, & monte à Cheval; pourquoi, 17t. Il s'offre à demeurer pendant l'Hyver dans le Pays Iroquois pour en assurer la conquêre. Il est d'avis de châtier les Govogouins, & pourquoi tout cela n'est pas approuvé , 174 & suiv. Ordres, qu'il recoit de M. de Frontenac, Sa réponse, 199. Il reçoit les Onneyouths, demande à M. de Frontenac fes ordres à leur fuiet , & la réponfe du Général , 200. Les Iroquois Chrétiens lui offrent leurs fervices, & ce qui l'empêche de les accepter. Il rompt les mesures des Iroquois, 201. Un Député d'Onneyouth le vient trouver à Montreal, & ce qu'il en pense, 209. Son avis fur la confervation des Postes du Canada, 21 t. & Juiv. Son entretien avec le Ministre Dellius touchant les prétentions des Anglois fur plufieurs Postes du Canada, 235. Il reçoit des Dépurés Iroquois, & le défie d'eux. Demandes, qu'ils lui font : réponfe, qu'il leur fait, 218. Il est nommé Gouverneur Général : fon caractere, 229. Avis, qu'on lui donne que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre veut traiter avec les Abénaguis, & ce qu'il répond, 240. Il reçoir par le Roy d'Anglererre un ordre du Roy de faire cesser toute hostilité en Canada, & en reçoit un

pareil pour le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, à qui il l'envoye. Les Iroquois lui envoyent une dépuration pour le complimenter fui la promotion , 241. Ses mefures pour n'être point furpris par les Iroquois. Il envoye à Onnontagué l'ordre du Roy d'Angleterre au Chevalier de de Bellomont, & quelle vue il avoit en cela, 141. Les Outaouais & les Iroquois le viennent trouver, & ce ou'il dit aux uns & aux autres. Six Députés de deux Cantons lui sont présentés par M. de Maricourt , 241. Il leur donne une audience publique, & ce qui s'y passe 244-45. Il donne audience aux Députés de différentes Nations, Ils applaudissent à son difcours, Il figne avec eux un Traité provisionnel, 250. & fuev. Il envoye M. de Courtemanche & le Pere Anjelran aux Nations du Nord & de l'Ouest, & ce qu'il leur recommande, Il rend compte à M. de Pontchartrain de l'état des affaires, & pourquoi il n'avoir pas voulu parler aux Iroquois au fuier du choix des Millionnaires Catholiques ou Proteftans, 254-55. Il mande à M. de Pontchartrain qu'on prépare en Angleterte & en Hollande des Vaiffeaux pour faire un Etablissement à la Louvfiane fur les mémoires du Pere Hennepin, & que le Roy d'Angleterre y vouloir envoyer les Réfugiés François, 260-61. Les Iroquois lui portent leurs plaintes contre les Outaonais, qui avoient attaqué leurs Chasseurs. Sa réponse. Ce qu'il dit à Téganissorens au sujet de l'Etablissement du Détroit. Il lui accorde des DéputésFrançois, 268.0 fuiv. Sa conduite au Congrès pour la Paix générale, 174. & fuiv. Ce qu'il dit aux Députés des Cantons après la fignature du Trairé. Pourquoi il ne leur parle ni du Détroir, ni des Jéfuires. 284 Il menace le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre de reprefailles, s'il fait mourir le Capitaine Baptifte, il travaille à déconcerter les intrigues des Anglois dans les Cantons. Sa mort; son éloge, 287-88.

Canada, Eist de la Colonie Francoife du Canada, par rapport au Commerce jusqu'en 1706, 390. O faire. Combien le Canada pouvoir trette d'Hommes sons les armes à la Paix d'Utrecht. Les Députés de la Ville de Londres au Parlement sont chargés de demander pousquoi on a Jausse le Canada aux François, 4023, 403, Il fait une grande petre par le matirage du Chamens,

Canadiens. Leut courage supplée à leur inexpérience pour prendre un Fort par les régles , 54. Leur bravoure pendant le Siège de Quebee, 81. 6 Juiv. Le Roy est informé de leur zéle pendant & après le Siége de Quebee. On envoye les Troupes vivre chez eux, & ils les reçoivent bien , 91. Ils se distinguent au combat de la Prairie de la Madeleine, 105, Cent Canadiens marchent contre le Canton d'Agnier avec des Sauvages alliés, 126. & (niv. Leur attachement pour M. d'Iberville. Qualités, que doit avoir un Commandant pour les bien conduire, M. de Brouillan les craint, 1891 il veut les mettre sous les ordres de M. de Muys, & menace de casser la têre au premier qui refusera de lui obéir, 191. Il les eraint, & change de sentiment, 192. Leurs conquêtes en Terre-neuve. 192. & fuiv. Pourquoi ils ne gardent pas leurs conquêtes en Amerique, 198. Cent Canadiens font envoyés en Terre neuve, & s'y diftinguent beaucoup, 198. 0 fuiv. Le Port-Royal doit sa confervation particulierement aux Canadiens, ; 16. Ils font des courfes dans la Nouvelle Angleterre, 341-42. Leur résolution pour la deffense de Quebec , 355-56. Fautes, qu'ils ont faites en s'attachant presque au seul

Commerce du Caftor, & ce qui en eft arrivé, 389, & fuiv. Ce qui le nempéhoit dalle faire la Péche dans le Golphe, 393, Ils fe diffinguent beaucou à l'attaque de l'Ifle Dauphine, 444-45. Cent cinquante Canadiens autou de Fort de Penfacole, 449- Imprudence des Canadiens, qui accompagnoienne le P. Doutreleau, & ce qui en atrive, 470, M. Perrier ner da psi plitte aux Canadiens, 496.

Cănibăs. (Voyez. Abs.nayui.) Ils defont un grand Pari d'Anglois & de Mahingans, 91. Des Canibas vont au Siège de Pemkuir, 178. Leur fureur à la vüë d'un des Leurs, que les Ânglois avoient lailfe aux fers dans ce Fort, & qui éroit condamné à être pendu, 179. M. de Frontenac leur mande de celler toute bofilité con-

tre les Anglois, 217,
Cannobatinnos. Sauvages de la Floride. Victoire, que les Cénis remportent fur eux avec le secours des François, 21.

Canonville. (Le Sieur de) avertir M. Provoît qu'il a vû à Tadouffac une Flotte Angloife. 65. Canfers Sauvages de la Louyfiane. M. de Courtemanche empêche les Kafkafkrias & les Outaouais d'aller en querre contre eux. 274.

Caouis, Poste Espagnol. Sa Situation. M. de Saint Denys y est recû, & envoyé de-là à Mexico, 418. Caouitas, Sauvages de la Floride.

Leur Grand Chef nommé Empereur.
Ce qui se passe entre M. Perrier &
lui, 485-86.
Cap Breton, (Voyez. Isle Royale, & le

premier Volume.)

Cap Brûlé, dans l'Isle Royale. Sa
fituation, 388.

Cap Sainte Marie, en Terre neuve, Sa Situation, 117. Capucini. La Compagnie des Indes établit des Capucins à la Louysiane,

Carbonniere, Isle & Poste Anglois

en Terre-neuve. Sa Situation. Pourquoi M. d'iberville veut commencer par-là son Expédition en Terre-neuve. M. de Brouillans'y oppose, 188-89. Difficulté d'atraquer cette îsle en

Hyver,

Carbeil (Le Pete Etienne de) Jéfuite, (voyez le premier Velume.) Estime & attachement du Capitaine Huron, le Rat, pour lui. Il en fait

un zélé Chréisen, 278.

Caribous. En quel tems se fait la

Chasse de ces Animanx dans la Baye
d'Hudson. (Voyez le Journal.)

Caraline, Pluficurs Sauvages font une irruption dans la Caroline; y exercent de grands ravages, & en amenent un grand nombre de Pri-fonniers, qu'ils conduifent à la Maubile, où M. de Bienville les rachette, 411. Les Efoggols projettent de conquerir la Caroline, 4,48. Une Compagnie Suiffe déferte de la Louyfisne. & va à la Caroline, 4,45. La Caroline, 4,46.

Carr. Habitant, antaque fort à propos les Anglois à la teie des Milices, 86. Les Ennemis mêmes admirent fa manœuvre, & M. de Frontenac lui permet d'emporter deux Pieces de Canon, qu'il avoit obligé les Ennemis d'abandonner,

Caftachas, Tribu des Tchactas. Leur Chefest établi Grand Chef des Tchactas Orientaux . 486.

Cestor Fautes, qu'on a faites en Canada au sujet du Castor, 389. O suiv. Catarocouy. (Voyez le premier Volume.) Ce Fort est rétabli & bâti de

me.) Ce Fort elt rétabli & bait de fronpierres, 173. το fuiro. M. de Frontenac y arrive, & on est obligé d'y laisse plusieurs Malades, 169. Importance de ce Poste, & ce que le Roy mande sur cela à M. de Callieres, 140. On adistre les frousis qu'ils trouveront dans ce Poste tout ce, dont ils autom besoin. 150.

Cavallero. (D. Bruno de) Lieutenant Colonel, est envoyé an Gouverneut de la Baye de Saint Joseph, & pourquoi, 440. Il fait sommer M. de Châteaugué, 441. Il se rend à M. de Champmelin, 449.

Cavelier. (M.) Prêire de Saint Sulpice, Frete de M. de la Sale, l'accompagne dans son Expédition . 3. Il veut engager M. de Beaujeu à prendre soin des affaires de M. de la Sale. Réponse, que lui fait M. de Beaujeu, g. 6. Il fuit M. de la Sale dans un voyage, 9. Ce qu'il dit aux Affaffins de son Frere, & ce qu'ils lui répondent, 16, 27. Il prend la resolution de passer aux Illinois. Demandes, qu'il fair à Duhaut, 31. Réponfe, qu'il en reçoit, 32. Il est obligé avec tous les autres François de Suivre Hiens chez les Cénis, 33. Il se met en matche pour aller aux Illinois, 35. Il arrive aux Akanfas. Réception, que lui font ces Sauvages ; ils lui donnent des Guides. Il arrive aux Illinois; il en part, & est obligé d'y revenir, & d'y passer l'Hyver. 27. Il arrive en Canada, & passe en France,

Le jeune Cavelier, Neveu de M. de la Sale, l'accompagne dans son Expédition, 3. Et envoyé pour apprendre des nouvelles de la Fregate, 18. Il rapporte qu'elle a fair naufrage, 19, 20. Il se met en marche

pout aller aux Illinois.

Cénis ou Affenis , Sauvages de la Floride. Situation & qualité de leur Pays. Leur caractere, leuts usages, leur maniere de faire la guerre, & de traiter leurs Prisonniers . 12. C. luiv. Ils font alliance avec M. de la Sale, & lui donnent des Chevaux . 21. Réception, qu'ils font à Jourel, 28. 6 fuiv. Ils font fort scandalisés du méurtre de M. de la Sale, & des violences de ses Meurtriers, 22. Les François vont en guerre avec enx, & leur font remporter une victoire complette. Comment ils ufent de leur victoire. Leur réjouissance, 33. & fuiv. Cruanté de leurs Femmes,

34. Ils cherchent à détourner Joutel d'aller chercher les Illinois, & lui donnent néanmoins des Guides, a s.

(Vovez Affinais )

Chaillons (M. de Saint Ours des) Capitaine, commandant un grand Parti contre les Anglois, 324. & fuiv. Il commande une Compagnie dans l'Expédition de M. de Ramezai . 226. Il est envoyé en détachement pour scavoir des nouvelles des Ennemis .

Chambauts. (Le Sieur des) Procureur du Roy de Montreal : commande les Milices de ce Gouvernement dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois,

Chambly. (Voyez le premier volume). Irruption des Agniers & des Hollandois à Chambly, & quel en fut le fuccès , 92. Ce Fort est menacé , & M. de Callieres v envoye M. de Valrenes, 102. On le fortifie contre les Iroquois, qui menaçoient le Gouvernement de Montteal , 125. On répare ce Fost, 129, M. de Vaudreuil y fair camper son Armée,

3 16. Le Sieur Hertel de Chambly est tué dans l'Expédition d'Hevteuil, 227. Chameau, grande Flûte du Roy. Son naufrage,

Champigny, I vovez le premier Volume.) Conduite de M. de Chameigny à l'occasion de l'Expédition de la Baye d'Hudson, 101. Pourquoi il n'écrit point en Cour au fujet de la Traite de l'Eau-de-vie , 124. Ce qu'il mande à M. de Pontchartrain fut le dessein de M. de Frontenac de rétablir le Fort de Catarocouy. Ce qu'il vouloit qu'on fit au lieu de rétablir ce Fort, 152-53. Ce qu'il represente au Ministre au sujet de Plaifance, & fur ce qu'il croit qu'on doit faire contre les Anglois, 159-60. Il monte à Montreal pour l'Expédition contre les Iroquois, 167. Son avis fur la confervation

Tome II.

des Postes avancés, 211. 6 (miv. On s'en tient à son avis, & ce qui en arrive 213. Il prétend au Gouvernement Général; ce qui lui fait manquer fon coup , & combien il en étoir digne , 2 49, Madame de Champigny affifte au convoi & aux obféques du Capitaine le Rat , 279. M. de Champigny affifte avec le Géné» ral à la derniere Assemblée pour la Paix générale , 280. Il fume dans le grand Calumet de Paix , 184, Il retoutne en France,

Champmélin, (Le Comte de) Chef d'Escadre, arrive à la vue de l'Isle Dauphine , 446. Ses préparatifs pour le siège de Pensacole, 447-48. Il entre dans la Bave , AAS, Il fe rend maître de Penfacole, des Vaiffeaux Espagnots, qui le deffendoient, & de plusieurs Bâtimens, qui arrivent au même lieu. Il loue les Elpagnols de leur belle deffense, 449. 6 fuiv. Comment il se venge de la dureté des Espagnols envers les François Prisonniers, 450. Il ruine une partie du Fort de Penfacole , 451. Ce qui le fait résondre à retourner en France. Il distribue aux Sauvages les presens du Roy. Ce qui l'oblige à retarder son départ. Il met à la voile. Bon témoignage qu'il rend au Confeil de M. de Saint Denys ,

Chaonachas. Sauvages de la Louysiane. Trente de ces Barbares font trembler toute la Colonie, & M. Perrier les fait détruire par les Ne-

Charbon de Terre, abondant dans

l'Isle Royale, & facile à tirer, 186. Chassaigne. (M. de la) Commandant à la Chine, donne avis qu'il paroît une Flotte de Canots fur le Lac de Saint Lonys, 59. Il commande une Compagnie de cent Soldats dans l'Expédition de M. de Ramé-

Chaffe, (Le Perc Pierre de la) Je-Vvv

fuire, amene un grand (ecours d'Abénaquis an Geours de Quebec, 513: 44. Il veur affiltet a une Conféernce entre les Abénaquis & Ies Anglois, 378. Il écrit au nom des Premiers au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, 379. Réponle, que lui fait le Supérieur du Séminaire de Montreal, fur ce qu'il lui demandoit des prieres pour le Pere Rafle, 385. Ce qu'il repréfente à M. de Vaudreuil au fligre des Abénaguis,

Châteaugué. (Le Sieur le Moyne de) est tué au siège du Port Nelson 148. M. de Bienville envoye M. de Châteaugué, Frere du Précédent, prendre possession de la Baye de S. Jofeph, 435. Il l'abandonne, & pourquoi , 436. Il commande les Sauvages au fiège de Penfacole, 437. Il prend possession de la Place, 418. Il est sommé de se rendre, & ce qui l'y oblige. A quelles conditions il fe rend, 441. Le Général Espagnol menace de ne le pas épargner, si M. de Sérigny ne se rend , 443. Dureré du Gouverneur de la Havane à sone égard, 450. Il revient à la Louyliane en qualite de Lieutenant de Roy, & reprend le Commandement de la Maubile,

Chitesimerand, (M. de) Capitalne de Vaiffeu, par avec M. di Iberville pour la découverte de l'Embonchure du Miciffipi, 151. Le Gouverneur de Penfaccio l'envoye complimente. Il fedif posé e antre d'ans certe Byes, & envoye M. de Graff pour en fonder l'entrée, 156. Il retourne en France après que M. d'Iberville lui eur rendu compre de la découverre de l'Embouchure du Miciffipi, 277. 8.

La Chandiere Noire, Chef Iroquois, fe cantonne sur la Riviere des Ouraouais, 8 à quel défeir, 113. Il défait une Escotte de François, 114. Il fair une descente dans l'îste de Montreal. Ce qui l'oblige à faite retraite. La Queuë de son Parti est défaite par le Chevalier de Vaudreuil, 115, Il s'approche de Catarocouy; ce qu'il ditau Commandant. Il est attaqué par trente jeunes a gonquins,

8c tué

Chavoigneria. (Le Sicur de la) est envoyé à Onneyouth pour traiter avec ce Canton, 271. Il le trouve peu disposé à la Paix, 272. Il est envoyé aus troquois, 8 pourquois, 350. Il leve la Hache, a un nom du Gouverneur Général, dans uner Assemblée de pluseurs Nations Sauva-

Chazel. (Le Chevalier de) Est nommé Intendant de la Nouvelle France, & périt en y allant, 409. Chedabaustau. Port de l'Acadia

Chedabuitou, Port de l'Acadie.
Onenvoye ordre à celui, qui y commandoit, de l'évacuer, 70. Il eft
pris par composition par les Anglois,
71. Projet d'un Etablissement dans
ce Port, 361. Ce qui le fait échouer,

262-64.

Chefteville, (M.) Eccléinstique de Saint Sulpice, Parent de M. de la Sale, l'accompagne dans (on Expédirion), a Il fuit M. de la Sale dans un voyage, 9, Il fe fauve après le naufrage de la Fregare, 19, 20, M. de la Sale le laiffe dans le Fort de Saint Louys, où apparemment il fut tué par les Sauvages après la mort de celui-cit.

Chepar. (M. de) Commandant aux Natchez, le brouille avec ces Sauvages, qui lui perfuadent que les François n'ont point d'Alliés plus fidéles qu'eux. Jufqu'où il porte la confiance, 466. Il est tué des Premiers dans le massacre général des François de ce Canton.

Chefnaye. (Le Sieur de) Se diftingue à la prife de Sainr Jean, 332. Chetimathar, Sauvages de la Louyfiane. Ils s'établiffent fur les Bords du Miciffipi , affez près de la Nouvelle Orleans, 435. Chevalier. (Le Sieur) Officier de la Garnifon de Naxoat, est attaqué par les Anglois, & se fauve à la faveur du Bois. Il retourne à la Mer, & tombe dans une embuscade, où il est tué, 182.

Chevalier, Sergent, que l'Amiral Anglois laisse pour Commandant au Pott-Royal, 69,

Chicachas, Sauvages de la Lonyfiane. Les Anglois font le Commerce avec eux . & les sollicitent à tuer un Eccléfiaftique François, 160. Leur alliance avec les Outagamis, 400. Les Anglois les engagent à aller en Guerre pour faire des Prisonniers. A11. La Guerre se fait foiblement entre eux & nous. Ils demandent la Paix, 458. Ils forment, à l'instigation des Anglois, le dessein de dérruire toute la Colonie de la Louyfiane, 464-65, 475-76. Les Natchez font coutit le bruit qu'ils viennent à leur secours, 481. Quoiqu'ils ne se déclarent pas encore contre nous, on est instruit qu'ils sont les Auteurs de tout le mal . & on ne doute point qu'ils ne soient secourus des Anglois, quand ils se déclareront, 483. Ils tachent inutilement d'engaget nos Alliés dans la conspiration générale, 484. Un Chef Chicacha fe trouve au rendez-vous, que M. Petrier avoit donné aux Tchactas à la Maubile, 485. Il se plaint que toutes les Nations du Nord pourfuivoient la Sienne à toute outrance; Ce que M. Perrier lui répond, 487. Un Chef Nacthé se tetite chez les Chicachas avec plusieurs des Siens, 496. Plufieurs Chicachas fe mettent en embuscade près du Village des Tonicas: poprquoi, & ce qui en arrive , 497-98. Cette Nation fe déclare ouvertement contre nous: mesores, qu'elle prend. Par qui on croit qu'elle est dirigée. Elle commence par soulever les Negres de la Nouvelle Orleans, 499. Les Chicachas gagnent

une partie de Tchachas, qui fe tournent ensuite contre eux, ayant seu qu'ils avoient reçu un échec de la part des François. Ils follicitent inutilement nos Alliésde se déclarer contre nous, 500. Pertes, que nous avons dés seure des pares est en seure

déja faires dans cette guerre, 50t.

Chouchonacha, Diviniré des Bayagoulas. Ce que c'est, 258.

Chouguen, ou Riviere des Onnontagnés. Ce qu'elle a de fingulier, 169-70. Les Anglois bâtifient un Fott à l'entrée de cette Riviere, 274.

Chubd. Commandant du Fort de Pemkuit. Il est somme de se rendre, & sa réponse, 178. Ce qui l'obligo de capituler.

Ciben, Isles du Cibou adjacentes à l'Isle Royale, 388.

Clamcoets, Sauvages des environs de la Bave de Saint Bernard, enlevent quelques François, 7. Pillent des effets de la Flûte de M. de la Sale, qui avoit fait naufrage, tuent deux François, 8. Ils rodent tout autour des François . & les incommodent beaucoup, 9, 1is enlevent les Outils de ceux , qui travailloient à un Fort, 10. Les François s'en font des Ennemis irréconciliables, leur caractere, leurs usages. Description de leur Pays, 11, & fuiv. Ils maffacrent plufieurs François, 18, 20, 21. Îls tombent fur l'Habitation de Saint Louys, à la nouvelle de la mort de M. de la Sale, & y massacrent presque tous les François. Un Italien leur perfuade qu'il les porte tous dans son cœur. Stratagême, dont il usa pour cela, 38, 39. Les Espagnols leur enlevent malgré eux quelques François & l'Italien, qu'ils avoient pris en amitié .

Claiby. (Le Sieur) Capitaine d'un Vaisseau de Guetre Anglois, est fait Prisonnier de Guetre par Monsieur de Brouillan, après s'être bien battu, 188.

V vv ij

Le Clere, un des Gens de M. de la Sale, disparoît, 21.

Le Clercq (Le Pere Maxime) Recollet, accompagne M. de la Sale dans fon Expédition, 3. M. de la Sale le laisse dans le Fort de Saint Lonys, où apparemment il fut tué par les Sauvages, après la mort de celui-ci, 22.

Cirmoni, (Le Chevalier de) Capiciane réformé, pourfuir des l'Oquois, qui avoient enlevé des Enfans, & Els délivre prefque tous, §8 II arrive à Montreal, & donne avis à M de Frontena qu'il a découvert une Atmée d'Iroquois fur le Lac Champlain, & qu'il en a éét pourfuivi, éo, Il est ué au siège de Quebec, 81.

Clignancourt. (Le Sieur de) Vient au fecours du Fort de Naxoar, 183-Les François de l'Acadie le députent à M. de Vaudreuil après la prife du Port-Royal, & pourquoi, 149-

Codere (M. du) Commandant aux Yasous, Se trouve aux Natchez pendant le massacre des François, & il est tué dans le rems qu'il vouloit secourir le Pere du Poisson, Jésuite, 467-68.

Colapifini. Sauvages de la Louyfiane, pourfoivent les Natchitoches, qui les avoient quittés fans leur rien dire; en tuent plusieurs, enleveurun grand nombre de leuts Femmes, 417. Quarante Guerriers de cette Nation joignem l'Armée de M. Petrier, qui marchoit contre les Natchez.

Colomber. (Le Sieur) Lieutenant réformé, est tué en combattant contre les Iroquois, 58.

Commerce. Ce qui fait romber celuides Pelleteries en Canada, 373. Révolutions dans le Commerce de la Louysiane, 417. & fuiv. Ce qui se passe entre M. Perrier & les Tchactas au sujet du Commerce, 487.

Compagnie, MM. Raudot ne veu-

lent point qu'on charge une Compagnie de l'Etablissement de l'Isse du Cap-Breton, & poutquoi, 204. Etabliffement de la Compagnie d'Occicident, & Concessions, que le Roy lui fait, 412. Elle fait une Promotion d'Officiers pour la Lonysiane, 435. Elle demande, & obtient des Capucins & des Jésuites pour la Louyliane, 461. On la prévient mal à propos contre M. Perrier, 461. Elle n'envoye pas à M. Perrier les secours, qu'il lui avoit demandé, 488. La Compagnie des Indes rétrocéde au Roy la Louvsiane & son Privilége Exclusif, & à quelle condition, 100-01

Compagnie du Nord. Elle est obligée de consentir à ce que l'Expédition de la Baye d'Hudson soit te-

mife à un autre tems,
Concessions, Artivée des premieres
Concessions à la Louyssiane. Fautes,
qu'on sit à leur égard, 454-55. Plufieurs Concessionnaires fervent au
Siége de Pensacole, 437. Quelques
Concessions aux Natchitoches, 454Ce qui fair échouer ces Concessions.

Congés. Ce que c'est, & leur utilité, 212-13. Nouveaux ordres du Roy à ce sujer, sans exécution,

Conflantin. (Le Pere) Récollet, est arcèté & lié par les Outaouais délivré, & tué par mégatde, 309.

Convoi. Grand Convoi envoye à Michillimaximac, 51, Grand Convoi de Michillimaximac à Montreal, 59. Un grand Convoi arrive à Quebec fort à propos, 100. Autre Convoi des Sauvages des Terres à Montreal, 114. Un grand Convoi arrive de Michillimaximac à Montreal, 152. Grand Convoi de Michillimaximac à Montreal, 154. Hate.

Monreal, t4t.

Corlar. Gros Bourg de la Nouvelle

York. Sa Description, 45. Est arraqué, pris & brûlé par les François.

46. & Suiv. Effet que produist cette conquête, 47. Allarme à Corlar, & quelle en fut la cause, 338.

Correjo. (D. Franciko) Commandant de l'Ekcade de Barleware; recoit ordre de fe difpofer à faire voile pour Penfacole; puis un contreordre, 430-40. Il reçoit de nouveau l'ordre de mettre à la voile, 441. On a avis qu'il est parti de la Veracruz avec une Flotte, pour conquerir la Louysiane, & il ne paroit point, 451.

Corisi, Sauvages dela Louyfiane, mellés avec les Yaíous, 4,90. Ils fe joignent à eux pour mallacter les François, 470. Ils font défaits & réduits prétjud à rien par les Axanfas, 484. Le relte de cette Nation s'enterne dans un Fort avec les Natchez, 490. Ils fe joignent aux Chicachas pour appuyer une trahifon

des Narchez, Cofferelle. (Le Sieur Paftour de ) atrive à Plaisance avec vinteing Soldats, 74. Il y devient Commandant, & les riabitans refusent de lui obéir. 75. Devenu Gouverneur de Plaifance, il approuve le detlein de M. de Saint Ovide de faire lesiège de Saint Jean; & le favorise, ; 11. Saini Ovide lus donne avis du fuccès de fon Entreprise. Il blame cer Officier d'avoir envoyé en France pour y don-ner les mêmes avis, & lui ordonne de revenir à Plaifance, après avoir ruiné la Conquête, 333. Il projette de chailer les Anglois de l'Isle de Terre-neuve, & ne reçoit point les fecours, qu'on lui avoit proinis. Quel fut le succès de son Entreprise sur l'Ille de Carbonniere, 346-47. Une de ses Lettres, interceptée par les Anglois, leur fait prendte la réfolution d'attaquer Platfance, & ce qui fauve cette Place, 162. On lui demande un Officier pour conduire l'attaque du Port Royal, & pourquoi il le refuse , 364. Il passe du Gouvernement de Plaisance à celui de l'Isle Royale

Cite (Le Sieur de la) Ectivain de Roy en Acadie feconde fort bien le Chevalier de Villebon dans fes préparatifs pour la défense de Naxoat, 183. Il démonte une Piece de Canon des Anglois, 184.

Coudre (Le Sieur) Major de Corlar. Se retranche au delà de la Riviere après la prife de Corlar. On l'engage à fe rendre; on le traite bien, & pourquoi, 46, 47.

Coulonges. (Le Sieur de ) elt envoyé au devant des Akanfas, 489. Il est attaqué par les Natchez, & blesse.

Courtemanche. (Le Sieur de Tilly de ) Gentilhomme Canadien, Lieutenant de M. de Portneuf dans l'Expédition de Kaskebé, 51. Il se distingue à la prise de cette Place, 55. M. de Frontenac l'envoye aux Outaouais, & pourquoi, 9; Il est envoyé à Michillimaxinac pour informer les Sauvages de nos fuccès contre les Anglois; puis vets les Miamis pour les raffurer & les éclairer, 100. Il commande un Parti contie les Agniers, 116. & suiv. Il est envoyé à Michillimaxinac , 132. Il defait les Iroquois, 156. Il est envoyé aux Nations du Nord & de l'Ouest, & pourquoi, 252. Il parcourt toutes les Nations pour en amener des Députés , 271. @ suiv. Il est envoyé à Baston pour traiter de ce, & ce qu'il lui recommande, 416. l'échange des Prisonniers, 301. Ce qui l'empêche de profiser de son

Couriere, François, que M. Cavelier & fa Troupe rencontrerent aux Akanfas; ce qui l'y avoir amené, 36. Il engage les Akanfas à fecourir la Troupe de M. Caveliere, & à lui donner des Guides. Il l'accompagne jufqu'aux Kappas,

Créstes de la Louysiane font trèsbien à l'attaque des Natchez; ce que M. Perrier en pensoir, 482.

Cresnay. (Le Baron de) Commandant des Troupes de la Louysiane, accompagne M. Perrier à la Guerre contre les Natchez, 489. Plusieurs Natchez se rendent à lui, 497.

Crevier. (Le Sieur) Seigneur de Saint François, accompagne M. Hertel, son Oncle, dans son Expédition contre les Anglois, 50. Il y est tué,

Crifaly, Le Chevalier de) combat avec beaucoup de valeur à Saint Sulpice. Qui ésoient le Marquis & le Chevaliet de Crifaly, 95, 96. Le Marquis de Crifaly Gonverneur des Trois Rivieres, 97. Le Marquis de Crifaly en danger d'êrre attaqué au Saulr Saint Louys, est secouru à propos, 125. Le Chevalier de Crifafy est commandé pour aller rétablir le Fort de Cararocouy; & contremandé, lorsqu'il étoit sur le point de s'embafquer, 141. Il part pour rétablir ce Forr, 152. Succès de fon voyage, & sa bonne conduite en cette occasion, 154-55. Il meurt de chagrin, & fort regretté, 167. Le Marquis de Crifafy est chargé de la garde d'un Fort dans l'Expédition du Comte de Frontenac contre les Iroquois,

Cive.ar (M.) Le Roy lui accorde le Commerce exclusif de la Louyfiane, & de grandes Concessions dans cette Province: à quelles condirions, 415-16. Il s'associé M. de la Motte Cadillac pour le Commer-

Ce qui l'empêche de profiier de son Commerce exclusif, 427. & suiv. Ses plaintes, & plaintes contre lui, Il remei son Privilege au Roy. Avan-

tages, qu'il croyoir qu'on pouvoit rirer de la Louysiane, 430. Cutagus, Nom, que Garcilasso de la Vega donne au Micissipi, 412.

Coffi. (M. de) Gouverneur de Saint Domingue, va trouver M. de la Sale au Petit Goave, 5. Il en use bien avec M. de la Sale 3 6.

D

ACARETTE, jeune Habitane de Plaifance, ie met à la rête d'un Parii de François après la mort du Commandant; ie rend maître d'une Fregate Angloife, & évine deux Navires Corfaires, 347.

Daimanville, voyez Majulle, Dalmas. (Le Pere) Jesuise, est tué par un François, & pourquoi,

Dardennes, Canadien, qui avoit eu ordre d'examiner en quel état fe trouvoir Penfacole, en rend bon compre à M. de Champmelin, 447. Devault, Chaffeur de l'Habitation de Saint Louys, découvré une confpiration contre Joutel, & l'en aver-

Davion. (M.) Miffionnaire chez les Tonicas, empêche le Chef de ces Sauvages de caffer la iète à un Dépuré du Chef des Natchez. Avis, qu'il donne aux François, qui marchoient contre les Natchez, 414.

Dauphin. Pors Dauphin, ou de Sainte Anne, dans l'Ifle Royale. Sa description, & sa situation, 388, 398. Pourquoi on lui préfere Louyfbourg. 399.

Dauphine. (Me) Son premier nom. M. d'Iberville y bâtit des Magafins, & des Cafernes, & pourquoi. On y bâtit un Fort; elle se peuple, & devient le Quartier Général de la Colonie, 414. Un Corfaire Anglois la pille, & y éxerce de grandes cruaurés, 415. Tandis que M. de l'Epinai la fait forritier, 6 no Por fe ferme, 435. Les Espagnols l'atraquenr inutelement pendant plusseurs jours, 443. C sizio.

Deliette, (Le Sieur) Commandant aux Illinois. Sa bonne conduite, 165. Il engage le Grand Chef des Natchezà fatisfaire M. de Bienville, & ménage un accommodement avec ces Sauvages. Sa mort, 460.

D. Ulius. (M.) Miniftre Anglois, Député au Comre de Frontenac de la part du Gouverneur Général de la Nouvelle Angleettre, 215, C. equ'il dit à M. de Callieres des prétentions de la Nation fur pluficurs Pôtes du Canada, 215. Il commence une Mills on chez les Agnieres, comment il s'en acquitre. Il eft chaffe d'Orange, 248.

Denys. (Le Sieur) Commandant du Fort de Kaskebé, se rend Prisonnier de guerre, & est conduir à Quebec,

Défertions, Causes des Désertions dans la Louyssane, 457. & suiv. Désert. Un des Volontaires, qui avoit suivi M. de la Sale, est tué par

les Sauvages , 8.
Desnøyers (La Dame) qui étoit
Prisonniere des Narchez , est chargée des propositions de ces Sauvages ,
& M. de Loubois la retient , 481.

Despenieus. (Le Sieur) Officier, faifant l'Office de Major dans l'Expédition de M. de Saint Ovide contre Saint Jean, le dittingue à la prife de cette Place, 332. M. de Saint Ovide l'envoye en France donner avis de fa Conquête, 333.

Detroit. L'Entredeux des Lacs Etié & Huron. M. de Callieres y fair un Etabliffement. Ce qui fe paffe à ce fujet entre lui & Téganifforens, 269-70. Pourquoi M. de Callieres ne

parle point de cet Etabliffement au Congrès Général pour la Faix. Il y croye M. de la Motre Cadillac de un Jefuite; 3 84. Les Ouraouis font méconnens de cet Fabilifement. Ses inconvéniens. M. de Vaudeuil n Exprouve pas, 393. Défordre arrivé dans ce Polte, 397. Of fairo. Les Outagamist menacent le Déroit. Ils y font affiéges. Succès de ce fiège, 36. 6° fairo.

Dira. (M.) Frere de M. d'Arraguette', arrive à la Louyliane, en qualité de Capitaine, 435; il commande à la Maubije en qualité de Lieutenant de Roy, & 6 be brouille avec les Tchactas, 465. M. Perrier lui ordonne de prellentir (no n'eut compter fur les Tchactas, 477. Domrzae, (Le Sieur) tombe dans

une embuscade, avec un Détachement de François, & tous sont tués en combatrant vaillamment, 104.

Dongs. (Le Pere) Jésuite à la t Louyssane. Il reçoit ordre d'en sortir,

Dougs, (Le Pere Anaflafe.) Recoller, a ecompagne M. de la Sale dans fon Expédition, 3. Il accompagne M. de la Sale dans fon dernier voyage, 22. Il elt prefent à fa mort rangique. Il se met en étar de mourir aufii, iles Affaffins le raffiarenr, 26. Il se met en marche pour aller aux Illinois, 3. 6. s faiv.

Douncteau. (Le Pete.) Efeitie, e di belle par des Yafous, e nd fifan la Melle. On fair fur lui plufieurs dechryges à bout portant, fans lui faire de nouvellet bleffures. Comment il fe fauve, 470. Ở fuir. On le fair panfer, & on le fair conduire à la Nouvelle Orlean, 471. Il recourne à la Baye des Tonicas, pour y fervir d'Aumôniter à l'Armée, quoiqu'il ne fili pay encore parfairement

Doyen. (André) Habitant de Plaifance, refuse d'obeir au Commandant, tuë un Caporal & deux Sol-

Dubor, Partifan Canadien, après s'êire bien battu, tombe dans une embuscade, & y est tué, 199.

Ducles. (M.) est nommé Commisfaire Ordonnaieur à la Louyfiane, & chargé avec le Gouverneur de l'administration de la Justice, 416.

Son Mémoire raifonné sur la Louyfiane, & fon éloge, 430. Il est releve par M. Hubert, Ductes, Commis de M. Perrot.

68. Duclos, Capitaine d'un Traversier, est pillé par des Désetteurs, & pourquoi ils ne lui prennent que des vi-

457. Duclos, (M.) Officier François, fe

distingue au siège de Quebec; 86. Dudley. M. Dudley, Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, trane avec M. de Vaudreuil de l'échange des Prisonniers, & paroît n'avoir pas dessein de conclure, mais de saite reconnoître Quebec, sor. Son Fils reste loniems à Quebec, & fes Gens y toifent les Forrifications, 301, 336.11 forme le dessein de chasfer les François de l'Acadie, & pourquoi, 113-14. Le Général, qui avoit levé le siège du Pors-Royal, lui écrir : Réponse, qu'il en reçoit, 317. Il s'offre à aller lui même réparer l'afront, que sa Nation y a reçû, & le Parlemenr s'y oppole. Son Fils y est envoyé, 418. La Reine d'Angleterre lui mande qu'elle veut absolument avoir l'Acadie. Il tépond du fuccès, & en reçoir d'avance des remercimens de Sa Majesté Britannique. Pourquoi il constemande un Parsi de cinq cens Anglois, ptêt à faire une incursion dans la Nouvelle France, 327. Il ne peut engager les Abénaquis à demeurer neutres, 341. Il refuse l'échange des Prisonniers aux conditions propofées par M. de Vaudreuil, 351.

Duhamel, (M.) Enfeigne for le

Vaisseau, qui porta M. de la Sale en Amérique,

Duhaut. Un des Affociés de M. de la Sale, s'égare en le fuivant dans une course, & revient au Fort de Saint Louys, 17, 18. Il veut se faire Chef de l'arii , & Jourel s'affure de lui, 20. Il accompagne M. de la Sale dans fon dernier voyage , 22. Il l'assassine, 24. Il se saisit du commandement, & partage les effeis de M. de la Sale avec Latchevêque, 27. Il confent à donnet à M. Cavelier la moirié des effeis du Magafin. Il prend quetelle avec Hiens, qui le tuë,

Dubaut. (Dominique) Frere Cadet du Précédent, 17. Il accompagne M. de la Sale dans une courfe. 20. On ne sçair ce qu'il devient, 21. On public que M. de la Sale l'avoit sue de sa propre main,

Dume[nil. Domestique de M. de la Sale, est dévoré par un Crocodile .

Dupuys (M.) Lieurenant Particolier de Quebec, saisant l'Office d'Aide Major au siège de Ouebec . fait sonner le Tocsin, pour faire croire aux Ennemis que toutes les Troppes leur vont somber fut le corps; ce qui les oblige à saire restaire,

Dupuys. (le Sieur) Lieutenant. Fils du Précedent, est commandé pour défendre le Fors de Chambly fous M. de Valrenes, 122. Belle action de cet Officiet dans une retrai-10, 227. Il est envoyé à Baston . & pourquoi. Eloge, que M. de Vaudreuil fair de lui .

mraye, (M. de la) voyez le premier volume. Il est rappellé de Michillimakinac , & pourquoi, Son éloge, 55, 56. Il defair un Pairi d'Iroquois derriere Boucherville, 100. Il commande un Bataillon de Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Itoquois,

TAU (Le Chevalier d') voyez le Premier volume. Ceux, qui l'avoient accompagné à Onnontagué, font brûlés, & lui envoyé à Bafton, 92. Comment il évita d'être brûlé vif, 93. Il se sauve de Baston, 115. Il arrive à Quebec, 116.

Ecoffois, Plusieurs Ecoffois, qui devoient s'établit à Quebec après sa prife, périssent dans le naufrage de

la Flotte Angloife,

Egron. (Le Sieur de la Motte) commande un Vailleau de la Compagnie du Nord: ne peut sauver le Potr Nelfon, & périt dans un naufrage, 202. Epinay (M. de l') conduit des Troupes en Terre-neuve, 298.

M. de l'Epinay atrive à la Louyfiane en qualité de Gouverneur. Il envoye un Vaisseau à la Vera-Cruz. Il fait fortifier l'Isle Dauphine, 433. Il fait construite la Nouvelle Otleans, & y nomme un Gouverneur,

Escairac (M. d') est blesse à mort au combat de la Prairie de la Madeleine, & meurt peu de jours après, 104. Espagnols. Des Espagnols entre-

prennent de désruite l'Habitation de M. de la Sale, & comment ils traitent les François de sa suite, 39, 40. Pourquoi ils devoient favorifer l'Etablissement des François sur les Bords du Micissipi, 40. Ils préviennent les François, en s'établissant à Penfacole, 256. Ce qu'ils font pout traverser l'Etablissement de la Louyfiane, 261-62. Baye des Efpagnols: fa description, & sa situation, 488. Des Espagnols viennent avec des Affinais, & vont tout nuds comme ces Sauvages, 418. Ils font un Etabliffement chez les Affinaïs, & l'on foupconne qu'ils veulent s'approcher du Miciflipi , 427. Guerre declatée à l'Espagne, 436. Ils man-Tome 11.

quent l'Isle Dauphine, faute de conftance, 444. Ils font une très-belle défense à Pensacole , 449. Ils font un Etablissement à la Baye Saint Bernatd, 455. Des Espagnols secourent fort à propos M. de Saint Denvs contre les Natchez,

Etrées (Le Matéchal d') s'oppose à ce qu'on ne permette aux Réfugiés François de s'établit à la Louyfiane, & pourquoi,

ABFR. M. du Plessys Fabet . Capitaine, reçoit ordre de donner la chasse à un Patti d'Iroquois. & ce qui en atrive. Falaise (Le Sieur de) arrive de

Quebec pour se trouver à la défense du Fort de Naxoat

Farine. (Le Chef de la ) Natché, le véritable Auteut du massacre des François, se rend dans le Camp de M. Perrier avec le Grand Chef. 491. Il s'échappe, & avertit tous ses Gens de se sauver, parce que M. Perrier les veut tous faire brûler. Le Grand Chef dit que e'est un Usutpateur, 494: Il va aux Tonicas : & trahifon, qu'il fait au Grand Chef, 497-98. Il affiége M. de Saint Denys aux Natchitoches, 498. Il est battu, & il y perit,

Félix. (Le Pere) Récollet, Missionnaire en Acadie. Avis, qu'il donne à M. de Vaudreuil, Fontaine. (Le Sieut) apprend à

M. de Loubois que M. de Saint Denys a battu les Natchez, Fontenu. (M. de) est envoyé Commissaite en Acadie. Il transfere l'Etabliffement de Naxoat au Pott-Royal,

Forbans. Deux Navires Forbans pillent l'Ise de Marigalante, en emmenent neuf Habitans, qu'ils dé. barquent au Port-Royal, où ils commettent de grandes cruautés, & s'emparent du Navire & des deux Caiches de M. de Villebon, 72. Diligences de M. de Villebon pour les prendre; ils lui échappene, 73.

Forth. (Le Sieur de la) voyre de premier volume. Heft établi Commandant au Port Nellon, 149-A quelle condition le Roy confern qu'il garde le Forr de S. Louys des Illinois, 161. Il eft obligé de rendre aux Anglois le Fort Bourbon, 202. Sabonne conduire parmi le Elliniois, 261.

Le Frillén, Pofte Anglois dans Terreneuve. M. de Brouillan l'emporte l'épée à la main, 188. Le Sieur Amariton attaque ce Polte en plein midt, emporte le Fort, se rend maêtre dequelques Bâtimens & de quelques Habitations, 2,90. Les Anglois s'y rendent Prifonniers à M. de Sobercafe.

Le Forillon, Rocher remarquable fur la Côte de l'isle Royale, 387. France. Nouvelle France, vayez. Ca-

lonie Cr Canada.

Francisquain. Avis, que donne un Pete Francisquain au Vice-Roy de la Nouvelle Espagne, 439.

François, Ils le laissent surprendre auptès de Montreal par les Iroquois. Perte, qu'ils font en cette occasion, 62. Belle action de trois François dans: la Baye d'Hudson, 134, Un François, dans un accès de phrenéfie, tuë le Chiturgien du Fort de Sainte Anne, & revenu à lui, tuë un Pere Jésuite, & pontquoi, 134. Etat des François en Terre-neuve, 185-86. Fautes qu'ils font dans les Colonies, 197-98. Deux Françoifes, Prisonnieres dans le Canton d'Agnier, font ramenées à Quebec, 200. Des François sont pillés par les Sioux, & pourquoi, 211. Les Anglois projettent de les chaffer de l'Isle de Terre-neuve, 217. Plusieurs François Prisonniers chez les Iroquois s'y établissent, & n'en veulent point fortir, 247. Un Soldat

François, tué par les Outaouais, 309. Comment les François du Canada traitoient leurs Prifonniers Anglois, 129. Les Anglois de la Caroline tâchent de leur débaucher les Sauvages de la Louysiane, & de les rendre méprifables, 410. A quelle extrémité ils étoient réduits au Port-Royal, lorfque cetre Place fut rendue aux Anglois, 145-46. Comment ils traitoient les Anglois Prisonniers dans la Colonie, 148. On arrête à Orange trois François, que M. de Vaudreuil y avoit envoyés, 350. Liberré, que les Anglois avoient faissée à ceux de l'Acadie, pour les y rerenir , 199. Un nouveau Gouverneur Anglois les inquiette, & ce qui en arrive, 400-01, François maffacrés en trahifon par les Sauvages dans la Baye d'Hudson, 405. Leur foiblesse les rend méprifables aux Sauvages de la Louysiane, 430. Quantité de François se rendent aux Espagnols, en difant qu'ils font bons Serviteurs du Roy d'Espagne, 440. Ceux qui étoient à Pensacole refusent de se battre contre les Espagnols, 441. Plusieurs sont pris les armes à la main contre le Roy , & font exécutés à mort, 442. Massacre des François aux Natchez , 466. & Suiv. & aux Yafous, 470. Deux François rues, près de la Maubile par les Tionx. 478, & deux brûles par les Natchez.

Réfugiés François. Le Roy d'Angleterre veut les envoyer à la Louyfiane, & pourquoi. Ils s'offrent au Roy de France à peupler ce Pays en fon nom, & font refufés, 26:-62. Framoufe, Pofte Anglois en Terre-

neuve. M. de Brouillan s'en rend maître, 188. Les Anglois y joignent un Parti François, qui avoit fait une Expédition au Forillon, 290.

Fresniere (Le Sieur Hertel de la) Fils ainé de M. Hertel, est blessé encombattant sous les yeux de son PeIroquois avec un de fes Freres, 114. Ils font délivrés, & reviennent à Ouebec, dans le tems qu'on les crovoit mores, 141.

Franfac, (Paffage de) Sa fituation,

385. Frontenac. (Le Cointe de) Gouverneur Général de la N. France pour la seconde fois. ( Voyez le premier Volume, ) Son Plan pour rétablit les affaires de la Colonie, Il fait avertir les Hurons & les Outaonais de Michillimaxinac qu'ils verront bien tôt du changement dans les affaires, & pourquoi. Il envoye trois Partis contre les Anglois , 43 , 44. Son embarras à l'occation de deux Partis de nos Alliés, qui s'étoienr charges fans fe connoitre, & comment il s'en rire, 49. Son attention dans le choix des Partis, qu'il envove contre les Anglois, 50. Il envove un grand Convoi à Michillimaxinac, & des prefens aux Sauvages, & pourquoi il en rappelle M. de la Durantave , 55, 16. Ses précautions pout garantit la Colonie des incursions des Iroquois, 58. Ses diligences à la nouvelle de l'approche des Iroquois vers Montreal, 49. Il engage les Outaonais & les autres Sauvages du Nord à ne faire ni paix, ni tréve avec les Iroquois. Ce qu'il fit dans certe occasion pour les gagner. Il paile à la Prairie de la Madeleine pour être à portée de deffendre Montreal, qui étoit menacé, 60. Il fait la revûe de son Armée; il tient Confeil avec les Sauvages, & ce qui s'y mile, 61. Il rompt la Conférence, & pourquoi. Il renvoye fes Alliés fort contens. Il reçoit un échec pour avoir ajouté trop de foi à fes Courents, 62, 63. Il s'en prend à Oureouh né de tous les échecs, qu'il vengir de recevoir des Iroquois, La réponfe de ce Sauvage le fait repentir de sa mauvaise humeur, & il

re. Son éloge, 51, 52. Il est pris par les bui fair amirie. Il reçoir les premiers avis de d'approche d'une Flotte Angloife, 64. Ce qui caufe fa furprife à la nouvelle de l'approche d'une Florie Angloife, 65. Ses diligences pour mettre Quebec en état de deffense. Son arrivée dans certe Capitale; il y fait ajourer de nouvelles Fortifications, 76. Il pourvoit à tout, & donne de bons ordres, qui font bien exécutés, 77. L'Amital Anglois l'envoye sommer de se rendre à discrétion : la réponse , 78, & fair. Son Plan pour la deffense de Quebec. 81, 82, Il ordonne la restaire à propos, après le premier combat, 82. Il s'avance à la tête des Troupes suc la Riviere de Saint Charles, mais l'Ennemi se retire, 8 s. Il donne de grandes lonanges à ceux, qui s'éroient distingués dans le dernier combar contre les Anglois, & permet au Sieur Carré d'emporter deux Piéces de Canon, que les Anglois avoient été obligés d'abandonner, 87. Il traite d'un échange des Prifonniers avec l'Amiral Anglois, 90. Son Mémoire au fujet de la Pêche des Mornes, 93, 94. Ses foupçons contre les Iroquois du Sault Saint Lonys, & contre leurs Missionnaires, & leur pen de fondement; ce qu'il en écrit au Ministre, 97, 68' Il réuffit à engager nos Alliés à consinuer la guerre contre les Iroquois. 100. Pourquoi il confent que M. du Taft n'aille point à la Baye d'Hudfon , 101. Propositions, que lui fair le Gouverneur de la Nouvelle Anglererre, & sa réponse, 107 - 08. Propositions, qu'il fait au Ministre, & la réponse, 108. Il envoye contre les Agniers un Parri, qui ne réuffir point, Il recoit bien le Chevalier Nelfon, qui avoit été envoyé Prifonnier à Quebec , 109. Pourquoi il rerient à Quebec le Soleil d'Afrique pendant pluficurs mois, 110. Il envove un Parii contre les Itoquois, 112. Il artive à Montreal, & en fait repartir Saint Michel pour Michillimakinac. Il le fait suivre par M. de Saint Pierre, 113. Il conduir trois eens Hommes de Milices à Montreal. Il veut engager les Outaouais dans une Expédition contre les Iroquois. Ils le refusent, & ce qui l'en confole. Il retourne à Quebec, 116. Il engage MM. d'Iberville & de Bonaventure à se rendre les maîtres du Fort de Pemkuit. Ce qui fit manquer cette Entreptife , 121. & fuiv. Etat florissant de la Colonie, dû d ses grands talens. Plaintes contre lui, 122. & Suiv. Embarras , où il se trouve au sujet du Chevalier Nelfon, 124 - 25. Il envoye un Parti contre les Agniers, 116. Il fortifie Quebec, 128. Ses inquiétudes au fujet de Michillimakinac; il y envoye le Sieur d'Argenteuil, & pourquoi, 129. Réponfe, qu'il fais à Tareha, Capitaine Onneyouth, qui lui faisoit des propositions de paix. Il reçoir une Lettre du Pere Milet, & ce qu'il en pense, 130. Nouvelles, qu'il reçoir des grands préparatifs des Anglois, & de ce qui se passoir aux Iroquois. Il envoye le Chevalier de Vaudreuil contre les Iroquois, qui s'étoient approchés de Montteal » 331. Il monte à Montreal pour donner audience aux Députés des Sauvages du Nord & de l'Ouest. Ce qui se passe entr'eux & lui, 132-33. Mesures, qu'il prend pour s'assurer des Nations d'en-haut. Nouvelles qu'il apprend de la Baye d'Hudfon & de l'Acadie, z 3 3-34. Tareha lui vient faire des propolitions très-infolentes: de quelle maniere il recoit ce Sauvage. Une Femme Onneyouthe vient exprès pour le voir, par l'estime, qu'elle avoir conçue de lui, 135. Ce qui l'engage à ne pas rompre toute négociation avec les Iroquois, 136, 138. Il est averti des desseins des Iroquois. & pourquoi il écoute leurs Ambassa-

deurs, 149. Il caresse beaucoup le Chef de l'Ambassade . & lui fait des presens pour lui & pour Garakonthié, qui lui avoit envoyé des Colliers. Fruit, qu'il tire de cette Ambassade, Il recoit des Députés des Nations d'en - haut. Comment il se comporte à leur égard, & pour empêcher nos Alliés de rompre avec nous. Il tente instilement de rétablir le Fort de Catarocouy, 140. 0 (uiv. Il est averti de ne plus compter sur la paix avec les Iroquois. Il en recoit de nouveaux Députés . &c. leur donne audience en présence des Députés de nos Alliés, 141. De quelle maniere il se comporte dans cette audience . 142. Il reçoir mal les Députés d'Onnevouth. 143. Pourquoi il ttaite de nouveau avec les Itoquois, 143-44. Ce qu'on pensoit de sa conduite en Canada. 150-51. Il veut de nouveau rétablie le Fort de Catarocouy, & l'exécute contre l'avis de presque toute la Colonie, 1 (1-12. Les raifons, qu'il en apporte au Ministre, 153-54. Propofitions, qu'il fair au même Ministre, 154. Il forme un Camp dans l'Isle Perrot, 166. Sa dexterité dans une audience, où les Députés de nos Alliés lui parlerent fort mal, 166, Un Siou lui demande sa protection pour fa Nation . 168. Ce qu'il mande à M. de Pontchattrain, au fujer des desleins des Anglois, 159-60. Ce qui le détermine à marcher contre les Iroquois. Mefures, qu'il prend pour cette Expédition, 161, 162, 16c. Il approuve le sentiment de M. de Callieres 10 uchant cette Expédition, Ordres, qu'il donne en conféquence, 166. Il monte à Montreal, 167. Il arrive à la Chine: disposition de son Armée. Il va camper à l'Isle Perro1,168, Ordre, qu'il garde dans sa marche, 169 - 70. Un François vient d'Onnevouth pour lui faite des propositions de paix de la part de ce Canton; Sa téponfe, Il envoye le Chevalier de Vaudreuil dans ce Canton: ordre, qu'il lui donne, 172. Accueil, qu'il fait aux Députés, que M. de Vaudreuil lui amene, 113. Il delibere fur le parti, qu'il doit prendre: celui, qu'il prit, & ce qu'on en a penfé, 174. & fuiv. Il croit avoir réduit les Iroquois à accepter la paix, aux conditions, qu'il voudra leur impofer, & envoye plufieurs Détachemens contre eux. Il arrive à Quebec. Ordre, qu'il y reçoit de la Cont, 176. Il forme plutieurs Partis contre les Iroquois, & aucun ne réuffit, 198-99. Sa réponfe à M. de Callieres au firjet des Onneyouths, Réception, qu'il fait à ces Sauvages. Des Agniers lui parlent avec beaucoup de hauteur, 200. Sa réponfe : il les retient pendant tout l'Hyver, & pourquot. Il ne veut pas que les Iroquois domiciliés s'éloignent de la Colonie. Avis & otdres, qu'il reçoit de la Cour, 201. On lui fait mystere de l'objet de ces ordres, 209. Son embarras au fujet des Iroquois, & le parti, qu'il prend. Il lui furvient un nouvel embarras, 210. Comment il s'en tire: Circonstances fâcheufes, où il fe trouve, 211. Comment il élude les ordres de la Cour au fuiet des Congés, 212-13. Audience, qu'il donne aux Nations d'en haut, & ce qui s'y passe, 213-15. Il apprend pour quel fujet on lui avoit ordonné de se tenir prêt à matcher avec toutes fes forces, 215. & luiv. Son fentiment fur ce projet, 216. Le Roy doute qu'il puisse aller en Personne à l'Expédition de la Nouvelle Angleterre : fur quel pied il devoit y être, s'il y alloit, & qui il devoit substituer en sa place, 217. Pourquoi il ne se sert point de toutes les Forces , qu'il avoit fur pied , pour humilier les Iroquois, 221-22. Il recoit de nouveaux ordres touchant les Coureurs de Bois. Ce que

lui mande M. de Pontchartrain. Le patti, qu'il prend, 222-23. Le nouveau Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre lui renvoye des Prisonniers François, & lui écrit fur ses prétentions au sujet des Iroquois. Réponfe, qu'il lui fait, 225-27. Ce qu'il conclut du tapport, qu'on lui fait d'une Assemblée des cinq Cantons convoquée par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & le parti, qu'il prend à ce fujet. Réception, qu'il fait faire aux Agniers, qui étoient venus au Sault S. Louys & à Montreal , 228-29. Il reçoit une feconde Lettre du Gouverneut Anglois: sa réponse, 229. & suiv. Il ne répond rien fut ce qui regardoit les Missionnaires, 234.5a mort : ses bonnes & ses mauvaises qualités. Les Iroquois viennent pleuter fa morth 237. Idée, qu'avoit de lui le fameux Capitaine Huton, le Rat,

G

ABARET. (M. de) arrive d Pentagoët, & envoye de-là les ordres du Roy à M. de Frontenac,

Gabori. (Baye de) en l'Isle Royale. Sa description, 387. Games, (M. de) Officier de l'Acadie, se distingue à la dessense de Na-

xoat, Garakonthié, voyez le premier vslame. Il continué à fervir les François. Son zéle pour la Religion. Pourquoi il demeure dans fon Canton, 136. Il envoye des Colliers au Comte de Frontenae, 139. Il en reçoit des prefens, 140. Sa mort. Son Neveu s'offie à lui fucceder, en qualité de Correfpondant des François, & cef cacepté, 186.

Gardeur. (Le Sient de Tilly le)
commande un Corps de Sauvages
dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Itoquois, 168.

Garnier (Le Pere Julien) Jésuire, fert d'Interpréte aux Hutons, au

Congrès Général, 28s. Guineau, (Le Sieur) accompagne M. Hettel dans son Expédition contre les Anglois, 30. Il est envoyé à M. de Frontenac pour lui porter la nonvelle de l'héuneux succès de cette

Sauvages de l'Acadie. Demande un Officier pour attaquer le Port-Royal,

Gemersye. (M. de la) Gentilhomme Breton, Lieutenant, efeorte in grand Convoi al Michilimsteine. Il grand Convoi al Michilimsteine. Il G. Il el normal pour efeorte un Convoi de Sauvages, & Gon Elcorte eli bittuï par les iroquois, 114. Les l'io, quisi le viennent trouver à Casa-rocouy, où il commandoir. Pout quoi in ne veut pas prendre fai lui de arroquer. Il conflite M de Genéral.

Geffe. (Le Sieur de la ) Capitaine. Qui il étoir. Il perit dans le naufrage du Chameau. 409.

Giguiere. Canadien, estenvoyé pour reconnestre Corlar, & s'acquitte fort bien de cette Commission, 45.

Gestleville. (M. de) est envoyé à la

Getteville, (M. de) est envoyé à la Vera-Cruz par M. de l'Epinay, pour y trassquer, & comment il y réussir, 413-

Gonzalez. (André) Amene à Penfacole un Convoi de la Havane, & tombe entre les mains des François,

Gentins. (Le Sieur des) Commiffaire Ordonnateur en Acadie. Il est fair Prilonnier par les Anglois. M. de Villebon le trouve au Potr-Royal, 69, Il se tend au Fort de Jemset, 72. Belle action de ce Commissaire; elle fett à le justisser dans une occasion importante,

Goyogonins, vojez le premier volu-

ane. Un Parti de Govogouins & d'Agniers est rencontré par M. de Bienville, & comment il évite d'être défast, 97. Dépurés de ce Canton à Quebec. Lenr embarras aux quefnons, que leur fair M. de Frontenac , 141-42. Ce que le Général leur déclare, 142. La réfolution est prise de ruiner ce Canton, & pourquoi on ne l'exécute pas, 174. Ouréhonaté affure que fon Canton de Goyogouin est sérieusement disposé à la paix, 225. Pourquoi ce Canton n'envoye point de Dépuiés au Chevalier de Callieres, 144. Leurs Députés vont trouver le Gouverneur de la nouvelle Angleterre, & M. de Callieres le trouve mauvais, 245. Des Députés de ce Canton partent pour Montreal , 249. Le Sieur de Jonçaire négocie affez heureusement avec eux,

Goyon. (Le Chevaliet de ) Capitaine de Vailleaux, sonde l'entrée de la Baye de Pensacole, 448.

Graff. (Le Sieur Lautent de) Qui il étoit. M. de Châteaumorand l'envoye pour sonder l'entrée du Port de Pensacole, 256.

Grais. (Le Chevalier de) Capiraine, commande un Bataillon de Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

Grange. (Le Sieur de la) Bon Parrisfan. Il fait un coup de vigueut en Terre-neuve; en amene une Fregate Angloise; la conduit en France; et pris par les Anglois, après s'ètre bien battu, 196. Le Roy le fait entrer dans le Corps de la Marine.

Granger. Habitant du Port-Royal. Reçoit ordie de charger les Anglois,

qui ne l'attendent point, 321.

Grandpré. (M. Boucher de ) Major des Trois Rivieres. Commande
les Milices de ce Gouvernement dans
l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois. 168.

Grandwills. ( M. de ) eft détaché par M. Prowèr, son Beau-frere, pour observer la Flotte Angloise, 65: Il eft pris par cette Flotte, & avoue à l'Amital que Quebec eft sans deffenfe, 79. Il eft relâché par céhange, 90. Il commande le Bataillon des Milicas de Beaupré dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les 1004005.

Grave. (Le Sieur de) Commandant aux Yasous. Les Chicachas s'adressen à lui pour avoir la paix, 458.

Gravier. (Le Pete) Jéfuite. établit une Mission florissante chez les Illinois, 266.

Grapdon, Officier Anglois, part avec une Elcadre pour allièger Plaifance. Il manque l'Elcadre de M. Ducalle. Il paroit peu affectionné au Gouvernement; le comporte mal dans les Colonies Angloifes, & n'ofe attaquer Plaifance, 29:1.

Grien. (Le Chevalier de) Ce qui lui arrive en conduifant à la Havane le Gouverneur & la Garnison, de Pensacole, 438.

Gridle, Matclor de la Rochelle, Déferteur de M. de la Sale. Il vient trouver Jouel chez les Cénis, 30, 31. Lumeres, qu'il lui donne fur Mieiffipi, 31. Il est pris par les Espagnols chez les Cénis; envoye Espagnols chez les Cénis; envoye Espagno, de la Mexico, enfin au Nouveau Mexique pour y travailler aux Mines, 39, 40.

Gres. (Le Sieur le.) Garde-Magafin dans l'Habitation de Saint Louys. On conspire contre lui, 10. Sa mort,

Gusto. (D. Gregorio) Commandant à la Havane. Envoye une Flotte Contre les Anglois de la Caroline. Il lui ordonne d'attaquer deux Navires François, 4,8. Il change la defination de fa Flotte, & l'envoye pour reprendre Penfacole. Ce qu'il mande en conféquence au Vicetoy du hie-

xique, 439. Le changement de deftination de la Flotte ne plaît pas à tout le monde, & ce qui en arrive. Il y remplace les Déferteurs, 440.

Gnerrero. (D. Francisco.) conduit des Vaisseaux à la Vera-Cruz, & D. Francisco Cornejo a ordre de les joindre à son Escadre, 442.

Guillame III, Roy de la Grande Bretagne; adrelle au Chevalier de Callieres un Doplitare des ordres, qu'il envoye au Gouverneut de la Nouvelle Angleetre, 2,44. Il patle dans fes Lettres des froquois, comme de fes Sujetts, 1,42. Pourquoi il veut envoyer fur le Miciffip les Réfugiés François,

Le Fort Guillaume. Un de ceux, qui deffendoient Saint Jean en Terre-neuve, est pris d'emblée par les François, voyez Saint Jean.

Guillery. Is attenante à l'isle Dauphine. Les Espagnols y tentent une descente, & n'y réussissent point,

Guipson. (Le Colonel) arrive à Saint Jean avec mille Irlandois,

D. Guzman. Gouverneur de Penfacole, reçoir bien un Officier Anglois, 421.

PETITHAVRE, Sa fituation. Les François y entrent, & y laiffent leurs Prilonniers, 199. D'Hire. (Le Chevalier) Lieutenant sur le Vaisseau de Roy, qui porta M. de la Sale en Amerique,

Hempin. (Le Pere Louys) Recollet. Ce qu'il dit de la mort de M. de la Sale, 24.0° faiv. M. d'Iberville reconnoît des fausseis. M. d'Ifa Relation, 258.00 narme en Anglererre & en Hollande pour faire un Etablissement à la Louysiane sur la Relation. 260.

Herbaut. (M. d') nommé Com-

missaire pour le Réglement des Lirhites en Canada, ses fixe à la Riviere de Saint Georges, 236.

Hertel. (Le Sieur) commande le Parti des Trois Rivieres, Son Expédition contre les Anglois. Ce que M. de Frontenac mande de lui à la Cour. co. & fuiv. Il va joindre le Parti de M. de Port-neuf, 52. Il fe diftingue à la prife de Kaskebé, s s. 11 fe diftingue au Siege de Quebec, & le Roy lui donne des Lettres de Nobleffe, 83. Un de ses Fils est envoyé à la découverte des Anglois, & leur tuë cinq Hommes, 101. Cinq de fes Fils font envoyés pour fecourir les Abénaquis ; furprennent les Anglois, en tuent plusieurs, & font un grand nombre de Prisonniers , 200. Un des Fils du Sieur Hertel . qui avoit été artêté à Orange, est remis en liberté. 316.

Hervaux, (Le Chevalier d') porte du fecouts à Plaisance, 74-

Heve. La Heve, Port de l'Acades voyex le premier volume. M. de Subercafe projette d'y faire un Erabliffement confidérable, 342. Nouveau projet d'un Etabliffement dans ce Fott, & ce qui le fit échouer, 362-64.

Hervrenil. Bourgade de la Nouvelle Angletetre. Sa prife par les François. 225. O fair.

Him. Allemand, Fibultief, So donne il M. de la Sale au Petit Goave, & l'accompagne dans fon detnier voyage, Morangel emaltraite de paroles, & il prend la réfolution de érn venger, 31, On l'envoye chercher des Vivres chez les Cénis, 31, Il nez Daham. Il affiter Jourel qu'il Il nez Daham. Il affiter Jourel qu'il Il nez Daham. Il affiter Jourel qu'il Il nez petit de la Sale, qu'il autori empôchée, s'il avoit été prefent, 31. Il veut faire le même traitement à Larchevèque, Doutel les réconcilie. Il va en guerte avec les Cénis, 33. Pourquoi il ne veut poins aller des Illinois. Il s'empate de presque tous les effets de M. de la Sale, & donne le reste à Joutel & à M. Cavelier, Il oblige celui-ci à lui donner une attestation qu'il n'a point trempé dans le meuttre de M. de la Sale, 45.

Hill. (M. Jean) Amiral de la Flotre Angloife, destinée au Siége de Quebec. Manifeste, qu'il devoit tépandre dans la Colonie, 357. 65 fuiv. Il est cause de la perte de sa

Flotte, 161
Heilandsir, 1917c. Le premier volume.
Les Hollandois de la Nouvelle York
ne s'oppofent point à la paix entre nous & les Iroquois, 170. La neutaité e maintein dans la Nouvelle
York, 1ant que leur Parti y eft le
plus fort, 31; Les Iroquois prient
M. de Vaudreuil de leur pardonner
la repure de la Trève, parce qu'ils
y avoient été forcés, 359. Echange
s'es Prifonnies entre cux & en nous
des Prifonnies entre cux & en nous

340. Ils se déclarent contre nous dans la Nouvelle York, 552.
Hontan, (Le Baton de la) Capitaine Résormé, voyet la Lisse de l'Examen des Auteurs, il est envoyé de Quebec à Plaisance. Il est détaché avec soixante Hommes pour occuper un Poste, & empêcher les An-

envoyé à l'Amiral Angloir. Avis, qu'il donne âM de Brouillan, 19, Hiffa (M. d') Capitaine, efcorte un Convoi, qui va à Michilimaxine, efc. If ell atraqué en chemin pat les Iroquois, & les défair, 16, 7. Il envoye un de fes Prionniers à M. de Frontenac, 17. Il eft tué au combat de la Prairie de la Madelei-

glois de s'en faifit, 117-18. Il est

Hubert, (M.) Succede à M. Duclos dans l'Emploi de Commiliàires Ordonnaeur de la Louyiane, 43; Hudjon. Le Roy ordonne qu'on chaffe les Anglois de la Baye d'Hudfon, 160, voyez Post Neijon & Le Fost Bourbon. Avantages de cette Baye pour le Commerce. Les Anglois'en, Taite de l'Eun de -vie, 184. Les affirent la possibilité nou Congrès d'U- lurions, qui étoient passibile de Mitchet, 188. Elle telle toute entière à la France après le Traité de Rise de marchet, remaine de Nise, 2, 36. La Baye d'Hudion de glois, 2019-21. Le Commandarr du Celois (1800) de l'autre de l'autre d'Urecht, 377-34. Fluifeurs François y son-régorgés par les Outeouiss, 30. Els fort feu fur les Sauvages. 405. troit complottent avec les Miamis

Hurié. Un des Compagnous de M.

de la Sale, disparoîr, Hurons. Ils protestent de leur attachement au Parri des François, 62. Les Hurons de Lorette sont commandés au combat de la Prairie de la Madeleine par Ouréouharé, 102. Des Hurons de Lorette marchent contre les Agniers, 126. & fuiv. Difcours d'un Huron dans une audience publique, 136. Les Hurons de Michillimaxinac traitent avec les Iroquois, 153. Ils concluent la paix avec les Iroquois, 162. Des Hurons Nertissent les Iroquois d'être sur leurs gardes. Plusieurs sont pris avec les Iroquois, 164. On les soupçonne d'avoit empêché les Outaouais d'être de l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 164. Des Hurons de Lorette vont à l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Plusieurs Hurons arrivent à Montreal, & pourquoi. Ce qui se passe entre eux & M. de Frontenac . 211. 6 fuiv. Plufieurs s'étabiissent près d'Orange, 214. Ils défont un Parti d'Iroquois, 224. Ils font les honneurs aux Obséques du Capitaine le Rat, & reçoivent les complimens, 278-79. Le fieur de Joncaire, en complimentant les Iroquois de la Montagne, les exhorte à demeurer toujours attachés aux François; ils le promettent, & riennent parole, 279. Ils font fort maltraités d'une maladie contagieuse, 180. Un de leurs Députés au Congrès Général est le feul de tous les Sauvages, qui ne demande pas la suppression de la

Tome II.

Hurons, qui étoient passes de Michillimaxinac au Détroit, témoignent de l'inclination pour les Anglois, 291-92. Le Commandant du Détroit les engage à faire la guerre aux Sioux . 208. Ils font feu fur les Outaouais, 309. Des Hurons du Détroit complottent avec les Miamis de fare main balle fur les François. 222. Les Hurons de Lorette s'engagent dans un Parti de Guerre contre les Anglois , & pourquoi ils retournenr fur leurs pas, 325. Les Hutons du Détroit engagent les autres Sanvages alliés à déclarer la guerre pour la défense de la Colonie, 153. Réflexion fur le fervice, qu'ils rendirent en cela au Gouverneur Général . 3 c 4. Ils viennent au fecours des François au Détroit, Leur Harangue aux Alliés pour les engager à ne point perdre de tems, 166. Ils se diffinguent plus que tous les autres dans cette Expédition, & y perdent . aussi plus de Monde,

r

JALLOT. (Medard) Valer de Chambre de M. de Saint Denys, qui le laisse à Caouis, 4:18. Il est point par son Maître à Caouis, où il s'étoit fait une grande réputation par son habileté dans la Chirurgie. 410.

Ibarvuilla, (M. le Noyne d') Gentilhomme Canadien, y ac nqualité de Volontaire à l'Expédition de Conlar, 4.4. C'hêu'l. lengage le Major de la Place, qui s'étoir terranché au-de là de la Kwiere, à fe rendre, 4.6. Il est delliné avec M. du Tait a me Expédition dans la Baye d'Hod fon, 101; Il artive à Quebec avec de la Contraction de la Contraction de Contraction de la Contraction d quer cette Entreprise, 121. 6 suiv. Il est de nouveau chargé d'attaquer le Port Nelson, 141. Succès de cette Expédition , 147. & suiv. Il est chargé d'attaquer le Fort de Pemkutr, & ce qu'il devoit fatre ensuite, 160. La Cour ordonne qu'après qu'il aura pris le Fort de Pemkutt, il se rende à Plaisance, 176. Il arrive en Acadie, 177. Nouvelles, qu'il y apprend. Il prend un Vaisseau Anglois. Il fait le Siège de Pemkuit . & le prend . 178-70. Il évite une Escadre Angloife, & arrive à Plaisance, 180. Il propose de chasser les Anglois de Terre-neuve, 186. Ce qui l'avoit empêché de joindre M. de Brouillan. Il est d'avis de commencer ses Expéditions par l'Isle de Carbonniere, 188. M. de Brouslan s'y oppose. Eftime, que les Canadiens faisoient de lui. Ses brouilleries avec M. de Brouillan, Sa modération, Ce qu'il mande sur cela à M. de Pontcharrrain , 189. & Juiv. Il renvoye en France M. de Bonaventure, & ce qui en arrive, 191. Nouvelles brouilleries avec M. de Brouillan, 191.6 (uiv. Il se met en marche pour Saint Jean. Il force un Corps d'Anglois, 192. Ses Exploits dans le refte de cette Expédition, 191. & suiv. M. de Brouillan lui fait une impolitesse. Sa modération , 195. Nouvelles brouilleries entre lui & Monfieur de Brouillan, Il fait plusieurs Conquêtes en Terre-neuve , 196 Pourquoi il n'acheva point de réduire cette Ific, 197-98. Instructions, qu'il reçoit de la Cour; il ne peut s'y conformer qu'en partie, il part pour la Baye d'Hudson. Danger, qu'il courut à l'Entrée de cette Baye. Il est séparé de ses Navires & attaque seul tross Vaisseaux Anglois, en prend un & en coule un autre à fond , 204 , 201. Il fait naufrage; ses Vaisseaux le joignent, & il prend le Fort Bourbon, 206-07. Il retourne en Fran-

ce, 208. Il inspire à M. de Pontchattrain la pentee de déconvrir l'Embouchure du Micissipi, & d'y construire un Fort. Il part pour cette découverte, 255. Il s'abouche avec M. Ducasse, & ce que ce Gouverneur de Saint Domingue écrir à M. de Pontcharrtain à fon fujet, Il arrive à la vûë de Penfacole, 216. Il fait plusieurs découverres, & reconnoir Embouchure du Miciffici, 217. Il remonte ce Fleuve . & reconnoît plusieurs erreurs de la Relation attribuée au Chevalier de Tonti, & de celle du Pere Hennepin. Il visite les Bayagonlas & leur Temple, 258, Ce qui l'affure qu'il est sur le Micisfipi. Il est bien reçû des Oumas. Il bâtit un Fort. Il passe en France, & retourne à la Louysiane, 259, 260. Nouvelles, qu'il apprend des Anglois. Le Chevalier de Tonti l'affûre qu'il n'est point l'Auteur de la Relation publice fous fon nom , 160. place mal fon Forr. Il projette de bâtir une Ville aux Natchez. Il établit le Quartier Général de la Louyfiane au Biloxi, 262. Inftructions, que le Ministre lui avoit données par rapport au Commerce du Pays, 264. Ce n'est pas sa faute, si l'on n'a pas fait élever des Bæufs Illinois, 264. Il envoye M. locueur pour prendre une plus grande connoissance de la Mine de Cutvre de la Riviere Verce, 413. Il fait un Erabliffement fur la Riviere de la Maubile. Il fair conftruire des Magalins & des Calernes fur l'Isle Massacre, à laquelle il donne le nom d'Ale Dauphine, 414. Son projet d'une Ville aux Natchez fous

le nom de Rosalie, 426.

Jemme, Soldat Anglois, felon quelques uns, voyez Hiens.

Jemser. Forr fur la Riviere de Saint Jean. Par qui bâti en premier lieu. M. de Villebon s'y retire. Ce Forr est abandonné, 178. Sa situation,

Teremie. (Le Sieur) voyez la Lifte des Auteurs. Fait feu fort à propos sur les Anglois, qui afficgeoient le Fore Boutbon , & les fait reculer , 202. A quelle extrémité il étoit réduit au Port Nelson, lotsqu'il reçut ordre de le remettre aux Anglois, 404. & luv.

Teluites, Le Gouverneur de la Nouvelle Angletetse mande à M. de Frontenac que les Iroquois se plaignent d'eux, & ont promis de lui livrer ceux, qui iront chez eux : il ajoute qu'il les fera passer par la tigueur des Loix, 230-31. Le Chevalier de Bellomont menace de faire pendre tous ceux de ces Peres, qui paroîtront dans les Cantons Iroquois, 253. Pourquoi ils abandonnent la Louvsiane, 264. Les Cantons les redemandent; ils font accordés, & bien recus. Un Jésuite accompagne M. de la Motte Cadillac au Détroit, 284-85. On en établit plufieurs Miffionnaites parmi les Sauvages de la Louysiane,

Illinois. Voyez le premier volume. Leuts bonnes & mauvaifes qualités. Les Jéfuites établiffent chez eux une Million floriffante. Leur attachement & leur fidélité envers les François. 164. Ce qui y contribua le plus. Ils s'aguerrissent. Tentatives du Pere Allouez pour commencer une Mission chez eux, sans effet, 165. Le Pere Gravier est plus heureux. Ferveur de cerre Mission. Tous les Illinois sont Chrétiens, 166. M. de Couttemanche les empêche d'aller en guerre contre les Iroquois. 173. Il leur fait promettre d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la Paix, 274. Leurs Députés meurent en venant au Congrès Génétal, & en mourant remettent leurs intérêts entre les mains d'Onanguicé. Ce que M. de Callieres ordonne à celui-ci de déclarer à cette Nation au sujet des

Les Anglois veulent lier le commerce avec eux, 240. Ils viennent au fecours du Détroir contre les Outagamis , 366. Discours d'un de leurs Chefs aux Députés des Outagamis, 369. Les Outagamis les obligent à abandonner leur Riviere, 409, Leur Pays est détaché du Gouvernement de la N. France, & fait partie de celui de la Louysiane, 412. Ils sont assiégés au Rocher & à Pimitcony par les Outagamis, & pourquoi ils fe retirent fur le Micislipi, 459. Les Chicachas ne leur communiquent point le dessein, qu'ils ont formé de détruire les François de la Louysiane, 464. On est sûr de leur fidélité & de leur affection , 478. Les Chicachas les sollicitent en vain d'entrer dans la conspiration générale contre les François. Réponfe, qu'ils leut font, 484, voyez Kashasquias & Mitchigamuss. Les Chicachas les follicitent de nouveau & inutilement de se déclarer contre nous.

Indiane. Havre de l'Isle Royale. Sa fituation . Johannis, Officier François, se distingue à la prife de Saint Jean . 222. Joliet. La Demoiselle Joliet est prise par les Anglois, 65. Elle est re-

achée par échange. Joncaire. (Le Sieur de ) Officier François. Les Députés Iroquois demandent qu'il les accompagne à leur retour chez eux , 144. Le Général y confent, 24c. Il va négocien avec les Tsonnonthouans. Ce qui le rendoit agréable à ce Canton, 247. Il retourne à Montreal avec des Députés de ce même Canton , 249-50. Il retourne aux Iroquois. Succès de les negociations, 270. & fuiv. Les Iroquois difent à M. de Callieres qu'il ne les a point pressés au sujet de leurs Prisonniers. Le Général lui fait signe de ne point s'excuser, & ce qu'il die en consequence , 176. Il va faire François, qu'ils avoient pillés, 28;. compliment aux I lurons à la tête des

Iroquois du Sault Saint Louys, 278. Il fait la même chofe avec les Iroquois de la Montagne, & ce qu'il dit aux Hurons , 279. Il accompagne les Députés des Cantons à leur retour du Congrès Général, pour en ramener les Prisonniers, 284. Il en ramene peu, & pourquoi, 185. Il accompagne des Députés du Canton de Tionnonthouan chez eux. Il y négocie heureusement, & en ramene un des pfincipaux Chefs, 288. Il retourne avec lui, 289. Avis, qu'il donne à M. de Vaudreuil des intrigues du Gouverneur d'Orange, 292. Les Tionnonthouans l'envoyent au Général pour se plaindre de l hostilité des Outaouais, 291. Il est de nouveau envoyé aux Iroquois pour les affürer d'une prompte fatisfaction de la part des Outaouais. Sa bonne conduite avec ces Sauvages, 324.11 commande l'Arrieregarde dans l'Expédition de M. de Ramezai, 336. Il est envoyé aux Iroquois: est bien recu des Tsonnonthouans, & en amene des Députés à Montreal, 250. Il traite heureusement avec les Tionnonthouans, 365.

Jonchere. (Monsieur de la) ne peut obtenir la permission de vendre sa Cargaison à la Vera - Cruz, 416-17.

Jordis. (Le Sieur des) Commandant à Catarocouy, engage quelques Outaouais à accompagner les François contre les Iroquois,

Joseph. Outagami Chrétien, avertit le Commandant du Détroit que sa Nation doit bien-tôt l'attaquer, 266.

Jointel, Voyez la Liste & l'Examendes Auteurs, Un de ceux, qui accompagnerent M. de la Sale dans son Expédirion. Qui il étoit, 3. M. dela Sale le charge d'achever le Fort de Saint Louys. Ordre, qu'il lui donne, 9,

10. Conspiration contre lui. Il fair mettre les Conspirateurs aux fers, & les livre à M. de la Sale avec les preuves de leur complot. Il recoit ordre d'aller joindre M. de la Sale, 10. M. de la Sale le laisse dans son Fort de Saint Louys, en qualité de Commandant, Ordres, qu'il lui donne. Il croit pouvoir se dispenser d'y déférer dans une occasion. Il apprend de fâcheuses nouvelles de M. de la Sale. Ses inquiérudes au sujet de M. de la Sale, & en voyant la plupart de ses Gens mourit & déserter. Mutinerie contre lui. Il s'assure de Duhaut, 20. M. de la Sale lui confie la garde de fon Camp. Ordres, qu'il lui donne, 22. Avis, que lui donne Larchevêque après la mort de M. de la Sale , & sa réponse. Il est détaché pour aller chercher des Vivres chez les Cenis Rencontre, qu'il fait dans le chemin, 27, 28. Réception, qu'on lui fait parmi ces Sauvages, 28, 29. Il renvoye ses Compagnons au Camp. & pourquoi il reste quelque tems chez les Cents , 29. Aventures de deux Déserteurs François, qui le viennent trouver, 30. Il avertit Larchevêque qu'Hiens avoit dessein de le tuer, & réconcilie ces deux Hommes, 44. Il se met en marche pour aller aux Illinois. Il arrive aux Akanfas , 16. Il arrive aux Illinois; est obligé d'y passer l'Hyver, & repasse en

France, 37. & fuiv. Ipiguit. Riviere de l'Acadie. Les Anglois y font quelques ravages,

Proposic. Des Iroquois du Saulet Saint Louys & de la Montagne accompagnent les François à l'Expédition de Corale. Ilserfulent d'attaquer Orange, & parlent fort mal en cette occasion, 44. Les Iroquois straquent nn Convoi, qui alloit à Michillimatina, & font défaits, 56, 72, lls arrêtent un Envoyé du Gonverneur Général), & l'envoyé du Gonverneur Genéral), & l'envoyent à Manhatte. Ils brû-

lent deux François, qui l'accompagnoient, & font plufieurs hostilités, 58. Une Armée d'Iroquois se dispose à tomber fur le Gouvernement de Montreal, 59. Ils furptennent un Quartier près de Montreal, 19. Ce qui les empêche de fuivre leur avantage, 62. lisattaquent de nouveau les François, & tuent deux Officiers. 63. Les Iroquois joints aux Anglois, & aux Mahingans fe disposent à 10mber fur le Gouvernement de Montreal. Ils se brouillent avec les Premiers, & fonr retraite, 88. 6 juiv. Ils traitent les Anglois de lâches, & à quelle occasion. Leur politique à l'égard des Anglois & des François, 89. Differens l'artis d'Iroquois dans la Colonie, & leurs fuccès, 94. Un Parti d'Iroquois se poste sur la Grande Riviere, & à quel deffein, 99. M. de Vaudreuil (e préparant à marcher contre eux, apprend qu'ils se font retirés, 100. Ils font une irruption dans la Colonie, & Oureouharé leur donne la chaffe a 108. Ils continuent leurs hostilités avec divers succès, & toni enfin batius, 111-12. Huit cent Iroquois viennent pour attaquer la Colonie, & ne font rien. 12 c. O futo. Un grand nombre d'Iroquois s'approchent de Montreal. 131. Ils fe retirent, & pourquoi, 112. Ils continuentà fuivre leur plan de politique à l'égard des François & des Anglois, 137 38 On donne avis au Gouverneut Général de se défier d'eux. Desfein, qu'on leur attribue, Ils envoyent de nouveaux Députés au Comte de Frontenac , 139. Leurs rentatives pour débaucher nos Allies . 140. Ils continuent leurs feintes négociations, 149. Le Roy est d'avis qu'on les pousse à bout. Ils recommencent leurs hostilités. Propo- à en profiter, pour recommencer fitions infolentes de leur part à M. de Frontenac. Ils manquent leur coup auprès de nos Allies, qu'ils vouloient nous debaucher, 151. Ils demandent le Pere Bruyas. M. de

font de nouvelles isrupsions dans la Colonie, & recoivent deux échecs, 155. Ils font battus par nos Alliés, qui avoient commencé de traiter avec eux, 163. Divers avis fur la maniere, dont on s'y prendra pour les détruire, 161. On fait fur eux quelques Prisonniers, & ce qu'on en fait. Ils reparoifient en armes, & furprennent quelquesFrançois, 167. Ils défient le Comte de Frontenac. 170. La diferre est grande dans leur Pays, M. de Frontenac fait plusieurs Détachemens contre eux, 176. Ils fonr plus fiers que jamais. Plufieurs Partis contr'eux, fans effer, 198. 6 fuiv. 1ls recommencent leurs hostilités. M. de Callieres rompt routes leurs mesures, 201. Ils continuent à vouloir amuser les François, 209. Ils reparoiffent en armes dans la Colonie, 210. Un de leurs Partis est battu par le Rat, 214. Ce qui empêche M. de Frontenac de se servir de roures les forces, qu'il avoit fur pied, pour les humilier, 221-22. Ils patoillent disposés à la paix. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre les assemble. Ce qui se passe entre eux & lui. M. de Frontenac comprend que ces deux Nations se ménagent mutuellement, & ce qu'il fait pour profiter de cette disposition . 218 - 20. Ils déclarent-ou'ils ne veulent point comprendre nos Alliés dans le Traité de paix, Pourquoi le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit rort de dire qu'ils se plaignoient des Missionnaires, 234. Ils protestent de leur indépendance, & on ne parle point d'eux dans le Reglement des Limites, 216. Ils pleurent la mort de Monfieur de Frontenac, & paroiffenr disposés la guerre, 237. Propositions, qu'ils font au Chevalier de Callieres, & la réponfe, qu'ils en recoivent. Ils

Maricourt, & le Pere de Lamberville, 138. Ils envoyent complimenter M. de Callieres fur fa Promotion, & paroissent ne differer à faire la paix, que par la confidération des Anglois, 141. Le Gouverneur de la Nouvelle Anglererre les engage à traîner l'affaire en longueur, & ils manquent de parole à M. de Callieres. Ce Général leur fait entendre que les Anglois les veulent maîtrifer, & ce qui en arrive. Ils députent de nouveau à M. de Callieres pour s'excufer , 242 , 243. Deux Cantons, avoués de deux autres, lui envoyent des Députés. Ils se plaignent des Ouraquais: ils font plusieurs demandes, & ce que leur répond M. de Callieres, 143-45. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre fait de nouveaux efforts pour les empêcher de faire la paix avec les François, 249. Réflexion fur la maniere, dont leurs Députés son reçus à Montreal, M. de Callieres leur donne audience en presence des Députés de nos Alliés. 250-51, Ils fignent un Traité provifionnel , 252. Le Chevalier de Bellomont, en voulant les gagner & les incimider, les irrite. 253. Ils sont attaqués ala chasse par les Outaouais. & pourquoi, Ils en fonr leurs plaintes à M. de Callieres avec modération. Réponse de ce Général, 168-69. Ce qu'ils pensent de l'Etablissoment du Détroit; ils empêchent les Anglois de s'y établir. Ce que M. de Callieres répond à leurs Députés sut ce fujet, 269-70. Surquoi ils s'excufent de n'avoir pas amené leurs Prifonniers. On n'est pas content d'eux en cette occasion, 276. Les Iroquois du Sault Saint Louys & de la Montagne vont complimenter les Hurons fur la mort du Capitaine le Rat , 278-79. Les Iroquois Chrériens parlent fort bien au Congrès Général, 1816 Ce qui se passe entre M. de Callieres & les Députés des Cantons après le

Traité de Paix, 184. Ils demandent des Jéfuites, qui leur font accordés. 185. Les Anglois les follicitent de les chasser. Nos Alliés traitent avec les Anglois par leur entrémise. M. de Callieres travaille à déconcerter ces inrrigues., 187. M. de Vaudreuil les engage à garder la neutralité entre les Anglois & nous, 189. Quelquesuns font attaqués par les Outaouais près de Catarocony, 191. Intrigues du Gouverneur d'Orange pour attirer les Iroquois Chrétiens dans son Gouvernement: quelques-uns y confentent. Les Abénaquis leur en font honte, 191, Hostilité des Miamis contre les Iroquois, 293, Ils ne concluent rien dans une Assemblée des Cantons convoquée à Orange . 194. M. de Pontchartrain n'est pas d'avis de les prendre ouvertement pour Médiareuts entre les Anglois & nous. Ils font vengés de l'hostilité des Outaouais, 195-96. Les Ouraouais leur font fatisfaction, 309, Ils déclarent à M. de Vaudrenil qu'ils font réfolus de les attaquer, & il les en empêche, 310. M. de la Morte Cadillac les invire à venir en grand nombre au Détroit , & pourquoi , 311. Ils fe comportent bien pendant les mouvemens du Détroir, & à leur confidération on épargne la Nouveile York, 213. Des Iroquois complottent avec les Miamis pour faire main baffe fur les François du Détroir 314. Les Cantons gardent la neutralité. & ce qui les ventretient. 323-24. Un Iroquois rrompe M. de Vaudreuil, Quatre Cantons se déclarent contre nous. Leurs préparatifs, 334-35. On envoye contre eux un Parti de quinze cent Hommes, 336. Comment ils font échouer l'Entreprise des Anglois contre nous, 137. & fuiv. Le Gouverneur de la Nouvelle York met tout en usage pour les engager à reprendre les armes. M. de Vaudreuil leur promet

avoient reçûë de nos Alliés, & les appaile, 341. Ils font fortement follicités de le déclarer contre nous , 149-50. M. de Vaudreuil leur envove trois Officiers, qui en anienent des Députés à Montreal, 250. Ce qui se passe entre ces Députés & M. de Vaudreuil, 352. Ils se brouillent avec les Anglois, 357. Six cent Iroquois se joignent à Nicolson pour attaquer le Gouvernement de Montreal, & le quittent. Antipathie naturelle de ces deux Nations, 361-62. Pourquoi ils serons toujours Enne-mis des François, 262, lis se réconcilient avec les Anglois, M. de Vaudreuil traire aveceux, & les gagne par fes bonnes manieres. Les Outagamis font, par leur entremife, alliance avec les Anglois, \$65. Lonys XIV. cede à la Reine d'Angleterre ses droits fur les Cantons, qui proteftent de leur indépendance. Les Anglois se ménagent avec eux, 174. Ils renouvellent lenr alliance avec M, de Vaudrenil, 402. Ils font alliance avec les Outagamis, mais il ne paroit pas qu'ils leur prêtent la main,

406.

Ifle aux cufs. Sa fituation. La Florte
Angloife y fair naufrage,
Ifle Percée. Les Anglois la pillent.

& profanent l'Eglife, 7t. Me Platte, adjacente à l'Isle Révale, autrement appellée Isle à Pierres à Fu-

Me Ryste, ci-devant IIIe du Cap Breton, vysce le premie volsme. Elle mous demeure par le Traité de Rifwicz, & cn quel état elle état alor productions (es Ports, § ξ, ε') fire. MM. Raudor propofent d's pire un grand Erabillement : leur Mémoire fur cela, § 88. & fiir. Quant el le fit nommes lle Roysle. Néceflité d'y faire un grand Erabillement, γ, γγ. Les Dépués de Londres au

fatisfaction d'une insulte, qu'ils Patlement ont ordre de demander avoient reçue de nos Allies, & les pourquoi on a laisse cette isse à appaise, 341. Ils sont fortement sol-

Isle Surgere ou Isle aux Vaisseaux, Commodité de la Rade . 433-34. Sept Isles. La Flotte Angloise y perd

fes meilleurs Vaisseaux,

fatien. Un Italien va du Canada
par les Terres pout joindre M. de la
Sale, & arrive trop tard. Stratagême, dont il use pour sauver sa

Fic., 39. Ce qu'il devint,

Ites. Commandant d'un Vaisseau
du Roy d'Angleterre, est pris par M
du Brouillan. Avis, qu'il lui donne
de l'érar, où se trouvoit Saint Jean

Juchereau. (M.) Gentilhomme Canadien, fait un Etablissement à Ouabache, 266. Il est obligé de l'abandonner, 267.

## ĸ.

KAPPAS. Sauvages de la Lonyfiane, d'où its ont difparu, 37. Autaukiar. Tribu Illinoile. M. de Courtemanche les empêche d'aller en guerrecontre les Canfes, 274. Des Kaskaskias vont à la Nouvelle Orleans pour y pleure la mort des Miffionnaires tués aux Yalous & aux Nachez. Ils y donnent de grandes preuves de leur fideliré & de leur Religion.

Kaskebé. Fort de la Nouvelle Angleterre, pris par M. de Portneuf, 51. & fuiv. Les Anglois viennent trop tard pour le secourir, 54.

Kicapour, Ils promettent d'envoyer des Députés à Montreal pour la Paix générale, 274. Ils se joignent aux Outagamis pour chasser les François du Détroit, 366.

Ainbiequi, voyez le premier volume. Les Anglois songent à s'établir sur cette Riviere, 235. Les Limites de la Nouvelle France y avoient été fixées, 236. Les Anglois s'établissen par furprise sur les Bords de cette Riviere, 376. Des Anglois veulent s'établir par surprise sur le Kinibequi, & ce qui en arrive, 378. &

Kirividi. Poste Anglois de Terreneuve. Plusieurs Anglois y sont fairs Pusonniers

Kolly. (MM.) Pere & Fils font tués des premiers dans le massace général des Natchez. Comment leur arrivée donna moyen à ces Sauvages de faire leut coup, 466-67.

## L

ABRADOR. Lacs & Golphe de l'Isle Royale, 385-86. Leur description, 188.

Lalande. La Demoifelle de la Lande ett prife par les Ahglois, 6; Elle propole un échange des Prifonniers à l'Amiral Anglois, qui l'envoye à M. de Frontena pour le négocier. L'échange est accepté & exécuté,

Lamberville. (Le Pere Jean de )
voyez le premier volume. Les Iroquois
ptient M, de Callieres de le faire
revenir de France, 338.

Larcheveque, Un des Affociés de M. de la Sale, l'accompagne dans fon dernier voyage, 12. Il approuve le dessein d'assaffiner Moranget, 22. Il est un des Associés de M. de la Sale, 14. Avis, qu'il donne à Joutel. Il partage avec Duhaut les effets de M. de la Sale, 27. Danger, qu'il court d'être tué par Hiens, Joutel les réconcilie, 33. L'esprit de libertinage, & la crainre d'être recherché pour le meurtre de M. de la Sale l'empêchent de suivre M. Cavelier aux Illinois, 46. Il est fait Prisonnier par des Espagnols, 39. Il est envoyé en Espagne, puis à Mexico, & de-là au Nouveau Mexique pour y travailler aux Mines,

Laval, (LeBere) Jefuite, Profef-

feur Royal d'Hydrographie à Toulon, arrive à la Louyliane, 453. Ce qui l'empêche de faire fes objetvations à l'Embouchure du Miciflipi. Il en reçoit des éloges du Comte de Touloule, 464.

De Launay, François, que M. Cavelier & fa Troupe rencontrent aux Akanfas: Ce qui I'y avoit amené.

16.

Laufon, (Le Sieur de) Commandant d'une Piric Angloite, Price ; que lui font les Micmars. Ordre; qui lui font de M. d'Iberville, 180.
Lor. (Le Sieur de) Commande les Habitans ; "I font três-bien à l'attaque des Natchez, 482. Il eff détaché pour bloquer le Fort des Natchez, 48 ce qu'il l'empêche d'exécu-

ter cet ordre, 490.

Lescalette, (Le Sieur de ) Officiere
François, M. de Châteaumorand
l'envoye à Pensacole, pour prendre
langue, & demander au Gouverneur
la permission de faire de l'eau & du
bois. Réponse, qu'on lui fait, 256.

Levinéglen, Officier Anglois. Est envoyé au Gouverneur Général pour traiter de l'échange des Prisonniers, 301. Le Général Nicolson l'envoye à Quebec pour y faire part à M. de Vaudreuil de la Capitulation du Porr-Royal.

L'bermite. (M.) Major de Plaifancë, chaffe les Anglois de deux Redoutes dans la Baye de Baboul, 188. Les Habitans de l'Acadie le demandent pour le mettre à leur tête, & reprendre le Port Royal. Le Gouverneur de Plaifance le refuſe, & pourquoi, 461.

Linctot. (Le Sieur Godefroy de) Gentilhomme Canadien. Se diftingue en Terre neuve, 300.

Lignery. (M. de) Commande une Compagnie dans l'Expédition de M. de Ramezay, 335.

Lille. (M. de) Premier Lieutenant du Comte de Cliampmêlin, est en-

voyé

voyé au Gouverneur de Pensacole, & pourquoi. Le Gouverneur lui déclare qu'il se rend, 449.

Limites de la Nouvelle France & de la Nouvelle Angleterre, 136. Limoges, (Le Pere de ) Jesuite,

Limoges. (Le Pere de ) Jesuite, passe du Canada à la Louysiane, & reçoit ordre d'en sorit, 264.

Listet, Chirurgien de M. de la Sale, l'accompagne dans son dernier voyage. Moranget le maltraite de paroles, & il prend la résolution de s'en venger, 12. Il est envoyé ehercher des Vivres chez les Cents. Il est né par un Matelot, & a le tems de se confesser, 32.

Lo. (Le Chevalier de) Enfeigne de Vaisseau. Est tué au Stège de Saint Jean en Terre-neuve.

Litt. MM. de la Loire des Urns, irrets. Danger, qu'ils courent de la part des Natchez, & comment ils échappent, 421.0 f úiv. Ils parrent de la Maubile avec M. de Bienville pour aller punir ces Brabares, 424. L'Ainé de la Loire périt dans le maffaere des Natchez, après s'être deffendu avec beancoup de valeur, & tué pluficurs de ces Brabares,

Longueil. ( M. le Moyne , Baron de) voyez le premier volume. Il va avec une Troupe de Suvages observer la Flotte Angloife, 77., 81. Il oblige les Chalouppes Angloises, qui le poursuivoient, à regagner leurs Vailleaux, 8t. Belle action de cet Officier: il est blessé légerement, 8 c. 11 négocie heureusement à Onnontagué, 293. Il s'offre à aller de nouveau traiter avec les Iroquois, Son offre est acceptée, & il est bien recu à Onnontagué, 350. Il est laisse à Montreal, dont il étoit Lieutenant de Roy, pour y commander pendant qu'on se dispose à soûtenir un nouveau Stége à Quebee, 356. Il négocie encore heuteufement avec les Onnontaguez ,

Tame II.

Longueville. (Le Chevalier de la)
Conduit à Rio Perdido des Sauvages
pour le Siége de Pensacole, 448.
Lorembee, Cap de l'Isle Royale, Sa

fituation, Loubois, (Le Chevalier de) Major la Nouvelle Orleans. Est chargé de la guerre contre les Natehez, Il arrive dans la Baye des Tonicas, où étott l'Armée. Il envoye faire aux Natchez quelques propolitions de patx. Comment les Envoyés sont reçus. A quelles conditions les Barbares offrent de faite la paix, 478. On le blame d'êtte resté lontems dans l'inaction aux Tonicas, 479. Il arrive aux Natchez. Il fait une seconde tentative, aussi inutile que la premiere, pour la paix. Il commence l'atraque des Forts. Pourquoi il differe si lontems à ouvrir la tranchée, 480-81. Ce qui le détermine à se contenter de délivrer les Prisonniers, que l'Ennemi retenoit. Les Natchez lui échappent, 482. Il marche pour délivrer M. de Saint Denys affiégé aux Natehitoehes, & apprend en ehemin que ces Sauvages ont été bat-

tus, Lauvigny. (M. de la Potte) Est nommé Commandant à Michillimakinac, & y conduit un grand Convoi , 55. Il est attaqué en chemin par les Iroquois , & les défait , 16, 17. Ce qu'il fait pour empêcher nos Alliés de rompre avec nous, 140. Il amene un grand Convoi & des Députés de Michillimaxinae, 141. Il est détaché contre les Iroquois, & ce qui empêcha le fuccès de cette Expedition, 166-67. Il est envoyé à Mtehillimakinae, pour obliger les Outaquais à faire satisfaction aux Iroquois, & y réulir 303-04. Il est envoyé à Michtllimaxinac pour tétablir ce Poste, 171. Devenu Lieutenant de Roy de Quebec, il est chargé d'une Expédition contte les Outagamis. Il traite avec eux, & à

n'a rien fait fans ordre. Il recoit fix Otages pour fûreté du Traité. Il retourne à Michillimakinac pour accelerer l'exécution du Traité; mais ces Barbares se moquent de Ini, 406. & faiv. Il est nomme Gouverneur des Trois Rivieres, & perit dans un naufrage,

Louve XIV. Il fait frapper une Médaille pour la levée du fiége de Quebee , 92. Il se borne en Canada à la simple deffensive, 108. Il fait l'éloge des Abénaquis . & ce qu'il mande à M. de Frontenac à leut sujet, 110. Ordres, qu'il donne, & mesures, qu'il prend pout empêchet les Anglois d'aller a Quebee, & pour les chaffet de Tetre-neuve, 116-17. Il est d'avis que M. de Frontenae pouffe à bout les Iroquois, 150. Ordres, qu'il envoye en Canada au sujet du Fort de Pemkuit, de la Baye d'Hudson, & de l'Isle de Terre-neuve, 160. Il ordonne la suppression de la plûpart des Postes éloignés : inconvenient de cette suppression, 161. Il donne de nouveaux ordres pour l'attaque du Fott de Pemkuit, 177 Ordres, qu'il donne à M, de Frontenac, 201. Instructions, qu'il envoye à M. d'Iberville, 204. La prife du Fort Bourbon ne le dédommage point des frais, qu'il avoit faits pour l'Amerique, 208, Il deffend à tous les François de monter aux Pays d'enhaut. Ce qu'on pense de cet ordre, & temperamment, qu'on lui propole d'y apporter, 211. & suiv. Il approuve l'Expédition contre la Nouvelle Angletetre, en charge le Marquis de Nefmond; instructions, qu'il lui donne, 216, & fuiv. Nouvelle Ordonnance de ce Prince contre les Voyageurs, il interdit le Commetce aux Officiers dans les Postes éloignés. & ce qui en arrive, 222-23. Ce qu'il mande au Chevalier de Callieres, au sujet du Fort de Cataro-

quelles conditions. Il public qu'il couy, 240. Il envoye par le Gouverneut de la Nouvelle Angleterre. un ordre au Chevalier de Callieres de faire ceffet toute hostilité, 241. Il envoye M. de Fontenu en Acadie pour visiter cette Province, 256, 11 refuse les offres des Réfugics François de la Caroline d'établit la Louvsiane pour la France, 262. Mesntes, qu'il prend pour établit la Religion dans cette Province, 164. Il ordonne qu'on envoye des Canadiens au Gonverneur de Plaisance pour attaquer les Anglois, 298. Il permet aux Habitans du Canada de faire quelques toiles, & quelques étoffes pour le foulagement des plus pauvres, 301, 106. Ce qui l'engage à céder à la Reine Annel'Acadie, Terre-neuve, & la Baye d'Hudson, 373-74. Combien il dépensoit tous les ans en Canada, 190. Il accorde à M. Cruzat le Privilege exclusif de la Louysiane, & de grandes Concessions dans ce Pays. Ses instructions à M. de la Morre Cadillac à ce sujet, & par rapport à l'établissement du Conseil dans cette Province ,

Lonysbourg. Port de l'Isle Royale. Son premier nom: sa description. 187. Ses avantages, 398. Ce qui le fait preferer au Port Dauphin, 199.

Louyfiane. La Anglois tachent d'y révoltet les Sauvages contre nous. 310. Jugemens divers fur la Louvfiane; d'où vient le peu de progrès de cette Colonie. Ce qu'elle étoit en 1700, 411-12. Quand elle commença de prendre une forme de Colonie , 41 s. En quel état elle étoit . lorfque M. Crozat en obtint le Domaine, & en quel état il la laissa. lorfqu'il y renonça, 427. & faiv. Ce qu'elle peut produire pour le Commerce, 418. Ce que M. Crozat croyoit qu'on en pouvoit tirer d'avantages, 431. Deslein formé par les Chicachas de détruite la Louysiane,

Lung, (D. Triftan de) Nom, qu'il donne à la Baye de Penfacole, 416. Lufianan, (Le Sieur de) Capitaine Réformé, tombe dans une embuf-

cade des Iroquois, & y est tué, t15. Luffer. (M. de) Capitaine Suisse, est envoyé aux Tchactas pour être instruit de leur situation, 474. Il a ordre de conduire à la Riviere Rouge une parrie des Fusiliers, 489. Il repoulle vivement les Natchez, qui avoient fait une fortie,

Acardi (Le Sieur) doit com-mander les six mille Hommes, que la Reine d'Anglererre envoye en Amérique, pour conquerir la Nouvelle France-

Magdeleine, Journée de la Prairie de la Magdeleine, so c. 6 suiv. Riviere de la Magdeleine, Sa Situa-

rion, Ce qui s'y passe entre les François & les Sauvages, 455.

Magnon, (M. de) Chef d'Escadre, doit accompagner M. de Nesmond dans son Expedirion de la Nouvelle

Angleterre,

Mahingans. Sept cent Mahingans attendent un Parti de François & de Sauvages, qui est obligé de faire rerraite, 48. Des Mahingans se joignent aux Anglois & aux Iroquois, pour arraquer le Gouvernement de Montreal. Ils sont atraqués de la petite verole, & ce qui en arrive, 88. Un de leur Parti est défait par les Canibas, 91. Les Mahingans vont avec les Anglois & les Agniers , pour atraquer le Gouvernement de Montreal, 101. Ils continuent leurs hostilités avec les Iroquois, t11, Les Anglois traitent avec les Miamis, par l'entremife des Mahingans, 124. Des Mahingans se battent contre des François avec des Agniers, & les font tomber dans une embuscade, 199. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre leur ordonne de

commencer la guerre contre les Iroquois , 250. Ils promettent d'envoyer des Députés au Congrès de Montreal, 273. Le Gouverneur d'Orange veut engager les Agniers à les congédier de leurs Cantons , & à retourner dans fon Gouvernement . 291. Les Abénaquis tirent tous leurs besoins des Anglois, par l'entremise des Mahingans, 317. Ils se joignent aux Iroquois , pour attaquer Cham-

Majulle ou Daimanville, (M) Eccléfiaftique de S. Sulpice, s'embarque avec M. de la Sale, 3. Il retourne en France,

Malbauchia. Nom, que les Sauvages donneient au Miciflipi, 257.

Maldonado. (Diego de ) découvre la Baye de Penfacole; nom, qu'il lui donne,

Malecites, Voyez le premier Volume, Le Gouverneur de la Nouvelle Anglererre les engage par ses menaces à entrer en négociation avec lui. Leur Mittionnaire & M. de Vilieu les menent à la guerre contre les Anglois, Ils font intimides & raffurés de nouveau. Leurs Chefs vont à Quebee prorester de leur fidélité , 144. 6 faiv. Ils fervent au siège de Pemkuit, 178. Les François les laiffent manquer de tout. & comment ils tirent leuts besoins des Anglois mêmes,

Maligne. Riviere nommée la Maligne par M. de la Sale. Sa firuation .

Maloins, Ils se plaignent du Gouverneur de Plaisance, qui de son côté prétend qu'ils ont fait manquer son Expédition en Terre-neuve, 188 Malomines, autrement dir, les

folles Avoines, promettent d'envoyer des Députés à Montreal pour la paix générale, 274. Ils viennent au fecours du Détroit contre les Outagamis,

Mambré, (Le Pere Zenobe) Recollet, accompagne M, de la Sale dans fon Expédition, 3. M. de la Sale le laisse dans le Fort de Saint Louis, où apparemment il fut tué par les Sauvages, après la mort de celni ci.

Manneval. (M. de) Fils du Baron de Bekancourt, Gouverneur de l'Acadie, 52. Il est attaqué par les Anglois. Impossibilité, où il est de se défendre. Il envoye faire des propositions à l'Amiral Anglois, 66. Il leva trouver lui-même, 67. Il lui remet la place, & sous quel prétexte celuici le déclare son Prisonnier, 68. Il est envoyé en Angleterre,

Mantet, (Le Sieur d'Aillebout de) Lieutenant. Un des Chefs de l'Expédition de Corlar. Il ne peut engaget les Sauvages à attaquer Orange, 44. Sa conduite dans cette Expédition, 45, 46. Ses précautions après la prise de Corlar, pour éviter les surprises, 46,47. Il perd plus de monde dans la rettaite, qu'à l'attaque de Corlar , & pourquoi , 47. Il commande un grand Parti contre les Agniers, 126, & fair. Il est envoyé à Michillimaxinac , 132, Il manque le Fort de Sainte Anne dans la Baye d'Hudson, & y est tué, \$40-41. Marais, (Le Sieur des) Capitaine

Réformé est tui avec son valet & un Soldat par les Iroquois, Maret. (Le Pere Joseph) Jesuite,

Vovez le premier volume, M. de Vandreuil l'engage à retourner à Michillimakinac, & pourquoi.

Mareuil. (Le Pere Pierre de ) Jéfuire, Miffionnaire à Onnontagué, donne avis à M. de Vaudreuil, que les Iroquois sont fort sollicités par les Anglois de nous déclarer la guerre, & n'est pas cru. Il recoit ordre de fortir de sa Mission, & on l'invite à se retirer à Orange, ne pouvant retourner dans la Colonie. Il demeure Prisonnier dans la Nouvelle York . & v est bien traité par le Gouverneur, 332. Il est échangé:

il prévoit que les Anglois ne tireront pas un grand avantage de leur alliance avec les Iroquois : on apprend par lui la véritable cause du peu de succès de leur Entreprise, &

la grandeur de leur perre, 228-29. Maricourt. (Le Sieur le Moyne de) oblige les Chaloupes Angloifes, qui le poursuivoient, à regagner leurs Vaisseaux, 81. Il commande un Corps de Sauvages dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois. 168. Il est nommé avec quelques autres Canadiens pour achever pendant l'hyver la destruction des Iroquois . & pourquoi ce projet n'eut point de lieu , 174. Les Iroquois le demandent pour traiter avec eux , 238. Il présente des Députés Iroquois, 243. Les Iroquois le demandent pour traiter de la paix , 244. Il part pour Onnontagué, où il se tient un Confeil Général. Son discours aux Iroquois, 245 - 46. Ce qui le rendoit agréable aux Canton d'Onnonragué, 247. Il retourne à Montreal avec des Députés, 249 - 50, Il retourne à Onnontagué, & ce qui s'y paffe , 170. 6 fuiv. Il conduit des Jefuites aux Iroquois, 185. Sa mort.

Marigny. (M. de) eft laiffe en qualité de Lieutenant au Port Nelson .

Mark. (Le Colonel) est obligé de lever le siège du Pott Royal. 314. & fuiv.'Il s'artête en chemin pour recevoir les ordres de son Général : foulevement à Bafton contre lui. Il se plaint de la désobéifsance des Troupes & des Officiers , 317. Il est justifié, & on lui donne un Renfort pour recommencer le siège du Porr Royal, Il y retourne , 318. 6 (uiv. Il leve encore le fiége,

Marle, (Le Sieur de ) accompagne M. de la Sale dans son dernier voyage, 21. Les affaffins de Mot anget l'obligent de l'achever , 23. Il se met en chemin pour aller aux Illinois, & se noye en se baignant dans une Ri-

Marquet. (Le Pere Denys) Récollet, s'embarque avec M. de la Sale, &c se fair débarquer dès le premier jour, parce qu'il tombe ma-

lade.

Le Mars. Un des Vaisseaux de l'Escadre de M. de Champmelin ; qui prend le parti de le laisse à la Louysiane, parce que la peste y écoir,

Martigni. (Le Sieur de) va reconnoître le Fort Bourbon, 204. Il y est établi Commandant par M. d'iberville, 208.

Mashuim, sopre. Is premir voum. Ils penfenra s'établir cher les Iroquois, 153, Plufeurs s'établirfent a Ousbache. On leur pétche I'Evangile, Precfque tous s'endurcillent. Leurs fuperfittions. La pilipart meacent de maladie, Le relte le diffige, 26-65?. M. et Courtemanche réulit. à les l'aire défarmet par le des propositions de l'acceptant de l'acceptant de mis, pour l'iver le Détrois aux Anglois. Nos Alliés tombent fur cus, & en cuent un grand nombre,

Massace. Isle Massace. Par qui & pourquoi ainsi nonmée. Sa situation, sa découverte. Nom, qu'elle porte aujourd'hui, 157. Massace de Vaiscaux de l'Escadre de M. de la Sale,

Matamoroi. (D. Jean Pierre de).

Gouverneur de Penfacole, demande ul (cours au Gouverneur de Saint Jofeph, & deléféperant de le recevoir, il rend fon Fort à M. de Serigny, 437-38. Il s'embarque pour la Havane, 438. Il elt rétabli dans le Gouvernement de Penfacole, 441. Il vir lavis de Jiarvise d'une Efeadre Françoife, il jusq qu'il eth propos

tes ses Forces à l'Isse de Sainte Rose, 446. Il est sommé de se rendre. Ses Officiers l'obligent à remettre sa Pla-

ce, 449.
Matasuando. Chef Malecite entre
en négociation avec le Gouverneur
de la Nouvelle Angleterte. M. de
Villieu & M. Thury l'engagent à la
rompre, 144. Il accompagne le Premier dans une Expédition contre les
Anglois, & s'y diffingue braucoup,

Mathieu, Capitaine Anglois, fert d'ôtage, pendant qu'on traite de la capitulation du Port Royal, 345.

Maubile, Riviere de la Louvliane . fa fituation. Combat, qui s'y est donné entre les Sauvages & les Efpagnols, 257. Il falloit s'en affûrer la possession, mais n'en pas faire un grand objet, 262. Etabliffement fur cette Riviere. Plusieurs Sauvages s'v établiffent aussi , 414. Les Terres n'y font pas bonnes, mais on prétend, que le Tabac y est excellent, 41 c. Les Espagnols entrent dans la Riviere . & venlevent un Convoi: ils sont battus, 442-41. M. de Chateaugué en reprend le Commandement , 454. Projet d'un massacre des François à la Maubile, 465 , 475.

Mangras. (Le Sieur) remene à S. François cinq Algonquins, qu'il avoit menés à l'Expédition de M. Hertel contre les Anglois, 22.

Meanpon. (Le Chevalier de )
commandant la Seine, est attaqué
par la Flotte de la Virginie : il se
défend avec beaucoup de bravoure,
& est obligé de se rendre,

Mechin. (M.) Officier de Marine, conduit à la Havane le Gouverneux de la Garnifon de Penfacole: ce qui lui arrive en chemin & en arrivant,

Menadou, voyez Panadou. Mendez. (D. Francisco) Capitaine Espagnol, est dépêché au Vice-Roy de la Nouvelle Espagne, & pour-

550 quoi,

Mendieta. (D. Antonio) Capiraine Espagnol, reçoit ordre d'examiner en quelle fituation ésoit l'Isle Dauphine, & s'en acquitte fort

Mermet, (Le Pere ) Jesuite, se donne beaueoup de mouvement, pour convertir les Mascourins. Sa charité pour les malades. Peu de fruit de les foins, 266-67,

Merveilleux, (Le Sieur le ) Capitaine Suiffe, est envoyé dans les Habirations Françoifes avec de bons ordres pour leur fûreré, 473. Il entre dans la Baye des Tonicas, & s'y rerranche, 478.

Melnil, (M. du) Capitaine, commande un Bataillon des Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

Mexplex. ( Le Sieur ) est envoyé par M. de Loubois, pour observer les Narchez, & leur faire quelques propositions de paix; ces Sauvages lui ruent trois Hommes, & le font Prisonnier avec deux autres, 478. Ils le biûlent. 479.

Miamis , voyez le premier Volume, Ils veulent traiter avec les Anglois. Mesures, que prend le Comte de Frontenac, pour les en empêcher, 133. Les Itoquois les veulent contraindre à se déclarer contre nous . & avec lent secours M. de Courtemanche défait les Iroquois , 156. Les Miamis sont défaus par les Sioux, ils veulent avoir leur revanche. & sont repoussés, Ils usent de repréfailles sur les François, dont quelques - uns s'étoient joints aux Sioux : on les appaile, 210-11. Les Iroquois se plaignent d'une hostilité des Miamis contr'eux. M. de Callieres leur répond, que c'étoit une représaille, 144. Tout un Village de Miamis est enlevé par les Sioux , 252. M. de Courtemanche les engage à aller en guerre contre les Lroquois, 174. Ils veulent recommencer la guerre, 192. Ils font une hoftiliré sur les Iroquois, 193. Des Miamistuent quelques Outaquats, défordre arrivé à ce sujet au Détroit , 207. & furv. Leut reffentiment fur ce que M. de la Motte Cadillac leur avoit promis la tête d'un Chef Outaouais, & n'avoit pas tenu sa parole, 313. Ils renouvellent leurs instances, pouravoir justice des Outaouais. On leur ôte leur Missionnaire; ils tuent quelques François, & complotent d'exterminer tous ceux du Détroit, M. de la Motte Cadillac fait avec eux un Traité peu honorable : ils le gardent mal. M. de la Motte Cadillac marche contr'eux, les défair, & ils le soumettent, 312-23. Les Chicachas les follicirent de se déclarer

Michillimakinac, voyez le premier Volume. Pourquoi le Roy vouloit qu'on supprimar ce Poste, 161. Nécessité de le conserver , 212. Prétenrion des Anglois fur ce Poste. 216. Les Missionnaires abandonnent ce-Poste, & pourquoi. Le Pere Marêr v retourne avec M. de Louvigny . 306. Les Outaonais du Détroit y resournent, 310. Un grand nombre de Sauvages des environs de Michillimakinac descendent à Montreal, 351. M. de Vaudrenil rérablit le Poste de Michillimaxinac, & pourquot,

contre nous, & ils le refusent, 100.

Micifipi . verez le premier velume. En quel érat on trouve son embouchure, 434. Ses différens noms.

voyez Malbouchia & la Paliffade. Micmaks, voyez le premier volume. Ils contribuent beaucoup à la prife d'un Navire Anglois par M. d'iberville. D'autres s'embarquent avec M. de Bonaventure pour le fiége de Pemkuit, 178. A la vue d'une Escadre Angloife, ils demandent qu'on aille à l'abordage, & pourquoi. M. d'Iberville ne veut pas les mener

en Terre-Neuve. Trois ne veulent point le quitter, 180-81. M. de Subercase mande qu'ils sont tout nuds, & manquent de tour, 317. Micinac. Algonquin, marche

contre les Iroquois , 163.

Milet , (Le Pere) voyez le premier
Volume. Il écrit à M. de Frontenac , &c
ce que ce Général penfe de fa Lettre,

ce que ce Général penfede fa Lettre, 130. à qui il avoit obligation de n'avoir pas été bûlé, 135. Il arrive Quebec après cinq ans d'esclavage, 143. Les Onneyourhs le redemandent: fa tendresse pour eux, 200.

Mine. (M. de la) Capitaine, joint le Chevalier de Vaudreuil, & combat avec beaucoup de valeur contre les troquois.

les Iroquois, 95.

Les Mines, Quattier de l'Acadie.

Les Anglois menacent de le ruiner,

mais il est secouru à propos, 298.

Mine de Cuivre dans la Riviere verte, 413. On prétenden avoir découvert une d'argent aux Illinois, 422.

Minet. (Le Sieur ) Ingénieur, abandonne M. de la Sale, & retourne en France, 8.

Ministra, Mépris, que les Iroquois font des Ministres Anglois, 134. Un Ministre Anglois de Baston entreprend de pervertir les Abénaquis, & ce qui se passe entre lui & le Pere Rasse Jesuis, 375. & siro.

Il abandonne la Partie, 376. Miré. Baye de Miré, en l'îste Royale, sa situation, 387. Missionnaires. Soupçons de M. de

Miljiomairis. Souppont de M., de Frontenza connec les Milfionnaires du Saulr Saint Louis, & Eure pea de fondemen, 97-98. Pourquoi lis ne fe plaignent point de la traite de Jean-de-vie. Petils, où li ls font expoféra à ce fujer, 113. Faiffeir de Centre Courte de la contra en la contra contra de la contra contra de la contra contra de la co quoi , 306. Ils entretiennent les Cantons Iroquois dans la neutralité, 314.M. de Vaudreuil écri aux Miflonnaires de l'Acadie, pour leur recommander de maintenir leurs Savanges dans notre alliance, 349. M. de Vaudreuil travaille de concer avec les Miflionnaires des Sauvages domiciliés, pour rompre les intrigues du Gouverneur d'Orange, 373. Ils détournent les Abénagus de l'aliance des Anglois, 404.

Missourites. Peuple voisin de la Louystane. Quelques - uns de ces Sauvages viennent au secours du Détroit contre les Outagamis , 166.

Mitchigamias. Illinois, qui envoyent à la Nouvelle Orleans pleurer les Miffionnaires tués par les Natchez & les Yafous. Ils donnent de grandes marques d'attachement aux François, & à la Religion, 484.

Montelerie. (Le Sieut de la) Lieutenant, tombe dans une embufcade des Iroquois, & s'en tire avec beaucoup de valeur.

Montagne. Les Iroquois de la Montagne donnent une grande preuve de leur fidélité, 99. Deux Tsonnon-rhouans de ce Village désertent de l'armée de M. de Frontenac , & ce qui en arrive . 171. Deux Femmes & un Enfant de ce même Village. Prifonniers à Onnonragué , s'échappent. Avis, qu'ils donnent à M. de Frontenac, 172. Des Sauvages de la Montagne attaquent un Parti de François sans le reconnoître . & le défont. Leur Chef y est tué , 199. Ils s'offrent à courir fur les Iroquois. & pourquoi on n'accepte point leur offre, 201. L'eau-de-vie cause un grand dérangement dans cette Bourgade, 324. Ils marchens contre les Anglois, & relachent fous un prétexte frivole, 325. On découvre qu'ils avoient promis au Gouverneur d'Orange de ne point faire la guerre aux Anglois , 117. M. de Vaudteuil

les traite avec beaucoup de mépris', & ils réparent leut faute, 328. Ils font transportés au Sault au Récollet. Leur zele pout la défense de la Co-

lonie, Montigny, ( Le Sieut de ) va en qualité de Volontaire à l'Expédition de Corlar , 44. Il reçoit deux bleffures à l'attaque d'une maifon , 46. Il va au fiége de Pemkuit, 178. Il fe distingue beaucoup en Terre-neuve, 193-97. Il est envoyé au secours des Abénaquis, son Expédition dans la Nouvelle Angleterre, 294. Il va en Tetre neuve, 298. Sa valeut & fes fuccès , 300, Il conduit l'Avantgarde dans l'Expédition de M. de Ramezai , 116. Il est envoyé en détachement pour observer les Ennemis, & les approche de fort près,

Montigny, (M. de) mene du Canada à la Louyliane plusieurs Ecclé-

Monorgavil. (Le Sieur de ) Lieutenant de la Compagnie de Villebon. Ordre, que lui envoye fon Capitaine à Chedabouctou, où il commandoit. Cet ordre artive trop tard, 70. Il est attaqué par les Anglois, se défend bien, & obtient une capitulation honotable,

Mranget, Neveu de M. de la Sale, l'accompagne dans fon Expédition, 3. Il est bleffe par les Sauvages, 8. Il accompagne M. de la Sale dans fon dernier voyage; il maltraite de parole quelques François, qui prennent la réfolution de s'en venger, 3.1. Il ett affaffiné.

Morienne, La Baye de Morienne en l'Isle Royale, sa situation, 387 Morre, (Le Chevalier de la) Capitaine Réformé, est chargé de couvrir la Colonie depuis la Riviere de Sorel jusqu'à Quebec, 8e. Il est attaqué par les Iroquois, les repousse, est surpris ensuite & tué, 63.

Mûnier. Un des témoins, ou complices de l'affaffinat de M. de la Sale, 24. L'efprit de libertinage le retient chez les Cenis, 36. Il est pris par les

Espagnols, qui le traitent bien, 39.

Murat. (Le Sieur) Lieutenant,
est atraqué par les Iroquois, les teponsse, est surpris ensuite, & dis-

Muys. (M. de) Capitaine, est envoyé à Chambly avec M. de Valtenes pour défendre ce Poste, 102. Il commande un Bataillon des Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Itoquois, 168. Son éloge. La Cour donne ordre qu'on l'envoye avec des Troupes & des Canadiens à Plaifance, 176. Propositions, qu'il fait à M. d'Iberville de la part de M. de Brouillan, 180. M. de Brouillan se l'artache, & comment, 190. Il veut le donner aux Canadiens pour Commandant à la place de M. d'Iberville , 191. Il est commandé pour brûlet les Maisons les plus proches du Fott de Saint Jean. 194. M. de Brouillan propose de le laisser à Saint Jean en qualité de Commandant, & pourquoi il n'y demeura point, 196. Il est nommé Gouverneur de la Louysiane, &

- -

meutt en chemin.

NARANT SOAK, Bourgade
Abénaquife. Les Anglois veulent y enlever le Pere Rafle, & le
manguent, 381. Ils l'arraquent à force ouverte, y uent beaucop de Sauvages, & le P. Rafle: & y commentent de grandes indignités,
Narquae (Pamphile de) Fair la preNarquae (Pamphile de) Fair la pre-

miere découverte de Pensacole, 436.

415.

Nitchez. Nation Sauvage de la Louvsiane, M. de la Motte Cadillac y envoye établir un Magafin, 421. Ils tuent quatre François en trahifon. Ils préparent le même traitement à MM, de la Loire; comment ils échapent, 422, & suiv. On marche contre eux. Ils enlevent à un Francois ses Marchandises, & le font mourir d'une maniere inhumaine, 414. M. de Bienville envoye dire au Grand Chef qu'il a quelque chofe à lui communiquer. Réponse, qu'il en reçoit, 424-25. Ce qui se passe entre leur Grand Chef & M. de Bienville , 425. A quelle condition celui-ci leur accorde la paix , 416. Ils recommencent leurs infultes, 4 (8-59. Pluficuts se déclarent contre nous, M. Delietto engage le Grand Chef à fatisfaire M. de Bienville, & ménage un accommodement , 460. Pourquoi on ne leur donne point de Missionnaires, 462. Ils détruifent toute la Colonie Françoise établie dans leur Pays, Circonstances de ce malfacte , 466, & fuiv. Préparatifs pour leur faire la guerre, 473. & fuiv. Ce qui leur avoit fait précipiter le massacre des François. Des Tchactas avoient voulu lontems auparavant les détruire; les François les en avoient empêchés, 475. M. le Sueur mene contre eux fepr cent Tchactas, 477. Ils brûlent deux François, Ils follicitent inutilement les Tonicas. Ils font des propositions rrès-infolentes à M. de Loubois. Les Tchctas les défont. Ce qui empêcha leur ruine entiere, 478. & fuiv. Ils le deffendent en défererés contre les François, qui les affiégent dans les formes . 480, & fuiv. Ils menacent d'égorger tous leurs Prifonniers, si on refuse de lever le Siége, à d'autre condition, que de rendre ces mêmes Prifonniers. & on eft obligé d'en passer par-là. Ils amusent les François, & leur échapent,

Tome II.

482. Ils profanent les Vases Sacrés. & les Ornemens d'Eglise, qu'ils avoient pillées le jour du massacre. 481. Ils interrompent le Commerce par leurs courses. On se prépare à les aller forcer dans leurs retraites . 484. M. Perrier matche contre eux. 489. On arrive à leur Fott, & ils font bloqués : leur défense , 491. 6 fuiv. Leur grand Chef se rend au Camp des François, & v est arrêré avec deux autres Chefs, 492. Un des trois se sauve, 494. D'autres se rendent, 494. Le plus grand nombre fe fauve, 405. Leur Grand Chef & ceux, qui avoient été pris avec lui, font vendus comme Esclaves à Sain: Domingue, 496. Trahison, qu'ils font aux Tonicas, & leur perte us cette occasion, 497. Ils affiegent Monfieur de Saint Denvs aux Natchitoches . & font battus .

Natchitoches. Sauvages de la Louvfiane. Situation de leur Pays: plufieurs s'établiffent auprès des Colapillas, & s'étant retités fans rien. dire à ces Sauvages, en sont pourfuivis. Pette, qu'ils font en cette tencontre. Les autres retournent dans leur ancienne demeure avec M. de Saint Denys, 417. Fort bâti dans leur Ifle, 427. Quelques Concessions s'approchent de ce Poste, & à quel deffein. M. de Saint Denvs v est renvoyé. 454. Quelques Natchitoches paroiffent mélés avec les Natchez pendant le massacre des François, Monsieur de Saint Denvs s'affûre de la fidélité de cette Nation , 474. Ils abandonnent leur Village aux Natchez beaucoup plus forts qu'eux. Ils les pourfuivent après leur défaite.

Nasout, Fort fur la Riviere de Saint Jean, fubfitué à celui du Jemfet. On y débarque des munitions, 178. Les Anglois s'en approchent, 181. Sa fituation, 183. Il est affiégé, 183. & Juiv. M. d'iberville reçoit un ordre d'aller voir si ce Fort n'a pas besoin de secours, & ne peut l'exécurer, 203. Ordre du Roy a M. de Nesmond de secourir Naxoar, si le siège n'étoir point levé, 218. Inutilité de ce Polte; il est abandonné,

Negres, Les Natchez s'affürent de quelques Negres, avant que de maffacrer les François, 467. Pourquoi ils rrairent bien ceux, qu'ils prennent Prisonniers, 468. M. Perrier fair maffacrer par les Negres rrente Chaouachas, 474. Cent cinquante Negres sont retirés des mains des Natchez par les Tchactas, D'autres gagnés par les Natchez, empêchent la ruine rotale de ces Sauvages, 479. Ouinze Negres se battent en braves contre les Natchez, Les Negres, Prifonniers des Natchez, font temis aux Tchactas, 482. Ils fervent dans l'Expédition de M. Perrier contre les Natchez, 480. Les Natchez rendent ce qu'ils avoient retenu de nos Negres, 491. Conspiration des Negres de la Nouvelle Orleans, séduits par les Chicachas, découverte & pu-499, 500. Nelson. (Le Chevalier) Est fait

Prifonnier & envoyé à Quebec. M. de Frontenac le reçoit bien, & pourquoi, 109, Il favorife la défertion de deux Soldats François, qui font manquer l'Expédition de Pennsuir, 112-14, Il envoye au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre des Memoires fur Pétar, où fe trouvoir Queben de la Company de la Company de la Nouvelle Angleterre des Memoires fur Pétar, où fe trouvoir Queben de la Company de

Neptune. Nom du premier Navire, qui foit entré dans le Micifipi, 434.

Mftambiouit. Chef Abénaqui, qui il étoit. Il se distingue beaucoup en Terre-neuve, 193-94-97. Il accompagne M. de Montigny dans une Expédition contre les Anglois , 194. Il s'y distingue beaucoup, 300. Il donne des preuves de valeur, avec

un sabre, que le Roy lui avoit donné, & il est blessé, 326-27.

Nesmond. (Le Matquis de) Est chargé d'une Expédition contre la Nouvelle Angleterre, & ce qui la fair manquer, 315.6 suiv.

Newnitte. (M. de) Qui il étoir. Il sevenitte. (M. de) Qui il étoir. Il sevenit le Chevalier de Villebon, fon Frere, qu'une Efeadre Angloife fe diffosé à l'atraquer à Naxoar, 181-83. Il le feconde fort bien dans cette occasion, 183. Il pour fuir quelque tems les Anglois dans leur re-

Nica. Chasseur Sauvage de M. de

la Sale, 22. Il est assassiné, Nicotfon. (M.) commande en chef routes les Troppes de la Reine de la Grande Breragne dans l'Amerique Septentrionnale, Il marche au Port-Royal, & en fait le Siège, 343. 6 fuiv. Ce qui se passe entre lui & M. de Subercale jufqu'à la fignature de la Capitularion, 345. Il se repent d'avoir accordé de si bonnes condirions à M. de Subercase, 246. Il envoye la Capirulation à M. de Vaudreuil : fes prérenrions fur le reste de l'Acadie. Ses menaces, Il propofe un échange de Prisonniers, & à quelles condirions. Réponfe, que lui fair M. de Vaudreuil, 147-48. Il refuse l'échange aux conditions , que proposoir M. de Vaudreuil, ger. Il est en marche pour atraquer le Gouvernement de Montreal, & pourquoi il rebrousse chemin, 356. Il dispose roures choses rour reprendre l'année suivante son projet, 3 57. Six cent Iroquois se joignent à lui pour atfaquer le Gouvernement de Montreal,

Nikisipique. Lac du Canada. Sa si-

Nipiffings, voyez le premier volume. Prorestation de fidélité, qu'ils font à M. de Frontenae, 148. Ils l'accompagnent dans son Expédition contre les Iroquois, 168. Ils accompagnent M. de Ramezai contre les Anglois, \$36. Leur zele pour la défense de la Colonie, 453.

Noris. L'Amiral Noris arrive à Saint Jean avec vint-trois Vaisleaux,

219. Noue. (Le Sieur de la) Lieurenant, Est commandé pour une Expédition contre les Agniers, 116. Il fe rend maître d'un Forr, 127. Il est bleffé.

FFOGOULAS. Sauvages de la Louvsiane mêlés avec les Yafous, 469, Ils étoient à la chasse, lotfque cenx-ci tuerent leur Miffionnaire & tous les François. Ils refufent d'entrer dans la conspiration générale contre les François, & se retirent chez les Tonicas, 470. On est assuré de leur fidéliré .

Onanguice. Chef Poutcoutamis, plaintes, qu'il fait à M. de Frontenac. Réponse de ce Général, 215. Il parle fort bien dans un Confeil pour la Paix. Il presente à M. de Callieres le Député des Saxis, 274. Son équipage au Congrès Général, où il parle bien , 182. Les Illinois l'avoient chargé de traiter pour eux , & ce que M. de Callieres lui ordonne de leur dire ,

Onaské, Chef Ontaquais, Services, qu'il rend an Commandant de Michillimaxinae. Il marche contre les Iroquois, 162-6:

Onneyouths, voyez le premier volume. Des Onneyouths attaquent les François, & leurs Alliés, & se batrent bien ; & quoique défaits, ils incommodent les nôtres dans leur retraite, 128. Plusieurs Onnevouths font faire des propositions au Comte de Frontenac, 130. Ils demandent de nouveau la paix à M. de Frontenac. A quelle condition il la leur ofhe, M. de Vaudreuil ruine ce Canton . & en amene plufieurs Chefs & plusieurs Prisonniers François, 172-74. Pluficurs Onneyouths viennent s'établir dans la Colonie, Leurs demandes à M. de Frontenac. Pourquoi tons n'étoient pas venus, 199, 200. Un Chef Onneyouth arrive à Monrreal, & pourquoi. Réponfe, que lui fait M. de Frontenac, 109-10, Pourquoi ce Canton n'envoye point de Députés à M. de Callieres , 244. Leurs Députés vont trouver le Gouverneur de la Nouvelle Anglererre. & M. de Callieres le rrouve mauvais, 244. Un Onnevouth est mis aux fers par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & pourquoi ce Canton n'envoye point de Dépurés à Montteal, 249. Ils paroissent mal disposés pour la paix, & ne rendent aucuns Prisonniers.

Onnontagués, voyez le premier volume, Les Onnontagués intriguent pour nous débaucher les Iroquois Chrétiens, & n'y réuffiffent pas, eo. Fort bâri par les Anglois à Onnontagué, 131. 143. Les Onnontagués four avertis par un Transfuge que le Comre de Frontenae marche contre eux , 170. Ils brûlent leur grand Village, à l'approche de l'Armée Françoise, 171. & leur Forr: description de ce Fort, Fautes, qu'ils firent en cela, 172. On ruine leur Pays. Mort hétoïque d'un Vieillard de ce Canton, 174. Ils empêchent les Onneyouths de venir s'établir dans la Colonie. Les Anglois leur font des presens pour les dédommager de leurs pertes, & rebâtir leurs Villages, 200. Ils font femblant de vouloir accompagner les Onneyouths dans la Colonie, pour s'y établit, 209. Ils sont défaits par les Ouraouais. Le Gouverneur de la Nouvelle Anglererre s'en plaint, & ce que lui répond M. de Frontenae, 134. Deux Députés de ce Canton arrivent à Montreal. Ce qui se passe

A aaa ii

entre eux & le Gouverneur Général, 243-44. Dépuiés des François à Onnontagué : ils'y tient un Confeil général, & ce qui s'y passe, 245-48. M. de Vaudreuil envoye des Députés à Onnonragué, & ce qu'ils y font, 270-72. Ils paroissent avoir de mauvais desfeins, 288. M. de Vaudreuit s'assure de ce Canton, où M. de Longueil avoit négocié heureusement, 193. Traité conclu à Onnonragué pour faire la guerre aux Francois, 314. Grand Confeil à Onnonraqué: Discours de l'Oraseur sur la balance, qu'ils doivent tenir entre les Anglois & les François, 148. Ce Canton envoye des Députés à M. de Vaudreuil, & ce qui se passe entr'eux & lui, 339-40. Le Baron de Longueil est bien venu à Onnontagué, & en amene des Députés à Montreal, 210. Comment M. de Vaudreuil traite avec ces Députés, 352-53.

Orange. Consternation dans certe
Ville à la nouvelle du naufrage de
la Florte Angloise, 357.

Orleans. (Le Due d') refusé les offres des Réfugiés François pour la Louvsiane, 262.

Nawelle Orleans. Sa Fondaison, 433. On y transporte Quartier Général, 455-66. Précautions de M. Perrier pour la sureté de cette Ville. On l'engage à y rester pour y veiller lui-même, 477. Les Negres conspirent pour y faire main-basse sur les Habitans, & y mettre le seu, 499.

Orry. Un des Volontaires, qui avoient fuivi M. de la Sale, est tué par les Sauvages, 8.

Orvillier (M. d') vojec. le premier volume. Se jette dans l'Ille d'Orleans au départ de la Flotre Angloife, 89, 90. Il accompagne M. de Valtenes à 10 chambly, pour défende ce Polte, 101. Il part de Montreal à la rête d'un Parti, pour donner la chaffe aux Iroquois, & ce qui l'oblige d'en remertre le Commandement à M. de Beaucourt

Ofaget. Nation du Canada. Quelques-uns de ces Sauvages viennent au fecours du Détroit contre les Outagamis.

Otchagras, autrement dits les Puants. Sauvages des environs de la Baye. Ils promettens d'envoyer des Députés à Montreal pour la paix générale,

Ouabache. Riviere de la Nouvelle France. M. Juchereau y fair un Etabissement. Commodisé de ce Poste, 266. L'Etablissement est abandonné, & pourquoi.

Ouatchitas. Riviere des Ouatchitas, ou Riviere Noire. Sa fination, 489, Ouilaneé. Chef Poqueousiami, marche contre les Iroquois, 163, Il parle fort bien au Gouverneur Général dans un Confeil pour la paix, 276,

Onmas, Peuples de la Louysiane. Ils reçoivent bien M. d'Iberville, 259.

reçoivent bien M. d'Iberville, 259.
Ouragan. Furieux dans la Louysiane, & ses estets,
Oureoubaré, voyés le premier volume,

Reproches, que lui fait M. de Frontenac, & sa réponse, 64. Il combat avec beaucoup de valeur à Sains Sulpice, 95. Il se distingue à la rêse des Hurons de Loreire à la Journée de la Prairie de la Madeleine, 102, 101. Belle action de ce Sauvage. Sa modestie : il refuse d'être Chef de plusieurs Nations , 108-09. Il se resire chez les Iroquois de la Montagne, fair plufieurs voyages dans fon Canton, & y ferr bien les François, 136. Il ramene treize Prisonniers François, & des Députés de deux Canions Iroquois, 141. Il arrive à Quebec. Il répond de son Canton. Sa mort, Ce qu'il dir au fuiet de la Passion de Noire-Seigneur, Son caractere. Ses obséques, Pourquoi principalement le Comte de Frontenac le regrette,

Outagamis, ou Renards, voyer, le

premier volume. Ils délivrent Nicolas Perrot des mains des Miamis, qui le vouloient brûler, 271. Il en vient plusieurs à Montreal, & pourquoi. Ils font vivement la guerre aux Iroquois, 213-14. A force de harceler les Illinois, ils les ont aguerris, 265. Ils promettent d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la paix, 274-74. Ils demandent un Jéfuite, & pourquoi. Dispute entre eux & les Sauteurs, 276. Equipage du Député des Outagamis au Congrès Général, & fon Discours, 282. Leur caractere. Ils entreprennent de livrer le Détroit aux Anglois; & pout y téussir, ils s'y établissent, 365. Ils sont assiégés: circonstances & succès de ce Siège , 367. 6 suiv. Défordres, qu'ils commettent dans tout le Canada. On leve un grand Parti de Guerre contre eux. Ils font affiégés. On capitule avec eux. Les Otages, qu'ils avoient donnés meurent presque tous de la Petite Verole. Ils traitent de mauvaise foi avec M. de Vaudreuil, & recommencent leurs brigandages, 406. & Suiv. Leur alliance avee les Sioux & les Chicachas. Ils obligent les Illinois à abandonner leur Riviere, 409. Ils assiégent les Illinois au Rocher & à Pimiteoui, & font repoulles avec per-

Outaquais. Voyar le premier Volume, Ils brûlent un Iroquois pour montrer qu'ils ne songent plus à s'accommoder avec les Cantons. Ce qui les affermit dans notre alliance. Ils conduisent un grand Convoi de Marchandises à Montreal, avec les Hurons & d'autres Sauvages de differentes Nations, 57. Ce qu'ils répondent aux Iroquois du Sault Saint Louys au sujet de leurs négociations avec les Tionnonthouans, 61. M. de Frontenac les foit exhorquois, 93. Quelques Outaouais sont ran & Nicolas Perrot, qui leur sont

tués au combat de la Ptairie de la Magdeleine, 103. Ils descendent à Montreal au nombre de deux cent, & refusent de marcher contre les Iroquois, 116. Les Iroquois font leurs efforts pour les engager, & nos autres Alliés, à rompre avec nous. M. de Louvigny les engage àenvoyer des Députés à Quebec, & M. de Frontenac leur fait comprendre que les froquois n'ont en vûë que de les perdre, 140. Leurs Députés parlent fort mal à M. de Frontenac, qui trouve le moyen de se les atracher plus étroitement, 157-58. Ils concluent la paix avec les Iroquois, &c ce qui les y détermine, 162. Ils levent un Parti contre eux: les défont, 161. Pourquoi ils ne sont point de l'Expédition de Monsieur de Frontenac contre les Itoquois, 164. Quelques-uns accompagnent M. de Frontenac dans son Expédition contre les Iroquois . 168. On attend inutilement les autres à Catarocouy, 169. Prétextes, dont ils tâchent de cacher leur mauvaise volonté, 176. Ils font dire à M. de Frontenac qu'il faut appaifer les Miamis, 211. Plusieurs viennent trouver ce Général, & ce qui fe paffe entre eux & lui. Ils font vivement la guerre aux Iroquois, 213-14. Les Iroquois voulant les surprendre, sont défaits par les Hurons. La Jeunesse Iroquoise se propose de les attaquer pendant les négociations pour la paix , 224. Ils font un coup fur les Iroquois, 234. Plusieurs Outaouais vont trouver le Chevalier de Callieres: font leurs excufes fur ce qu'ils avoient attaqué les Iroquois. Reproches, que leur fait ce Général. Ordre, qu'il leur donne, 243. Ils attaquent des Chasseurs Iroquois, & pour quelle raifon, 168. Le Pere Anjelran retire de leurs mains deux Prifonniers Iroquois, 274. Ils demanter à continuer de harceler les Iro- dent à M. de Callieres le Pere Anjelaccordés. & la suppression de la Traite de l'Eau-de-vie, 183. Ils attaquent des Iroquois près de Catarocouy, 192. Leur méconteniement de l'Etablissement du Détroit est cause de certe hostilisé, 292. Ils bravent le Commandant du Détroit, ils sont mis en fuire, & obligés d'abandonner leurs Prisonniers , 206. Ils refusent de satisfaire les Iroquois. M. de Louvigny leur fait ensendre raison. Ils envoyent des Députés à M, de Vaudreuil. Discours de ces Députés, 303-04. M. de Vaudreuil les réconcilie avec les Iroquois, 305. Quelques Outsouais font tués par les Miamis, & ce qui en arrive. Ils demandent justice aux Commandans du Détroit : ils ne l'obtiennens pas. Un de ces Commandans maltraite un Outaouais: sa Nation prend ombrage de toutes les autres, & se résout à les prévenir. Défordre arrivé à ce fuiet, 207. C (uiv. Ils envoyent des Dépuiés à M. de Vaudreuil. Discours du Chef de la Députation, M. de Vaudreuil les renvoye à M. de la Motte Cadillac. Ce que ce Commandant leur déclare, 311-12. M. de la Moste Cadillac mollir avec eux, 313. Des Outaouais fe joignent au Parti de M. de Ramezai, 4;6. Ils viennens au secours du Détroit contre les Outagamis, 366.

Osystamen. Tribu Mismife, M. de Courtemanche les empêche d'allet en guerte contre les Sioux & les Iroquois, & leur fair promettre d'envoyet des Députés à Montreal pour la paix générale, 174, Un Ouystanon découvre le complor, que les Mismis avoient formé de faire main baffe fur les François du Dériori, 313, M. de Vaudreuil reirte de leurs mains quelques Prifonniers Iroquois, à qui il rend la liberté, 311. P

P AILLOUX. (M. de) Major des Troupes de la Louyfiane, eft envoyé contre les Natchez,
44.4 Il eft chargé de la confruction
du Fort des Natchez, 446. Il y eft
établi Commandant, 447. Il eft
chargé avec M. de Bienville de l'Etabliflement de la Nouvelle Orleans,
& il en est nommé le premier Gouverneur.
414.

Paget. Huguenot embarqué avec M. de la Sale, l'infulte, & M. de la Sale n'en peut avoir justice, 4.

Palais. (Le Chevalier du ) part de France avec une Escadre: ordres, qu'il reçoit du Roy. Il manque une Escadre Angloise, & ne peui exécuter les aurres ordres qu'il avoir,

Paliffade. Nom, que les Espagnols donnoient au Micissipi, & comment il lui convenoit, 207.

Panadonou Menadon, Baye de l'Ille Royale. Sa fituation & la description, 387. Paradis. Pilote François pris par

les Anglois, dont l'Amiral le perd, pour n'avoir pas voulu fuivre les avis, 361. Parat. (Le Sieur) fuccede à M.

de la Poype au Gouvernement de Terre-neuve, 744 Il est surpris dans son lit par des Flibustiers, il passe en France, il se plaint des Basques, & on se plaint de lui.

Pascagoulas, (Riviere des) Sa situation. Par qui découverse, 257. Passour. (Le Sieur) Officier Francois est envoyé à l'Amiral Anglois.

pour sçavoir ses intentions. Avis, qu'il donne à M. de Brouillan, 119. Paul, Iroquois du Sault S. Louis, qui commandoit les Iroquois Chrétiens à la journée de la Prairie de la

Magdeleine , 102. Il y est tué , 105. Pemkut , voyez le premier Volume , Les Anglois établiffente Fort. MM. d'Übreville & de Bonssenute vont pour les prendre, & le manquent, 11. 6º /µiv. Ordet du Roy pour l'arraque de ce Fort, 160. La Cour ordonne la prife de ce Fort, 20 pouquoi , 176. Ce qui détermine le Roy à faire arraquet le Fort de Penxuñe; 177. Il elt pris. Defeription de cette Place, 178. 6º /µiv. Les Anglois fongent à tétablir ce

Promoufie, Chef Outagami, viend demander la paix & M. du Buillon, qui le renvoye à fes Alliés, 168. Son difcours à ceux.ci, 369. Il revient une feconde fois. Quelques Chefs veulen qu'on l'artére. M. du Buiflon s'y oppofe, 371. A quelle condition on veut lui accorder la Paix, 372. Il et donné pour ôtage à M. de Louvigny, & meurt à Mont-

real de la perite verole, 407.
Peña. (D. Francisco de la ) Capitaine Espagnol, est forcé d'entrer dans la Baye de Pensacole, où il est arrêté par M. de Champmêlin, 452.
Penicaut, Charpentier de Navires.

Veyes, la Lifle des Auteurs, Sex courfees, il Cqui la pliopart des Langues des Sauvages de la Louyfiane. Il conduir des Natchitoches chez les Colapiffas, & les engage à retournerchez eux seve M. de Sain Denys, qu'il accompagne dans fon voyage du Mexique, 4,17-18. Comment il tire M. de la Loire du grand Village des Natchez.

Puniseate, Baye & Fort de la Floitide, Pourquoi ets Efigagolos s'y évoient établis. Le Gouverneur en refuse l'entrée à MM. de Châreaumorand & diberville, 216-17. En quoi confilloir le Commerce de la Louysiane avec Penfacole, 428. Par qui cette Baye su premierement découverte. Ses divers noms. Province de Penfacole. Les Efipagnols y báirfier un Fort, 446-37. Ce Fort eft pris par les François, 437-18. Preparatifs du Gouverneur de la Havane pour le reprendre, 439. En quelérar il étoit , quand les Efpagnols y arriverent, 440. Ils le reprennent, 441. Travaux , qu'ils y font, 445. M. de Chaupmèlin le reprend fur les Efpagnol 3 449. Il est refittié à L'Efpagnol 449. Il est refittié à

Pentagoet, voyex le premier Folgase.
Ce Poste est marqué pour le rendezvous de M. de Nesmond & de M.
de Frontenac, pour l'Expédition
contre la Nouvelle Angleterre, 217.

contre la Nouvelle Angleterre, 217.

Perelle, (Le Sieur de la ) Enfeigne, traite de la part de M. de Subercafe avec le Général Anglois
de la reddition du Pott Royal, 244.

Perles. Inftructions à M. d'Iberville fur les perles de la Louyfiane, elles font de mauvaife qualité, 264.

Perrier. (M.) est nommé Commandant Général de la Louysiane. 462. Il demande des Troupes à la Compagnie des Indes, & la réponse, qu'il en recoir. Ce qu'il pense de la maniere, dont il faut se conduire avec les Sauvages , 462-64. Il invite les Tchactas à lui envoyer des Deputés; ce qui se passe entr'eux & lui, fituation fâcheufe, où il fe trouve , 465. Ses diligences à la nouvelle du massacre des Natchez : il ne sçair sur quoi compter , 474. Il fait détruire par les Negres trente Chaquachas, & pourquoi, Il instruit la Cour & la Compagnie de ce qui se passe dans sa Colonie. Ses diligences pour être instruit de la difpolition, où étoient les Tchactas. Pourquoi il éroit inquiet au sujet des Narchitoches : il en recoir des nouvelles; qui le tranquillisent, 474. Il a peine à raffûrer les Habirans, & pourquoi, 474. Ce qui le fait résoudre à se servir des Tchactas Occidentaux, & à attaquer les Natchez, avant que d'avoir reçu de plus grandes forces , 476, Mefures , qu'il

prend dans la fituation, où il fe trouve. Il veut se mertre à la rête de la petite Armée, on l'engage à rester à la Nouvelle Orleans, où l'on juge la présence nécessaire , 477. Il envove à sa place le Chevalier de Loupois : premier effer de ses préparatifs , 478. On fait retomber fur lui le blâme, dont on charge le Chevalier de Loubois, pour êrre demeuré trop lontems dans l'inaction. 479. Il justifie le Chevalier de Loubois de ce qu'il s'est contenté de retirer des Narchez les Ptisonniets François & Negres, 481-81, Il affûre que les Narchez reprocherent aux Tchactas qu'ils étoient entrés dans la conspiration générale contre les François, 482. Il compte beaucoup pour l'avenir sur les Créoles, 482-84. 11 est averti, que les Chicachas tont follicirés par les Anglois, de se déclarer contre nous. Il demande du ficcours au Ministre, & pourquoi il voudroit n'être point obligé d'avoir recours aux Sauvages, 484-85. Sujer & succès de son voyage à la Maubile pour s'y aboucher avec les Tchactas . 485. & fuiv. Ce qu'il déclare a un Chef Chicacha, 487. Pourquoi il veur se passer des Tchacras dans la guerre des Natchez, 487-SS. Il part pour fon Expedition contre les Natchez, 489, Il joint l'Armée, 490. Il retire tous les Negres, qui restoient entre les mains des Natchez, 491. Il oblige le Grand Chef à le venir trouver, 402. Ce qui se palle entr'enx , 493. 0 fuiv. Succès de son Expédition , 495. Il refuse à M. le Sueur la permission de courir après les Narchez, & se défie mal-àpropos des Canadiens, 496. Ordre, qu'il donne au Grand Chef des Tonicas au sujet des Natchez, 407. Ses diligences pour faire poursuivre les Natchez, & pour secourir M. de 5. Denys, 498. Il est averti d'une confritation des Negres de la Nou-

velle Orleans, & en punit les Auteurs, 499-500. Il s'attend à être rappellé par la Compagnie des Indes. & le Roy le nomme Gouverneur de la Louysiane , 100, il repasse en France ; M. de Bienville lui fuccede.

Perrier de Salvert. (M.) Frere du Précédent, lui amene du secours de France. Il se plaint de la modicisé de ce secours, 488. Il s'embarque pour l'Expédition des Natchez, 489. Perriere, (Le Sr. Boucher de la) fe distingue beaucoup en Terre-neuve, 197. Il est chargé de commander des Sauvages pour une Expédition conrte la Nouvelle Angleterre, 1240 Les Iroquois Chiériens l'abandonnent.

Perret. (Monsieur) ci-devant Gouverneur de l'Acadie, voyez le premier Volume. Poutquoi il étoit demeuté dans cette Province. Ses aventures. 68. 6 faiv. Il est pris par les Anglois, qui le maltraitent, & reptis

par un François,

72-71. Perrot. (Nicolas) voyez le premier Vol. Il est envoyé à Michillimaninac, pour porter les présens du Roy aux Sauvages, 55. Il est envoyé aux Miamis, pour les empêcher de trairer avec les Anglois , 133. Il est sur le point d'êtte brûlé par les Sauvages, & qui les en détourna, 211. Les Outagamis disent qu'ils n'ont plus d'esprit, depuis qu'il n'est plus avec eux, 176. Il fert d'Interprêse aux Nations éloignées, au Congrès Général pour la paix, 281. Les Ouraquais le demandent à M. de Callieres, & il est accordé,

Me Penot. L'Armée de M. de Frontenac y campe avant que de se mettre en marche,

Pefant, Le Pefant, Chef Outaouais, est le principal auseur des desordres arrives au Détroir, 308, M. de Vaudreuil veur avoir fa iêie ; ce que les Députés de sa Nation lui difent

disent sur cela, 311-12. Les Miamis demandent sa rète, & on les amuse, 322. Le Commandant exige seulement de lui qu'il s'établisse au Dé-

Pefkadoud. Bourgade de la Nouvelle Angleterre. Deux cent Anglois en fortent pour attaquer M. Hettel, & font battus, 51. Deux Forts pris par les Abénaquis fur la Riviere de Peskadoud.

Petit. (Monsieur) Ecclésiastique, est envoyé à l'Amiral Anglois par le Gouverneur de l'Acadie, pour lui faire des propositions, 66. Ce qui se propositions, 66. Ce qui se passe prisonner à Baston, 69. Il est renovoé au Port Royal, 92.

Phibs. (Guillaume) Amiral Anglois : qui il étoir , il fomme le Gouverneur de l'Acadie de lui livrer le Potr Royal, 66. Ce qu'il répond à l'Envoyé de ce Gouverneur. Il accorde tout ce qu'on lui demande: il ne veur pas le mertre par écrit, 67. Il prend un prétexte pour ne pas tenir la capitulation , 68. Il ne peut forcer Chedabouctou, & le prend par capirulation , 77. Il mouille avec fa Flotte devant Quebec . & envoye fommer M. de Fronrenac de se rendre à discrétion , 78. or suiv. Réponse que lui sait ce Général, 80. Son étonnement, quand il voir les François se défendre, 81. Son Vailfeau eft forr maltraite, 34. Il fait porrer du Canon aux Troupes, qui étoient campées auprès de Beauport, 8 r. Il avoit compté fur une diversion, & ce qui l'empêcha de réuffir , 88. & fuiv. Ce qui le détermine à lever le siège de Quebec, 89. Il traite avec M. de Frontenac de l'échange des Prisonniers. Mauvais étar de sa Flotte , & rifque qu'il court dans sa tetraite , 90. Il passe en Angleterre , pour y folliciter un nouvel armemenr contre Quebec , & n'y reuffit point, 101. Il veut faire enlever le

Tome II.

Chevalier de Vilhbon, pout s'affine de l'Acidie, & le manque, 11a11. Il veur faire affidiner le Baron de S. Cattin, 138. Il menace d'envoyet des Vaifleaux croifer dans le 
Golphe S. Laurent, & d'arraquer 
le Forr de la Riviere de S. Jean, 
14-43; Il intimide les Abraquis, 
& Carrage 
La de l'arraquer 
le fort de la Riviere de S. Jean, 
14-43; Il intimide les Abraquis, 
& Carrage 
La de l'arraquer 
l'arrage 
l

145. Sa motr,
Piñaloffa. (Le Comte de ) Ses négociations avec la France, au fujet
des mines de Sainte Barbe fans effer,

Plaine. (Le Sieur d'Amour de )
Gentilhomme Canadien. M., d'Iberville l'envoye à la découverre, & il
lui amene douze Prifonniers , 191.
Il fe diftingue beaucoup dans cerre
Expédirion , 197.

Plaifance , voyez le premier volume. On batit un Forr dans cette Bave . & on mer la Rade hors d'infulte . 74. Des Anglois y font une irruption, & pillenr toutes les Habitations, 75. Ce Port est menacé par les Anglois. Ce que mandent fur cela MM. de Frontenac & de Champigny à M. de Pontchartrain , 1 co-60. Situation de Plaisance en 1696. 185-86. Les Anglois en veulent à cette Place, & ce dessein échouë, 186. Ils s'en approchent de nouveau, & fe retirent , 291. On est averti , que les Anglois en veulent à Plaisance. 333. Les Anglois, qui avoient fait naufrage en allant à Quebec, veulent arraquer Plaisance, & ce qui empêche l'effet de ce projet , 162.

Plante. (Le Sieur de la) Officier François, est défivré des mains des Iroquois, qui l'avoient fait Prisonnier; danger, qu'il court, faute d'êrre reconnu,

Planterofe. ( Le Sieur ) accident

par lequel il se petd dans la Baye M. de Callieres luimande de la dispos. Bernard,

Plaque. La Plaque Iroquois Chibon, qui il étoit. Il donne avis de l'approche d'une Armée d'Iroquois, 59-60. On reconnoît la vérité de son rapport, 88. Il eft envoyé avec un Parti pour faire des Prisonniers, & délivre un François des mains des Iroquois.

Plessis. (Le Sieur du) se distingue à la prise de S. Jean, 331.

Pointe verte. Quartier de l'îlle de Terre-neuve, sa struation. Les Anglois y brûlenr quelques Habitations, 110. Poillon. (Le Pere du ) Jesuire, par

quelle aventure il se trouve enveloppé dans le massacre des Natchez, 467-68.

Ponthartrain, LLe Connte de ) depuis Chancelier France, fuccede à M. de Seignelay dans le Miniltere de la Marine; Mémoire, que lui envoye M. de Frontenac, & ce qu'il lui mande au fujer de la Péche des Morués; 93, Propofition, que lui fait M. de Frontenac, & fa réponfe, 108. Il fait donner au Chevalier de Villebon une Committion de Commandant en Acadie; , 110.

Le Comte de Pontchartrain, Fils & Successeur du Précédent. Ce qu'il mande au Comte de Frontenac, des intentions du Roy au sujer de la guerre des Iroquois, 150. Ce que M. de Champigny & M. de Frontenac lui mandent au sujet du Fort de Catarocouy , 151. & Juiv. Ce qu'il mande à M. de Frontenac au sujet de la guerre des Iroquois, 160-61. Avis, qu'il donne à M. de Frontenac, des desseins des Anglois; ordres, qu'il lui donne de la part du Roy, 201. Il forme le projer de la conquête de la Nouvelle Angleterre. 216. Ce qu'il mande à M. de Frontenac au sujet des Congés, & de la guerre des Iroquois, 222-23, Ce que

fition des Cantons Iroquois, & de ce qu'on devoit faire pour en profiter, 2 52-54. Ce que M. Ducasse lui mande au fujet de M. d'Iberville , 156. Inftructions, qu'il donne à M. d'Iberville, au fujer du Commerce de la Louysiane, 263. Ce qu'il mande à M. de Vaudreuil , au fujet de la neutralité entre les François & les Anglois, proposée par les Iroquois, 295. Proposition, que lui fait M. Raudot, pour le soulagement de la Colonie du Canada, & sa réponse, 305. Avis, que lui donne M. d'Artaguette, 330. Ce que M. de Vaudreuil lui mande, au sujer de la malheureuse Expédition de M. de Manter dans la Baye d'Hudson , \$40-41. Il ne peut envoyer à M. de Subercase deux Frégates , que ce Gouverneur lui avoit demandées, 342. Ses diligences pour recouvrer l'Acadie, 362-63. Ville projettée . & Forr bati aux Natchez sous le nom de Madame la Chanceliere de

Port Neljon. Voyez le premier volume. Il est pris sur les Anglois, 147.67 siv. Il est repris parlet Anglois, 202. M. d'iberville le reprend, 207-08. En quel état les François y étoient réduits, lorsqu'il fut remis aux Anglois, 404.67 siv.

Pontchartrain,

Port-Royal. On apprend, que les Anglois en veulent au Port-Royal. Etat de cette Place, elle est attaquée par une Elcadre Ángloise, 45, 6º aiv. Deux Forbans y débarquent des François, qu'ils avoient pris à l'Ille

Marigalante, & y exercent de grandes cruaures , 72. M. de Villebon y arrive, 110. Il en ôte le Pavillon d'Anglererre, & en prend de nouveau possession, 111. Les Habitans du Port Royal se metrent sous la prorection des Anglois, 236. On y rransfere la Garnison de Naxoat , & on ne la met point en état de résistance . 166. Il est assiégé par les Anglois, qui levenr :le fiége, 197-98. Le Porr-Royal affiégé deux autres fois par les Anglois, qui sont obligés de lever le siège, 314. & suiv. Nou-velle Entreprise des Anglois sur cetre Place, & fa prife, 342. & fuiv. Le Sieur Vesche y est établi Commandant . & traite mal les François, 149. Peu s'en faut, que cette Place ne soit reprise par les François & leurs Allies, 364. Nom, que les Anglois lui ont donné, 374.

Portugatcoue. Poste Anglois de Terre-neuve. On y envoye M. de Montigny, qui y fair plusieurs Anglois Prisonniers, 196.

Pouteoustamis, Voyez le premier volume. Ces Sauvages viennent offrir leurs services pour la Colonie, qu'on crovoit en danger d'êrre attaquée, 214. Ils font vivement la guerre aux Iroquois: Plainres, qu'ils font à M. de Frontenac, 214-15. M. de Courtemanche les empêche de marcher contre les Iroquois , 27 3. Ils promertent d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la paix , 174. Ils font une hostiliré contre les Mascoutins, & viennent au secours du Détroir contre les Outagamis, 366, Discours

de leur Chef à ceux-ci, Peype, (M. de la) est nommé Gouverneur en Terre-neuve, & on l'y laisse manquer de tout,

Presidio del Norse. Poste Espagnol, sa siruarion. Ce qui se passe entre le Commandant & M. de S. Denys, 418. S. Denys rend un grand service à ce Commandant, & épouse sa fil-

Provencal. Deserteur de M. de la Sale, trouvé chez les Cenis. En quel érat il étoit. Jourel le renvoye au

Camp,

Provôt. (Monsieur ) Major de Quebec. Avis qu'il donne à M. de Frontenac, de l'approche d'une Flotte Angloise, 64. & suiv. Il détache M. de Grandville , fon Beau-Frere . pour en avoir des nouvelles plus certaines, 65. M. de Frontenac approuve tour ce qu'il a fait pour merre Quebec en état de défense, 76. Nouvelles, qu'il mande à M. de Frontenac à Montreal 138.

UARANTE-SOLS, Chef Huron, fon mauvais esprir, & ses intrigues contre les François, 291. Les Outaouais se défient de lui, Quebec. Voyez le premier volume,

En quel état étoit cette Place, lorfque les Anglois l'affiégerent, 76. 6 fuiv. Le siège est levé , 89. Les Vaiffeaux de France y arrivent fort à propos , 91. Médaille frappée pour la levée du siège de Quebec , 92. Cette Ville est menacée de nouveau, & M. de Frontenac travaille à la forrifier, 128. Il courr un bruit, que les Anglois veulent affiéger Quebec, 202. Ce qui empêche la Flotre Angloise de venir faire le siège de Quebec, 349. Certe Ville est menacée de nouveau, 341, Cette Ville eft nienacée de fiége ; diligences de M. de Vaudreuil, pour la merrre en état de défense, 351. En quel état elle étoit, lorsqu'on apprit le naufrage des Anglois, 155-56. Zele & générosité des Habirans de Quebec à l'occasion du bruir, qui se répandit d'une nouvelle tentative des An-

glois, Quinipiffas. Sauvages de la Louyfiane, Leuts autres noms . . Вывы

Iroquois y reçoivent un grand échec, 224.

Quitchitchouen , voyez Ste. Anne.

AMEZAI. (M. de) Gou-A verneur des Trois Rivieres, & ensuite de Montreal. Ordres, qu'il reçoit de M. de Frontenac, 76. Il accompagne M. de Frontenac à Montreal, pout l'Expédition contre les Iroquois, 167, 11 commande le Corps de bataille dans la marche sons le Général, 169. Il se donne de grands mouvemens pour empêcher les Iroquois Chrétiens de s'allet établit près d'Orange, & n'en vient à bout, que par le moyen des Abénaquis, 292. Il rompt une seconde fois ce coup, 294. Il s'offre à marcher avec un Corps de Troupes dans la Nouvelle York, & il est refusé : quelle en fut la raison , 335. Il fait de nouvelles instances, & on lui donne quinze-cent Hommes, 436. Ce qui fit échouer son Entreprife. Avis, qu'il reçoit des deffeins des Ennemis : il en instruit M, de Vaudreuil . 337. M. de Vaudreuil le renvoye à Montreal avec ses Milices, après la retraite de la Flotte Angloife, 356. Sa mort, 409. Rancogne. ( Le Chevaliet de ) fait

un Prisonnier Anglois en Terreneuve, le laisse échaper, est pourfuivi , & ce qui en artive , Rapide dans la Riviere des On-

nontagués. Ce qui y arrive à l'Armée du Comte de Frontenac, 170.

Rafte. (Le P. Sebastien ) Jesuite. Ce qui se passe entre lui & un Miniftre de Baston, qui vouloit séduire fes Niophytes , 377-78. Pourquoi les Anglois le persecutoient. Ils veulent engager les Abénaquis à le livrer, ou à le renvoyer à Quebec, & mettent la tête à prix. Danger . qu'il coutt d'être enlevé. Son Eglife

Quinté. Situation de ce lieu. Les & sa maison sont pillées, 180-81. On le presse de se retirer à Quebec . fa téponfe. Il est tué par les Anglois : maniere indigne, dont fon corps eft traité, 382-83. Son éloge. Combien il étoit chet à ses Néophytes : idée, qu'on avoit de lui dans la Colonie . 184. Le Supérieur du Séminaire de Montreal refuse de faire prier pour lui, le regardant comme Martyr, 189. Rat. Le Rat, Capitaine Huron. Voyez le premier volume. Belle action de ce Sanvage. Son attachement pour les François. M. de Frontenac le caresse beaucoup, 214-15. Son difcours dans une assemblée des Nations à Montreal, 251-52. Il complimente M. de Callieres au nom de tous les Députés des Pays d'en haut, 273. Il lui présente les Prisonniers Iroquois, qu'il avoit, & se plaint de ce que les Cantons n'ont par amené les leurs, 274. Il se trouve mal. Il parle fort bien, se trouve plus mal. Sa mott, son éloge, ses obseques, 276. 6 fuir.

Raudot, MM. Raudor, Pere & Fils, Intendans en Canada, Le premier réuffit à prévenit les procès entre les Habitans. Mesures, qu'il prend auprès du Ministre, pour soulager les pauvres, 305. Réfléxion de M. Raudot le Pere, fur un grand fecours d'Abénaquis arrivé à Quebec, 354. M. Raudot le Fils est nommé Intendant des Classes de la Marine, 354. Leurs Mémoires touchant l'état de la Nouvelle France, & fur la néceffité d'établir l'Isse de Cap Breton, 388. & fuiv. M. Raudot le Fils juge qu'il vaut mieux établir peu à peut cette Colonie,

Rebou. Poste en Terre-neuve. Les Anglois y demandent quartier, 200. Redin. ( Le Colonel ) traite avec M. de Subercase de la reddition du Port-Royal, de la part du Géneral Anglois,

Regis. ( Le Sieur ) Officier des

Troupes de la Louysiane. M. Perrier, par ordre de qui il demeuroir che les Tchaftas, ell'inquiet de ne point recevoir de fes nouvelles. Il en reçoit de bonnes , 474. Ce qu'il dit a M. Pertier, de la disposition des Tchactas, 485. Il invite inutilement les Tchaftas à envoyer un Parri contre nos Ennemis, 900.

Regissurs. Conseillers d'Etat nommés par le Roy, pour la régie de la Louysiane, & de la Compagnie d'Occident.

Renou. (Le Sieur) Lieutenant, amene de l'Acadie à Plaisance, 125. Hommes, pour l'Expédition de S. Jean, 331. Il monte à l'affaut,

Repentigny. (M. de ) va à l'Expédition de Corlat, en qualité de Volontaire, 44, 46. Combat de Repentigny, ou de S. Sulpice, 95. M. de Repentigny eft envoyé à Michillimakinac, pour informer les Sauvages de la levée du fiége de Quebec, 100.

Richard. (Le Sieur Philippe) Capitaine Général, & Gouverneur de Terre-neuve & de l'Acadie, veut inquiéter les François de cette detniere Province, & ce qui en arrive, 399. & fairo. Ce qui l'oblige à laisser ces Habitans en repos, 401.

Richard, François pillé, & mis cruellement à mott par les Natchez,

Richebourg. (M. de) Capitaine à la Louysiane, marche contre les Natchez, 424.

Rigolei. Ce que c'est. Ce que l'Armée Françoise y trouve. Faute, que firent les Iroquois, de ne l'avoir point gardé,

Riverin. Voyec le premier Volume.

Son Entreprile pour la Pèche fédenraire à Mont-Louys, 220. Ce qui la fair échouer. Il reprend cœur, &
avec quel fuccès, 221. Il s'affocie
deux Parifiens pour fon Entreprile,
& ils la font échouer, 151.

Riviere aux Saulmons. Sa fituarion ,

Riviere aux Lievres, Sa fituation ,

Riviere Noire, ou des Ouatchitas. Sa fituation, 484. Reviere Verte. Sa fituation: on y de-

couvre une Mine de Cuivre, 413, Reches (Le Chevalier des) Commandant aux Yasous, dans l'absence de M. du Codere, est massaré avec tous les François de son Poste par ces

Sauvages, 470.

Ragnoufe. Poste Anglois en Tetreneuve. M. de Brouillan s'en rend
Maitre. 188.

Ronde (Le Sieur Denys de la)
Gentilhomme Canadien , Enfeigne
de Vailfeau , femer à la rête des Habitans du Pott-Royal , pendant le fiège de cette Place , 315. Il veut fervir comme Volontaire à l'attaque de S. Jean , 35.

Rofalie. Nom de Madamela Chanceliere de Pontchattrain, que M. d'Iberville avoit projetté de donner à une Ville, qu'il vouloit baitr aux Natchez, & que M. de Bienville donna à un Fort, qu'il obligea les Natchez d'y baitr. 426.

Rostine. La Routine, Capitaine Temifkaming, commande ceux de fa Nation à la journée de la Prairie de la Magdeleine, 103. Il s'y diftingue beaucoup,

gué beaucoup,

Romille, (Le Sieur Hertel de )

va au ferours des Abénaquis avec
quatre de fer Fretes, Succès de

fon Espédinon, a ly est bleile,
contrel a Nouvelle Angleutre,
particul de la contrel de la contrel a Nouvelle de la contrel a la revier de

Nontreal , fans avoir eu aucune
nouvelle des Ennemis, M. de Sabrevois eft envoyé au-devant de lui;

335-36. Il est envoyé à Baston. & pourquoi. Eloge, que M. de Vaudreuil fait de lui , 348. Il est détaché pour avoir des nouvelles de l'Armée de Terre des Anglois. Ce qu'il ap-

prend, 356-57. Ru. (LePere Paul du) Jesuite à la Louysiane. Il reçoit ordre d'en sor-

Ruter, Matelot Breton, Deserteur de M. de la Sale. Comment il se fait connoître à M. Joutel, ses aventures, 30. Lumieres, qu'il lui donne sur le Micissipi, 31. Il tue Liotot , 32. L'esprir de libertinage le tetient chez les Cenis,

MABLONNIERE. (Le Marquis de la ) Lieurenant d'Infanterie , un des Volontaires, qui suivirent M. de la Sale, est enlevé par les Sauvages, 7. Il est délivré , 8. Il se sauve après le naufrage de la Fregate, 19. M. de la Sale le laisse au Forr de Saint Louys, où apparemment il fur tué par les Sauvages après la mort de celui - ci,

Sabrevois. (M. de) Capitaine, est détaché avec cent Hommes pour aller au devant de M. de Rouville, & commande uneCompagnie dans l'Ex-

pédition de M. de Ramezay, 336. Saccardie, (Le Sieur) Arrive au Port-Royal en qualité d'Ingénieur du Roy, 69. Il est pris par les Anglois.

Saguima. Chef Outaouais. Taille en pieces un grand nombre de Mafcoutins. Sa Femme est Prisonniere des Outagamis. Il conduit sa Nation à l'attaque du Fort des Outagamis, 166. Elle eft délivrée, Saillant. (M. de) Enseigne de

Vaisseau, combat avec beaucoup de valeur au Siége du Port-Royal, 120. Il meurt de les bleffutes ,

Saint Amour, Habitant de Quebec, Prisonnier des Iroquois, est échangé contre un Onneyouth, 120, Saint André. L'Abbé de S. André aux Bois, s'offre à aller s'établir en Acadie, ce qui l'en empêcha, 186,

Saint Ange. (Le Sieur de) Officier aux Illinois, défait un grand nom-

bre d'Outagamis, Saint Bernard. (La Baye de) M.

de la Sale y arrive sans la connoître, Sa situation, 6, 7. Nom, que lui donne M. de la Sale, 17. Tentatives de M. de Bienville, pour occuper cette Baye : ce qui fit manquer ce dessein. Les Espagnols y font un Etabliffement :

Saint Caffin, (Le Baron de) voyez le premier volume. Il s'établit auprès des Abénaquis, & épouse une Fille de cette Nation. Avis, qu'il donne à M. de Frontenac. Promesse, qu'il lui fait, 107-08. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre envoye deux Soldats Déferteurs pour l'assassiner, 128. Il conduit deux cent Sauvages au Siège de Pemkuit, 178. Il avertit le Commandant de ne pas attendre l'affaut, s'il ne veut point avoir à faire aux Sauvages, 179. Belle action de ce Gentihomme au Siège du Port-Royal, 315. M. de Subercase mande que le Port-Royal lui étoit en bonne partie redevable de sa délivrance, \$16. Il dresse une embuscade aux Anglois, & leur tuë bien du Monde, Il combat avec beaucoup de valeur dans les Retranchemens des Anglois, 220. Il est blessé, 32 1. M. de Subercafe envoye le jeune Baron fon Fils a M. de Vaudreuil, pour lui porrer la Capitulation du Port - Royal , 147. Ce dernier est nommé par provision Commandant en Acadie, où il commandoir déja, 349. Il est enlevéen trahifon par les Anglois, & interrogé sur la selette, comme un Criminel. Sa réponfe. M. de Vaudreuil le réclame : il est élargi , & passe en France, 179. & fuiv. Il avoit travaillé avec succès à empêcher les

Abénaquis de s'unir avec les Anglois, 404.

Saint Charles, Les Anglois veulent attaquer Quebec par la Riviere de Saint Charles, 81.

Saint Charles. Nom du Fort de

Penfacole,

Saint Cirque. (M. de) Capitaine, qui commandoir au combat de la Prairie de la Madeleine: y est blesse à mort, 103. Il ne veut point quitter le combar, que les Ennemis ne foient en fuite, & meut en entrant dans le Fort,

Saint Clinic, Natché, Fils de la Femme Chef, Succelleur déligne du Grand Chef; cru Fils d'un Fémçois. Il er rend dans le Camp des François pour négocier. Ce que M. Perter l'ui déclar. El recourse dans fon Fort, & reviens peu de tems-après avec le Soilai d'un autre Chef, 491. Re il els artité, 491. Il tâche inutitement de fé fauver, 494. Il eft vendu comme Efclave à Saint Domingue. 496.

Saint Denys. (Le Sieur Juchereau de) Seigneur de Beauport. Se diftingue dans le premier combat contre les Anglois: y a le bras cassé, & le Roy lui donne des Lettres de Noblesse.

bleffe, Saint Denys, Le Sieur Juchereau de) Fils du Précédent. M. d'Iberville lui confie la garde du Fort du Miciffipi, & pourquoi, 413. Son voyage à Mexico, ses aventures, son mariage. Service, qu'il rend aux Espanols, Offres, que lui fait le Viceroy de la Nouvelle Espagne, 417 6 suiv. Il mene les Sauvages du Biloxi au fecours de l'Isle Dauphine, 443. Il affemble les Sauvages devant M. de Champmelin, & leur fait chanter le Calumer, 452. Il est fait Capitaine & Chevalier de Saint Louvs. Il part avec un renfort pour le Fort des Natchitoches, 454. Sa bonne conduite le garantit des mauvais deffeins, que pouvoient avoir les Narchitoches, & il s'afflur de la fidelité de ces Sauvages, 474. Il est affigé dans fon Fort des Natchitoches par les Natchez, & envoye demander du fecours à M. Perrier. Il lui renvoye un fecond Courrier pour lui apprendre qu'ul battu les Ennemis,

Saint Georges. Riviere de la Nouvelle France. Sa fituation. Les Limites de la Nouvelle France & de la N. Angleterre y font fixées, 236.

N. Angleterre y font fixées , 236.

Saint Georges. Fort de la Caroline.
Les Efpagnols se préparent à l'attaquer. Ce qui les fait renoncer à cette
Entreprise . 418.

Saint Jean. Le principal Poste des Anglois en Terre - neuve. M. de Brouillan entreprend inutilement de s'en failir, 187-88. Les François marchent à S. Jean, 193. Les deux premiers Foris font pris, 194. Letroilième se rend. Situation & avantages de ce Poste, 195-96. Les Anglois le forrifient , 119, Les François attaquent cette Place, & ne reufliffent point, 299. Attaque & prise de Saint Jean par M. de Saint Ovide, 330. 6 (uiv. On delibere fi on le confervera, & on l'abandonne, 222. Saint Jean. Isle du Golphe de Saint Laurent. Sa situation, sa description, ses avantages. Projet d'un Erabliffement dans cette Ifle. A qui elle est concédée. Ce qui fait échouer cet Etablissement, 401-01.

Saint Jean-Baptifle, voyez Prefidio del Norte. Saint Joseph, Nécessité de confer-

u ver le Poste de la Riviere de Saint

Joseph, 211. & Juiv. Saint Joseph. Baye de la Floride: les Espagnols l'abandonnenr. Monseur de Châteaugué en prend possellon par ordre de M. de Bienville. Incommodités de ce Poste. Les François l'évacuent, 435-36. M. de Dauge de la commodités de ce Poste. Les François l'évacuent, 435-36. M. de Dauge de la commodités de ce Poste. Les François l'évacuent, 435-36. M. de Dauge de la commodité de la

jon veur s'en emparer : ce qui lui tait changer de fentiment, 453.

Saint Lauren, (Le Chevalier de)

Lieutenant Général des Illes, nomné Commiffaire à S. Domingue, 5. Il en use bien avec M. de la Sale, 6. Saint Louys, Nom, que M. de la

Sale donne à la Baye de Saint Bernard, qui ne l'a point confervé, & au Fort, qu'il y bàtit, 17. Saint Louys. Fort aux Illinois.

Vogez le premier vol. A qui il avoit été concédé, & à quelles conditions le Roy consent qu'il soit conservé, 161, Suint Martin. (M. de) Capitaine

Réformé, commande le Bataillon des Milices de Quebec dans l'Expé dition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168, Il commande une Compagnie de Canadiens dans l'Expédition de M. de Kamezay, 336.

Saint Mittel. (Le Sieur de J Eff envoyé à Michillimskinas pour y potter les ordres du Gouverneur Gnétal. Ce qui l'oblige à relabér deux fois à Montreal, 113-14. Il s'offic d'accompagner un Convoi de Sauvages, & il est pris par les Iroquois, 11, 41 le fauve de la Prisfon, ayant fgûqu'il étout condamnéau seu. Avis, gu'il donne à M. de Frontenac, 131.

Saint Ovide, (M. de) Neveu de M. de Brouillan. Enleve deux Foris Anglois dans la Bave de Baboul 188. Son Expédition contre Saint Jean . 121. 6 iniv. Il informe la Cour & M. de Costebelle du succès, Il ne demande que cent Hommes pour garder Saint Jean, & semparer de rous les autres Postes Anglois de Terre neuve, & il teçoit ordre de démolir Saint Jean, 333-34. Il est nommé Lieutenant de Koy dans l'Isle Royale, 399. Devenu Gouverneur de cette Isle, avis, qu'il donne aux François de l'Acadie, 400. Il prend des melures, pour ménager aux Frangois de l'Acadie une retraite, 40t. Soint Ours, (M. de) Premier Capitaine, mene la marche aux obseques de le Rai, à la iête de soixante Soldats, 278.

Saux Perro. (Le Sieu de Tiul)
de) eft envoyé à Michillmankinac,
8 y arrive heureufement, 113-14.
11 rencontre des Sauvages, 130-14.
11 rencontre des Sauvages, 130-14.
10 rencontre des Sauvages, 130-14.
10 rencontre de Gordenia, 131-15.
11 compagne les Outaousis à Michillimankinac pour les engages à lenir
parole au Commandant du Détois, 131, 11 ament ad Montreal 131, 11 ament ad Montreal montre de Sauvages des Pays d'en-haus y.

M. le Comte de Saint Pierri le met à la fête d'une Compagnie, qui entreprend l'Etablissement de l'Ille de Sâint Jean-Il Doibient du Roy une Concession de la même Ilse & de celle de Missou, à quelles condition Il en obient une seconde pour d'autres Illes, 401. Ce qui l'empêche de étussir.

Saint Sulpice. Combat de Saint Sulpice ou de Repensigny, 95.

Saint Vallier, Voyen le premier volume. Il veut établir un Corps d'Eccléfishiques en Acadie, ce qui fait échouer ce projer, 186. Il est pris par les Anglois, 300. Pourquoi il resta si loniems Prisonnier en Angleterre, 101.

Sainte Anne ou Quichitcheuen. (Le Fort de) est pris par les Anglois, 133-34. Les Anglois le ravitaillem, & en augmentent la Garnison, 148. M. de Mantet le manque, & y est tué,

Sainte Anne. Voyez Port Dauphin.
Sainte Barbe. Desliein de M, de la
Sale sur les Mines de Sainte Barbe,
repris inutilement après sa mort. Suites funestes de ce dessein, 41, 42.

Sainte Helene. (Le Sieur le Moyne de) un des Chefs de l'Expédition de Corlar. Sa conduire dans cette

Expédition,

Expédition , 44. & suiv. Ses précautions après la prife de Corlar pour empêcher les surprises, 46, 47. Il perd plus de monde dans la tetraite qu'à l'attaque de cette Place, 47. Il se propose de desfendre les Jésuites, à qui les Anglois en vouloient particulierement, au peril de sa vie, 84. Il est bleile en combattant avec beaucoup de valeur, & il en meutt. Son éloge, 8 c. Ce qui fut cause de fa mort, 89. Les Onnontagués en-

vovent pour pleurer sa mort, 99. Sainte Marie de Galvé, Nom, que les Espagnols donnent à la Bave de Pensacole. Par qui elle a été ainsi

nommée. Sainte Role, Ifle, qui ferme la Bave de Penfacole, abandonnée par les François,

Sabis. Plufieurs de ces Sauvages viennent au secours de la Colonie. Ils font la guerre aux Iroquois avec fuccès, 213-14. Leur Député au Congrès demande pardon au Chevalier de Callieres, & ce Général le leur accorde, 271, 281, Plufieurs viennent au secours du Détroit contre les Outagamis, 366. Des Sakis, Alliés des Outagamis, viennent se rendre aux François, & ce qu'ils disent de l'état des Assiégés, 371.

Sale. (Robert Cavelier de la )

Ce que Monsieur de Seignelai

pense de ses défauts & de ses bonnes qualités : accueil, qu'il lui fait : projet , qu'il propose à ce Ministre. Son projet est agréé, Ses préparatifs pour l'exécution, sa Commission, son Armement, mauvais choix de ses Soldars, & de ses Ouvriers . 2. Il se brouille avec M. de Beaujeu. Suites de cette brouillerie. 4. & fuiv. Un de fes Bâtimens eft enlevé par des Espagnols. Il tombe malade de chagrin. En quoi il eut tott avec M. de Beaujeu, 5. Il manque par la faute, & par les mauvaifes manieres de M. de Beaujen,

Tome II.

l'Embouchure du Miciflipi , 6, Il arrive à la Baye Saint Betnard fans la connoître : ses conjectures. Il y fait débarquet tout son Monde, Il perd fa Florre, & une partie de fes effers, 6, 7. Nouveau chagrin , que lui donne M. de Beaujeu. Il conftruit un Magafin. Il se dispose à remonter la Riviere, où il étoit entré. crovant qu'elle pouvoit bien être un Bras du Miciflici. Il bâtit un Fort. 9. Il retourne à son Habitation . & pourquoi. Il bâtit un fecond Fort. & F fait venir plusieurs de ceux, qu'il avoit laisses au premiet, Il reconnoît qu'il avoit fait un mauvais choix de ses Colons, 10. Il perd une partie de ses meilleurs Sujets, Il se fait l'Architecte de son Fort. Sa severité & son humeur inflexible réduisent ses Gens au désespoir, 11. Nouveaux malheurs, qui lui arrivent, 17. & suiv. Ce qu'il avoit desfein de faite avec fa Fregare, 19. Il perd la plupart de ceux, qui l'accompagnoient dans une seconde course. où il avoit fait alliance avec les Cénis, 20, 21. Il tombe malade, & veut aller cherchet les Illinois, Il veur que Jourel l'accompagne dans ce voyage, 11. Il part pour cette Expedition, & avec qui, Il gagne les Sauvages, qu'il rencontre fur sa route; son invention pour passer des Rivieres, 12. Il est inquier sur ce que Moranget ne revient point . &c va le chercher, 23. Il est assassiné: circonstances de sa mort, 14. Ses bonnes & fes mauvaifes qualités. Calomnies publiées contre lui, 25, 26. Maniere indigne, dont fes Meurtriers traitent fon corps , 16, Réflexions fur fon Entreprise, & ce qui la fit échouer 40. & fuiv. Lettre, que M. de Tonti lui écrivit, & laissa près

de l'Embouchure du Miciflipi, 259. M. de la Sale Officiet de Marine : M. d'Iberville le charge d'amariner une prife, 202.

C ccc

Salinas. (D. Gregorio de) Gouverneur de Saint Joseph. Le Gouverneur de Pensacolel ui demande du secours, 437. Ce qu'il dit au Général de la Flotte Espagnole de la situation des Fiançois à Pensacole, 440.

Salmon. (M. de) Commissaire Ordonnareur à la Louysiane, prend possession de ce Pays au nom du Roy.

Sanjon. (Le Chevalier de) Chef d'Efcadre, arrive à la Louysiane avec une Efcadre. Bon effet de son arrivée, Il propose de se rendre maitre de la Baye de S. Joseph, & on l'en détour-

ne. Il reprend la route de France, 453. Sault Saint Louys, Voyez le premier volume. Des Iroquois du Sault Saint Louys se laissent tromper par les Agniers. Soupçons de M. de Frontepac à ce sujer , 97. Ils donnent une grande preuve de leur fidélité, 99, Les Iroquois du Sault Saint Louys manquent l'occasion de poursuivre les Ennemis, croyant qu'on se battoir encore à la Prairie de la Madeleine, 106. Les Iroquois veulent les furprendre, 111, Quelques uns des Habitans de cette Bourgade sont surpris par les Iroquois, mais d'aurres pourfuivent l'Ennemi, & le défont. 112. Les Sauvages du Sault Saint Louvs se desfendent bien contre les Iroquois , 12 (-26. Ilsmatchent contre les Agniers, 126. Ils font manquer le fruit de cette Expédition, 127. Un Chef de ce Village en est chassé pour être entré en négociation avec les Iroquois, 151. Les Sauvages de cerre Bourgade témoignent leur mécontentement de ce que M. de Froptenac laisse imparfaite son Expédition contre les Iroquois, 174. Ils s'offrent à courir contre les Iroquois, & pourquoi leur offre n'est point acceprée, 201. Ce qui se passe entre le Gouverneur Général de la Nouvelle Anglererre & les Iroquois du Sault Saint Louys . 227-28. Relâchement dans la conduite de ces Sauvages, caufe par la Traire de l'Eaude-vie. Le Gouverneur d'Orange négocie heure diment avec eux pour les engager à la neutralité , 114. Ils mar chent à une Expédition contre de Anglois, & relâchent fous un prétexteritivele, 31,50 nd écouver qu'en avoient promis au Gouverneur d'Orange de ne point faire la guerre d'Aurange de ne point faire la guerre d'Audreuif le venge d'eux, lls réporte d'eux lle réporte d'eux faire d'eux lla réporte d'eux fils réporte d'eux d'entre d'eux lla réporte d'eux fils réporte d'eux f

Sault au Récollet. Voyez le premier volume. Les Iroquois de la Montagne s'y retirent.

Le Long Sault de la Riviere des Outaouais. Un Parri d'Iroquois y campe pour empêcher la navigation de cette Riviere, 99.

Sauteurs, Veyez le premier volume. Equipage de leur Député au Congrès Général, & fon Diffours, 282.

Sanvages, Combien il est dangereux d'approcher trop des François les Sauvages Chrétiens, 98. Leur courume, lor fou'ils défient leurs Ennemis, 170. Les Sauvages font charmés qu'on parle leur langue, 124. Leur crédulité excessive, 178. L'appas d'un profit present. & l'esperance de l'impunité les peuvent porter aux plus grands excès. Les Sapyages de la Baye d'Hudion massacrent en trahifon pluficurs François, 405. Ils s'emparent des pondres, & réduifent les François à de grandes extrémités, 406. Pluficurs Nations s'établiffent auprès de la Maubile, 414. Leurs guerrescontinuelles nuisent au progtès de la Louysiane, Ce qui leur rendoir les François méprifables, 430. Accueil, que font à M. de l'Epinai les Sauvages de la Louysiane, 433. Ils servent bien au Siège de Penfacole, 417. Ils se distinguent pour le service des Françoist, 441. & fuiv. 446. Cinquante Sauvages autour du Fort de l'en-

facole, 449. Ils chantent le Calumet à M. de Champmelin, qui leur distribue les presens du Roy, 452. Réponse des Sauvages de la Riviere de la Magdeleine à un François, Celuici en enleve une parrie en trahifon, M. de Bienville les renvoye, 455. Les Anglois mettent tout en œuvre pour les rerirer de notre alliance, 456. Quantité de Nations Sauvages font la guerre sans quartier aux Francois, 459, On donne des Millionnaires à ceux de la Louzsiane, 462. Maniere de se conduire avec eux : la feule Religion peut nous les attacher, 463-64. Les Chicaehas avoient engagé presque toutes les Nations voifines du Miciffini dans le complot contre les François. On avertit M. Perrier de se détier de ces Nations, 473. 6 Juiv. Service , que rendirent les Sauvages Alliés des François dans l'Expédition de M. Pertier contre les Natchez , 489. & faiv. Ils expofent l'Armée à ne plus trouver l'Ennemi , 49 t. Ils refusent de conrir aprês les Natchez, qui s'étoient évadés, 495.

Sauvole, (M. de) accompagne M. d'Iberville à la découverte de l'Embouchure du Micifipi, 457. M. d'Iberville l'établit Commandant du Fort du Biloxi, 259. Sa mort, 414. Scatari, I'lle adjacente à l'Isle Roya-387.

Schuyler. (Abraham) est envoyé par le Gouverneur d'Orange à Onnontagué, pour désourner ce Canton Il fair politesse aux Députés François, 270. Il est invité à un Confeil avec eux, & ce qui s'y passe, 271. Il pareourt les Cantons Iroquois pour les engager à se déclarer contre nous, 4 cz. Ses intrigues avec nos Sauvages

déconcertées, 353. Piere Schnyler, Frere du Précédent. Major, & ensuite Gouverneur d'Orange, ramene des Prisonniers François à M. de Frontenac, & lui rend

une Lettre du Gouverneur de la Nouvelle Angletette, 225. Les Itoquois assurent à M. de Vandreuil . qu'il a été forcé de rompre la neutralité, 249. Il attire un grand nombre d'Agniers dans la Nouvelle York . 240. Il est envoyé aux Iroquois pour les disfuader d'envoyer des Députés à M. de Callieres, 244. Ses diligences pour engager les Cansons Iroquois à se déclarer contre nous. & pour attitet dans la N. York les Iroquois Chrétiens, 292, 294. Il négocie plus heureusement avec ceux ci . 324. Il se vante d'en être le maître, 127. M. de Vandrenil lui écrit à cer fujet, & la réponfe, 128-29. Inconféquence dans sa conduite, 329-30. Il recoit avec distinction le Pere de Mareuil, 114. Il astire de nouveau un grand nombre d'Agniers dans la Nouvelle York, 140. Il tâche d'engager les Iroquois à reprendre les armes contre nous , 341. Ses intrigues avec ees Sauvages font déconcersées.

Seignelay, (Le Marquis de) Ce qu'il penfe de M. de la Sale, Acqueil, qu'il lui fait. Il agrée son projet , 2. Monfieur de Pontchartrain lui fuccede au Département de la Marine .

Seine. La Seine, Flute du Roy, est prise par les Anglois, Samentels. Bourgade Angloife .

prife d'affaut par M. Fiertel, Senat. (Le P. ) Jéfuite. Refuse de fe d'envoyer des Députés à Montreal, » sauver à l'attaque des Chicachas, & il eft pris & brulé, for,

Serigny. (Le Sieur le Moyne de ) arrive à Monireal; quels ordres il apporte de la Cour. Le Comte de Frontenac lui donne des Troupes & des Sauvages pour une Expédition dans la Baye d'Hudson, 141. Succès de cette Expédition , 147. 6 (uiv. Le Roy ordonne qu'on l'envoye dans la Bave d'Hudson, 160, Il arrive à Plaifance avec une Efcadre & les ordres de la Cour, 198, Il ne peut secourir le Fort Bourbon , & retourne en France, 202. Il porte à Plaisance les ordres du Roy à M. d'Iberville, 201. Il part pour la Baye d'Hudson, 204. Il rejoint son Frere, dont les glaces l'avoit séparé, & fait avec lui le Siège du Port Nelson, 206. Il attive à la Lottyfiane avec ordre de prendre Penfacole, 416. Ses dispositions pour le Siège, 437. Il se rend maîrre de la Place, 438. Il deffend l'isle Dauphine avec le Philippe. Il est foinme de se rendre : sa réponse, 442. & fuiv. Il fait assembler les Sauvages & les François à l'Isle Dauphine, & fend compte de toutes choses à M. de Champmelin . 447. Il sonde l'entrée du Port de l'ensacole, & répond, sur sa tête, d'v faire passer les Vaisseaux du Roy, 448. Ce qu'il dit à M. de Sauton pour le dérourner d'aller anaquer la Baye de Saint Joseph. Il part pour France, & en attivant à Breft, il apprend qu'il a été fait Capitaine de Vaiffeaux. Son éloge,

Serpent Piqué. Chef Natché, Ami des François, ne peut iiret aucun éclaircissement du Grand Chef, 491.

Siguença, Pointe de l'isse de Sainte Rose, abandonnée par les François, & occupée par les Espagnols, 440. Ils y bâtissent un Fort, 441. Il est entiètement ruiné par le Canon des François.

Sikik. Capitaine Anglois, fait le Siège du Fort de Naxoat, & le leve, 182. & suiv.

Sioux. Voye. le premier Volume. Un Siou demande à M. de Frontena (la protection pour fa Nation. Etat où rétoir alors cette Nation. Profit, qu'on autori pul faire par le Commerce avec elle, 1 §8. Ils attaquent des Miamis, de les défont zo. Ils repoulfent ces mêmes Sauvages, qui étoient venus les attaquer, 211. Les Outsonsis attaquent les Sioux, & M. de Callications.

res leur en faitdes reproches 244. Ille nelevent rour n Village de Sieux, 313. M. de Courtemanche empêche nos Alliés de leur faire la guerre, 274. Le Commandant du Détroit propofe aux lorquois & d'autres Sauvages d'aller en guerre contre les Soux, & ce qui en arriva, 368. Officir. Ils fe jongnent aux Outagamis contre nous & nos Alliés, 406.

Sekéki. Vint Soxoxis accompanent M. Hettel dans fon Expédition contre les Angleis, 50. Des Soxoxis Chréinen marchent contre les Agniers, 116. 6º faiv. Quelquestus accompagnent M. de Fiontenac contre les Iroquois, 168. Il pués de l'envier de l'env

Forts des Natchez, 482. Soleit d'Afrique. Navite François, qui faifoit, dir-on, fept lieues par

heute

Sorel. Foyez le premier volume. On envoye du seconts au Fort de Sorel contre les Iroquois, qui menaçoient le Gouvernement de Montreal, 115. On répase ce Fort, 119.

Soto. (D. Ferdinand de) Se bat fur la Maubile contre les Sauvages,

Soudrie. (M. de) Confirme de la part de la Reine d'Anglererre le Réliement des Limites , 236.

Souel. (Le Pete) Jésuite Missionnaire aux Yasous, est rué par ces Sauvages, & quel motif les porta à s'en défaire ainsi, 469. Ils se reprochent sa mort.

Spinola. (D. Augustin ) artive à la Louysiane avec un Brigantin Espagnol, & y porte le Traisé de paix,

Stougton. (Le Sieur) Commandant dans la Nouvelle Angleterre. Sa conduite avec les Abénaquis, 159. Subercase. (M. de) Capitaine. Se iette dans l'Isle d'Otleans au dépats de la Flotté Angloise, 89, 90. Il fait les fonctions de Major Général dans l'Expédition de M. de Frontenac conrre les Iroquois, 168. Il range l'Armée en bataille, 171. Il est nommé Gouverneur de Plaifance, & n'y laisse pas les Anglois en repos, 290. Il fuccede à M. de Brouillan au Gouvernement de l'Acadie. Son Expédition en Terre neuve. & ce qui l'empêche d'avoir un fuccès complet. 498. & fuiv. Il est affiégé deux fois de fuite au Port-Royal, & fait lever deux fois le Siege, 314. & suiv. Il apprend que la Reine d'Angleterre veut avoir l'Acadie à quelque prix que ce foir, & ce qu'il écrit en conséquence au Ministre. Son projet, pour y faire un Etablissement solide, \$21-12. Ses diligences pour fortifier fon Gouvernement : il y fatt venir des Flibuftiers. Il projette un Etabliffement à la Heve, 341-42. Il est averti qu'on se propose à l'attaquer, & ne prend aucunes mesures pour se deffendre. Ses Soldats & les Habitans mal disposés à son égard, 342-43. Il est attaqué : sa desfense, 143-44. Il rend la Place, & à quelles conditions, \$45.46. Il envoye la Capitulation à M. de Vaudreuil,

Sueur, (M. le) est chargé de faire un Etablissement à Chagouamigon, & de renouveller l'alliance avec les Sioux & les Saulteurs, 1 ; ; . M. d'iberville l'envoye pour faire un Etablissement chez les Sioux, où il avoit découvert une Mine de Cuivre Succès de son voyage, 413. Of. Il veut bien fe rifquer à aller examiner en quelle disposition sont les Tchactas. Il parcourt leur Pays avec de grandes fatigues. Succès de son voyage, 477. Il attaque les Natchez à la tête de sept cent Tchaclas, & avec quel fuccès, 479. Il recoit ordre de prendre les devans avec une demie Galere dans l'Expédition de M. Pertier confre les Natchez, 489. La garde des Chefs des Natchez lui est conside : il veut s'entretenir avec eux , & ils ne lui répondent poinn Il empêche Grand Chef & fon Successeur défigné de fauver , 493-94. Quarante Natchez Prisonniers sont embarqués dans fa calere. Nouvelles, qu'il apprend des Natchez. Il proposé à M. Petriet de courir après ceux, qui se sont est de sur de la courir après ceux, qui se sont est de sur de la résulte , 493-96.

Suisses. Une Compagnie de Suisses déserte de la Louysiane, & va à la Caroline.

Surgeres. (Le Chevalier de ) Réponse, que lui fair le Gouverneur de Pensacole, 263.

Sufanne. Femme Onneyouthe. Vient voir le Comte de Frontenae, & pourquoi. Histoire de cette Femme, 135.

## T

TABAC. En quoi celui de la Floride differe du nôtre, 34, On prétend, que celui de la Maubile est supérieur à celui de Virginie.

Tallard. (M. de) nommé Commissaire, pour le Reglement des limites en Canada, les fixe à la Riviere de S. Georges, 226.

Talon, Canadien, se donne à M. de la Sale avec toute sa famille, z. Ce qu'il devint, aventures de ses Enfans.

Tarba , Capitaine Onneyouth, vient faire des propositions de paix à M. de Frontenae, Réponse que lui fair ce Général , 130. Il revierra à Quebce avec une Femme Onneyouthe. Proposition insolence, qu'il fair au Comte de Frontenae, Comment il est reçu, 115-15. Il revierra à Quebce, & y est mal reçu, 141-15.

bec, & y est mal reçû, 143.

Tast. (M. du) Capiraine de Vaisseaux, arrive à Quebec avec un Convoi de quarorze Vaissaux. Quel étoir le sujet de cet atmement, & pourquoi il ne suit point sa principale

le Golphe S. Laurent, 101.

Le Sieur du Taft, Garde de la Marine, servant d'Enseigne sur le Bord de M. d'Iberville , meurt d'une pleurefie, qu'il avoit gagnée au fiége 180-81. de Pemkuit,

Taxous, Chef Abénaqui, se rend maître de deux Forts Anglois, 145. Il est pris par les Anglois, en tue quelques-uns , & fe fauve , 177.

Tebuttas , Sauvages de la Louyfiane, Alliés des François. Ils reçoivent des présens de la Reine d'Anglererre & pourquoi, 330. Ils pillent le magafin des Anglois, & maffacrent ceux, qui le gardoient, 421. Les Anglois les follicitent de s'unir à eux. Leur fidélité & leur definiéressement, 456. Ils entrent dans le complot général d'exterminer les François de la Louysiane, Leurs Dépures vont trouver M. Perrier : refolution, qu'ils prennent, leur politique perfide & intéreffée , 46 f. M. Perrier envoye chercher deux Chefs Tchactas. Ce que lui dit un autre Tchactas, Les perires Nations avertillent le Commandant Général de se défier d'eux , 473. Les Natchez vont leur chanter le Calumet, cependant ils se disposent à leur faire la guerre, 474. Les Anglois envoyent beaucoup de marchandifes chez eux, cependant ils se préparent à faire la guerre aux Natchez, Combien leur politique en cela étoit intéreffée, 475. M. Perrier les fait preffentir par M. le Sueur , 477, qui les mene au nombre de 700, contre les Natchez. Ils attaquent en artivant, défont les Natchez. Ce qui les empêche de finir la guerre, 479. Leur manvaise humeur, leur insolence," & leur avidité, 480. On les soupconne de vouloir trahir les François au siège du Fort des Natchez, Un Tchacta parle fort bien aux Affiégés : reproche, qu'on prétend que les

deltination , 100. Il va eroiser dans Natchez lui firent , 481-82. Les Prifonniers, que les Narchez nons rerenoient, font remis aux Tchactas » & il fallut encore les tacheter d'eux > 482. Comment ils avoient été recus des Narchez, après le massacre des François. Ils profanent les Vafes facrés à l'exemple de ces Sauvages. Leur mauvais caractere, & quoiqu'on foir excédé de leurs infolences, on est obligé de les ménager, 483. Les Anglois les follicitent vivement de se déclarer contre nous, & leur font de grands présens, 484. M. Perrier leur donne rendez vous à la Maubile, ils s'y trouvent. Ce qui se passe entr'eux & lui, Jalousie entre les Occidentaux & les Orientaux, Pourquoi M. Perrier ne veut point s'en servir dans la guerre, qu'il se disposoit à faire aux Natchez. 48 s. O (uiv. Une partie des Tchactas est gagnée par les Chicachas, & ce qui les engage de nouveau à se déclarer contr'eux,

Teganiforens, Voyez le premier volume. Il est fur qu'il est mort Chrétien . 136. Services, qu'il rend à la Colonie, 137. Il arrive à Quebec avec huit Députés Iroquois, il parle fort bien au Comte de Frontenac, & lui présente un Collier de la part de Garakonthié, 139. Le Comte de Frontenac lui fait de grandes careffes , & des préfens. Il part : M. de Frontenac le rappelle, & pourquoi. Il propose le résablissement du Fort de Catarocouy, 140. M. de Frontenae témoigne du ressentiment de ce qu'il n'étoir pas revenu au iems, qu'il avoit promis de revenir, 142. Réception , qu'il fait aux Ambassadeurs François à Onnontagué, 241. Comment il se comporte dans un Conseil de route sa Nation avec les mêmes Ambaffadeurs & les Envoyés du Gouverneur de la Nouvelle Angleterre , 46-47. Il se charge de faire conduire à Montreal tous les François Prisonniers dans les Cantons. 249. Il vient faire ses plaintes à M. de Callieres, d'une hostilité des Outaouais. Ce qui se passe entre le Gouverneur Général & lui , 269-70. Il retourne à Onnontagué avec des Députés François , 270, Son difcours à ces Députés & à des Anglois, 271. Il ne peut rendre les Prifonniers, qu'il avoit ptomis, 272. Il vient trouver M. de Vaudreuil : ce qu'il lui dit au fujet de la guerre déclarée entre la France & l'Angleterre. M. de Vaudreuil l'engage à garder la neutralité, & il promet de retenir les Missionnaires dans son Canton, 289. Avis, qu'il donne à M. de Vaudreuil .

Teilster. Pilote de M. de la Sale, approuve l'affassinat de Moranget, 23, Il est envoyé chercher des vivres chez les Cenis. Il se met en chemin pour aller aux Illinois, 36. Il fait abjuration du Calvinisme à Mont-

seal, 38.

Temiskamings. Nation Algonquine.

Il se trouve deces Sauvages à la journée de la Prairie de la Magdeleine,

104. Terre-neuve, L'Isle de Terre-neuve lontems négligée par la France. Le Roy v envoye un Gonverneur . & donne ses ordres pour le mettre en érat de s'y maintenir ; mais ces ordres ne font pas bien exécutés. On y bâtit le Fort de Plaisance . 74. vorez Plaifance. Etat des François & des Anglois dans l'Isle de Terre neuve en 1696.185-86. M. d'Iberville propose d'en chasser les Anglois , 186-87. Expédition de M. de Brouillan contre les Anglois dans cette Isle, 187. & (niv. Ce qui empêche M. d'Iberville d'en chasser tous les Anglois, 196-97. Les Anglois projettent de s'y rétablir, & d'en chasser les François, 217. Les Anglois s'y rétablissent, 216. Expédition des François en Terre neuve, & fon succès, 298.

& fuiv. Projet de M. de S. Ovide pour chasser les Anglois de Terreneuve, 333. Expédition des François en Terre-neuve, 346-47.

Thury, (M.) Miffionnaire à Péntagoër, engage les Sauvages à tormpre toute négociation avec le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, 144. Il raffüre de nouveau ces Sauvages, que le Gouverneur de la Nouvelle Angletêtre avoit intimidés.

Tibierge. Agent de la Compagnie de l'Acadie, seconde fort bien le Chevalier de Villebon dans ses préparatifs pour la défense de Naxoar,

Tilly. (M. de) Lieutenant, meure du scorbut au Port Nelson, 149.

Tioux, Nation Sauvage, Allice des Natchez. Ils vont follicitet les Tonicas contre les François, & en tuent deux, 478. Les Akanfas les détruisent 10us jusqu'aux derniers,

Tifné. (Le Sieur du ) Officier de la Louystane, marche contre les Natchez, 424. Il est chargé de construire un Fort dans l'Ille des Natchitoches. Avis, qu'il reçoit des Espagnols, 427. Il marche au secours des Illinois,

Tomés. Sauvages de la Louysiane. Un Officier Anglois est tué par ces Barbares.

Tanica, Sauvages de la Louyfane.

Leur Chef & plafenes d'entreux fuivent M. de S. Denys aux Natchi.

toches. Le mem Chef eft follicité par le Grand Chef des Natchez, a laire main balfe fur les François. Il veut caffer la tête à celui, qui l'ut le raficité cette propofition qui l'en empêche, 414, Les Chicachas n'on proposition qui l'en empêche, 414, Les Chicachas n'entre pas pleux communiquer leur complox contre les François de la Louyfane, 44, Leur atrachement pour les François connu de rous les Sauvages, 470. L'Armée François

s'affemble dans la Baye des Tonicas, 47-2. On eft für de leur fidéliré, Les Narchez les font inutilement foliciere par les Toust, 478. On eft affür de leur attachement à not intrées, 484. Le Grand Chef des Tonicas demande à Mi. Pertier la permition de recevoir les Narchez aumition de recevoir les Narchez aurention de recevoir les Narchez aule de leur autre de la companyation de la companya de la companya de la comcomme il en avolt l'order, & di le est autre de la companya de la companya de la s'ètre vaillamment défendu, 497-

Tonibuta. Isle du Fleuve S. Laurent. Sa situation, Voyee le Journal. N. de Beaucoutt y défait un Parti d'Iroquois, 112.

Tonti, (Le Chevalier de ) Il descend le Micissipi jusqu'à la Mer, où M. de la Sale lui avoit donné rendezyous, & envoye deux Hommes aux Axanfas, pour y arrendre celui-ci, 36. Il arrive aux Illinois , & acquitre à M. Cavelier une Lettre de change de M. de la Sale, dont celui-ci lui diffimule la mort , 18. Il est envoyé a Michillimaxinac avec une Troupe de François, 133. A quelles conditions le Roy permet qu'il conserve le Fott de S. Louis des Illinois, 161. M. de Bienville rrouve une Lettre du Chevalier de Tonti à M. de la Sale 259. Il joint M. d'Iberville, & desavoue la Relation publice sous son nom. De qui il dit qu'elle est, 260. Sa fermeté contribue à nous attacher les Illinois , 265. Le Sieur de Tonti, Frere du Chevalier, & Commandant au Détroit, fait attaquer les Outaouais, qui l'avoient bravé, après avoir fait une hostiliré sur les Iroquois, 296. Le même est rappellé du Détroit, où il commandoit. Ce qu'il dir aux Sauyages en patrant, 307-408. Le Sieur de Tonti amene à Montreal un grand nombre de Sau-

Teriman, Village des Akansas, Sa

fituation, Torre, (D. Alphonse Catrascosa de la) Commandant de la Flotte destinée d'abord pour la Caroline, & ensuite pour reprendre Pensacole, a ordre de se rendre maître de deux Navires François, 4:8 40. Nouvelles, qu'il recoit de la fituation des Françoisà Penfacole. Il commence le fiége de certe Place, & s'empare d'un Fort, 440. Il prend possession de ce Fort, & v rétablit Maramoros, pour Gouverneur, 441. Il envoye demander du secours au Vice-Roy du Mexique; il appaile une fédition. Il fait attaquer l'Isle Dauphine . & sommer M. de Serigny, 441-43. Ses diligences pour mertre Pensacole en état de défense, & pour appailer ses Gens, qui manquoient de vivres, 445. Il est averti de l'arrivée d'une Escadre Françoife, & se prépare à se bien défendre, 446, Il se rend à M. de Champmelin ,

Totabiron. Chef des Iroquois de la Montagne, est tué en atraquant des François, qu'il prit pour des Ennemis. Il est fort regretté.

Touche. (Le Sieur de la ) Fils du Seigneur de Champlain, est tué au siège de Quebec, 81.

Toule, Baye de Toulle. Poste Anglois en Terre-neuve. Sa situation, 191. On y envoye chercher tout ce qui est nécessaire pour le siège de S. Jean, 1946.

Toulouse. (Le Comte de ) Eloge, qu'il donne au P. Laval, & pourquoi,

Le Port de Toulouje. Sa fituation, 38,7-86-87. Tour. (Le Sieur de la ) Officier François, est blessé dangereusement au siege du Port-Royal, 445. M. de la Tour, Capitaine, est ma

en possession du Fort des Alibamons, 422. Teurville. (M. de ) défait dans la

Manche les Flottes Angloifes & Hollandoifes , landoifes .

Trair de l'Eau de vit. Foyez le pramier Volume. De Gordres, qu'elle caufe. Lettre de M. de Brifacier à ce fujer, 133-14. Le Dépuré des Outeoudes au Congrès Général demande qu'on faile celler cette Traite, 135. Elle caufe beaucoup de defotrées parmi les Itoquois domiciliés dans la Colonie,

Trois Rivieres. Parti levé dans le Gouvernement des Trois Rivieres: qui le commande, & ce qu'il fair,

Tionvé. ( Monsieur ) Éccléssastique, est mené Prisonnier à Baston, 69. Il se trouve sur la Flotte, qui faifoit le siège de Quebec, & il est relàché par échange, 90.

Tjonnonthouans, Voyez le premier volume, Cinquante Tionnonthouans font défaits à l'Isle Tonihata, 112. Trois-eent de ces Sauvages se cantonnent fut la grande Riviere, pour y attêter les François, 113. Ils défont une Escorte Françoise, & sont quelques Officiers Prifonniers , 114. Députés de ce Canton à Quebec, leur embarras aux questions, que leur fair le Comre de Frontenac , 141-42. Ce que le Général leur déclare, 142. Deux Tionnonthouans du Village de la Montagne défertent de l'Armée du Conite de Frontenac. Avis, qu'ils donnent aux Iroquois, 170-71. Ce qui empĉehe les Tfonnonthouans d'aller au secours des Onnontagués, 171. Grand nombre " de Tsonnonthouans tués par nos Allies, 214. Quatre Députés de ce Canton arrivent à Montreal , 241. Ce qui se passe dans l'audience, que leur donne M. de Callieres , 244-4c. Le Sieur de Joncaire va négocier dans ce Canton , où il étoit adopté , 247. Six Députés Tfonnonthouans suivent M. de Joncaire à Montreal, 249. Le Sieur de Joncaire négocie allez heureusement chez eux , 272. Tome II.

M. de Vandreuil careffe fort des Tionnonthouans; M. de Joncaite les accompagne chez eux, & en ramene un Chef, qui fait donation à M. de Vaudreuil du Domaine de son Canton, 287-89. Ils font leuts plaintes à ce Général d'une hostilité des Outaouais sur eux. Il leur fait dire de le trouver à une Assemblée des Cantons convoquée à Orange, & pourquoi, 293, Ils veulent faire comprendre les Anglois dans la neutraliié. Ce que M. de Pontchartrain mande fur cela à M. de Vaudreuil . 295. Ils sont vengés de l'insulte des Outaouais, 296. Ils n'entrent point dans la lique des quatre autres Cantons contre nous, 334. Le Sieut de Joncaire est bien recu dans ee Canton, & en amene des Députés à Montreal , 350. Comment M. de Vaudreuil traite avec ces Dépurés ,

Tjonnos, Fruit de la Flotide, ses qualités,

Tyne. (Le Sieur) Anglois, nommé Gouverneur de l'Acadie, est pris par M. de Bonaventure, & envoyé à Quebec.

v

VAILLANT. (Le Pere le)
Jéfnite, vorez le premier volume.
Il est envoyé à Tionnonthouan avec
le Sieur de Joneaire.

Falten. (Le Marquis de) Vice-Roy de la Nouvelle Epigape. Avis, qu'il reçoit du Commandant de la Ilavane, & d'un Pete Francifiquains ordres, qu'il donne en conféquence 4/9-40. Il apprend la reprir de Penfacole par les Efipagnols, & donne fes ordres pour chaffer tous les François du Golphe Mextque, Falten. (M. de) Capitaine de

«Vailfeaux, arrive à la Louysiane, Valliem, (M. de la ) Maior de

Ddddd

578 Montreal, est envoyé à Baston, & pourquoi . 241.

Vairennes. ( Le Sieur de ) Capitaine, vent qu'on traite comme un Forban le Trompette de l'Amiral Anglois, qui étoit venu fommer M. de Frontenac de se tendre à discrétion . 80. Il est envoyé avec deuxcent Hommes à Chambly, pour défendre ce Poste, 102. Il est arraqué par les Anglois, & les défait. Sa conduite en cette occasion , 104. O (uiv. Valtrie. (Le Sieur de la) Escorte

M. d'Argenteuil , est arraqué & tué à fon retour par les Iroquois, 129. Varlet. (Le Sicur) Officier, bleffe à mort dans le combat de la Prairie de la Magdeleine, 105. Meurt de fes

bleffures, Voffeur. (M. le ) Ingénieur en Chef dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 169. Il bâtit un Fort à l'endroit, où l'Ar-

mée avoit debarqué, 170. Vandreuil. (Le Chevalier de) voyez le premier Volume. Il recoit ordre d'aller découvrir la Flotte Angloise, & d'empêcher les débarquemens , & s'en aquitte bien , 77. Il donne la chaffe aux troquois , & les défait à Saint Sulpice, 94 95. Il affemble un Corps de Troupes, pour donner la chaffe aux Iroquois, & apprend leur retraite, 99-100. Il donne la chasse à un Parti de Tionnonthouans, & en défait une partie, 1 5. Il marche avec des Troupes contre les troquois. 1 . 1. Il trouve qu'ils s'étoient retités, 132. Il accompagne M. de Frontenac à Montreal, pour l'Expédition contre les Iroquois, 167. Il commande alternativement l'avant & l'arrieregarde dans la marche, 169. Il fait une marche pénible, & commande la descente , 170. Il conduit l'aîle droire, 171. Il marche contre le Canton d'Onneyouth : ordres, qu'il re- " coit, 172. Il ruine ce Canton, en ramene plusieurs Prisonniem Fran-

cois, & quelques Chefs. Avis, qu'il donne au Général , 173. Le Roy ordonne à M. de Frontenac de l'envover à fa place à Pentagoët , pour l'Expédition de la Nouvelle Angleterre, supposé qu'il ne puisse pas y aller lui même, 219. Il est nommé Gouverneur de Montreal. Son éloge, 239.40, Il mene Madame de Champigny aux obseques du Capitaine le Rar, 279. Il se trouve avec M. de Callieres à la derniere Assemblée générale pour la paix, 180, il fume dans le grand calumet de paix , 28 t. Toute la Colonie le demande pour Gouverneur Général : pourquoi le Roy le lui accorde avec plaifir. Il carefle beaucoup les Tfonnonthouans. dont un Chef lui donne le Domaine de son Canton, 188-89. Ce qui se paffe entre lui & Teganifforens : ce qu'il fait pour engager les troquois à garder la neutralité, 289. Il envoye du fecours aux Abénaquis , 290. Ses inquiétudes au snjet des Nations d'en haut, 291 92. & au fujet des Iroquois, 292-93. Les Tionnonthouans lui font leurs plaintes d'une hoftilité de nos Alliés, Il n'approuve pas l'Esablissement du Détroit. Il fait dire aux Tionnonthouans de le trouver à l'Assemblée des Canrons convoquée à Orange, & pourquoi, 293. Henvoye de nouveaudu fecours aux Abénaquis, & engage plufieuts de ces Sauvages à s'établir for la Riviere de Bekancourt. Quel étoit en cela fon deffein , 294 95. Il informe la Cour du dessein, que les Tsonnonthouans avoient de se rendre médiateurs entre les Anglois & nous. Réponfe, qu'il en recoit, 291. Le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre lui fait propofer un échange des Prisonniers. On est surpris qu'il ne s'apercoive pas des veritables de (feins de ceGénéral, 301-02 Il laisse toujours en repos la Nouvelle York . & pourquoi. Il reconcilie les Iro-

quois & les Outaonais , 104-04. Discours des Députés de ceux-ci, 404. Il reconcilie les Iroquois & les Outaquais, 305. Les Iroquois lui proposent encore de faire la guerre aux Outaouais, & il le leur défend, 3 to. Embarras, où il se trouve au sujet d'un désordre arrivé au Détroit : il prend de fages mesures, pour y remédier, 110. 6 suiv. Des Députés Outaouais viennent pour lui faire satisfaction à ce sujet. Discours du Chef de la Députation, 311-12. Son fenriment au fujet du Chef Outaouais, Auteur de tout le désordre. On ne le suit point, & on s'en s'en trouve mal, 314. Il envoye un grand Patti de guerre dans la Nouvelle Angleterre, 224. Comment il traite les Iroquois domiciliés, qui avoient refusé de suivre les François dans un Parti de guerre. Il se plaint au Gouverneur d'Orange de ses négociations avec ces Sauvages, 328. Réponse, que lui fait ce Gouverneur , 418-19. Il est trompé par un Iroquois, ce qui l'empêche d'ajoùter foi à un avis, qu'on lui donne d'une ligue des Iroquois avec les Anglois contre nous. Il est enfin dérrompé, & fait plusieurs dispositions pour prévenir les Ennemis. Il refule l'offre que lui fait M. de Ramezay, de marcher contre les Anglois & les Iroquois, 334-35. Il envoye enfin quinze cent Hommes, fous les ordres de M. de Ramezay, 436. Il campe à Chambly avec un Corps de Troupes , & envoye des Détachemens, pour avoir des nouvelles des Ennemis, 337. Il reçoit des Députés de deux Cantons Iroquois, & ce qui se passe entr'eux & lui, 379-40. Ce qu'il mande à M. de Pontchartrain sur la malheuteuse Expédition de M. de Mantet dans la Bave d'Hudson, 340-41. Il promet aux Iroquois de leur faire donner fatiffaction de la part de nos Alliés,

141, Il envoye du fecours à M. de Subercale, qui n'en profite pas » 241. Le Général Nicolfon & M. de Subercase lui envoyent la capitulation du Port-Royal. Ce qui le passe entre lui & le premier , au fuiet des prétentions de celui ci ; & ce qu'il lui répond, rouchant les Prisonniers des deux Nations, 347-48. Il envoye deux Officiers à Bafton , & pourquoi, 348. Il nomme le Baron de S. Castin Commandant en Acadie par provision. Les Habitans de l'Acadie lui écrivent , pour lui demander du secours. Il mande aux Missionnaires de ces Quartiers-là, de ne rien omettre, pour maintenir les Sauvages dans nos intérêts, Il envoye aux Sauvages d'enhaut deux Officiers, pour en amener plusieurs à Quebec , & monte à Montreal , 349. Il envoye trois Officiers aux Iroquois, & pourquoi, 350. Il est instruit des préparatifs des Anglois contre le Canada . & mande à M. de Beaucourt de presser les travaux qu'il faisoit à Quebee. Il apprend de bonnes nouvelles de l'Acadie, & commande le Marquis d'Alognies. pour foûtenir les Sauvages & les François, qui bloquoient le Port-Royal. De nouveaux avis des préparatifs des Anglois contre le Canada. l'obligent à le contremander , 351. Ce qui se passe entre lui & les Dépurés Iroquois, & ceux des Nations d'en-haut, 352. Il trouve tous nos Alliés bien disposés à le secourir contre les Anglois: pourquoi il ne les accepte pas tous, & pourquoi il en retient plusieurs. Il travaille avec les Missionnaires à déconcerter les intrigues du Gouverneur d'Orange. Il part pour Quebec, a ca. Ses diligences pour la défense de Quebec. Il charge le Comte de Vaudreuil, son Fils aîné, du Poste le plus périlleux. Il remonte à Montreal, fait camper son Armée près de Chambly, & envoye M. de Dddddii

Rouville à la découvette, 256. Il envove des Barques à l'endroir, où les Anglois avoient fait naufrage, 457. Il traite avec les Iroquois, & les gagne par ses bonnes manieres, 365. Ses diligences pour rétablir la bonne intelligence entre nos Alliés, 372-73. Les Abénaquis lui envoyent des Députés pour sçavoir s'il étoit vrai que le Royeût cédé leur Pays aux Anglois. Sa réponfe , 377. Il reclame le Baron de S. Castin, que les Anglois avoient enlevé, 380. Il renonvelle l'alliance avec les Iroquois. Proposition , qu'il fait au Ministre , pour peupler le Canada, 402. 6 luiv. Ses représentations au Même au fuiet des Abénaquis, 404. Il réunit presque tous nos Alliés contre les Ouragamis, & ce qui en airive, Ordre, qu'il avoit donné à M. de Louvigny, de traiter avec eux, 406-07. Ces Barbares lui manquent de patole, 408. Sa mort & fon éloge, Vercheres, (Le Sieur de) Officier,

est tué dans l'Expédition d'Hewreuil, 387. Verderonne, ou la Boularderie, lise

adjacente à l'Ifle Royale, 376. Viglén, Le Sieur Velche fonde les Pallages difficiles du Fleiwe Saint learent autrent autrent autrent autrent autre en Amérique pour y preffer les préparatifs des Anglois contre Monreal, La Reine lai promet le Goovennemen de la Nouvelle France, 31 écutifs, 335, Les Anglois de la contre Monreal de la Nouvelle France, 31 écutifs, 335, Les Anglois de la contre Monreal de la Nouvelle de cette Expédition, 357, Il commande au Port-Royal, & maltraite les Habitans François, 349.

Vienne, (M. de) Capitaine de Vaiffeau. Sonde l'entrée de la Baye de Penfacole.

Vilescar. (Dom Pedro) Commandant de Presidio del Norte, reçoit bien M. de Saint Denys; mais ne peut rien conclure avec lui, & l'envoye à Caouis, 418. M. de Saint De-

nys lui rend un grand fervice, & éponfe fa Fille, 410. D. Jean Vileseas, Frete du Précé-

dent, Accompagne M. de Saint De-

nys à la Maubile, Vilmville. (Le Sieur de) Belle acrion de cer Officier, 442. Il joint fort à propos M. de Serigny à l'isse Dauphine avec soixante Hommes,

Villebon. (Le Chevalier de) Capitaine, Frere de M. de Manneval, arrive an Port-Royal : en quel état il rrouve cerre Place. Il apprend la capsivité de son Frere, 69. Il tient confeil fur ce qu'il doit faire, & quelle réfolution il prend, 70. Il perd fon Navite & deux Caiches, & fe rend au Fort de Jemser. Nouvelles, qu'il y apprend, 72. Il exhorte les Abénaquis à continuer la guetre, & ce qu'ils lui répondent , 73. Il arrive à Onebec . 74. Il arrive au Port Royal . 109. Il va à Ouebec, repaffe en France, répond à la Cour de se rendre maître de l'Acadie, & il est nommé Commandant dans cette Province. Il retourne à Quebec, & passe au Port - Royal, 110. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre vent le faire enlever. Il fair bonne contenance, & les Anglois n'ofent l'attaquer. Il represente au Comte de Frontenae la nécessité de prendre le Forr de Pemkuit, 121.Il se concerte avec MM. d'Iberville & de Bonaventure pour certe Expédition, & ce qui la fait manquer , 122. Nouvelles , qu'il mande à M. de Frontenac : il l'affüre qu'il ne craint point les Anglois, qui menaçoient de l'attaquer, 134, 135. Avis, qu'il donne à M. d'Iberville, 178. Il est pris par les Anglois, 181. Il est relâché, & apprend qu'une Escadre Angloise se prépare à l'attaquer dans son Fort de Naxoat, 182. Ses préparatifs pour la deffense. Sa Harangue à sa Garnison, On l'aversit que l'Ennemi paroit. Sa conduite pendant ce Siège, 183, cr Juiv. Il ne peut engaget les Saurages à pontiuvre les Anglois dans leur tertaire, 183, Le Roy ortonne M. de Velfanond de lau donne de M. de Velfanond de lau donne lau de Velfanond de lau donne la Velfanond de lau donne la Velfanond de la Velfanond de Velfanond de la Velfanond de Vel

Filiatonni. (Le Sieur de) Officier François. Se fauve des mains des Iroquois, qui l'avoient fait Prifonnier. Avis, qu'il donne à M. de Callicres, t13, Il arrive à Montreal, & donne avis de l'arrivée prochaine des Députés des Nations d'en haut, 171, Il fe diffingue en Tetre-neive, 200,

Villeperdry. (Le Sieur de) Un de ceux, qui avoient suivi M. de la Sale en Amérique. Ordre, dont il est chargé, 10. Sa mort, 11.

Villien, (Le Sieur de) Belle action de cer Officier au Siège de Quebec . 86. Il est envoyé au Cap Tourmente à la levée du Siège de Quebec, pour s'oppofer aux descentes des Anglois, 90. Il rompt les négociations du Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avec les Abénaquis, & mene ces Sauvages à une Expédition contre les Anglois, 144. Succès de cette Expédition , 14t. Il rassure de nouveau plusieurs de ces Sauvages, que le Gouverneur de la Nouvelle Angleretre avoit intimidés, & engage leurs Chefs à le suivre à Quebec, 146. Il va au Sièce de Pemxuit, 178 Il prend possession de la Place: ce qu'il y tronve, 179. M. de Frontenac se plaint des mauvais traitemens, qu'on lui fait dans sa Prison de la Nouvelle Anglererre, 116. Il confirme de la part de la France le Réglement des Limites de la Nouvelle France, 236.

Vincelote. (Le Sieut) Débarque à Pentagoët, & va porter les ordres du Roy à M. de Frontenae. 201.

Vincennes. (Le Sieur de) Gentilhomme Canadien, amene à M. de Vaudteuil des Députés Ontaouais, 304. Mort héroique du Sieur de Vincennes,

Voisin. (Le Sieur) Jenne Officier de quinze ans, fait une belle retraire,

Usfins, (M. des) Arriveà Quebec, Nouvelles, qu'il y porte de M. de Nesmond, 215. Ordres, qu'il reçoir de M. de Nesmond, 218.

Unulines. Elles s'établissent à la Longiane, 462.

Uselles. (Le Maréchal d') Les Anglois loi font comprendre à Uttecht que l'Etablissement de la Louysiane les inquiere, 431.

Waltop, (Le Sieur) Capiraine de Vaisseaux au Service de l'Espagne, porte à la Louysiane le Traité de paix,

Williams. Amiral Anglois. Affrége Plaifance, & fomme le Gouverneur, 119. Il leve le Siége, 120.

"ASOUS. Sauvages de la Louyfiane. Les Anglois veulent traiter avec eux à notre préjudice , 330. Les Anglois les engagent à faire la guerre, pour avoirdes Esclaves, 421. Le Grand Chef des Narchez traite ces Sauvages de Nation perfide, 423. Des Yafous reçoivent bien un François échappé du massacre des Natchez. & le font conduite à la Nort velle Orleans, en le priant d'assûret M. Perrier de leur fidélité. Ils tuent leur Missionnaire, puis tous les François établis chez eux. A quoi on attribue la mort du Missionnaire, 469-70. Des Yasous atraquent le Pere Dourreleau pendant qu'il dit la Messe, ruent une parrie de ses Gens, & manquent le Pere, 470-71. Ils font

Natchez, 496.

York. Nouvelle York, Voyez le premier Volume. Les troubles domestiques y continuent, 138. M. de Frontenac croit qu'il est plus à propos & plus aifé de conquerir la Nouvelle York, que la Nouvelle Angleterre,

presque détruits par les Akansas, & pourquoi, 216. Ce que M. de 484. Quelques-uns se joignent aux Nesmond devoit faire contre la Nouvelle York après la prise de Baston, 217. Pourquoi M. de Vaudreuil ne l'attaque point, 303. On y assemble des Troupes pour attaquer Chambly,

Tuetet, Voyez Larchevêque.

Fin de la Table des Matieres.





# DESCRIPTION

DES

# PLANTES PRINCIPALES

D E

# L'AMERIQUE SEPTENTRIONNALE.

FOUGERE, qui porte des Bayes.

Filix Baccifera.



'EST la seule Fougere, que nous connoisfions, qui porte des Bayes. Elle s'élève à la hauteur d'une coudée : ses feuilles , pofées deux à deux, vis-à-vis l'une de l'autre, font d'un verd foncé, ailées & dentelées. La tige, qui ne plie pas aisément, fans se rompre, est ronde & cannelée. Les

rudimens des semences tiennent aux feuilles par derriere, & produisent des Bayes fenduës en deux, rondes, qui de vertes, qu'elles sont d'abord, deviennent noires, ont un goût fort agréable, & presque le même, que celui du Polypode. On attribue à ce Simple les vertus du Polypode de Chêne. Les Bayes tombent d'elles-mêmes, quand elles sont mûres; mais Tome II.

il en revient d'autres à leur place. La racine de cette Plame teint à la terre par un grand nombre de fibres capillaires de couleur brune. Cette Fougere est fort commune dans plufieurs Provinces de l'Amérique Septentrionnale. Elle poufe au mois d'Avril: fes Bayes sont mures au milieu de l'Eté; ses feuilles tombent au mois de Novembre, & il n'en reste pendant l'Hyver, que la racine.

#### 11

## CYPRE's de la Louysiane.

Cet Arbre cst d'une grosseur proportionnée à sa hauteur, qui passe presque tous ceux, qu'on voit dans les Forêts de la Louysiane, où il est fort commun. On en trouve, qui près de terre ont jusqu'à trente pieds de circonference : mais à six pieds de hauteur, cette circonference est diminuée d'un tiers. A quatre ou cinq pieds de distance autour de l'Arbre il sort de la racine plusieurs chicots de forme & de grandeur différentes, depuis un pied de haut jusqu'à quatre : leur tête est couverte d'une écorce rouge & unie, ils ne portent point de feuilles, & ne pouffent point de branches. L'Arbre ne se reproduit que de la femence, qui est de la même forme, que celle des Cyprès de l'Europe, & qui contient une substance balsamique & odoriférante. Le Cyprès mâle porte une gousse, qu'il faut cueillir verte, & qui renferme un baume souverain pour les coupures. Cet Arbre croît en plusieurs endroits dans l'eau depuis un pied jusqu'à cinq ou six de profondeur. Cependant son bois est incorruptible, excellent pour faire des batteaux, pour la charpente, & pour couvrir les maisons, parce qu'il est leger & a le grain délié. Les Perroquets font ordinairement leurs nids fur ses branches, & se nourrissent des pepins de son fruit, qui sont mûrs au mois d'Août.

## III.

#### CAPILLAIRE du Canada.

#### Adiantum Americanum.

Cette Plante a la racine fort petite, & enveloppée de fibres noires fort déliées. Sa tige est d'un pourpre foncé, & s'éleve

## SEPTENTRIONNALE.

en quelques endroits à trois ou quatre pieds de haut; il en fort des branches, qui se courbent en tout fens. Ses feuilles sont plus larges, que celles de notre Capillaire de France, d'un beau verd d'un côté, & de l'autre, semées de petits points obscurs, nulle part ailleurs cette Plante n'est ni si haûte, ni si vive, qu'en Canada. Elle n'a aucune odeur, tandis qu'elle est s'ur pied, mais quand elle a été renfermée, elle répand une odeur de violette, qui embaume. Sa qualité est aussi beaucoup au-dessus de violette, qui embaume. Sa qualité est aussi beaucoup au-dessus de vous etc.

#### 1 V.

## ORIGAN du Canada.

Origanum fistulosum Canadense.

Les Tuyaux des fleurs de cette Plante représentent affez bien une flûte de Cannes, & c'est ce qui lui a fait donner par Cornuti l'épithete de fistulosum. Ses tiges sont quarrées, & quelquefois à plufieurs angles ; toutes sont velues & poussent plusieurs branches. Ses feuilles sont longues, d'un verd clair, & affez femblables à celles de la Lyfimachie gouffeuse. Elles couvrent toute la tige, jusqu'à la cime, où est la fleur, dont la base est environnée de dix ou douze seuilles plus petites, que celles des tiges. Cette fleur no ressemble pas mai à celle de la Scabieuse, mais elle est plus basse & plus applatie. Elle est composée d'un grand nombre de petits calices, d'où il fort de petits tuyaux bien rangés, de couleur de pourpre, qui se parragent en deux à leur extrémité, & font place à deux ou trois filamens, dont la tête est aussi de couleur de pourpre. Souvent du milieu de la fleur il naît une autre tige de trois doits de long, terminée par une seconde fleur. J'ai dit que les tiges font veluës ; mais ce n'est qu'un petit duvet , qui les couvre. La Plante, sans être froissée, répand une odeur de sarriette. Au goût elle a un peu d'acreté, & picque la langue comme le poivre : mais sa racine , qui jette beaucoup de fibres , est infipide. Elle dure plufieurs années, & fleurit aux mois de Juillet & d'Août.

## V. V I.

## MYRTHE à Chandelle.

Il y a deux especes de cet Arbrisseau; l'un ne s'éleve qu'à

la hauteur de trois pieds, & a les feuilles plus larges. L'autre est haut de douze pieds. On ne remarque point entr'eux d'autre différence. Ce Myrthe est fort commun dans toute l'Amérique Septentrionnale, depuis l'Acadie jusqu'à la Louysiane, le long des Côtes. Sa tige est tortue, & pousse ses branches fort près de terre affez irrégulierement. Ses feuilles sont longues, étroites, & fort pointues: la plûpart les ont dentelées, dans quelques-uns elles ne le sont pas. Au mois de May les petites branches ont des touffes oblongues, de très-petites fleurs, qui ressemblent pour la figure à des Chatons de Coudrier. Ces touffes sont placées alternativement fort proche les unes des autres. & mélées de rouge & de verd. Elles font fuivies de petites grappes de Bayes bleuës fort serrées : les pepins en sont renfermés dans un noyau dur & oblong, couvert d'une substance on tueuse & farineuse, d'où l'on tire la cire en cette maniere. Aux mois de Novembre & de Décembre, aufquels les Bayes sont mûres, on les fait bouillir dans l'eau jusqu'à ce que l'huile surnage; on tire cette huile avec une cuilliere, à mesure qu'elle paroît sur la surface de l'eau, & l'on continue jusqu'à ce qu'il n'en paroisse plus. Elle se durcit en fe refroidiffant, & alors elle est d'un verd sale, on la fait bouillir de nouveau, & elle devient d'un verd plus clair. Une bougie de cette cire, quand elle est bien faite, dure autant, & éclaire aussi-bien, que les plus belles des nôtres. La fumée, qui en fort, quand on l'éteint, a une odeur de Myrthe. Cette cire est friable, & pour rendre les bougies moins cassantes, on y mêle un quart de suif, mais alors la lumiere n'en est pas aussi nette, ni aussi douce, d'ailleurs les bougies en sont sujettes à couler. Il vaudroit mieux allier cettecire avec une cire mollasse, que des Abeilles sauvages font dans les Bois de quelques Isles de l'Amérique. Le sieur Alexandre, qui faifoit des bougies de notre ciré verte à la Louyfiane en 1721. n'y mettoit rien , & avoit entrepris de la blanchir: il m'en montra une masse, qui étoit déjà plus blanche que verte ; mais on prétend que les ingrédiens , qu'il y employoit, l'alteroient beaucoup. Il m'affura que, fi on vouloit lui abandonner dans le tems, où il faut cueillir les Bayes, les Négrillons, qui ne font point encore en état de travailler, il chargeroit tous les ans deux Navires de cette cire.

## VII.

#### IPECACUANHA de l'Amérique.

Cette Plante a bien des noms parmi les Botanistes: on Tappelle Poulophyllum Canadage Morini: Tournefort la nomme Ramaculi specie planta peregrina; d'autres, planta Aleonisi folio humilis, slore albo, unico, campanulato, srudu Cynosbati. En Virginie elle est connue sous le nom de Pomme de May, parce que son fruit est mût dans le cours de mois. Elle sélève à la hauteur d'un pied & demi, & steuri au mois de Mars. Sa steur est composée de plusseurs feuilles, & cle plusseurs étamines jauncs, qui entourent l'ovaire, lequel est oval, & n'a qu'une seule cosse remple de semences presque rondes. Les feuilles de la Plante font affez semblables à celles de l'Aconit jaune. On dit que sa racine est un excellent émétique, & on s'en sert en Caroline comme d'un vomitif, c'est ce qui lui a fait donner le nom d'Ipecaucansha, outre une ses racines sibreuses ressembles.

#### VIII.

#### GRANDE ROQUETTE du Canada.

## Eruca maxima Canadensis.

C'est un Arbrisseau de la hauteur d'environ cinq pieds à quand fa racine, qui est blanche & fibreuse, rencontre un terroir, qui lui convient. Il pousse plusieurs branches rondes. & couvertes d'une espèce de bourre assez rude. Ces branches ont beaucoup de feuilles longues, pointues, inégalement dentelées, affez femblables à celles de la Lysimachie, & ornées d'un léger duvet. Elles ont le goût un peu aigret, quand elles font jeunes, & fort acre dans leur maturité, ce qui est commun à toutes les espéces de Roquettes. Celle-ci porte une très-grande quantité de petites fleurs, qui paroiffent aux mois de Juin & de Juillet. Elles sont jaunes, & n'ont que quatre feuilles, avec un pistile & quatre étamines. Quand la fleur est tombée, le pistile devient une gousse, allongée, droite .. & remplie de petites semences, fort douces au goût, qui sont mures au mois d'Août , & tombent au mois de Septembre.

IX:

TULIPIER, ou LAURIER à fleurs de Tulipes.

Arbor Tulipifera, tripartito Aceris folio, mediá lacinià velut abscissã.

On trouve de ces Arbres, qui ont jusqu'à trente pieds de circonférence, & qui s'élevent très-haut. Les branches en font inégales & irrégulieres ; elles ne s'étendent pas en droite ligne, mais sont souvent courbées, ce qui fait reconnoître l'Arbre de fort loin, lors même qu'il a perdu toutes ses feuilles; c'est-à-dire, dans les Pays les plus froids; car j'en ai vû au mois de Janvier dans la Louysiane, qui les avoient toutes. Ces feuilles ont des pédicules de la longueur d'un doit , & leur figure approche de celles de l'Erable, mais elles font plus larges, car elles ont cinq à fix pouces de travers. On diroit que la pointe du milieu est coupée à deux travers de doit, & qu'on y a fait une petite entaillure dans le milieu. Les fleurs de cet Arbre ont toujours été comparées aux Tulipes, & de - là est venu le nom, qu'il porte. Néammoins M. Catesby prétend qu'elles approchent plus de celles de la Frittilaire. Elles sont composées de sept ou huit feuilles, dont la partic supérieure est d'un verd pâle, & le reste teint de rouge, avec un peu de jaune entremêlé. Elles sont d'abord renfermées dans une enveloppe, qui s'ouvre & se recourbe en arrière, lorsqu'elles s'épanouissent : le bois de cet Arbre est affez dur.

X.

## POLYGONATUM à fleurs jaunes.

Polygonatum ramofum flore luteo majus.

Cette Plante pouffe d'abord une feule tige jufqu'à la hauteur d'une palme, puis elle fe divife ne deux branches, quipaffent fouvent la hauteur d'une coudée, & jettent encore d'autres branches. Ses feuilles, qui font douces & unies, oblongues, veineules, on la pointe émouffée, font d'un verdipàle, & croifent sutour des tiges de maniere, qu'on n'œuqu'elles les per:ent pour en fortir. Du milieu de ces feuilles, & de l'extrémité des tiges fortent des pédicules, qui foûtiennent mal, & laissent pancher une sleur jaune, composée de six feuilles longues, étroites, & divisées comme celles des Tulipes. Au milieu de ce calice est le rudiment d'une cosse, vorionné de six étamines fort longues, & d'une couleur jaunàtre. Quand la seur est tombée, son pédicule se redresse, à cosse, qui d'abord est verte, ensitie noire, coriace, & triangulaire, renserme une semence blanchaire. La racine de cette Plante pousse un grand nombre de shres. Sa seur proit au commencement de Juin. La semence est mûre en Juillet, & alors la cosse s'ouvre en trois, & laisse tomber la semence.

XI.

## SCEAU, ou CACHET de Salomon.

## Polygonatum racemofum.

La raison, qui a fait donner à ce Polygonatum l'épithete de racemofum, est que ses fleurs font en grappes. Sa racine est plus groffe, plus blanche, & s'étend davantage, que celle du précédent ; elle est noueuse , & environnée d'un grand nombre de filamens fort menus. Pour l'ordinaire il n'en fort qu'une tige . rarement deax : ces tiges font rondes , d'un pourpre mrant fur le noir, & de la hauteur d'une coudée. Elles porsent des feuilles larges, dont les nerfs font rangés à peu près comme dans le plantain ; les uns d'un verd foncé , les autres de couleur de pourpre. De toutes les especes connues de Polugonatum, nulle n'a les femiles plus dures, plus ridées à heur contour, & d'un verd plus obscur. Elles sont même comme hordées d'une ligne plus foncée que le refte. A l'extrémité des tiges il paroit d'abord comme une grappe de raifin en fleurs. Ce font de petits filamens d'un poil blanchatre, qui au bout de huit jours font place à de petits grains ronds de la groffeur d'un grain de Genievre, & qui forment une trèsbelle grappe. Dans les commencemens ils sont jaunes, semés de perits points de couleur de sang. Dans leur maturité, qui estrardive, ils prennent la couleur des cerises. Ils sont d'un très-bon gout, & renferment des semences presque rondes. Cetre Plante ne demande pas de grands foins.

Troisième espece de POLYGONATUM du Canada.

Polygonatum ramofum, flore luteo minus.

Toute la difference, qui se trouve entre cette troisième espece, & la premiere, consiste en ce que ses sleurs sont un peu plus pales, & que ses seuilles, plus étroites & plus longues, se terminent en pointe.

#### XIII.

## LE GIN-SENG.

## Aureliana Canadenfis.

C'est le nom, que lui a donné le P. Lasstau, qui le premier a apporté du Canada en France cette Plante précieuse. Les Iroquois , qui la lui ont fait connoître , la nomment Garent-Oguen, mot composé d'Orenta, qui signifie les cuiffes & les jambes, & d'Oguen, qui veut dire deux chofes féparées. Cela se rapporte assez au mot Chinois, que le Traducteur du P. Kirker explique les cuisses de l'Homme. Quoiqu'il en foit, le Gin-Seng se trouve en plusieurs endroits du Canada, qui font à peu près fous les mêmes paralleles que la Corée, d'où vient le Gin-Seng le plus estimé à la Chine; aussi les Chinois mêmes y reconnoissent les mêmes vertus, & on les éprouve tous les jours en Canada, comme à la Chine. Ces vertus sont expliquées fort au long dans une Lettre du P. Jartoux Jesuite, Missionnaire à la Chine, inserée dans le dixième Volume des Lettres édifiantes & curieuses des Missionnaires de la Compagnie de Jesus, & dans le petit Imprimé du P. Lafitau.

#### XIV.

#### VALERIENNE à feuilles d'Orties & à fleurs Violettes.

Cette Plante ne differe de la fuivante, qu'en ce que fes feuilles font plus découpées, & que de Beurs violettes approchent un peu plus de l'Acinus, ou du Bassilie Sauvage. On en a vû fleurir en France dans le Jardin de M. Robin, célèbre Botanisté du Roy.

## SEPTENTRIONNALE. X V.

## VALERIENNE à feuilles d'Orties, & à fleurs blanches.

La racine de cette Plante est fibreuse, comme celle du Lychnis . & ne pénétre pas bien avant en terre , elle se porte même mieux, quand ses fibres sont découvertes. L'odeur & la saveur de cette racine ne cedent en rien au Nard, en quoi elle furpaffe beaucoup notre Valerienne. Quand on l'a mâchée elle embaume la bouche, & à la fin elle picque la langue, comme la Canelle. Il en fort plusieurs tiges creuses , rondes , noueuses, lisses, hautes d'une coudée, & qui se partagent en plusieurs autres. Les feuilles naissent deux à deux jusqu'à l'extrémité des tiges, & ne ressemblent pas mal à celles de la grande Ortie, ou de la Scrophulaire; mais elles sont moins picquantes, & d'un verd plus clair. Chaque tige est terminée par une assez large touffe de fleurs blanches, fort petites, semblables à celles de notre Valerienne; mais en plus grand nombre. Elles paroiffent au mois de Septembre, & quand elles sont tombées, on voit à leur place de petites semences longues, que le vent emporte bientôt. L'hyver il ne reste que la racine, en quoi cette Plante differe encore de notre Valerienne.

#### X V I.

#### LE SASSAFRAS.

Cornus Mas odorata, folio trifido, margine pleno.

Cet Arbre est assez commun dans la Floride, & dans les Contrées méridionales de la Nouvelle France. Il n'est pas fort haut, & n'a jamais plus d'un pied de diametre au-dessitus de sa racine. Sur les bords de la Riviere de Saint Joseph, qui de décharge dans le Lac Michigan, venant du Sud-Ett, j'en ai vi des Campagnes toutes couverres, mais ce n'étoit que des Arbrisseaux c'étoit peut-être des rejettons d'Arbres, qu'on avoit coupés: car il est certain qu'ordinairement le Sassafras est un très-bel Arbre, dont la tête fait un fort beat bouquet. Ses feuilles sont divisées en trois lobes par des entaillures très-prosondes. Il pousse au mois de Mars des bouquets de petites leurs jaunes composées de cinq feuilles. Ces seurs sont suivises de bayes, qui ressemblent par leur grosseur & par leur Tom, II

figure à celles du Laurier. Elles font attachées à des pédicules rouges, & ont un calice de même couleur, & de la figure de ceux de Gland. Les Bayes font d'abord vertes; mais quand elles font mûres, elles font bleuës. Le Saffafras croit pour l'ordinaire dans les meilleurs terroirs, & il a été transfolanté en plutieurs endroits de l'Europe avec fuccès. Je ne répéterai point cic eq ue j'ai dit dans mon Hiftoire de fes vertus (a). Il paroit que les Anglois n'en font point autant de cas, que les Efpagnols, car M. Catefby ne parle que de la vertu, qu'il a d'adoucir le fang; à quoi il ajoûte qu'en Virginie on a employé quelquefois avec fuccès dans les fiévres intermittantes une décoêtion de fa racine: mais les mêmes Plantes n'ont point par touffes mêmes vertus. Il se pourroit bien faire que le Saffafras en ait dans les Pays plus méridionnaux, qu'il n'a point fous des Climas plus froids.

## XVII.

# LYCHNIS du Canada.

Afaron Canadenje.

Ce Lychnis, austi-bien que les deux Valeriennes, dont j'ai parlé aux nombres xIV & xv. croît fur les Collines, & à l'ombre. Il differe moins du nôtre par ses vertus, que par sa grandeur. Il ne pousse point de tiges, mais il fort de sa racine de longs pédicules, qui foûtiennent de larges feuilles, à peu près de la figure de celles du Lierre, moins longues, terminées en pointe, molles, d'un verd sombre, & couvertes d'un leger duvet. Les pédicules font de la même substance, que ceux des feuilles de vignes, & il en croît à leur côté de plus courts, qui foûtiennent des fleurs. Ces fleurs fortent d'un petit calice d'un verd pâle, qui en s'ouvrant se divise en trois legmens pointus, lesquels se renversent en arriere. Au fond du calice on trouve de petites semences d'un goût mordicant, & qui met la bouche en feu. La racine de cette Plante est charnuë, pleine de fuc, & s'étend horizontalement. Il en fort des fibres d'une juste longueur, d'une odeur agréable, comme celle de l'Acorus, mais plus forte : on les pile, on les enveloppe de linge, & on les jette bien nouées dans un tonneau de vin, avec un poids, qui les retienne au fond : on les ( 4 ) T. I. P. 19. 10.

y laifie trois mois, & elles communiquent au vin un goûr très-délicat. On mâche aufii la racine pour fe donner une haleine douce & agréable: mais elle a des verus encore plus eftimables. On affüre qu'elle a toutes celles du Nard., & celles, que les Anciens ont attribuées au Lychnis d'Europe, comme de guérir l'enflure du ventre, les douleurs de fciarique, les fièvres tierces invérérées; qu'elle purge la bile & la pituite auffi efficacement que l'Ellebore. Pour operer ces effers, on prend deux cuillerées du fuc de cette racine mêlées avec du vin blanc.

#### XVIII.

#### ACACIA de l'Amérique.

Cet Acacia, qu'on a transplanté en France, y a fort bien réuffi, & plait beaucoup par la beauté de ses fleurs, & par le bel ordre, dans lequel ses feuilles sont rangées. Son tronc est assez gros, le bois en est dur, couvert d'une écorce noiratre, liffe & fans épines. Il est bien appuyé sur ses racines; sa tête est fort large, & toutes les branches, qui le compofent, font tendres, moëlleuses, & semées de picquants, qui ne sont point ronds, ni en stilet, mais comme de petites lames, qui peu à peu se rétrécissent & se terminent en pointe. Ses feuilles sont huit à huit, ou dix à dix de chaque côté, avec une neuvième ou une onzième à l'extrémité, Elles se replient en-dedans fur le foir, & se redressent au lever du Soleil. Cet Arbre pousse au mois d'Octobre des fleurs blanches de la figure de celles des Pois, lesquelles forment des bouquets. comme celles du Cytife; mais elles ne sont pas panchées de même, ni auffi fragiles. Elles sont suivies de petites semences, comme des Lentilles, renfermées dans des noyaux très-durs & fort herissés. Une décoction du bois & des feuilles de cet Arbre est astringente, & rafraichissante.

#### XIX.

## Grande PIMPRENELLE du Canada.

Pimpinella , Bipinella , vel Bipendula maxima Canadenfis.

Cette Pimprenelle a une ample racine, & fort chargée de fibres charnues, de laquelle fort à la fin du Printens une lon-

gue tige, ronde & pleine de nœuds, d'où naiffent plusseurs tiges de même couleur & de même figure, que celles de nove Pimprenelle. Ces tiges ont des feuilles posses deux à deux sur un même pédicule fort court, & sont terminées par une autre feuille. Les fleurs, qui croissent au haut des tiges, & composient un épi fort long, s'épanouissent les unes après les autres, en commençant par les inférieures. Chaque selur est formée de quatre seuilles, qui sont comme une croix, & portent sur un petit vase un peu arrondi, lequel a quatre cavites, d'où l'ort trois ou quatre flaimens. La seur est d'un verd, qui peu a peu devient blanchâtre. Cette Plante ne differe point de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur de la notre en ce qui regarde le goût, l'odeur de la couleur de la notre le ce qui regarde le goût, l'odeur de la couleur de la notre en ce qui regarde le goût l'odeur de la couleur de la notre le ce qui regarde le couleur de la notre le ce de l'ou verd de la notre le ce de l'ou verd de la notre le ce de la notre le ce de l'ou verd de la notre le la not

## XX.

#### LAURIER à fleurs odoriferantes.

# Magnolia lauri folio subtus albicante.

C'est une espece de Laurier, dont les sleurs ont une odeur très-agréable. Ce bel Arbre, qu'on a transplanté avec succès en Angleterre, & qui y a résisté aux hyvers les plus rudes, est naturel à la Floride & à la Virginie. Sa hauteur n'excede iamais seize pieds; son bois est blanc & spongieux, son écorce est blanche, ses feuilles ont la figure de celles du Laurier commun, & pendant tout l'Eté les forêts sont parfumées de l'agréable odeur de ses fleurs. Elles sont blanches, composées de six feuilles, au milieu desquelles est un piston conique, qui est le commencement du fruit. Lorsque la fleur est passée. le piston croît jusqu'à la grosseur d'une noix : il est couvert de nœuds & de petites éminences, qui s'ouvrent, lorsque le fruit est mûr, & laissent tomber des semences plates de la grosseur d'une petite fève. Ces semences contiennent une amande renfermée dans une coque très-mince, couverte d'une peau rouge. Lorsqu'elles sortent de leurs cellules, elles ne tombent point à terre, mais demeurent suspendues par des filets blancs d'environ un pouce de long. Les fruits sont d'abord verds, mais quand ils sont murs, ils sont rouges; ensuite ils deviennent bruns. Cet Arbre vient de lui-même dans un terroir humide, & souvent dans des fonds mouillés : mais si on le transplante dans un terrein sec & élevé, il devient plus beau, &

# SEPTENTRIONN'ALE.

mieux formé, & porte plus de fleurs. Il perd sa feuille en hyver, pour peu que le froid soit picquant.

#### X X I.

## CERFEUIL à larges feuilles du Canada.

Outre la largeur des feuilles, cette Plante differe encore de notre Cerfeuil par la hauteur & l'extrémité de fa rige, qui est terminée par une seur blanchâtre divisée en petits bouquets. Ces sleurs, en tombant, sont place à des graines un peu allongées, & dont un seul pédicule footitent plusieurs, la tige est tendre & cassante, d'un verd mêlé de blanc, & s'éleve à la hauteur d'une coudée. Chaque pédicule porte six feuilles découpées, comme celles du Perssi, mais beaucoup plus longues & plus larges, que celles de notre Cerfeuil. Cette Plante meurt au bout de trois ans, après qu'elle a été semée; mais fa semence, en tombant à terre, germe, sans attendre même qu'elle soit couverte, & toute etrer lui est bonne. Elle est douce au goût, & son odeur n'est pas désagréable : mélée avec d'autres sigumes, elle en rehausse le grous.

## XXII.

## ACONIT à fleurs de Soleil.

## Aconitum heliantemum Canadense.

Les racines de cet Aconit font groffes & charnuës. Elles ont, comme celles de notre Aconit, de petites fibres, qui s'étendent beaucoup, fi on n'y remédie, car c'eft un vrai poifon. Ces racines pouffent des feuilles fort larges à trois pointes, & d'un verd noitare. Celles, qui naiffent fur les tiges, au nombre de fept, ou de neuf, font plus & plus profondément découpées, à mefure qu'elles approchent des extrémités. Ces tiges s'élevent plus qu'à hauteur d'homme, fe léparent en plutieurs petits rameaux, & font terminées par de larges fleurs jaunes. Ces fleurs ont ordinairement dix ou douze feuilles oblongues, un peu féparées les unes des autres. Au milieu ett une elpece de cone applati, couvert de graines, & dont la base eft couronnée de petites feuilles vertes.

# 14 PLANTES DE L'AMERIQUE XXIII.

#### THALIETRUM du Canada.

Cette Plante ressemble assez au Thalietrum des Anciens : mais ses feuilles sont plus belles, & en plus grand nombre. Sa hauteur est de deux coudées; sa racine pousse plusieurs tiges d'un pourpre foncé, partagées par des nœuds, d'où fortent d'autres tiges plus petites, séparées des principales par des valvules blanchâtres; les feuilles ont la même figure, & font rangées dans le même ordre, que celles de l'Ancholye, mais elles font d'un verd mêlé de blanc. Les tiges font terminées par des bouquets de fleurs fort petites. Les boutons en font d'un pourpre clair, & quand ils s'ouvrent, ils se divisent en cinq feuilles, qui découvrent une infinité de petits filamens blancs, dont les têtes font jaunes. Au mois de Juillet ces filamens deviennent des graines allongées & triangulaires, avec une petite boffette, ou un durillon d'une substance membraneuse sur chaque angle. Cette Plante est fort douce au goût; quand on la mâche, on fent qu'elle est grasse & gluante, & elle picque la langue avec un peu d'àcreté. On la pile, & on l'applique sur les playes avec succès ; cuite dans l'eau, elle facilite la suppuration.

## XXIV.

## EUPATOIRE, ou AGRIMOINE à feuille d'Aunée.

Le Roy Eupator, qui le premier a découver l'Agrimoine & lui a donné fon nom, crut avoir par cette découverre rendu un grand fervice à l'humanité. La Plante, dont nous donnous ci la figure, & qui en est une espece, a les mêmes vernous, & lui reliemble parfaitement par les fleurs. Ses tiges, qui n'ont point de peau, sont d'un rouge mêlé de cendre, rondes, creuse & noueuses. Ses feuilles font de la longueur d'une palme, & larges de trois pouces. Elles sont rudes, comme celles de la Sauge, dentelées, ¿ d'un verd soncé, soûtenués quatre à quatre sur des pédicules, qui sortent des nœuds de la tige, deux de chaque côté, & tournées les unes vers les autres, comme celles de la petite Gentiane, ou Crossen. chaque feuille il fort un petit rameau environné de feuillés plus petites. La racine pouffe quantité de fibres, qui s'étent fort loin. Nulle autre Eupatoire ne s'éleve aufi haut. Au milieu de l'Eté elle eft de cinq coudées, & fon fommer et couronné d'une infinité de fleurs, qui ont de petits poils au lieu de feuilles, & toutes femblables à celles de l'Eupatoire-Chanvre, à l'odeur près, & à la couleur, qui eft un peu plus pourprée. Ces fleurs font fuivies de femences déliées comme du poil foler, & que le vent abbat d'abord. Cette Plante eft un peu amere, & cette amertume dégenere en un peu d'àcre-té. C'eft le meilleur remede, que l'on connoiffe, pour déboncher les obstructions du foye. Elle fond la pituire, &, la fait couler par le ventre; elle fortifie les vifceres, & fi on la tient quelque tems dans la bouche, elle fait beaucoup cracher.

#### x x v.

#### ALCE'E de la Floride.

Alcea Floridana quinque capsularis, Laurinis soliis leniter crenatis, seminibus coniferarum instar alatis.

C'et un grand Arbre fort droit, dont les branches forment une pyramideréguliere. Ses feuilles font de la même figure que celles du Laurier commun, mais moins dentelées. Il commence à feurir au mois de May, & continué pendant tout Ficé. Ses fleurs font attachés à des pédicules longs de quatre ou cinq pouces, elles font monopetales, & divitées en cinq fegemens, qui environnent une touffe d'étamines, dont les têtes font jaunes: à ces fleurs fuccedent au mois de Novembe des capfules coniques, dont le calice eft divifé. Quand elles font mûres, elles s'ouvrent, & fe partagent en cinq fegmens. Cet Arbre conferve fes feuilles toute l'année, ne croit que dans les lieux humides, & fouvert même dans l'eau : on n'en voit point dans les Provinces plus Septentrionnales que la Caroline.

## XXVI. -

#### BELLIS du Canada.

Bellis ramofa umbellifera Canadensis.

Cette espece de Marguerite est une Plante de six pieds de

haut , dont la racine est formée de quantité de petites fibres; & dont les feuilles sont allongées, graffes, rudes, d'un verd obscur, assez profondément cannelées. De la tige, qui est rude, il fort de toutes parts quantité de petits rameaux terminés par un grand nombre de fleurs, qui ressemblent à celles de la petite Bellis, mais dont le milieu, qui est d'un verd jaunâtre, est plus environné de petites barbes, qui ne rougissent jamais, comme dans les nôtres, mais font toujours d'un beau blanc. Chaque fleur a ses pédicules, & quoique tous fortent du même point de la tige, ils ne sont jamais de la même longueur. Cette Plante fleurit aux mois de Juillet & d'Août, & lorsque les feuilles de la fleur sont tombées, le milieu se trouve rempli de graines. Deux jours après que ces graines sont tombées à terre, elles germent, & poussent d'autres Plantes . qui prennent la place de l'ancienne, laquelle meurt d'abord; & quoique ces nouvelles Plantes soient très-tendres, elles soutiennent très-bien les plus grands froids de l'Hyver. Cette Plante est chaude & seche; elle picque la langue, & remplit la bouche d'une amertume, qui n'est point désagréable. Elle a une odeur d'aromate, qui porte au cerveau, & en fait sortir par la bouche toute la pituite. Elle guérit promptement les ulceres les plus invétérés, elle en fait fortir les ordures par son suc moelleux, quand on l'y seringue : réduite en poudre, elle en mange le pus, & elle en remplit les cavités, fi on y applique des cataplasmes de la Plante cruë & broyée.

## XXVII.

## JASMIN de la Floride.

Gelfeminum luteum, odoratum, Virginianum scandens, semper virens.

Quoique M. Parkinfon femble attribuer cette Plante à la Virginie, il est pourtant vrai qu'elle y est rare, qu'elle perd fes feuilles dans la Caroline, où elle est commune, & qu'elle n'est toujours verre, que dans les Contrées les plus chaudes de la Floride. Elle demandeun terrein humide, ses branches font fouenuës par les Arbres & les Buissons voissas, sur ledquels elle monte affez haut. Ses feuilles font rangées l'une vis-à-vis de l'autre, depuis les aisselles des branches jusqu'à la leur

## SEPTENTRIONNALE. 1

leur extrémité. Ses fleurs naissen entre les tiges & les branches, elles sont jaunes, & de la même figure que les Tubereuses: leurs extrémités sont découpées en cinq parties. Ses semences sont plattes & ailées d'un côté, rentérmées dans une capsule oblongue, terminée en pointe. Lorsque les semences sont mûres, les capsules s'ouvrent en se repliant vers la tige, & les laissent nomber. L'odeur de ce Jassimi est la même, que celle des violettes jaunes. On l'a cultivé à Horton en Angleterre avec un succès, qui prouve que les Pays froids ne lu sont pas contraires.

#### XXVIII.

## PLANE d'Occident.

#### Platanus Occidentalis.

Ce Plane, ou Platane est assez rare dans la Floride & dans la Caroline; mais il est plus commun en Virginie & dans les Provinces plus Septentrionnales. Il croît dans les lieux bas, & on en trouve sur les bords de la Riviere Savanah, dans la Nouvelle Georgie, qui fait partie de ce qu'on appelloit autrefois la Floride Françoise. Les feuilles de cet Arbre sont larges, à cinq pointes, dentelées, d'un verd clair, & un peu veluës par desfus. Les capsules, qui renferment la semence, font rondes, attachées & pendantes à un pédicule d'environ quatre ou cinq pouces de long. Le fruit ressemble à celui du Platane Oriental; l'écorce de l'Arbre est unie, & pour l'ordinaire mêlée de verd & de blanc. Cette Description convient affez à ce qu'on appelle en Canada Cotonnier, parce que ses capfules rondes, & semées de picquans sont remplies d'une espece de cotton. Cet Arbre est très-commun dans toutes les Forêts des parties méridionnales de Canada & dans celles de la Louysiane; & on en trouve d'une hauteur & d'une grosseur prodigieuse. On prétend que sa racine est un remede infaillible contre toutes fortes d'écorchures. Il en faut prendre, diton, la pellicule intérieure, la faire bouillir dans l'eau, baffiner la playe de cette eau, & y mettre ensuite de la cendre de la pellicule même.

Tom. II.

## XXIX.

ANGELIQUE à fleurs blanches du Canada.

Angelica lucida Canadensis.

Dans les endroits découverts des Forêts du Canada on trouve deux especes d'Angeliques, l'une, que Cornuti appelle Lucida, & l'autre, qui est d'un pourpre foncé. La tige de la premiere ne s'éleve pas plus haut qu'une coudée, & elle n'a de moëlle qu'aux jointures de fes nœnds, d'où fortent fes feuilles. Ces nœuds sont couverts d'une espece de membrane, qui fert comme d'enveloppe à la tige, puis s'allonge & s'arrondit, & fert de pédicule aux feuilles, qui font d'un beau verd, dentelées, & croissent tout autour de la tige. Ses fleurs blanches ne composent pas un bouquet rond, comme dans l'Angelique d'Europe, mais une Ombelle, comme dans l'Anis. Elles font bientôt suivies de semences, qui ont moins d'enveloppes, que celles de notre Angelique. La racine de cette Plante est assez grosse, & jette de toutes parts des fibres charnues. Dès que la semence est tombée, la Plante se seche & meurt. Quelques-uns ramaffent ces graines, pour les femer au Printems; d'autres se contentent de les couvrir de terre, & elles pouffent affez tôt pour donner aux nouvelles Plantes le tems de se fortifier contre la rigueur de l'Hyver. Cette Angelique a le même goût que la nôtre, & les mêmes vertus, mais elle picque davantage la langue,

## XXX.

ANGELIQUE à fleurs pourprées du Canada.

Angelica atro-purpurea Canadensis.

La tige de cette Plante, non plus que celles des autres Angeliques, n'a tout son accroissement, qu'au bout de trois années. Sa racine est plus grosse & plus charnuë, blanche, & couverte d'une peau noire & environnée de fibres, qui s'oussificharnués. Ses feuilles font plus longues & en plus grand nombre, que celles de la précédente, & montées sur de plus longs pédicules. La tige au sortie de faracine, est couverte d'une pélicule, qui s'ouvre à mesure pour lui donner passage.

## SEPTENTRIONNALE.

Cette tige s'éleve au-dessite de la hauteur d'un homme; chaque demi-pied est marqué par un nœud comme le roseau, & de ces nœuds fortent les feuilles. Vers le milieu de sa hauteur elle commence à pousser de petites tiges, qui font couverte de feuilles plus petites que les autres. Les sseurs, qui viennent au haut de la tige, ne paroissent, qu'en perçant une enveloppe, qui les couvre; elles forment un bouquet rond: la semence ne paroit, qu'après qu'elles sont tombées. Les tiges & les pédicules des feuilles sont un pourpet roncé: les feuilles & les semences sont d'un verd obscur. Elle a moins d'odeur & de goût, & apparemment aussi moins de vertu, que la précédente.

#### XXXI.

## LE LAURIER rouge.

Laurus Carolinensis, foliis acuminatis, baccis cæruleis, pediculis longis rubris insidentibus.

Les feuilles de cet Arbre ont les mêmes figures, que celles du Laurier commun; & répandent une odeur aromatique. Ses Bayes, lorfqu'elles font mûres, font bleuës, elles viennent deux à deux, & quelquefois trois à trois, attachées à des pédicules de deux out rois pouces de long, & rouges ; de même que le calice du fruit, dont les bords font dentelés. On ne voit cet Arbre en Virginie, qu'en quelques endroits proche de la Mer, mais il fe trouve par tout en Caroline, principalement dans les terres baffes & marécageufes. Ordinairement i eft petit, mais dans les lídes, & en quelques endroits particuliers proche de la Mer, on en voit de fort grands & de fort droits. Lebois a le grain fin, & on en fait de tres-beaux cabinets, & autres ouvrages femblables. M. Catesby dit qu'il en a et des morceaux, qu'il air connu.

## XXXII.

BIGNONIA du Canada.

Bignonia fraxini foliis, coccineo flore minore. Cette Plante monte jusqu'à la cime des plus grands Arbres, c ij

& en couvre fouvent tout le tronc. Ses feuilles sont aîlées, & formées de plusieurs lobes dentelés, attachés par couple, l'un vis-à-vis de l'autre sur une même côte. En Mai, Juin, Juillet & Août elle pouffe des bouquets de fleurs rouges. affez semblables à celles de la Digitale commune. Chaque fleur fort d'un long calice rougeatre; elle est monopetale, enflée dans fon milieu : mais en s'ouvrant elle se divise en cinq parties, avec un piston, qui naît du calice, & passe au travers de la fleur. Au mois d'Août les cosses, ou Vaisseaux, qui renferment les semences, commencent à paroître. Quand ils sont parvenus à leur maturité, ils ont trois pouces de long, font étroits par les deux bouts, & divifés en deux parties égales. Les semences sont aîlées & plattes. Le Colibry, dit M. Catesby, aime à se nourrir de ses fleurs, & souvent en s'y enfonçant trop avant, il s'y laisse prendre. J'ai observé ailleurs que cet Auteur confond le Colibry avec l'Oiseau-mouche, & j'en ai marqué la différence. Celui-ci, qui passe l'Eté en Canada, y trouve une Plante peu différente de celle, dont je parle ici, & dont il est fort friand. Elle ne s'éleve pas fort haut, mais elle a des fleurs de même couleur, & à peu près de la même figure, que cette Bignonia de la Floride. Elle en pourroit être une espece.

#### XXXIII.

## TROENE aux Bayes violettes.

Ligustrum lauri-folio, frudu violaceo.

Cet Arbriffeau croît ordinairement jufqu'à la hauteur de feize pieds , & fon tronc a depuis fix jufqu'à huit pouces de diametre. Ses feuilles font fort liffes , & d'un verd plus vif , que celles du Laurier commun , auquel il reffemble d'ailleurs parfaitement dans fa forme , & dans fa mainere de croître. Il fort au mois de Mars d'entre fes feuilles des épines de deux ou trois palmes de longueur , couvertes de très-petites fleurs blanches compofées de quatre feuilles chacune , & qui font attachées l'une vis-à-vis de l'autre par des pédicules d'un demi pouce de long. Les fruits , qui leur fuccedent , font des Bayes rondes , environ de la même groffeur , que celles du Laurier. Elles font couvertes d'une peau violette , & ret ferment un noyau; qui fe fépare par le milleu.

## XXXIV.

#### ERABLE aux fleurs rouges.

Acer Virginianum, folio majore subtus argenteo,

Cet Arbre n'est pas moins commun dans la Caroline, que dans la Virginie. Il s'éleve fort haut, mais rarement fon tronc est gros à proportion. Au mois de Fevrier, avant que se fetinles paroilient, s'es petites fleurs rouges commencent à Souvrir, & durent seules environ trois semaines, après quoi viennent les fruits, qui font de la même couleur, & durent avec les fleurs environ six semaines. Cet Arbre embellit les Forêts de la Caroline plus qu'aucun autre, & l'expérience a fait voir qu'il foussire le Climat d'Angleterre; il ne s'accommoderoit pas moins bien sans doute de celui de la France.

## $\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{v}$ .

## A PIOS de l'Amérique.

Cette Plante a plusieurs racines de la grosseur, & à peu près de la figure d'une olive, attachées par des nerfs, qui les léparent, & aufquelles elles tiennent par des fibres. Au commencement du Printems ces racines poussent quantité de rejettons semblables à ceux de la vigne, qui s'attachent à tout ce qu'ils rencontrent, s'élevent fort haut, pourvû qu'ils trouvent où s'appuyer, sont fort chargées de feuilles placées sans ordre, & toujours en nombre impair. Ces feuilles ont des queues fort larges, & font de la même figure, que celles de l'Atclepie, mais foûtenuës par des pédicules plus courts. Les fleurs de cette Plante sont semblables pour la figure à celles de l'Aconit, & forment comme un petit épi. Au mois d'Octobre les feuilles tombent, & la Plante meurt : la racine fe conserve entiere, & pousse au Printems de nouvelles tiges. Les feuilles & les tubereuses de la racine sont bonnes à manger, & fort douces.

#### XXXVI.

LE SABOT de la Vierge. Calceolus Marianus Canadensis.

La racine de cette Plante est comme celle de l'Ellebore

noire : fa tige s'éleve à la hauteur d'un pied ; ses feuilles larges . & dont les veines suivent la longueur , sont de la nature de celles du Plantain. Sa fleur, qui est quelquefois unique, & quelquefois double, est contournée en sabot. Elle est composée de deux ou trois seuilles, du milieu desquelles s'éleve une petite pellicule, un peu arrondie, vuide, qui s'ouvre par le haut, & représente l'ouverture du sabot. La différence, qui se trouve entre ce sabot du Canada, & celui, qui étoit déja connu sous le même nom, consiste en ce que le premier a les feuilles plus grandes, & n'en a ordinairement que deux, ou trois tout au plus; au lieu que le second en a quatre : que la petite pellicule ronde , qui forme la figure du fabot, est blanche, avec des lignes rouges de chaque côté, & non jaune, comme l'autre; que sa racine s'étend de côté & qu'elle est fibreuse, comme celle de l'Ellebore, ce qui ne convient pas au second. Cette Plante fleurit au mois de May : je n'ai pû sçavoir si elle meurt pendant l'hyver, & si elle ne vient point de semence. On pourroit l'appeller Elleborine blanche, comme on a nommé l'autre Elleborine rouge, parce que les feuilles de sa fleur sont d'un pourpre fonce.

#### XXXVII.

ARBRE pour le mal des dents.

Zanthoxylum spinosum Lentisci, longioribus foliis; Evonimi frudu capsulari ex Insula Jamaica.

Cet Arbre, que Banifter attribué à la Jamaïque, ne lui eft point particulier, & 6 ter touve fur les côres de la Virginie & de la Floride. Il a rarement plus de feize pieds de haut, & plus d'un pied de diametre. Son écorce eft blanche, & fort rude. Son tronc & 6se groffes branches ont cela de fingulier, qu'ils font prefque tous couverts de protuberances pyramidales, terminées en pointe fort aigué, & de la même confittance, que l'écorce de l'Arbre. Les plus grandes font groffes comme des noix; les petites branches n'ont que des épines; les feuilles font rangées deux à deux, Tune vis-à-vis de l'autre, fur une tige longue de fix pouces, & fotoreusie par des pédicules d'un demi pouce. Ces feuilles font et ravers; leurs plus grandes côtes ne les partagent point par le milleun. Des ex-

trémités des branches fortent de longues tiges, qui portent de petites fleurs blanches à cinq feuilles, avec des étamines rouges. Ces fleurs forment de petits bouquets : chacune est fuivie de quatre semences d'un verd luisant, renfermée dans une capiule verte & ronde. Les feuilles ont la même odeur, que celles de l'Oranger; elles sont aromatiques, aussilibien que l'écorce, & les semences très-chaudes, & aftringentes. On s'en sert en Virginie & en Caroline pour le mal de dents, & c'ett de-là que l'Arbre a pris son nom.

## XXXVIII.

## CERISIER noir de la Floride.

Cerafi similis arbuscula Mariana, Pædi folio, flore albo; parvo, racemoso.

Cet Arbre ressemble beaucoup dans sa maniere de crostre à notre Cerisser noir. Il est fort commun dans les bois de la Caroline, où on n'en trouve guere de plus gros que la jambe : mais transplanté dans un lieu plus découvert, il devient plus gros; on en voit, qui ont jusqu'à deux pieds de diametre. Au mois de Mai il produit des bouquets renversés de fleurs blanches, ausquelles succedent de petites cerisse noires un peu verdâtres. Elles forment des grappes de cinq pouces de long, semblables à celles des groseilles. Les fruits en sont quelque fois amers: mais l'eau de cerises, qu'on en fait, aussi bien que celle des cerisses ordinaires, qu'on et dés gresses un cet Arbre, passe toute de cette nature. Les Oiseaux, & sur-tout une espece de Grive, qu'on appelle en Virginie le Mocqueur François, ou la Grive rousse.

## XXXIX.

## SERPENTAIRE de l'Amérique.

Aristolochia, seu Serpentaria Virginiana caule nodoso.

Cette Plante, qui ressemble assez par ses seuilles au Smilax aspera, pousse quelquesois jusqu'à trois tiges, sur lesquelles ses seuilles longues de trois pouces, sont rangées alternative-

ment. Ses fleurs naissent contre terre sur des pédicules longs d'un pouce. Elles sont d'une figure s'inguilere, mais elles approchent de celle de l'Aristolochie: leur couleur est d'un pourpre soncé, & elles font place en tombant, à une captille ronde, cannelée, laquelle contient plusseurs petites s'emences, qui sont mûres au mois de May. La racine de cette Plante est fort estimée; ecpendant elle ne le vend que s'ix sols la livre en Virginie & en Caroline, lorsqu'elle est scheches mais commé les Nègres sont les seuls, qui la recherchent, & qui n'y peuvent employer que le peu de tems, qu'on leur laiss' libre, on n'en trouve guere que de très-petites. Elle multiplie prodigieus ement, & tort promptement, quand on l'a train-plantée dans un Jardin. Cette Plante se plait dans les lieux ombragés, & s'es trouve communément s'ur la racine des grands Arbres.

#### XL.

## SMILAX à feuilles de Laurier.

Cette Plante se trouve ordinairement dans des endroits humides. Elle pousse de sa racine plusieurs tiges vertes, dont les branches couvrent tout ce qui est autour d'elle à une distance confidérable, montent souvent à plus de seize pieds de haut, & deviennent si épaisses, qu'en Eté elles forment une ombre impénétrable, & en Hyver une retraite tempérée pour le Bétail. Ses feuilles font de la même couleur & de la même confiftence, que celles du Laurier mâle; mais leur figure approche plus de celles du Laurier femelle, & n'ont de veine fenfible, que celle du milieu. Ses fleurs font petites & blanchatres; le fruit vient en grappes rondes : ce sont des grains noirs, qui ne renferment chacun qu'une semence dure, laquelle est mûre en Octobre. Elle sert de nourriture à plusieurs sortes d'Oiseaux, fur-tout à un Geay, qui est fort beau. Il est plus gros qu'un Etourneau; il a le bec noir, & au-dessus de la base de sa mandibule supérieure il y a des plumes noires, qui forment une petite raye au travers des yeux, laquelle se joint à une plus grande, qui environne la tête & le gosier. Les plumes de sa crête sont longues, & il les dresse quand il veut. Il a le dos d'un pourpre sombre. Les barbes intérieures des grandes plumes des aîles font noires, les extérieures bleuës, avec des rayes noires au travers de chaque plume, dont les bouts font

font bordés de blanc. Sa queuë est bleuë, & marquée des mémes rayes, que ses ailes. Son cri n'est pas aussi désagréable, que celui de nos Geais.

#### XLI.

#### LE CHESNE SAULE.

Quercus Anpotius, ilex Marilandica, folio longo angusto Salicis.

Cet Arbre ne se trouve que dans les sonds mouillés. Ses feuilles sont longues, étroites & unies aux extrémités, de la même forme que celles du Saule. Son bois est tendre, & le bois en est gros. Ses feuilles pour l'ordinaire ne combent point dans les Provinces, où l'Hyver est tempéré, comme à la Caroline; mais elles tombent dans les Pays plus Septentrion-aux. Cet Arbre est flort petit, s'oné corce a une couleur obscure, & ses feuilles d'un verd pâle. Il produit fort peu de glands & fort petits.

#### XLII.

## LECHESNE verd à feuilles oblongues.

Quercus semper virens, foliis oblongis, non sinuatis.

Cet Arbre s'éleve ordinairement à la hauteur de quarante pieds ; le grain de son bois est grossier , plus dur & plus rude, que celui d'aucun aure Chéne. Il croix communément aux bords des marais salés , & alors il est plus gros , qu'en aucun aure endroit. Son trone est presque toujours panché , & quasi couché ; ce qui vient de ce que le terrein étant humide, a peu de consistance, & de ce que les marais emportent la terre, qui couvoris fes racines. Ceux , qui croissent ans un terrein plus élevé , sont fort droits , & ont la cime réguliere & pyramidale. Ce Chêne conserve se seulles toute l'année ; son gland est plus doux , que celui de tous les autres. Les Sauvages en sont un grand ulage , & s'en servent sur-cout pour épaissir leur soupe, ou sigamité. Ils en tirent aussi une huile , qui est rès-sagreable & très-saine , & presque aussi bonne , que celle d'amende.

Tome II.

#### XLIII.

CHESNE à feuilles de Chataigner.

C'est le plus grand & le plus gros des Chênes de l'Amerique Septentrionnale; austi ne croit-il que dans de bons terorios; & dans des fonds. Son écorce est blanche & écaillée; le grain du bois n'est pas beau, quoiqu'on s'en serve beaucoup pour la charpente. Ses feuilles font larges & dentelèer, comme celles du Chataignier, & s'es glands sont fort gros.

# XLIV.

LE CHESNE noir.

Quercus Marilandica, folio trifido ad Saffafras accedente.

Cet Arbre croit ordinairement dans un mauvais terroir, & il ne s'éleve pas bien haut. Son écorce eft noire, fon grain est groffier, & fon bois n'est guere bon qu'à brûler. On en voir, dont les feuilles font larges de dix pouces. Son gland est de la groffeur ordinaire.

#### XLV. XLVI.

LE CHESNE blanc aux feuilles armées de pointes.

Cet Arbre est commun dans la Caroline, & dans beaucoup d'autres Provinces de la Floride. Ses feuilles ont les entaillures prosondes, & les pointes fort aigués. Son écorce & son bois sont blancs, mais le grain n'en est pas si serte, que celui du Chêne blanc de Virginie, dont les feuilles sont semés de veines rouges, & ne sont point armées de pointes.

# X L V I I.

## LE CHESNE d'eau.

Il ne croît que dans les fonds pleins d'eau, & on ne se fert ordinairement de fon bois, que pour des clòures. Quand thyver n'eft pas rude, il conierve la plipart de fes feuilles. Ses glands font petits & amers: les Cochonsmêmes n'en mangent, que quand lis n'en trouvent point d'autres.

#### XIVIII.

## LE CHESNE rouge.

L'écorce de cet Arbre est d'un brun obscur, très-épaisse, & très-forte: elle est présérable à toute autre pour la tannerie, son bois a le grain grosser; il est sponjeux, & peu durable. Il croit dans un terroir élevé. Ses glands sont de disseentes formes; ses feuilles n'ont point de figure déterminée, du moins on y remarque une plus grande diversité, que dans les autres Chènes.

#### XLIX.

#### PEUPLIER noir de la Caroline.

Populus nigra , folio maximo , gemmis balfamum odoratisfimum fundentibus.

Cet Arbre ne croît qu'auprès des Rivieres, au-deffus de la partie habitée de la Caroline. Il est fort haut, & il étend beaucoup ses branches. Au mois d'Avril la recolte de ses semences est faite. Ces semences sont disposées en grappes, & enveloppées d'une substance cottoneuse. Un baume très-odoriferant se trouve attaché sur les plus gros bourgeons de l'Arbre. Ses seuilles sont dennetées, très-grandes, & se semblables pour la figure à celles du Peuplier noir décrit par M. Parkinson.

#### L

# LISETON pourpre de la Caroline.

Convolvulus Carolinensis, angusto sagittato solio, slore amplissimo purpureo, radice crassa.

La fleur de cette Plante est d'un pourpre tirant sur le rouge, de la grandeur & de la forme de celle du Liseton blanc ordinaire : elle paroit au mois de Juin. Ses feuilles sont faites comme la pointe d'une sièche. Un Gentilhomme fort estimé à la Caroline, nommé le Colonel Moore, a sasturé à M. Catesby qu'il avoit vù un Sauvage, lequel après s'ètre frotté de cete Plante, toucha avec les mains nués un Serpent à Sonnettes, sans en recevoir aucune incommodité. Comme les Sauvages

du Canada manient affez impunément ce même Serpent, il fe pourroit bien faire que ce foit par les vertus de cette même Plante.

## L I.

#### TUPELO.

Arbor in aquâ nascens, soliis latis accuminatis & dentatis; frudu Eleagni majore.

Cet Arbre, qui est assez commun dans la Caroline & dans les Provinces voifines, a le tronc fort gros, fur-tout proche de terre, & devient fort grand. Ses feuilles sont larges, avec des entaillures irrégulieres. Ses fleurs naissent des côtés de ses branches: elles sont attachées à des pédicules d'environ trois pouces de long, & confiftent en plusieurs petites feuilles étroites & verdâtres, posées sur le haut d'un corps ovale, qui est le rudiment du fruit, au bas duquel est le calice, qui se partage en quatre. Lorsque ce fruit est mûr, il ressemble par sa grosseur, sa forme & sa couleur, à une petite Olive d'Espagne, & renferme un noyau dur & cannelé. Le bois de cet Arbre a le grain blanc, mou, & spongieux. Ses racines le font beaucoup davantage, & approchent de la consistence du Liege; aussi s'en sert-on à la Caroline aux mêmes usages. Cet Arbre croît toujours dans les lieux humides, ordinairement dans les endroits les moins profonds des Rivieres, & dans les marais.

#### LII.

## AUTRE TUPELO.

La principale différence de ce Tupelo avec le précédent confifie en ce que fes feuilles ne font point dentelées, & que fa fleur est plus petite. Il est fort commun dans la Caroline, la Virginie, le Mariland: il s'éleve ordinairement fort haut, & il étend beaucoup ses branches, mais elles ne laissent pas de faire un bouquet affez régulier. D'ailleurs son trone est fort droit, ses seuilles ressemblent à celles de l'Olivier semelle. En Automne ses branches sont toutes couvertes de fruits noirs & cvaltes attachées à de longs pécticules. Ces fruits ont des noyaux durs, applatis & cannelés, d'un goût âcre & amer : cependant les Ours & d'autres Animaux s'en nourrissent. Le grain

du bois de l'Arbre est frisé & fort rude : il est très propre pour les moyeux des rouës de charette, & autres ustenciles, qui servent à l'agriculture.

#### LIII.

## ARBRISSEAU aromatique.

Frutex corni foliis conjugatis, floribus inflar Anemones flellatæ, petalis crassis, rigidis, colore sordide rubente, cornice aromatico.

Cet Arbriffeau s'éleve ordinairement à la hauteur de buit ou dix pieds: les feuilles font oppofées les unes aux autres , & ont la figure de celles de l'Anemone étoilée. Elles font compofées de plufieurs feuilles roides & de couleur de cuivre rouge, & renferment une touffe de petites étamines jaunes : à ces étamines fuccedent des fruits ronds & applatis à leur extrémié. L'écoredent des fruits ronds de applatis à leur extrémié. L'écore de cet Arbriffeau eff forraromatique, & aufio odoriférante, que la Canelle. Il croît dans les endroits éloignés & montagneux de la Caroline.

## LIV.

## CASSINE, OU APALACHINE.

C'est un Arbrisseau, qui ne s'éleve guere au-delà de deux pieds, & qui croit affez près de la Mer fur les côtes de la Louysiane dans un terroir sablonneux, & tout-à-fait aride. On en distingue de deux especes, la grande & la petite; mais toute la différence m'a paru consister dans les feuilles, dont les unes font plus grandes & affez femblables pour la figure à celles du Buys, & les autres, un peu plus petites, se rétrécissent peu à peu en pointes. Toutes sont d'un verd foncé en dedans, & plus clair en dehors. On n'a point encore fait d'ufage des Bayes, qui font en grappes, & que je n'ai point vûes dans leur maturité: mais les feuilles prifes en guife de Thé, & qu'il faut laisser bouillir davantage, sont un excellent diuretique. Les Sauvages leur attribuent beaucoup d'autres vertus, & ils ne vont jamais en guerre, qu'ils ne s'affemblent pour en boire. Ils font griller les feuilles à peu près comme on grille le Caffé en Turquie, puis jettent dessus & dans le même vase, de l'eau, qu'ils brassent lontems. Les feuilles donnent à

l'eau une couleur rouffatre, & ils en boivent autant, qu'ils en peuvent porter. Les Espagnols de la Floride sont dans le même usage.

LV.

#### ACONIT du Canada.

Aconitum Canadense, baccis niveis & rubris.

On a apporté en France deux especes d'Aconit, qui croisfent dans les Bois, & dans les lieux couverts du Canada; mais il paroît qu'elles ne different, que par la couleur de leurs Bayes, dont les unes font blanches, & les autres font rouges. Ces Plantes pouffent en France au Printems, une tige haute d'un pied. Leur racine est noire, & ne s'étend ni en profondeur, ni en superficie, mais jette quantité de fibres, qui l'attachent fortement à la terre. Leurs feuilles ressemblent à celles de la Vigne, ou du Ribès; mais elles font plus petites, plus ridées, & d'un verd plus obscur. Au mois de May il paroît au fommet des tiges des grappes de petits filets, plutôt que des fleurs; cependant, en les regardant de bien près, on y diftingue fix petites feuilles blanches à chacune. Au milieu est une petite Baye, qui d'abord a la figure d'une poire; mais quand elle a toute sa groffeur, elle est ronde. Son extrémité est marquée par un point de couleur de pourpre, aussi-bien que le pédicule affez long, qui le foutient.

#### LVI.

## PETIT APOCYNON du Canada.

Apocinum minus redum Canadense.

La racine de ce petit Apoeynon, ou Tüë Chien, n'eft point rampante, comme celle de l'Apoeynon de Syrie, el le í découvre, & quantiré de fibres, qui l'environnent, la tiennent fortement attachée à la terre. Ses feuilles font étroites, longues d'un doit, & se terminent en pointe. Ses tiges pouffent deux à deux; chacune a tout au plus une coudée de haut, el elles sont d'une couleur de pourpre tirant sur le noir. Ces tiges sont entre de pour pre tirant sur le noir. Ces tiges sont terminées par des bouquest se fleurs de la même figure que celles de l'Apoeynon de Syrie, mais d'un plus beau

31

pourpre. Quand elles font paffées, chaque tige se divise en deux-petites, qui sont austi terminées par des bouquets de seurs. Une humeur gluante les couvre & les garantit des Mouches, qui se trouvent prisées, quand elles ont la témérité de s'en approcher de trop près. Au commencement de l'Automne une ou deux petites bourses, comme des membranes, naifsent du milieu des sleurs, qui ressemblent à celles de l'Asclepias: elles renserment des semences larges & plattes, de l'angle désquelles pend une espece de petit pois solet. Cette Plante est pleine d'un sue blanc, qui est un vrai poison.

#### LVII.

#### LIERRE à trois feuilles du Canada.

Hedera trifolia Canadensis.

Ce Lierre, non plus que le suivant, ne conserve point pendant l'hyver ses seuilles, qui sont, comme celles du Phaseole, foûtenues trois à trois par de longs pédicules, d'où, lorsqu'on les rompt, il fort un fuc blanc, qui peu de tems après devient noir comme de l'encre. Il n'y a rien de meilleur pour noircir les cheveux. Ses petites fleurs blanches pâles sont suivies de Bayes en grappes, qui n'ont presque point de chair. Les grains, qu'elles renferment, contiennent une semence ronde, très-dure, de couleur de cendres, couverte d'une membrane feche & ridée. Ce Lierre fleurit au mois de Juillet, & sa semence est mûre en Septembre. Son bois est plus mou & plus moëlleux, que celui de notre Lierre; & ce qu'il a encore de particulier, c'est qu'il varie beaucoup dans sa maniere de pouffer: on en voit, qui se tiennent droits & sans appui; d'autres, à peine sortis de leurs racines, rampent & s'attachent aux rejettons des Arbres. Si on les seme au pied d'un mur, ils s'y cramponent par le moyen de petites fibres, qui s'infinnent dans les trous, y prennent racine, & pouffent de petites branches, comme le Lierre commun. Ses feuilles rougiffent au tems des vendanges, & de loin on les prendroit pour de véritables Vignes ; aussi lui a-t-on donné en France le nom de Vignes du Canada : mais il ne lui ressemble, ni par l'écorce, ni par la figure des feuilles. Au reste il-n'a presque point d'odeur, & ses Bayes sont entierement différentes de nos raifins.

# 32 PLANTES DE L'AMERIQUE LVIII.

## LIERRE à cinq feuilles du Canada.

## Hedera quinquefolia Canadensis.

Ce Lierre à cinq feuilles a le tronc, ou la tige, de la nature du Sarment, noueuse & moëlleuse. Elle est couverte d'une peau plutôt que d'une écorce, & cette peau est comme celle de la Vigne, coriace & difficilement friable. Il s'éleve aussi haut que le mur, ou l'Arbre, auquel il s'attache, & s'étend à proportion. Des pédicules fortent alternativement des nœuds de la tige, & sont inégalement placés. Chacun soutient cinq feuilles, qui y sont attachées par de petites queues. Dans l'entre-deux des feuilles il sort des deux côtés de la tige comme de petits clouds, d'où naissent de petites fibres frisées; dont l'extrémité forme un durillon. C'est par le moyen de ces fibres, qu'il s'attache à tout ce qu'ils rencontrent. Quand un mur en est couvert, c'est la plus belle verdure, qu'on puisse imaginer: d'ailleurs il ne nuit point aux murs, comme notre Lierre. Cette Plante est aigre, & même un peu âpre au goût; ses feuilles tombent en Hyver.

## LIX.

## TREFLE du Canada.

## Tripholium Asphaltion Canadense.

Ce Trefle ressemble si fort à celui , dont Dioscorides nous a donns la Description , qu'on pourroit croire que c'est la même espece : leurs semences , leurs seuilles , leurs fleurs, leur couleur n'ont rien de disserim , & tous deux sont d'excellens contre-possons. Celui du Canada tire sa veru d'Antidote de la chaleur & de la qualité attrastive, qu'il a au souver ain dégré. Il est haut d'une coudée, si tige est mince , de la nature du Jone , d'un pourpre tirant sur le noir , & presque au forrit de la racine elle pousse des reges : elle même à son somme se divisse en plusieurs verges. Toutes ont trois feuilles femblables à celles du Lorus , ou Medito; mais plus pointués & plus étroites , attachées à un pédicule affez long , un peu

22

veluës & gluantes. Quand on les rompt, ou qu'on les froisse, elles n'ont aucune odeur ; mais pour peu qu'on les touche , elles s'attachent aux doits, & répandent une odeur, qui dans les jeunes Plantes est semblable à celle de la Ruë, & dans les plus vicilles, est bitumineuse. Chaque verge est terminée par une fleur de couleur de pourpre, composée de trois petites feuilles, qui se retirent en arriere, & d'une quatriéme, qui est repliée en dedans, & par dessus laquelle s'élevent trois petits filamens, dont la tête est blanche. Les quatre feuilles de la fleur le font aussi en dedans, & purpurines en dehors : en tombant elles font place à des gousses, qui croissent de la longueur d'un doit, sont gluantes & veluës comme les feuilles de la Plante, vertes d'abord, ensuite pourprées, & qui renferment des femences larges, oblongues, comme celles du Cytife, ayant les mêmes creux, que la féve purgative, ou le rognon. La racine est longue, fibreuse, fort chaude; elle picque la langue comme l'Anemone. Il faut semer cette Plante tous les ans. Quand j'ai dit que la description, que Diofcorides nous a donné du Trefle bitumineux, convient à celui-ci, je n'ai pas regardé comme une vraie différence la couleur de ses verges, les unes étant, comme je l'ai déja marqué, d'un pourpre foncé, au lieu que les autres sont noires; parce que ces deux couleurs ne different pas beaucoup. Il est encore à observer que le Tresse du Canada ne parvient point en France à sa hauteur naturelle, ni même à sa maturité. Ainsi nous ne pouvons pas juger ici de sa couleur, ni de son odeur.

LX.

SOLANUM à trois feuilles du Canada.

Solanum triphyllum Canadense.

De la racine de cette Plante, qui eft tubereufe, & qui ient à la terre par un grand nombre de petits filamens, fort une igo ronde & verte, qui dans fon milieu produit trois feuilles pofies en face les unes des autres. Ces feuilles fon for larges, & fe termineute n pointe. Leur couleur est d'un verd obleur. De l'extrémité de la tige il fort une fleur, composée de fix feuilles un peu panchées, dont les trois inférieures font vertes & plus peties. Les trois autres font plus larges, plus longues, Ton. II.

& d'un pourpre obfeur. Il croît au milieu de cette fleur une petite pomme, qui norcit en mûriflant, & qui eft remplie de femences femblables à celles du Solanum des Jardins. On trouve quelquefois de ces Plantes, dont la fleur est blanche. Elles fleurissent au mois de May: la graine est mûre au mois de Juin, & dès le mois de Juillet tout disparoit, il ne reste plus que la racine.

LXI.

# GRANDE CONSOLIDE de l'Amérique.

Solidago maxima Americana.

Cette Plante ne peut être appellée Confolide, ou Sideritis, comme a fait Cornuti, que par ses propriétés, car elle n'a la figure, ni de l'une, ni de l'autre de ces deux especes de Simple. Sa racine pouffe plufieurs tiges rondes, liffes, un peu pourprées, & de la hauteur au moins de trois ou quatre coudées. Elle est toute semée de feuilles, qui croissent sans ordre, & ont la figure de celles de la Saponaria, ou du Plantain aquatic; mais elles font moins compactes, car quand on regarde le Soleil à travers d'une de ces feuilles, on la trouve toute percée de petits points insensibles, ce qui vient de la frisure de ses fibres. Elles n'en sont pourtant pas moins douces au toucher, ni d'un verd moins éclatant. Sa fleur est fort tardive, & manque fouvent, à moins que l'Automne ne foit chaud, ou que l'Eté ne l'ait été beaucoup, comme il arrive souvent en Canada. Cette fleur n'est qu'une espece de Panache jaune. Ce sont des touffes de petits tuyaux & de petits filamens, qui après quelque tems se réduisent à de petits poils folets. La racine est toute environnée de fibres. Toute la Plante a un goût & une odeur très-agréable : elle est chaude sans acreté, & fort astringente. Sa substance est visqueuse & glutineuse. Elle est fort vivace, tellement qu'après qu'on en a coupé une tige, cette tige se conserve fort sontems sans eau. On en a même vû, qu'on avoit suspenduës au plancher d'une chambre, qui non-seulement y croissoient, mais encore qui y pouffoient des fleurs. Leur fuc monte toujours, & abandonne les feuilles d'en bas , qui se dessechent , comme il arrive à l'Aloë. Auffi n'y a-t-il point de Simple, qui referme mieux & plus promptement les playes.

#### LXII.

#### HERBE à Serpens à Sonnettes.

Bidens Canadensis Anagyridis folio, flore luteo.

Cette Plante, qui s'éleve fur une feule tige à la hauteur de cinq à fix pieds, terminée par une fleur jaune de la figure d'un petit soleil, varie un peu dans la figure de ses seuilles. Dans les unes elle est unique, partagée en trois par des entaillures profondes; dans les autres ce sont trois, & quelquesois cinq petites feuilles ovales, longues, pointues, portées fur un même pédicule, & faisant comme la patte d'un dindon. Toutes font d'un beau verd, croiffent deux à deux sur une tige ronde, verte, divifée à la maniere des cannes, & c'est de ces divisions que sortent les feuilles. La fleur est grande à proportion de la grosseur de la tige, qui n'est pas toujours la même. Elle a une odeur très-douce & très-suave. On prétend à la Chine qu'elle a la vertu de teindre en jaune, La racine broyée est souveraine contre la morfure du Serpent à Sonnettes. M. de Tournefort distingue Bidens Canadensis latifolia flore luteo, & Eupatorium Canadense, flore luteo. Bidens Americana triphylla , Angelica folio , flore radiato : Bidens Americana pentaphylla, flore radiato.

# LXIII.

### SENEKA.

### Polygala Canadensis.

Il eft peu de Plantes de l'Amerique plus estimées dans la Botanique, que celle-ci. Quelques Botanistes la nomment Polygala caules simplici eresto, solitis ovato sanceolatis, alternis, integerimis, racemo terminatrice eresto. D'autres, Polygala Virginiana, solitis oblongis, sforitus in thyrfo candisis, radice alexipharmacă. Les François la nomment simplement Racine contre les Serpens à Sonnettes, ou Sencha, & c'est apparemment le nom, que lui donnent quelques Sauvages. Sa racine est vivace, longue d'un demi empan, ou d'un empan, de la grosseur environ du petit doit, plus ou moins, selon que la Plante est plus ou moins avancée; tortueuse, partagée en plusieurs branches, garnie de shres laterales, & d'une côte pusitieurs branches, garnie de shres laterales, se d'une côte

faillante, qui s'étend dans toute sa longueur. Elle est jaunatre en-dehors, blanche en-dedans, d'un goût âcre, un peu amer, & légerement aromatique. Elle pouffe plusieurs tiges. les unes droites, les autres couchées fur terre, menues, jaunatres, fimples, fans branches, cylindriques, liffes, foibles, & d'environ un pied de long. Ces tiges sont chargées de feuilles ovales, pointuës, alternes, longues d'environ un pouce, liffes, entieres, & qui deviennent plus grandes à mesure, qu'elles approchent plus du fommet : elles paroiffent n'avoir point de queuë. Les mêmes tiges sont terminées par un petit épi de fleurs clair-semées, entierement semblables à celles du Polygale ordinaire, mais plus petites, alternes, & fans pédicules. On diftingue la racine du Seneka par cette côte membraneuse, saillante, qui regne d'un seul côté dans toute sa longueur. M. Tennent, Médecin Anglois, qui a demeuré plufieurs années en Virginie, attribue à cette racine une vertu diaphorétique, diuretique, alexipharmaque, celle de résoudre le sang visqueux, tenace, & inflammatoire. Les Sauvages la regardent comme un spécifique contre le venin du Serpent à Sonnettes. M. Tennent dit qu'il en a vû deux, qui le lendemain du jour, qu'ils avoient été mordus, avoient les mêmes fymptômes, que causent la pleurésie & la peripneumonie, la difficulté de respirer, la toux, le crachement de sang coagulé, le poulx fort & fréquent. Le pied bleffé étoit fort enflé, & les levres de la playe livides : ils avoient pris d'abord de la racine du Seneka en poudre, ce qui n'avoit pas empêché, que tout leur corps n'enflat en peu de minutes, avec une trèsgrande foiblesse, & presque sans poulx. Mais à mesure que le remede se répandoit dans les veines, les forces & le poulx revenoient, & l'enflure diminuoit. Ils prenoient dans ce temslà trois fois le jour de la décoction de cette racine dans du lair. ce qu'ils continuoient jusqu'à ce que la playe fût entierement guérie. Ils appliquoient en même tems un cataplasme de la même décoction fur le pied. Au reste il faut user promptement de ce remede, car en peu de minutes on meurt de la picqure du Serpent à Sonnettes. M. Tennent s'en est servi contre toutes les autres maladies caufées par l'épaissiffement du fang, & cette racine lui a sur-tout réussi contre la pleurésie & la péripneumonie. Voyez le second Volume du Traité de la matiere médicale, ou de l'Histoire des vertus, du choix & de l'usage des remedes simples de M. Geofroy.

# LXIV.

### PIAKIMINIER, OUPLAKMINIER de la Floride.

Guaiacana Floridana.

C'eft ce qu'on appelle à la Chine, Figue caque. Cet Arbre reffemble aftez à celui que Bauhin a décut fous le même nom de GUAIACANA, mais fes fruits ne font pas difipofés de même, du moins dans ceux, que j'ai vûs. J'ai parlé dans mon Journal de ce bel Arbre, de fon fruir, & de l'utage, qu'on en fait. Je fuis bientrompé, û celui, que j'ai vû n'avoit pas les fuilles à cinq pointes, à peu près comme l'Erable, mais d'un verd plus luifant en-dedans. Je le trouve du moins ainfi marqué dans mon Journal. Dans la figure, que j'en donne ici, j'ai repréfenté les feuilles comme Bauhin & Carefby les ont fait graver.

### L X V.

# LA SARRASINE.

Sarracena Canadensis foliis cavis & auritis.

Cette Plante est d'un port fort extraordinaire, sa racine est épaisse d'un demi pouce, garnie de fibres, du collet de laquelle naissent plusieurs feuilles, qui en s'éloignant, forment une espece de fraise; ces seuilles sont en cornets longs de s à 6 pouces fort étroits dans leur origine, mais qui peu à peu s'évasent assez considérablement. Ces cornets, qui commencent par ramper sur la terre, s'élevent peu à peu, & forment dans leur longueur un demi rond, dont le convexe est desfous, & le cave dessus; ils sont fermés dans le fond & souvent en gueule par le haut. La levre supérieure, quoique dessous, ( car ces feuilles sont comme renversées ) est longue de plus d'un pouce, large de deux, arrondie dans sa circonférence. elle a une oreillette proche & à côté de l'ouverture ; cette levre, qui est intérieurement veluë & creusée en cuillier, est tellement disposée, qu'elle semble ne l'être ainsi, que pour mieux recevoir l'eau de la pluye, que le cornet garde exactement. La levre inférieure, si l'on peut dire que c'en soit une, est fort courte, ou plutôt le cornet est comme coupé, & sim-

plement roulé dans cet endroit de dedans en-dehors, d'une maniere très-propre pour affermir cette ouverture. Il rampe sur la partie cave du cornet une feuille, qui n'en est qu'un prolongement; elle est étroite dans ses extrémités, plus large & arrondie dans son milieu, ressemblant assez bien à la barbe d'une Poulle d'Inde. Du milieu de ces cornets il s'éleve une tige longue d'environ une coudée; elle a la grosseur d'une plume d'Oye & elle est creuse : elle porte à son extrémité une fleur à six petales de deux façons, dont il y en a cinq disposés en rond soûtenus sur un calice de trois feuilles : du milieu de cette fleur, qui ne tombe point, que le fruit ne soit mûr, s'éleve le piftile, qui devient le fruit, lequel est relevé de cinq côtes, & divisé en cinq loges, qui contiennent des semences oblongues, rayées & appuyées fur un placenta, qui l'est luimême sur une continuation de la tige , qui en se prolongeant , sort du fruit de la longueur d'environ deux lignes. C'est sur cette extrémité, qu'est située la sixième feuille, laquelle est beaucoup plus mince, que celles, qui composent la rose, qui font dures, épaisses & oblongues, tirant sur le rouge : quand le fruit est mur : cette sixième feuille forme un chapiteau de figure pentagone. Toute la partie convexe regarde le dehors, & la concave, le fruit; chaque angle est incisé de la profondeur d'environ deux lignes. Elle croît dans les Pays tremblans, sa racine est vivace & âcre. \*

#### LXVI.

SANG DRAGON du Canada.

Chelidonium maximum Canadense, Acaulon.

Sa fleur eft à huit pétales disposés en rond; son fruit eft une gouffe longue d'environ deux pouces, pointu par les extrémités, large de cinq ou fix lignes dans son milieu: elle eft à deux panneaux appliqués sur un chaffis, auquel tiennent les petits cordons, qui nourrifient les semences, lesquelles sont spheriques. Sa racine eft à genoüillet, garnie de fibres grosfes d'environ un demi pouce; elle produit plusieurs tiges longues d'environ un pied, qui l'oùtiennent chacune une feuille de cinq à fix pouces de tout sens, étant presque rondes & inci-\*Potripione auvoyée par M. Sarafa, donte sisalps à pitale nom. sses comme celles du Figuier: de la même racine s'élevent d'autres tiges moins longues, qui n'on rpoint de feuilles, mais portent chacune une gouffe, qui fuccede aux fleurs. La racine est rouge, & contient un fuc comme du s'ang, dont on se feur pour teindre les cabinets; elle est àcre. Cette Plante vient à l'ombre dans les lieux pierreux, mais d'assez bonne terre: elle vient auffi dans les mauvasses & à découvert, par les 40,45 & 50 dègrés. M. Sarrasin, qui a autresois envoyé cette Plante & fa detription , telle qu'elle est ici transferite, du qu'il s'est souvert servi de la racine de cette Plante pour provoquer les mois.

#### LXVII.

#### MATAGON du Canada.

Cornus herbacea Canadensis.

Voici la description que M. Sarrasin fait de cette Plante. Sa racine est à genouillet, sa tige est environ longue d'un pied : aux deux tiers elle produit seulement deux très-petites seuilles ovales, & pofées vis-à-vis l'une de l'autre fur l'extrémité de la tige. Elle produit toujours fix autres feuilles, qui sont ovales . & longues de plus d'un pouce , du milieu desquelles s'éleve un pédicule, qui foûtient un bouquet de fleurs renfermées dans une enveloppe, composée de quatre feuilles blanches, ovales, longues de quatre ou cinq lignes, & disposées en croix; chaque fleur du bouquet est à quatre petales portés. fur un calice, qui est un petit godet légerement découpé en quatre pointes. Ce calice devient un fruit en forme de baye ronde, charnuë, groffe comme un pois d'un très-beau rouge, & qui contient un noyau à deux loges. Cette Plante croît par tout dans des terres feches & élevées, par les 45 & 50 dégrés; les Sauvages appellent ce fruit Matagon, & ils le mangent.

# LXVIII. LXIX.

LA CANNEBERGE.

Oxycoccus, seu vaccinia palustris.

Cette Plante vient dans des Pays tremblans & couverts de

mouffe, au deffus defquelles il ne paroit que de très-petites branches fort menuës, garnies de feuilles très-petites y ovales & alternes: d'entre leurs aisselles naissent de petits pédicules longs d'un pouce, qui soutiennent une sseur quatre petales: le calice a la même figure, du fond duquel s'éleve un beau fruit rouge, gros comme une cerife, qui contient des semences rondes. Les Sauvages l'appellent Atoca, on le confis & on l'estime contre le cours de ventre. Cette Plante vient dans les marais par les 31,408 & 47 degrés. \*

La feconde figure repréfente une feconde espece de cette même Plante, dont le fruit est de couleur roussaire panachée.

### LXX.

HEDISARON à trois feuilles du Canada.

Hedisarum, vel Securidaca Triphylla Canadensis.

Cette Plante aime les Pays froids, car elle s'y éleve jusqu'à la hauteur de deux coudées, au lieu que dans les Pays tempérés elle n'a que la moitié de cette hauteur. Sa racine pouffe plusieurs tiges anguleuses & moëlleuses. Quantité de fibres de différentes couleurs, vertes, pâles, rougeatres, leur forment une espece de cannelure. Vers le milieu de la canicule cette Plante produit des fleurs disposées en épis, beaucoup plus grands, que ceux de l'Hedifaron commun. Leurs feuilles supérieures sont aussi plus rouges. Leurs ailes & ce qui est dessous, sont d'un rouge plus clair & plus pâle. Quand la fleur se fanne, on voit sortir du milieu une gousse, qui a la figure d'une faulx, noueuse & fort dure, terminée en bas & en haut par une ligne rougeâtre. La racine est fibreuse, noirâtre, & pleine de suc. Toute la Plante jette une odeur agréable, & c'est à tort, que quelques - uns l'ont nommée Triphyllum Asphaltites Canadense. Ceux, qui l'ont envoyée en France sous le nom de Galega de l'Amerique, n'ont pas mieux rencontré. Quand elle est verte, elle n'a pas beaucoup de faveur ; quand elle est feche, elle a peu d'acreté. Cornuti l'estime chaude au premier, & seche au second dégré. Il ajoûte qu'il aéprouvé qu'elle est un peu purgative; si vous en ajoûtez, dit-il, une once à une médecine ordinaire, elle fait

ictter

<sup>#</sup> Cette Description est de M. Sarrafin,

jetter les humeurs mêmes les plus attachées aux ulceres. On l'applique aussi avec succès toute cruë sur les humeurs froides, & elle sert beaucoup à les résoudre.

#### LXXI.

FUMETERRE gouffeuse & toujours verte du Canada.

Fumaria siliquosa, semper virens, Canadensis.

Le Canada produit deux Fumeterres, dont l'une est toujours verte, comme celle d'Europe, & peut servir aux mêmes usages dans la Médecine. Elle a la tige droite, haute d'un pied, ronde, lisse, & comme parsemée d'une poussiere, qu'on fait aisément tomber avec le doit. Ses feuilles sont douces au toucher, & découpées, comme celles de la nôtre; mais plus grandes, & elles ne craignent point le froid. De petites tiges fortent des aîles de la principale, au fommet de laquelle les fleurs viennent en épis. Leur figure est la même que celle de la racine creuse, mais d'une autre couleur; car leur petit calice est de couleur de chair, & lorsqu'elles sont épanouies, elles sont d'un jaune éclatant comme l'or. Aux fleurs succedent des gousses courbées en maniere de faucilles & de couleur jaunâtre, lesquelles contiennent des semences semblables à celles du Millet, mais plus rondes. La racine de cette Plante est fibreuse, mais elle jette plus de filamens, que la racine de notre Fumeterre. Ce Simple est aere & amer; il fait couler les urines plus aisément , que la Fumeterre de Dioscorides , & décharge mieux les humeurs billieuses. Il fait aussi beaucoup cracher, fi on le mâche, & fi on le tient lontems dans la bouche. Son suc éclaircit la vue, comme celui de notre Fumeterre.

#### LXXII.

Fumaria tuberosa insipida, Canadensis.

Cette seconde Fumeterre du Canada meurt pendant l'hyver; mais si on a soin de couvrir sa racine, elle provigne sous terre. Cette racine n'a aucune saveur. Elle consiste en deux petites bossettes environnées, de petits poils. Les feuilles son ailées & pointués, un peu divisées, comme celles du Genievre. Leur couleur est la même, que dans toutes les autres Tom. II.

Fumeterres. Les petites tiges sont depuis la racine jusqu'aux feui-les d'un pourpre clair : la fleur est blanche. Cornuti prétend qu'elle appartient à la racine creuse, ou Fumeterre bulbusé.

LXXIII.

#### PETITE ANCHOLYE du Canada.

Aquilegia pumila pracox Canadensis.

Cette Plante croit de très-bonne heure; car avant le mois de M: che a deja perdu soutes ses fleurs. Ses seuilles ressemblent, pour la grandeur & la figure ; à celles du Thalietrum des Prés, mais la couleur en est un peu plus pâle. Ses tiges sont rougeatres & fort menues; elles ont tout au plus une palme de haut. Toutes sont terminées par de petites fleurs compofées de cinq petits cornets creux, mais non crochus, comme dans notre Ancholye d'Europe. Ces cornets sont d'une couleur obscure dans la partie inférieure; la supérieure a une teinture de couleur de Safran. Au milieu font cinq petites feuilles rouges, dont la pointe est renversée en arriere, & qui environnent un grand nombre d'étamines blanches, dont les unes ont la tête jaune & tombent avec les fleurs; les autres se terminent en pointe, & deviennent des gousses, au nombre de quatre ou cinq. Elles sont recourbées , & pleines de grains noirs & luisans; c'est la semence de la Plante. Les racines jettent quantité de filamens.

#### LXXIV.

### ASTER, ou ETOILE jaune ailée.

#### After luteus alatus.

La tige de cette Plante a environ deux coudées de haut; elle est ronde, & fort chargée de feuilles d'un verd obscur; affez longues, & fans pédicules. Elles tiennent à la tige par une pellicule ailée. Ses fleurs jaunes sonten étoile ronde, & naifeant à l'extrémité de la tige sur des pédicules affez longs. A cette fleur succedent de petits points, qui, frontés avec les doits, ont une odeur affez semblable à celle de la Cartine. La racine eff fibreuse & attringente.

# L X X V.

PETIT ASTER d'Automne à larges feuilles.

Asteriscus autumnalis latifolius.

La racine de ce petit After est toute couverte de filamens. Se siges font ligneuse, vondes, rougeàtres, de la hauteur de deux coudées. Ses feuilles font dennelées, fort larges, & foutenués de longs pédicules. Elles font par-dessitus d'un verd trant sur le jaune, & par-dessitus de la couleur des feuilles de Lierre. Les tiges sont terminées par des bouquets de fleurs en écoile, & plus petites que celles de l'After Auteus, auquel cette Plante ressemble beaucoup. Le nombril des siteurs est de couleur de cendres.

### LXXVI.

#### PANACE'E du Canada.

### Panaces racemosum Canadense.

Ce Panacée, qui est fort beau, ne ressemble à aucun de ceux , dont les Anciens ont parlé: tout terroir lui est bon; il pousse même entre les cailloux. Sa racine, grosse comme le pouce, croît en protondeur jusqu'à un pied & plus. Sa tige, d'un pourpre obscur, a des nœuds aux jointures, & pousse pluficurs branches : elle renferme une espece de moëlle cartilagineuse. Ses feuilles, dont plusieurs sont soûtenuës par un feul pédicule, ont presque la figure d'un cœur terminé en pointe, & sont dentelées tout autour. Des nœuds de la tige il fort des pellicules, qui l'enveloppent, & fous lesquelles est le rudiment de la grappe, qui en doit fortir. Au milieu de l'Eté toutes les tiges sont chargées en même tems de fleurs & Bayes en grappes. Les fleurs sont comme celles de la Vigne. Elles blanchiffent enfuite & font suivies de Bayes, qui d'abord font vertes, puis rouges, & ont un goût fort agréable. C'est dans ces Bayes, que sont renfermées les semences; les seuilles & la racine de cette Plante ont le même goût , que celle du Panacée, mais celui du fruit est plus exquis: les Cuisiniers en font usage. La Plante meurt & renaît tous les ans.

### LXXVII. Souchet de l'Amérique.

Cyperus Americanus.

Les Sauvages de la Floride nomment cette Plante, les uns Apoyamatsi, les autres Phatzisiranda. Voici la description, qu'en donne François Hernandez dans son Histoire des Plantes du Mexique. C'est une herbe, dont les feuilles sont semblables à celles du Porreau, mais plus longues & plus déliées, presque à la façon du Cypri ordinaire, dont on peut dire qu'elle est une espece. Son tuyau est comme celui du Jonc noueux, & de la hauteur d'une coudée & demie. Sa fleur est petite & étroite ; sa racine déliée , fort longue , composée de bossettes rondes & velues, un peu éloignées les unes des autres. Les Espagnols les enfilent comme un chapelet, & les nomment Patenotes de Sainte Helene, parce que c'est au Cap de Sainte Helene, qu'on trouve à l'entrée du Jourdain, dans la Floride, qu'ils découvrirent pour la premiere fois cette Plante. Les bossettes étant coupées & exposées au Soleil, deviennent très-dures, noires en-dehors, blanches en-dedans. Elles ont un goût aromatique, à peu près comme le Galanga, Elles sont chaudes & seches presqu'au quatrieme dégré, un peu astringentes, & resineuses. La Plante croît au bord des Rivieres, & dans des lieux humides. Les Sauvages la broyent entre deux pierres, & se frottent de son suc, quand ils veulent se laver, parce qu'ils croyent qu'elle affermit les chairs, & leur communique une odeur fort douce. On la fait aussi réduire en une poudre très-fine ; & prise dans du vin . elle facilite l'écoulement des urines, en débouchant les conduits. Prise dans du bouillon, elle appaise les douleurs de poitrine, & on en fait des emplâtres, qui arrêtent le flux de fang. Enfin elle fortifie l'estomach, & guérit les maux de la matrice.

#### LXXVIII

BIGNONIA aux feuilles de Rocou.

Bignonia Urucæ foliis , flore fordide albo , intus maculis purpureis & luteis afperfo , filiquá longissimá & angustissimá.

Cet Arbre ne s'éleve guere qu'à la hauteur de vint pieds.

45

Son écorce est unie, son bois est mou & spongieux; ses feuilles ont affez la figure de celles du Lilac, mais elles sont beaucoup plus grandes, quelques-unes ayant julqu'à dix pouces de longueur. Au mois de May il porte des fleurs de figure tubereufe, comme celles de la Gantelée ordinaire. Elles sont blanches, mais bigarrées en-dedans de quelques taches de couleur de pourpre, & de quelques rayes jaunes : leur calice est de couleur de cuivre rouge. Lorsque ces sleurs sont pasfées, il leur fuccede des cosses rondes, groffes comme le doit, & longues de quatorze pouces, qui s'ouvrent lorsqu'elles sont mûres, & font voir leurs semences couchées les unes sur les autres, comme des écailles de poissons. La beauté singuliere de cet Arbre a engagé les Habitans de la Caroline à en semer dans leurs Jardins, dont il fait aujourd'hui l'ornement. On en a auffi vû en Angleterre, où ils ont résisté aux hyvers les plus rudes, sans aucun soin particulier, excepté la premiere année.

LXXIX.

PETIT LAURIER de la Caroline.

'Arbor Lauri folio, floribus ex foliorum alis pentapetalis, pluribus flaminibus donatis.

Ceft un Arbriffeau, qui a le tronc très mince, & ordinairemen haut de huit ou dix pieds. Ser feuulles font dispossés alternativement fur des tiges d'un pouce de long. Il fort d'entre les feuilles depetites fleurs blachaires, composées de cinq feuilles, qui environnent pluneurs longues éramines, dont les petites têtes sont jaunes. On prétend qu'une décoditon de la racine de cet Arbriffeau purine le sang, & fortise l'estomach. Il croit dans les Pays les plus bas, & dans les bois marécageux.

LXXX.

SOLANUM à trois feuilles de la Caroline,

Solanum triphyllum, flore hexapetalo, tribus petalis purpureis eredis, cæteris viridibus reflexis.

Cette Plante, qui est fort commune dans la Caroline, & sur-tout dans les bois les plus couverts, s'élève toute droite

avec une seule tige à la hauteur de cinq ou six pouces, & de fon fommet fortent trois grandes feuilles pointues, placées en triangle, & qui pendent en bas, faute de pouvoir se soûtenir. Elles ont chacune trois côtes, & sont bigarrées de taches d'un verd clair, & d'un verd foncé. D'entre ces feuilles il fort une fleur composée de trois feuilles violettes, longues & droites. Le calice de la fleur est divisé en trois, & la racine de la Plante est tubereuse.

### LXXXI.

LE PIED DE VEAU de l'Amérique.

Arum sagistaria, folio angusto, acumine & auriculis acutillimis.

Cette Plante pourroit bien être la même, que Mathiole appelle Arum minus, du moins ce qu'il en dit, s'accorde affez bien avec ce que M. Catesby rapporte de ce pied de Veau de l'Amérique, si ce n'est que Mathiole avoit recu le sien du Mont-Balde, & que celui-ci croît dans les fosses & dans les eaux basses, où il s'éleve à la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses feuilles sont attachées à de longues tiges pleines de fuc, qui sortent d'une racine tubéreuse, d'où il en sort aussi d'autres plus groffes & plus rudes. Toutes portent à leur extrémité une grande capsule verte, où sont renfermées plufieurs Bayes de même couleur, de figure ronde, les unes grofses comme des bales de mousquet, les autres plus petites de moitié. Cette capsule, qui est de la grosseur d'un œuf de poule, s'ouvre, lorsqu'elle est mûre, & découvre les Bayes, qui dans leur maturité demeurent vertes, & sont fort tendres. Les Sauvages les font bouillir avec leurs viandes, & alors elles font bonnes & fort faines, mais cruës elles paroiffent extrêmement chaudes & aftringentes. Elles murillent au mois de Juin.

#### LXXXII.

#### RACINE de la Chine.

Smilax Bryonia nigris foliis, caule spinoso baccis nigris.

C'est dans la Caroline, qu'on a donné à ce Smilax le nont

de racine de la Chine. De fes racines tubereufes, & divifees en plufieurs nœuds, fortent plufieurs igse épineufes, pliansetes & noueufes. Elles font de la groffeur d'une canne, & s'élèvent ordinairement à la hauteur de vint pieds, en s'attachant aux Arbres & aux Buiffons. En Automne ceme Plante produit des grappes de Bayes noires & rondes, a trachées à une queue pendante d'environ trois doits. Chaque Baye contient une femence ronde très-dure. Quand on tire les racines de la terre, elles font tendres & pleines de fuc, mais elles deviennent à l'air auffi dures que du bois. On en fait une boiffon, à laquelle on attribué de grandes vertus s, fur-tout celle de purifier le fang. On fait auffi bouillir au Printems les tiges, & on les mange comme des afperges.

#### LXXXIII.

### CHEVRE-FEUILLE droit.

Cistus Virginiana, flore & odore Periclymeni.

Cette Plante, qui n'est pas moins commune dans la Caroline, que dans la Virginie, & qui a usti tre-bien rétustie en Angleterre, s'éleve ordinairement avec deux ou trois tiges droites, ou roides, & for menuiés dans un terroir se; mais dans les terreins gras & humides elles sont de la grosseur d'une grosse font garnies de petites branches, fur lesquelles les feuilles sont garnies de petites branches, fur lesquelles les feuilles sont alternativement disposées. Du bout de ces branches sortent des bouquets de fleurs, qui ressemblent à celle de notre Chevre-Feuille, mais qui ne sont pas toujours de la même couleur. Quelques Plantes en produisent de blanches, d'aures de rouges, & c'autres de purpurines. Aux sseurs succedent des capsules longues & pointués, qui contiennent une infinité de petites s'emences.

#### LXXXIV.

#### ELLEBORINE.

Helleborina Lilii folio caulem ambiente, flore unico hexapetalo, tribus petalis longis, angustis, obscurè purpureis, cateris brevioribus roseis.

Cette Plante a la racine bulbeuse, d'où sort une seule tige

d'environ un pied de haut. Elle est entourée, au sortir de l'erre, d'une seule seuille, qui lui sert comme de foureau, se qui s'epanouissant ensuites éleve droit, & se termine en pointe. La fleur fort du haut de la tige, elle est composse de fix seuilles, dont trois font longues, & d'un violet soncé: les trois autres, plus courtes, ont la couleur d'une rose pale, & sont nordinairement renverses: du milieu decette seur s'eleve un pistile. Cette Plante croit dans les lieux humides.

#### LXXXV.

#### ARBRISSEAU aux feuilles d'Aulne.

Alnifolia Americana, serrata, storibus pentapetalis albis, in spicam dispositis.

Cet Arbriffeau convient avec l'Aulne en ce qu'il croît dans les lieux humides, & quelquefois dans l'eau, d'où il s'éleve avec plufieurs tiges fort minces, à la hauteur de dix, & quelquefois de quatorze pieds. Ses feuilles font un peu rudes, placées alternativement, dentelées, & quoiqu'affer femblables à celle de l'Aulne, approchent un peu de celles de l'Epine blanche. Au mois de Juillet il fort des fommités des branches des bouquets de fleurs blanches, longs de cinq ou fix pouces. Chaque fleur eft compofée de cinq feuilles, qui environnent une touffe de petites étamines. Ces fleurs font fortement attachées aux tiges par des pédicules d'un quart de pouce de long. Elles font fuvies de petites capfules ovales & pointués, qui contiennent plufieurs femences légeres. Cette Plante fleurit en plein air, même en Angleterre, où on l'a transflorrée.

### LXXXVI.

#### LE NOYER noir.

### Nux juglans nigra Virginiensis.

Cet Arbre n'est point particulier à la Virginie: on letrouve sain la plùpart des Contrées Méridionnales de l'Amérique Septentrionnale. Il croit fur tout dans les fonds, & dans les terroirs gras, & il s'y éleve à une hauteur extraordinaire. Ses feuilles sont beaucoup plus étroites, plus pointuës, & moins unies, unies, que celles du Noyer commun. La coque interne du fruiteft fépaifle, qu'on ne la peut brifer qu'avec un marteau. Exeterne, ou l'enveloppe, et auffi fort espaifle & très-rabo-teufe en-dehors. Le fruit de l'Arbre eft huileux, & d'un goût fort; cependant les Ecureuils, & d'autres Animaux s'en nourriflent. Les Sauvages mêmes en mangent, mais après l'avoir gardé quelque tems. Le bois de ce Noyer approche plus du noir, que celui d'aucun autre de cette grandeur; il et éftimé pour les cabiners, les tables, les buffles, &c.

### LXXXVII.

### FASEOLE à fleurs rouges.

### Faseolus puniceo flore.

Cette belle Plante differe un peu du l'afeole ordinaire. Ses feuilles d'un verd obfcur font foitemies trois à trois fur de longs pédicules: elles font larges par le bas, & s'allongent en pointe en s'arrondiffant. Elles fe replient en-dedans fur le foir , & s'e déplient le matin. Elles couvrent un grand nombre de tiges fort ennueis , qui fortent d'une racine très-petite & fort fibreufe. Ces tiges font fif foibles , qu'elles ont befoin d'appui pour se foûtenir. La fleur , qui est de même figure , que celle de nos Fafooles, est d'un beau rouge , & dure lontems. Lorsque la Plante su apportée en France, on ne faisoir point de bouquets , où elle n'entrât. Les gousses, qu'in selfemblent beaucoup à celles du Frène : elles sont rondes & noires , & couvertes d'une pellicule d'une gouleur faile & policie de d'une pellicule d'une gouleur faile & policie pelles sont rondes & noires , & couvertes d'une pellicule d'une gouleur faile & policie.

#### LXXXVIII,

#### SORBIER du Canada.

# Sorbus aucuparia Canadenfis.

C'eft le Sorbier Sauvage, que quelques-uns nomment Tominalis, Il ne differe du Domeftique, que par son fruit, quicroît par ombelles, comme celui du Sureau. Ses grains sont de couleur de Safran, tirant sur le rouge, semblables à ceux Tome II.

de l'Aubefnin, & prefque de même couleur. Quant au goût, ils ressemblent à ceux du Sorbier domestique. Les Grives en sont fort friandes, & on s'en sert pour les prendre, doù lui vient l'épithete d'Aucuparia. Ce Sorbier est un allez grand Arbre, droit, qui portes és branches hautes, dont la feuille est comme celle du Frêne, mais plus étroite, blanchâtre par dessous, & dentelée dans tout son contour. Tous les fruits, qui sorten en grappes, ont chacun leur queue. Le bois de l'Arbre est ferme & massiff, son écorce est dure, & de couleur jaune blanchâtre.

### LXXXIX.

# BRUYERE, qui porte des Bayes;

Empetrum montanum frudu nigro, seu Erica Baccifera:

Cette Plante, qui se trouve en plusieurs endroits du Canada & dans l'Isle Royale, est la premiere espece de Bruyere, dont parle Matthiole, & qui a été connue des Anciens. Cest un Arbrisseau branchu, ressemblables à celles de la Bruyere commune; ses branches sont ligneuses, d'un noir roussaire, services, composées de trois feuilles, naisfent à la racine des feuilles, elles ont la couleur d'une herbe trant sur le blanchâtre; en tombant elles sont place à des Bayes rondes, de la grosseur des grains de Genievre, vertes d'abord, noires dans leur maturité, & remplies d'une chair molle & d'un suc de la couleur de celui des Mûres, & remplies de petits grains triangulaires, de disférentes grosfeurs.

### X C.

#### EPINETTE, ou SAPINETTE du Canada:

Abies Canadensis piccæ foliis brevioribus, conis parvis; biuncialibus laxis.

C'est la plus grande des quatre especes de Sapin, qu'on trouve en Canada. Ce qu'elle a de particulier dans sa figure, c'est que ses fruits sont plus petits, que ceux de toutes les autres.

### XCI.

#### BOURGENE du Canada.

### Frangula rugosiore & ampliore folio.

C'est, selon M. de Tournefort, la même Plante, que Bauhin appelle Aulne noir. Alnus nigra, baccifera, rugosiore tolio, seu major; & elle ne differe en effet de la commune, que par ses feuilles ridées & plus larges. C'est un Arbrisseau qui jette plusieurs verges droites, longues, d'où il en sort de plus petites, couvertes d'une petite écorce noire, tachetée de verd. L'écorce est jaune par-dessous, son bois est blanc, fa moëlle est rouge, tirant sur le noir. Ses sleurs sont petites & blanchâtres, & font suivies de petites bayes rondes, comme des grains de poivre, elles sont d'abord vertes, ensuite rouges & noires dans leur maturité, & désagréables au goût. On prétend que sa semence, pilée & réduite en huile, garantit de la vermine, & qu'avec un bâton de cet Arbriffeau on chasse les Serpens. L'écorce intérieure, qui est jaune, desseche; trempée dans du vin, elle fait vomir, & purge l'estomach des flegmes, & de toute la pourriture, qui s'y est amasfée : on la dit même fort bonne contre l'hydropisse. Cuite dans du vin, elle guérit de la gale, en se lavant avec la décoction, qui appaise aussi la douleur des dents, si on la tient dans la bouche.

### XCII.

# MELEZE, ou CEDRE du Canada.

### Larix Canadensis longissimo folio.

C'eft le Cedre du Canada, que M. de Tournefort, sur le apport de M. Sarrassin, a rangé parmi les especes de Meleze. Mais ni l'un ni l'autre n'en a rien dit de particulier. On ne marque pas même, si sous ce titre on comprend également le Cedre blanc & le Cedre rouge, dont j'ai expliqué la différence dans mon Journal,

# 22 PLANTES DE L'AMERIQUE XCIII.

#### BLUET du Canada.

Vitis idaa Canadensis, Myrti solio.

Cette Plante, qui est fort commune dans les Bois du Canada, paroît être la même, que les Anciens ont nommée Vigne du Mont Ida, & qui se trouve aussi dans les Montagnes d'Auvergne, où il ne croît point d'autre Bois, & en plusieurs autres endroits de l'Allemagne & de l'Italie: Pline l'appelle Figue Alexandrine, du nom de la Ville d'Alexandrie de Troade, & les Italiens Uva dell' Orfo, Vigne d'Ours. Elle est petite, elle jette plusieurs branches, dont les plus grandes font d'une coudée : ses seuilles rondes, ou plutôt ovales. sont d'un verd foncé, de la figure à peu près de celles du Bouis , ou du Myrthe. Ses fleurs rondes , creuses , sortent autour des branches parmi les feuilles; je n'ai pu scavoir de quelle couleur elles sont , parce que la plûpart des fruits étoient murs, quand j'ai vû la Plante. Ces fruits sont ronds. faits en forme de nombril , verds d'abord , & noirs , quand ils ont acquis leur maturité, pleins d'un fuc noir, doux & d'affez bon goût. Il renferme de petits grains comme ceux de raisin. La racine est longue, grasse, souple, & ligneuse, Ce fruit est mûr au mois de Juin. Il est rafraîchissant au second dégré, astringent & un peu désiccatif: mangé crû ou cuit: avec du fucre, ou fans fucre, il est bon contre les fievres chaudes & bilieuses, contre la chaleur d'estomach, contre l'inflammation du foye & des autres parties intérieures ; il resserve le ventre & ôte l'envie de vomir.

#### XCIV.

### SAVINIER à feuilles de Cyprès du Canada;

# Sabina Canadensis folio Cupressi.

Cet Arbre, qui ne s'éleve pas fort haut, mais dont les branches s'étendent beaucoup, a été nommé par quelquesuns Cyprès de Crete. On en trouve beaucoup dans les Alpes, & il est fort commun en Canada. Il est flerile, & les feuilles, qui font très-épineufes à la cime, ont une odeur forte, de font âcres & brûlantes. Ses Bayes ont la même odeur, que celles du Savinier, qui porte des fruits; mais les unes font rougearres, & les autres de couleur celette. Elles font de la groie feur des grains de Genievre, & ne font point précâdées par des fleurs, mais par de fimples rudimens, foûtenus par des pédicules courbés, & composés de tubercules au nombre de trois, de quatre, ou de cinq: il a cela de commun avec le Savinier ordinaire, & cil paroit que les Bayes de l'un & de l'autre ont les mêmes vertus; dont la principale eft de faire mourir les vers. Les feuilles de l'Arbre broyées & incorporées avec du miel, nettoyent les ulceres les plus fales, & font refoudre les charbons.

### X C V

### PETIT ALISIER à feuilles d'Arbousier.

### Cratagus Virginiana , foliis Arbuti.

Cet Arbre, qui croît dans I'lle Royale, & en plufieurs autres endroits du Canada, auffi-bien que dans la Virginie, est de moyenne hauteur dans les Bois, où il vient de lu-même; mais si on le transplante dans les Jardins, il vient plus haut. M. de Tournefort lui donne auffie nom de Sorbus Virginiana, mais il n'en dit pas davantage, & n'en donne poins la figure, ni aucune explication.

### X C V I.

### PETIT Bours du Canada.

# Vitis idaa semper virens, frudu rubro.

Les tiges de cette Plante font rondes, & hautes de aeuf pouces. Elles ont beaucoup de feuilles plus épaiffes, que celles du Visis idea Angulofa, & à peu près femblables à celles du Bouis, c'et à-dire, oblongues, avec une petite pointe à l'extrémité, & dont les nerfs proviennent en-deflois. Elles ont un goût affringent & un peu amer. Ses fleurs, femblables aux Lys des Champs, viennent en grappes à l'extrémité des tiges. Elles font blanches, & quelquefois un peu rougeâtres. Elles fom thivise de Bayes, audile ni grappes, environt is à fix,

de la groffeur du plus gros pois, qui de blanches, ou de jaunes, deviennent rouges, d'un goût agréablement acide, & de la même fubîtlance, que celle di. Vacier des marais, & remplies de petits grains jaunes. Cette Plante croît dans des terreins pierreux, & couverts comme les Forêts. Ses Bayes font froides & feches, par conféquent aftringentes, & on s'en fert avec fuccès dans la diarrhée & dans les dyfenteries. Elle croît en plufieurs endroits de l'Europe & du Canada,

### X C V I I.

### GRANDE STATICE de l'Amerique.

Statiche maxima Americana.

Cette précieuse Plante, dont je n'ai pu avoir la figure, differe de la commune par la largeur de ses seuilles, & par la couleur & la nature de ses fleurs. Elle a encore moins de rapport à la Statice de Pline. Sa racine est fort longue, & n'a presque point de filamens. Ses feuilles, qui ont trois pouces de long fur un de large, sont d'un verd obscur, quoique fort net, elles vont toujours en diminuant, mais leur pointe est émouffée. Elles naiffent en rond immédiatement de la racine. & elles ont deux nerfs, comme celles du Plantain. Du milieu de ces feuilles s'élevent une ou deux petites tiges, ou longs pédicules sans feuilles, terminées par un bouton d'une substanmembraneuse, lequel s'ouvre peu à peu sans se rompre, & laisse le passage à une fleur blanche. Elle se replie ensuite endessous, & forme, en se condensant, pour ne point excéder la mesure, une enveloppe très-juste à la tige. Cette Plante est froide & seche. Elle est souveraine pour arrêter la descente du fondement & de la matrice ; & lorsqu'il y a inflammation , la guérison en est plus certaine. Elle a d'ailleurs un acide, qui la rend très-propre à guérir les fievres putrides, & toutes fortes d'ulceres.

### X C V I I I,

P A N A C E's musqué du Canada.

Herbatum Canadensium, sive Panacès Moschatum,

Ce Panacès, dont je n'ai point non plus trouvé la figure,

s'éleve à la hauteur de deux coudées. Sa racine est blanche. longue & charnuë. Les premieres feuilles, qu'elle pouffe, font longues & larges , semblables à celles du Costus des Jardins, ou du Lepidion de Pline, c'est-à-dire, légerement dentelées : mais celles , qui viennent après , font découpées prefque jusqu'au nerf. Elles ont ordinairement un pied de long, & environnent la racine près de terre. On n'en voit point à la tige, si ce n'est à la naissance des branches, où il croît une petite feuille informe & comme mutilée : c'est même , ce femble, plutôt une espece de lien, qui fortifie la tige dans les endroits les plus foibles, pour l'aider à foûtenir le poids de sa tête contre la violence des vents ; car toutes ces tiges sont terminées par une ombelle si pesante, qu'elle les fait pancher. avant même que les petites fleurs, qui la composent, soient formées, Ces fleurs sont blanches, comme celles du Panacès commun, & répandent affez loin une odeur de musc fort agréable. Les semences, qui les suivent, sont moins larges. que celles de notre Panacès. Cette Plante fleurit en Septembre & en Octobre ; ses feuilles ont un goût âcre , qui prend un peu au nez: sa racine est moins amere.

#### TABLE DES PLANTES.

A Cacia , 11.
A Aconit , 13, 30.
Agrimoine , 14.
Alcée , 15.
Alifier , 53.
Ancholye , 42.
Angélique , 18.
Apalachine , 29.
Apios , 21.
Apocynon , 30.
Arbre our paralededents, 22.
Arbriffeau da feuilles d'Aulne ,
Arbriffeau d'a feuilles d'Aulne ,

48. After, 42, 43. Afteriscus, 43. Bourgene, 51.
Petit Bouys, 53.
Bruyere, 50.
Achet de Salomon, 7.
Canneberge, 39.
Capillaire, 2.
Caffine, 29.
Cerfouil, 13.
Chene, 25, 26, 27.
Cheve-Feuille, 47.
Grande Confolide, 34.

D Ellis, 15.

Bluet , 52.

Cyprès, 2.

Bignonia , 19 , 44.

TABLE DES PLANTES. Piakiminier, ou Plakminier, Lleborine , 47. Epinette, 50. Pied de Veau, 46. Erable, 21. Etoile jaune ailée, 42, Pimprenelle, 11. Plane, 17. Eupatoire, 14. Polygonatum, 6, 8. Afenle , 49. Fougere, 1. D Acine de la Chine, 46, Fimeterre , 4.. Grande Roquette, 5. C Abot de la Vierge . 21. T In-Seng, 8. Sang-Dragon, 38. Edifaron, 40. Sapinette, 50. Sarrafine , 37. Herbe à Serpent à Son-Saffafras , 9. nettes, 35. Savinier , 52. Almin , rt. Sceau de Salomon , 73 Inecacuanha, 5. Seneka, 35. Aurier, 6, 12, 19, 45. Serpentaire , 13. Lierre, 31, 32, Smilax , 24. Lifeton , 27. Solanum , 33 , 45. Lychni., 10, Sorbier , 49. Souchet , 44. / Atagon , 39. Meleze, 54 Statice , 54. Myrthe , 3. Halietrum , 14# Trefle, 32. Troëne, 20. Oyer, 48 Tulipier, 6, Tupelo, 28. Rigan , 3.

### FAUTES A CORRIGER.

Anacée, 43, 54. Peuplier, 27. Alerienne, 8, 9.

P. Age 1. Highe 11. qu'on voit dans let Forêts de la Louysiane, od il est fort commun ; Du y en trouve.



September 1

